

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



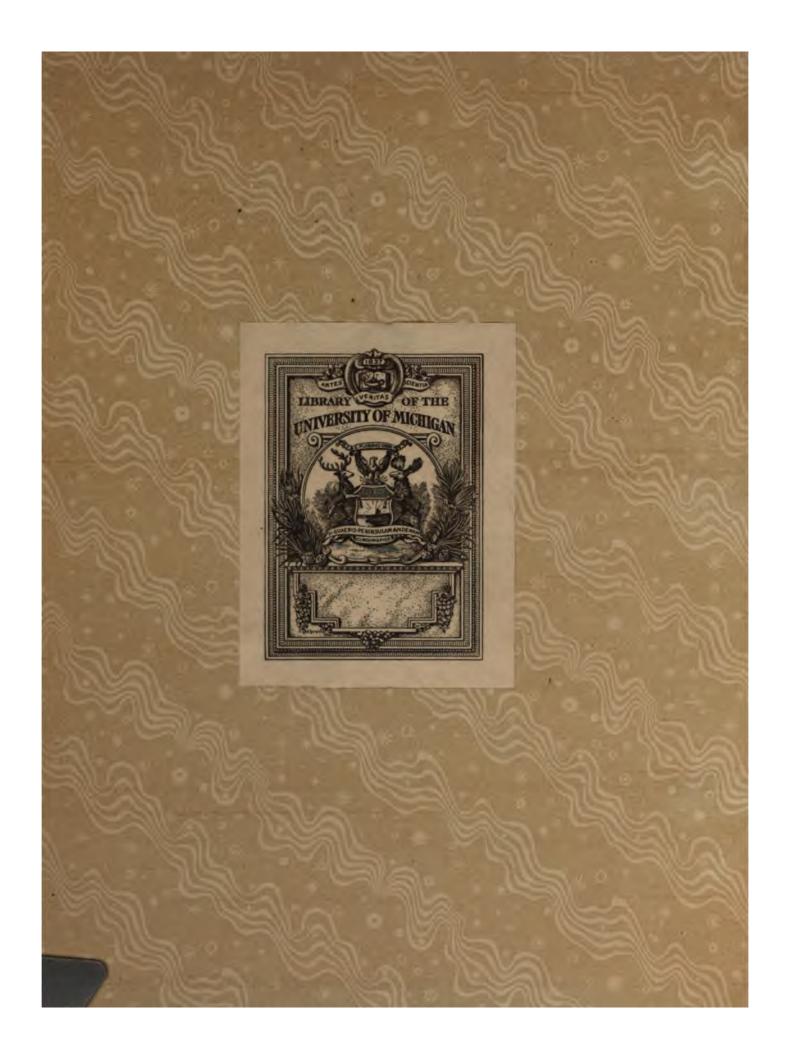





# **MÉMOIRES**

T) F

## L'INSTITUT ROYAL DE FRANCE

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES

TOME ONZIÈME

|  | · |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# MÉMOIRES

DE

# L'INSTITUT ROYAL DE FRANCE

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES

### TOME ONZIÈME

CONTENANT LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
TRAITÉES DANS LES DIX PREMIERS VOLUMES



# PARIS IMPRIMERIE ROYALE

M DCCC XXXIX

|   |  | · |  |  |
|---|--|---|--|--|
| · |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |

### TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES

DANS LES DIX PREMIERS VOLUMES

### DE L'HISTOIRE ET DES MÉMOIRES

# DE L'ACADÉMIE ROYALE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Le chissre romain renvoie au volume, le chissre arabe, à la page. — Hist. indique l'Histoire, Mém. les Mémoires de l'Académie. — Les mots écrits en caractères grecs sont insérés dans l'ordre de l'alphabet français.

A

A (alpha), sa forme extraordinaire, Mém. II, 119 et suiv. — Confondu avec le Λ (lambda) dans les inscriptions, 120 et suiv.; avec le Δ, 121, 122, 123, 124, 126.

A pour Aug., Augustus, sur une médaille de Jotapianus, Mém. VI, 557.

A. A. A. F. F. explication de ces sigles, Mém. IX, 218.

AAN-Tun, ou Marc-Aurèle Antonin, ne paraît pas à M. Letronne avoir envoyé une ambassade à la Chine, Mém. X, 227, n. 2.

AARON-EL-RACHID. Voy. SAINT SÉPULCRE.

ABAD ou le grand Abad, le premier des rois préadamites des Perses, est quelquefois confondu avec Houschenk, Mém. IX, 28. — Appelé aussi Adher-Houschenk, Ahouschenk, Houschenk et Ahousch, IX, 29.

ABADA. Voyez SAAD.

ABADITES, Mém. II, 612.

ABAGA, successeur d'Houlagou et roi de Perse, qontinue sa politique avec les puissances chrétiennes, Mém. VII, 337. —Il épouse la princesse Marie, fille naturelle de l'empereur Michel Paléo-

TOME XI.

logue et fiancée à Houlagou, ibid. 338. — Pour résister à la ligue formée contre lui par le sultan d'Égypte, il s'adresse au pape Clément IV; sa lettre, écrite en mongol, ne peut être lue par personne à Rome, 339. — Cause qui l'avait fait passer pour converti au christianisme, 337. - Erreur de Deguignes sur la date de l'ambassade d'Abaga aux princes chrétiens, 343. — Après avoir terminé ses guerres contre les Mongols du Tchakhatai, il marche à la rencontre du sultan d'Égypte, qui était entré dans l'Asie Mineure, 343. — Il envoie de nouveaux ambassadeurs au pape et aux autres souverains chrétiens pour se concerter sur une expédition dont le but était de délivrer la terre sainte, 344. — Troisième ambassade envoyée par lui au pape Jean XXI, 345 et suiv. - Fixation de la date de cette ambassade, 347.—Fable perpétuelle de ces divers ambassadeurs sur la conversion du grand khan, 349.— Il reçoit sur sa prétendue conversion une lettre de félicitation du pape, 350. - Las d'attendre en vain les secours promis par

TABLE

les chrétiens, il se décide à faire la guerre aux musulmans; résultats malheureux de cette guerre, 351, 352.—
Il meurt empoisonné; conjectures sur les causes et sur l'auteur de ce crime, 352.—Son frère Ahmed lui succède, 352.

2

Abalus, île, Hist. I, 170. — Répond à Æbel d'aujourd'hui, 170.

Авакатна, ville de la Taprobane; sa position, Hist. I, 122.

Abassides (les) ou Arabes à robes noires, Mém. VIII, 89.

ABBADA BEN-SAMIT, Mem. V, 32, 34.

Abbas, désignant le khalife Abbasside dans la religion des unitaires, Mém. X, 99.

Abbaye de Saint-Germain. Voy. Germain.
— de Royaumont. Voy. Royaumont.

ABDALLAH, général arabe, suivant les auteurs arméniens, attaqua le peuple de Djen ou les Chinois; mais ce fait doit s'entendre du peuple de Samarkand au temps des Thang, Mém. VIII, 94, 95.

ABD-ALLAH, fils d'Abd-alhakem; notice sur ce jurisconsulte arabe, Mém. V, 30, note 1.

ABD-ALLAH, fils d'Amrou, fils d'Alas; lettre adressée par lui à Osama, fils de Zeid, et retrouvée par M. le baron Silvestre de Sacy dans un manuscrit arabe sur papyrus, Mém. X, 67.— Recherches et renseignements historiques sur ce personnage, 74 et suiv.

ABD-ALLAH, fils d'Abou-Djafar, cité par Makrizi; son entretien avec un contemporain d'Amrou ben-Alas touchant l'existence et la nature des conventions intervenues entre les musulmans et la population de l'Égypte après la conquête de ce pays par Amrou, Mém. V, 22, 23

ABD-ALLAH, fils de Hobeira; renseignements sur ce personnage, Mém. V, 26, note 2, 1°.

ABD-ALLAH, fils de Saad, nommé gouverneur de Said par Omar, et ensuite de toute l'Égypte par Othman, Mem. X,

ABD-ALLAH, fils de Wahab, Mém. V, 34.

—Fils de Lohaïa, ibid.

ABD-ALLAH BEN-SAAD, frère de lait d'Othman, nommé gouverneur de la haute Égypte et du Fayyoum, par Omar, Mém. V, 41.

ABD-ALLAH MAMOUN, khalife, défait et massacre les Coptes révoltés. Mém. V, 64.

ABD-ALMADER, fils de Melki, Mém. I, 79.
ABD-ALMÉDJID ABOU'LMAIMOUN, Hafedh-lidin-allah; médaille d'or portant son
nom et la date de son khalifat, Mém.
IX, 285.

ABD-ALMÉLIC, fils de Yézid, Mém. IX, 71. ABD-ALMÉLIC BEN-MERWAN, gouverneur de l'Égypte, Mém. V, 63.

ABD-ALMELIC. VOYEZ WÉLID.

ABD-ALMÉLIC, khalife; l'authenticité des médailles que lui attribue M. le comte Castiglioni confirmée par la découverte de deux papyrus arabes, Mém. IX, 84.

ABD-ALBAHIM, fils d'Elias et cousin de Hakem; renseignements historiques sur ce personnage, Mém. X, 102, n. 1.

ABD-ALRAHMAN, renseignements sur ce personnage, Mém. V, 26, n. 2, 2°.

ABD-ALRAHMAN, fils de Meldjem, assassine Ali, Mem. X, 82, 83.

ABEILLES (Origine des), suivant Virgile, Mem. VIII, 345.

ABEL-RÉMUSAT (M.) est exempté de la conscription sur la recommandation de la troisième classe de l'Institut, Hist. V, 2.—Il est nommé membre de l'Académie des inscriptions lors de sa réorganisation, 33.—Premier mémoire sur les relations politiques des princes chrétiens, et particulièrement des rois de France, avec les empereurs mongols, Mém. VI, 396-470.—Mémoire sur la vie et les opinions de Lao-tseu, philosophe chinois du vi° siècle avant notre ère, ibid. VII, 1-54. Voyez Lao-tseu.—Recherches sur la ville de Kara-Korum,

avec des éclaircissements sur plusieurs points obscurs de la géographie de la Tartarie dans le moyen âge, 234-291. -Second mémoire sur les relations politiques des princes chrétiens, et particulièrement des rois de France, avec les empereurs mongols, 335-348. — Relations diplomatiques des princes chrétiens avec les rois de Perse de la race de Tchinggis, depuis Houlagou jusqu'au règne d'Abousaid, 335 et suiv. Voyez Mongols. — Recherches sur l'origine et la formation de l'écriture chinoise; Premier mémoire sur les signes figuratifs qui ont formé la base des caractères les plus anciens, ibid. VIII, 1-33. Voyez Chinois.—Remarques sur quelques écritures syllabiques tirées des caractères chinois, et sur le passage de l'écriture figurative à l'écriture alphabétique, 34 et suivantes. Voyez Chinois. - Remarques sur l'extension de l'Empire chinois du côté de l'occident, 60-130. Voyez Chine. — Observations sur l'état des sciences naturelles chez les peuples de l'Asie orientale, ibid. X, 116-167. Voyez Sciences naturelles, Chi-NOIS, ASIE.

Abi-siah (L') ou le fleuve Noir, en chinois He-ho, Mém. VIII, 92.

Abis ou Habis, inventeur de la charrue; étymologie de son nom, Mém. II. 623.

Abobriga, ville d'Espagne; son nom moderne et son étymologie, Mém. VI, 333.

Abondance (L') personnisiée, quelquesois consondue avec la Terre; ses attributs, Mém. VIII, 396.

ABOU-ABD-ALLAH MOHAMMED, fils de Fatik Bataīhi, visir sous le khalife Amirbiahcam-allah; notice sur sa vie, Mém. VII, 65, note 1.— Mesures financières relatives aux apanages proposées par ce visir et acceptées par Afdhal, fils d'Émir Ald-joyousch, 65 et suiv.

ABOU-ABD-ALLAII HASAN, mort en 338, dispute à son frère Ebn-Mokla l'honneur d'avoir inventé l'écriture arabe

moderne ou le caractère neskhi, Mém. IX, 75, 76.

ABOU-ABD-ALLAH MOHAMMED, connu sous le nom honorifique de Mostanser-billah, roi de Tunis lors de la descente de saint Louis en Afrique, Mém. IX, 457, 459.

— Détails historiques sur ses ancêtres et sur son père, 457. — Trompe saint Louis, 457. — Ses négociations avec ce prince, 459. — Il fait, en 1270, un traité de paix avec Philippe-le-Hardi pour l'évacuation du territoire de Tunis par l'armée des croisés; texte et traduction de ce traité retrouvé par M. le baron Silvestre de Sacy, 462, 463 et suiv. Voyez Philippe-le-Hardi.

ABOU-ABID KASEM, fils de Sellam, auteur d'un Traité des possessions; son nom ne doit pas être prononcé Obéid; date de sa mort et titre d'un de ses ouvrages, Mém. VII, 57, n. 3.

ABOU-ALI AHMED, fils d'Afdhal, visir du prince Alide, Hasedh-lidin-allah; son histoire, traduite des auteurs arabes par M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. IX, 290, 293, 296, 301, 305, 309 et saiv.

Abou-Ali, Dehdar, administre le divan, après la mort de Hasan, avec Kia Buzurc-umid, Mém. IV, 77.

Abou-Ali Mansour. Voyez Hakem-biamkallah et Amer.

ABOU-ALI MOHAMMED. Voy. EBN-MORLA. ABOUBECR. Voy. MOHAMMED.

ABOU-DIAFAR, fils d'Elkama, roi de Hira; durée de son règne suivant Hamza,

Mém. X, 9.

ABOU-DJOUMA, contemporain de Mahomet, Mém. V, 24.

Abou-Féras, Mém. X, 84.

ABOU-HAMID GAZALI, célèbre docteur arabe, appelé *Hoddjet alislam*; explication de ce nom par M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. IX, 304.

ABOU-HASCHEM, descendant d'Ali, veut se faire reconnaître pour imam, Mém. IV, 17.

Abou-Hobeira Sebai Hadhrami, surnom

d'Abd-allah, fils de Hobeira, Mém. V, 26, note 2, col. 2, 1°.

ABOU-IBRAHIM ISHAK, roi de Majorque et de Minorque, fait un traité de paix avec la république de Gênes, Hist. III, 196.

ABOUL-ABAS, nom d'un éléphant envoyé à Charlemagne, Mém. X, 529.

ABOU LSOOUD, schéikh, renommé pour sa sainteté, Mém. VII, 114, note 1.

ABOU'LASWAD MOHAMMED; renseignements sur ce personnage, Mém. V, 27, 3°.

ABOU'LFARADJ ABD-ALRAHMAN DJOUZI, fils d'Ali, fils de Mohammed, auteur d'une histoire des compagnons de Mahomet, cité, Mém. X, 69, 70.

ABOULPARADJE convaincu d'erreur au sujet des deux princes David, nommés en même temps rois de Géorgie, Mém. VI, 432. — Se trompe quand il dit que Hayton, roi de Cilicie, assista à la cérémonie du couronnement du khakan Gayouk, 433. Voyez ABULFARADGE.

ABOU LEATH YANES EMIR-ALDJOYOUSCH, vizir de Hafedh, Mém. IX, 304.

Abou'LFEDA, Annal. Moslem. t. III, p. 438, éclairci par M. le baron Silvestre de Sacy, Mem. IX, 291. - Annal. Moslem. t. I, p. 318, vers attribués à Amrou, corrigés et traduits par M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. X, 77.

ABOU'LFOTOUH HOSAIN. VOYEZ MOPARRADJ. ABOU'LHASAN ALI, fils de Hélal, connu sous le nom d'Ebn-albawwab, le premier des calligraphes arabes, passe pour avoir inventé ou perfectionné le système de l'écriture arabe moderne ou le caractère nommé neskhi, Mém. IX, 75, 76, 80, 81.

Abou'lhasan Ali ben-Mohammed. Voyez MAWERDI.

Abou'lhosain Ahmed Ben-Mohammed. Voyez Kodouri.

ABOU'LKASEM AHMED, surnommé Mostalibillah, fils du khalife Mostanser-billah; son histoire, Mém. IX, 286, 287. Voyez Mostali.

Abou'lkasem Ahmed Mostali-billah. Voy. MOSTALI.

Abou'lkasem Ismail Taimi, auteur d'une histoire des compagnons de Mahomet, cité par extraits, Mém. X, 71, 72.

ABOU'LMAHASEN, son jugement sur le sultan Almélic-alnaser, traduit de l'arabe par M. le baron Silvestre de Sacy, Mem. VII, 82, 87;—sur Almélic-aldhaher Barkouk, 93.

Abou'lmahasen Yousouf, fils de Tagribirdi; extraits de son grand ouvrage historique traduits par M. le baron Silvestre de Sacy, et relatifs au khalifat de Hafedh-lidin-allah, Mem. IX, 301 et suiv. — Extraits de son histoire relatifs aux droits de conquête des musulmans sur l'Egypte, Mém. V, 32, 33, 34, 35, 38. — Passage de cet auteur contenant quelques particularités sur la vie d'Amrou, fils d'Alas, traduit par M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. X, 80 et suiv. ABOU-MARIAM, Mém. V, 37.

ABOU-MARTA, Mém. V, 37.

Abou-Mousa Aschari, arbitre dans la contestation élevée entre Ali et Moawia, Mem. X, 84.

Abou-Othman; notice sur ce personnage, Mém. V, 30, note 1.

Abou-Said de Hérat; sa mort tragique, Mém. IV, 79.

ABOU-SALAMA, fils d'Abd-alrahman; notice sur ce personnage, Mém. V, 28, not. 3.

Abou-Sarn, père de Saad, Mém. X, 81.

Aboù-Selama. Voyez Zeid.

ABOU-SOFYAN, Mem. X, 78, 80.

ABOU-TAGLEB seconde Hasan, chef des Carmates, dans son expédition de Syrie, Mém. IX, 51. — Ibid. IV, 6.

ABOU-TAHER, chef des Karmates, ravage la Mecque et profane la Caaba. Mém.

ABOU-TALEB, traducteur persan des Instituts de Tamerlan; cet ouvrage traduit en anglais par M. Davy et en français par M. Langlès: mérite relatif de ces deux traductions, Hist. IX, 101, 102.

ABOU-YAPER, fils d'Elkama, roi sassanide, durée de son règne, Mém. X, 14.—
Paraît n'avoir été qu'un usurpateur, 14, 15.

ABOU-ZACARIA YAHYA, fils d'Abd-alwahid; ses ancêtres; il se rend indépendant à Tunis; ses conquêtes en Afrique; son autorité en Espagne; ses richesses; sa mort; son successeur, Mém. IX, 457.

ABRAHAM, patriarche, présenté à tort par quelques auteurs comme habile en astronomie, Mém. I, 237 — Ses prétendus écrits, 138.

ABRAXAS (Inscriptions des), Mém. II, 121.
ABRINGATUM (civitas), puis Abrincæ, l'ancienne Ingena; son nom moderne, Hist.
V, 75.

ABULFARADGE ou Grégoire Bar-Hebræus, Hist. dyn. tom. VII, pag. 85, ed. Pocok. examiné et expliqué par M. Letronné, relativement à la conversion des Éthiopiens au christianisme, Mém. IX, 168, 169.

ABULFÉDA. Exposé du système métrique des Arabes d'après cet auteur, Mém. VI, 140, 141, 142.

ABUS, fleuve de la Bretagne, dans Ptolémée; sa position et son nom moderne; Hist. I, 213.

ABU-Schahar (presqu'île d'), sa correspondance dans Ptolémée, Hist. I, 62.

Abydos, dans la haute Égypte, célèbre par son bois d'acacias et par son temple d'Osiris, contenait des édifices appelés memnoniens; son nom égyptien, Mém. X, 324, 325.

ABYDUS, fondateur d'Abydos, suivant les Grecs, Mém. X, 313,

ABYLA, nom latin de la montagne ou de la colonne du détroit de Gibraltar située en Afrique, Hist. I, 124.

ABYLYX. Voyez ALYBE.

Abvssinie. Recherches historiques par M. Letronne sur l'introduction du christianisme dans ce pays, Mém. IX, 153 et suiv.—Les Grecs y introduisirent le

culte de leurs divinités, 177. Voyez LANGUE GRECQUE.

AB-KAL, rivière du Khosistan, répond au Copratas, Hist. I, 53, 54.

Académiciens de l'antiquité. En quoi ils différaient des stoiciens dans la définition du bien et du mal, Mém. II, 94, 95.

ACADÉMICIENS LIBRES (LES) n'ont pas le droit de suffrage, Hist. V, 11, 12.

ACADÉMIE (L') des inscriptions et belleslettres est rétablie par ordonuance royale, le 22 mars 1816; reçoit du ministre secrétaire d'état ayant le département de l'intérieur une lettre qui lui annonce sa réorganisation et celle de l'Institut, Hist. V, 5. — Ordonnance royale, du 21 mars 1816, concernant sa réorganisation, 6. — Sa composition en 1816, q. — Obtient du roi Louis XVIII une ordonnance qui lui accorde, sur la caisse du sceau, les fonds nécessaires pour la continuation des deux recueils des Historiens de France et des Ordonnances des rois de France de la troisième race, 12, 13. Modifie ses règlements antérieurs, qui sont ensuite approuvés par une ordonnance royale du q juillet 1816, 15. -Articles du règlement arrêtés par l'Académie dans ses séances des 26 avril, 3 et 10 mai 1816 : Bureau de l'Académie, 16. Nomination des membres du bureau, 16, 17. Devoirs des membres du bureau, 17. Nomination aux places vacantes d'académicien ordinaire, 18. Académiciens étrangers, 18. Académiciens libres, 19. Correspondants, 19. Nomination aux places vacantes d'associé étranger, d'académicien libre et de correspondant, 19. Perte des titres d'académicien et de correspondant, 19. Assemblees ordinaires de l'Académie, 20. Assemblées publiques annuelles, 21. Objet des travaux de l'Académie, 21. Publication des travaux de l'Académie, 22. Jugement des prix, 23. Commissions diverses, 23. — Articles sup-

plémentaires au règlement de l'Académie, concernant la répartition de l'indemnité, 24. - Académiciens sexagénaires en 1816 jouissant de l'augmentation d'indemnité, 26. - Académiciens ayant droit à jouir, par la suite, de l'augmentation d'indemnité, 27. — Articles réglementaires relatifs à la composition et à la publication des médailles, 27, 28. — Sujets de prix pour les années 1812, 1813, 1814, 1815, 1816 et 1817, remportés par MM. de Roquefort, Raoul-Rochette, Naudet, Letronne, Matter et Jourdain, 29, 30.31. - Liste des membres qui composaient l'Académie à la fin de 1817, 35. — Académiciens libres, associés étrangers, 36. - Secrétaire perpétuel, correspondants, 37. - Changements arrivés dans la liste de ses membres depuis le commencement de l'année 1812 jusqu'à la fin de l'année 1817, 32. — Notices historiques sur la vie et les ouvrages des académiciens morts depuis 1812 jusqu'en 1817 inclusivement, 119. Voyez DUPUIS, AMBILHON, LÉVESQUE, TOULON-GEON, CHAMPAGNE, DU THEIL, HEYNE, LARCHER. — Inscriptions et médailles composées ou adoptées par l'Académie pendant les années 1812, 1813, 1814, 1815 et 1816, 114 et suiv. Voyez Mé-DAILLES, INSCRIPTIONS. — Tableau des services rendus par l'Académie à l'étude de l'antiquité, et de la révolution qu'elle y a opérée, 198 et saiv. — Son histoire, de 1818 à 1822 inclusivement, ne présente aucune circonstance particulière, ibid. VII, 1. — Elle continue de s'occuper de la publication des Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi, dont elle a fait paraître le volume X en 1818; des Historiens de France, dont elle a mis au jour les tomes XVII et XVIII en 1818 et en 1821; des Ordonnances des rois de France de la troisième race, dont elle a publié le volume XVII en 1820; enfin de

l'Histoire littéraire de la France, dont elle a donné le volume XV en 1820, 1, 2.—Sur la proposition de M. le comte de Chabrol, préfet du département de la Seine, elle assiste en corps à la translation des cendres de D. Mabillon, de D. Montfaucon et de Descartes, du Musée des monuments français, dans l'église de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, le 26 février 1819. Le 14 juillet de la même année l'Académie assiste pareillement à la translation des restes de Boileau-Despréaux, 2, 3.—Nomme trois membres tirés de son sein pour composer la commission mixte indiquée dans le testament de M. le comte de Volney, 3. Voyez ce nom. — S'occupe de la nouvelle collection des Antiquités nationales formée par le gouvernement; elle charge deux de ses membres d'examiner les différents matériaux de cette collection qui lui sont envoyés par le ministre de l'intérieur, et rédige une instruction destinée à régulariser le plan de cette entreprise, 4, 5. - Rapport de la commission chargée de l'examen des mémoires envoyés à l'Académie par S. E. le ministre de l'intérieur, 7. - In Partie. De l'origine de ces mémoires, 8. — II Partie. Etat, importance et mérite relatif des mémoires envoyés des différents départements de la France, 13 et suiv. - IIIº Partie. Utilité de cette collection et moyen de la compléter, 14 et suiv. - Instruction jointe au rapport de la commission des mémoires et des antiquités de France, 17. -Présente, en 1821, à la nomination du roi, M. Naudet, pour la chaire de poésie latine vacante au Collége royal de France; M. Portets pour celle de droit de la nature et des gens; et, en 1822, M. Kieffer, pour la chaire de langue turque, 3. - Obtient du roi une ordonnance, da 22 février 1821, qui crée une École des chartes, 4. - Le ministre décide, le 20 décembre 1820,

sur la proposition de l'Académie, qu'il serait distribué chaque année trois médailles d'or de la valeur de cinq cents francs chacune, aux trois auteurs qui, au jugement de la compagnie, auraient envoyé les meilleurs mémoires d'antiquité, 20. Voyez Schweigh huser, Del-PON, DUMEGE, GIRAUD, CHAUDRUC DE CRAZANNES, ALLOU. - Reçoit du ministre de l'intérieur les catalogues existants dans les bibliothèques des provinces, 21. — Sujets de prix proposés par l'Académie pour les années 1818, 1819, 1820, 1821 et 1822, 22, 23. Voyez Champollion-Figeac, J. F. Gail fils, Rolle, Beugnot (Arthur), Mignet (P.), Depping. — Changements arrivés dans la liste des membres depuis le commencement de l'année 1818 jusqu'à la fin de l'année 1822, 24.— Liste des membres qui composaient l'Académie à la fin de l'année 1822, 26. — Histoire des ouvrages de l'Académie, 33 et suiv. Voy. Mongez, Caussin, Prévost (Le) d'Iray, Bernardi, Brial. — Notices historiques sur la vie et les ouvrages des membres, lues dans les séances publiques des années 1818 à 1822 inclusivement, par M. Dacier, secrétaire perpétuel, 143. Voyez Gin-GUENÉ, NIEBUHR, CHOISEUL-GOUFFIER, CLAVIER, MENTELLE. — Inscriptions et médailles composées ou adoptées par l'Académie depuis 1818 jusqu'en 1822, 138. Voyez Inscriptions, Médailles.— Notices historiques sur la vie et les ouvrages des membres da l'Académie, lues dans les séances publiques des années 1818 à 1822 inclusivement, par M. Dacier, secrétaire perpétuel, VIII, 1 et suiv. Voyez Visconti, Dupont de NEMOURS, GARNIER, TOCHON D'ANNECY. - Histoire et travaux de l'Académie depuis le commencement de l'année 1823 jusqu'à la fin de l'année 1830, IX, 1 et suiv. — Ordonnance du roi, en date du 1" octobre 1823, qu fixe le

nombre des membres de l'Académie, 3. - Règlement supplémentaire, rédigé et adopté par l'Académie, qui statue sur les retenues et les indemnités, 6.— Ordonnance du roi Charles X, en date du 24 décembre 1828, qui fixe définitivement le nombre des académiciens et le budget de l'Académie, g. — Ordonnance du roi confirmative du règlement adopté par l'Académie, 11. -Règlement pour l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, en date du 16 mai 1830, 12 et saiv. — L'Académie publie en 1827 le tome XI des Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, et en 1828 le XVIII volume des Ordonnances des rois de France, 22. - Carses qui ont retardé la publication du t. XIX du Recueil des Historiens de France, 23. — L'Académie continue de s'occuper de la publication de l'Histoire littéraire de la France, dont elle a fait paraître le XVI volume en 1824, et réimprimer le XII en 1830, 23. — L'Académie désigne M. Boissonade pour succéder à M. Gail au collége de France dans la chaire de littérature grecque, 23. — S'occupe du rétablissement de l'École des chartes et obtient une ordonnance royale qui la reconstitue; texte de cette ordonnance, 24, 25. - Distribue les médailles aux auteurs des meilleures recherches archéologiques relatives aux Antiquités nationales, 28. — Privée momentanément de l'appui du gouvernement, elle continue d'encourager les travaux archéologiques pour la continuation des volumes d'Antiquités nationales, et obtient enfin une nouvelle protection de l'autorité pour cette entreprise, protection qui lui permet de recommencer la distribution des médailles d'or pour les années 1828, 1829. 1830, 29 et suiv. Voyez MARTIGNAC. -L'Académie, sur l'invitation du ministre de l'intérieur, nomme et délègue, d'un commun accord avec les

TABLE

8

autres commissaires de l'Institut, les chess des trois sections d'archéologie, d'architecture et d'histoire naturelle, envoyées dans la Grèce, en 1828, à la suite de l'armée française, et leur donne des instructions étendues, 33 et suiv. - Trace, sur la demande du ministre de l'intérieur, le plan d'un voyage d'observations scientifiques dans les contrees du Caucase, 36. — L'Académie reçoit de M. Allier de Hauteroche un legs destiné à la fondation d'un prix de numismatique; ordonnance du roi qui autorise l'acceptation de ce legs, 36, 37. — M. Gallois lègue par son testament sa bibliothèque pour être réunie à celle de l'Institut, 38. - Quelques infractions faites dans quelques localités aux reglements qui déterminent les devoirs et les priviléges de la compagnie relativement aux inscriptions et aux médailles, donnent lieu à une circulaire adressée par le ministre de l'intérieur aux présets des départements, 38, 39. — L'Académie, d'après la demande de M. le garde des sceaux, désigne en 1824 un de ses membres pour concourir à l'amélioration des types de l'Imprimerie royale, 39, 40. — Sujets des prix proposés et distribués par l'Académie pour les années 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829 et 1830, 41 et suiv. — Changements arrivés dans la liste des membres, depuis le commencement de l'année 1823 jusqu'à la fin de l'année 1830, 46 et suiv. — Décerne pour la première fois le prix de numismatique fondé par M. Allier de Hauteroche, 45. — Liste des membres qui composaient l'Académie à la fin de l'année 1830, 49 et suiv. — Histoire des ouvrages de l'Académie, 52 et suiv. -Notice sur des tissus des anciens Asiatiques, par M. Mongez, 55. — Notice du même, sur des animaux à face carrée dont parle Hérodote, 59. — Notice sur l'epitaphe de Virginia, découverte près d'Alençon, par le même, 64. — Mémoire du même, sur des inscriptions latines trouvées à Lyon et à Nîmes, 71 et suiv. — Inscriptions et médailles composées ou adoptées par l'Académie depuis 1823 jusqu'en 1830, 79. Voyez MÉDAILLES, INSCRIPTIONS. — Notices historiques sur la vie et les ouvrages des membres de l'Académie, morts de 1819 à 1830 inclusivement, 84 et suiv. Voyez Saint-Vincens, Langlès, Bernardi, Barbié du Bocage, Boissy d'Anglas, Lanjuinais, Brial, Gossellin, Gail. — Voyez Classe et Institut.

ACCAPAREMENT. Voy. DÉMÉTRIUS.

Accius, poète latin, nommé d'une manière injurieuse sur le théâtre par un mime, le fait citer devant les tribunaux, Mém. VIII, 284.

Accolæ. Voy. Serps.

Achénon, fleuve d'Italie et fleuve d'Épire, Mém. V, 162.

Achidana, fleuve, répond à Rud Chiur, Hist. I, 62.

ACHILLE, son tombeau ou tumulus, Mém. II, 531.

Αχίτων εν ιματίω, explique, Mém. IV. 290. — Αχίτωνες, dit des cyniques, ibid.

A-CHOU, fleuve, l'Obi suivant M. Abel-Rémusat, Mém. VII, 257, n. 3.

ACIDE NITRIQUE. VOY. EAU-FORTE.

Acides (les) minéraux ont été inconnus aux anciens; à quelle époque en remonte la découverte ou l'usage, Mém. IX, 197. — Dans quel siècle on commença à les employer pour séparer l'or de l'argent, ibid. 231.

Acilius Glabrion érige à son père la première statue dorée, Mém. III, 419.

Äχμην, pour έτι, dans une inscription nubienne, Mém. IX, 144.

Acmodæ, les mêmes que les Æmodæ et les Ebudæ, îles; leur position et leur nom moderne, Hist. I, 223.

Axouorla; valeur de cette épithète donnée aux astres, Mém. I, 231.

Acratus, génie de Bacchus, Mém. VIII, 378.

ACTA PUBLICA, ou, par abrégé, acta ou diurna. Ce que les Romains entendaient par ces mots; époque de la création des acta publica; Actes du sénat et Actes du peuple, leur nature, leur objet, leur mode de rédaction et de publication, leur autorité et leur importance, X, 479 et suiv.—Par qui ils étaient dressés et où ils étaient déposés, 481.

Actes publics, comment écrits chez les premiers Romains, Mém. II, 355 et saiv. — Contenant des traités entre particuliers; dans quelles mains ils étaient déposés chez les anciens, ibid. V, 372.

Actes des Apôtres, chap. xix, v. 12, expliqués, Mém. IV, 302.

Acteurs. Dispositions de la législation romaine relatives aux acteurs, Mém. VIII, 277, 287 et suiv. — Leur profession était réputée infâme à Rome, 288 et suiv. — A quelles tribus ils appartenaient, 288. — Causes du mépris attaché à l'état d'acteur, 292. - Leur personne était abandonnée à la merci des magistrats, dont l'autorité arbitraire fut plus tard modifiée par Auguste, 295. - Ils sont à plusieurs reprises chassés de Rome et de l'Italie, 295. - Chargés à Rome, l'un de la déclamation, l'autre des gestes, dans le même rôle, 258. - Peines ignominieuses infligées à quelques acteurs par ordre ded'empereur Auguste, 297. — Obligés de porter à Rome le subligaculum, ibid. IV, 298. — Leur société était fort recherchée des grands de Rome, VIII, 298, 299. — Obligations pénibles et humiliantes qui leur étaient imposées chez les Romains pendant qu'ils étaient sur la scène, 303. — Suivaient à Rome le char du triomphateur, III, 330. — Changements apportés à leur état civil par l'établissement du christianisme dans l'Empire romain, VIII, 312, 313,

314. Voyez aussi Jeux scéniques et Actrices.

ACTIUM. VOVEZ INSCRIPTION.

Actrices. Lois du Code Théodosien relatives aux actrices, Mém. VIII, 313. Voyez aussi Jeux scéniques.

Actuarii, sténographes, Mém. X, 479.
Acusilas, historien cité, Mém. V, 195.—
Diffère de Phérécyde pour la généalogie de Lycaon, Mém. V, 226.

Ad Veneris, pour Ad Templum Veneris, Mém. VII, 206.

An, nom d'une ancienne tribu arabe; son histoire, Mém. VII, 59.

Ada, fille d'Hécatomne, dynaste de Carie, épouse son frère Idriée, Mém. II, 512. — Reine de Carie, détrônée par son frère Paxadore, recouvre ses états; durée de son règne, 522, 523.

Adalingue (L') des Thuringiens correspond à l'antrastion des Saliens et des Ripuaires, Mém. VIII, 410. Quelle était l'amende due pour le meurtre d'un adalingue, 400.

ADAM DE CRAPONE fait exécuter à ses frais le canal qui porte son nom; inscription en son honneur adoptée par l'Académie, Hist. VII, 139.

'Aδάμας, signification propre et primitive de ce mot, Hist. III, 8.

Adamas, fleuve de l'Inde, origine de son nom; appelé aujourd'hui Krichna, Hist. I, 101, 102. — Fleuve de l'Inde, n'est point le Sumelpour des modernes, I, 104.

ADCANTUANUS, ses dévoués, Mém. VIII, 422.

Addax, ou Strepsiceros, le coudous des modernes, Mém. X, 456.

ADÉLAIDE, cousine d'Adèle, comtesse de Chartres et de Blois; sa filiation, Hist. III, 61, 64. — Cohabite avec Guillaume de Breteuil, dont elle eut deux enfants naturels; ce commerce donne lieu à la cinquième lettre d'Yves de Chartres, 65. — Après la mort de Guillaume de Breteuil, elle épouse Raoul III de

Toéni ou de Conches, 6g. — Formes synonymes de ce nom, 64.

ADÉLAÎDE DE SAVOIE, femme de Louisle-Gros, Hist. V, 95; sa filiation, 107.

10

ADELBERT III, évêque de Gévaudan, se rend le premier à la cour du roi de France Louis-le-Jeune, pour la négociation relative à la Bulle d'or, Mém. V, 414. — Fait le premier fermer de murailles la ville de Mende, 416.

Adele, comtesse de Chartres et de Blois; sa filiation et son alliance, Hist. III, 57. — Lettre que lui adresse Yves de Chartres, ibid. — Recueille les filles de Judith, comtesse de Northampton, 64.

Adeline, fille de Hugues IV, Hist. III, 65.

ADEN, surnommé le Port-Romain, Mém. V, 136.

ADER GOSCHASP, sens de ces mots, Mém. II,

ADHER-HOUSCHENK. VOYEZ ABAD.

ADI, explication de ce mot, dit de certaines terres chez les musulmans, Mém. VII, 58, 59.

Adı. Voyez Amrou et Haitham.

Adjar. Voyez Hadjar.

Adler (M.) commet un contre-sens grave dans sa version d'un livre sacré des Druzes, Mém. IX, 54.

Admiratus et Ammiratus, nom d'une dignité, *Mém.* VI, 25.

ADJNA, village d'Égypte, Mém. V, 43, note 11

ADOLPHE DE NASSAU, préféré à Albert I, fils de Rodolphe de Habsbourg, est élu empereur en 1292, Mém. VI, 628. — Il se ligue avec Édouard I", roi d'Angleterre, contre Philippe-le-Bel, 628. — Déposé par les membres de l'Empire, il veut se soutenir par la force des armes, et il est tué, à la tête de ses troupes, par Albert son compétiteur, 628.

ADORNO. Voyez ANTHONIOTTO.

ADOUR (L'), son nom ancien, Hist. I, 136.

ADRIATIQUE (Mer); origine de son nom,

Mém. II, 350.

Adrien, empereur; son tombeau, Mém. II, 550. — Son goût pour les sciences, les lettres et les arts, qu'il protége et favorise puissamment, IX, 427. — Il fonde à Rome l'Athénée, 428.

Aday (M.), auteur d'un écrit où il réfute l'opinion des savants qui attribuent à Phèdre les Fables découvertes dans le manuscrit de Perotti, Mém. VIII, 317, 350.

Adulis, 172, 173. — Confirmation des arguments de M. Gossellin contre l'existence d'une ville d'Adulis au temps des Ptolémées, 172, n. 1.

Æ, formé de deux lettres séparées dans une inscription du temps de Septime Sévère, Hist. I, 241.

ÆBUDA ORIENTALIOR, ÆBUDA OCCIDENTA-LIOR, îles, leur position et leur nom moderne, *Hist*. I, 223.

ÆBEL, île. Voyez ABALUS.

Ædiles cereales, Mém. III, 434.

Ægion ou Briarée, symbole du pouvoir destructeur, Hist. VII, 115. — A donné son nom à la mer Égée, ibid. Pourquoi Homère dit que les hommes donnaient à Briarée le nom d'Ægéon, ibid.

ÆGYPTUS. Voyez NIL.

ÆLIA (La famille). Sa noble pauvreté, Mém...X. 504.

Mém. X, 504.

ÆLIE (Z.) DE LANUVIUM, chevalier romain et un des plus anciens grammairiens. Pourquoi il fut surnommé Stilo, et parvint à la noblesse, Mém. IX, 398.

ÆMILIA, loi somptuaire. Voyez Loi.

EMILIUS LEPIDUS, et non Émilius Scaurus, auteur de la loi somptuaire Émilia, Mém. III, 402. — Possesseur de la plus belle maison de Rome, 415. — Émilius Lepidus, augure, différent du premier, poursuivi par les censeurs pour avoir loué une maison à un prix trop élevé, ibid.

ÆMODÆ, îles. Voyez Acmodæ et EBUDÆ.

Ænnion. Voyez Bavarois.

ÆRARII, leur état civil à Rome, Mém. VIII, 289.

Æschine. Voyez Eschine.

Æsopus, acteur tragique; plat extraordinaire qu'il fait servir dans un repas, Mém. III, 405.

ÆSTUARIUM, en Ibérie; sa position, Hist. I, 134.

Æsty, peuple cité par l'historien Tacite; son emplacement, Hist. I, 178.

ÆTHERICUS, évêque de Smyrne, Mém. II, 130.

Æтнісиs a suivi Ératosthènes pour la description de l'Inde, Hist. 1, 83.

Aëros. Voyez Nil.

Æzée, roi d'Arcadie, suivant Denys d'Halicarnasse; doutes élevés sur son existence, par M. Raoul-Rochette, Mém. V, 202 et suiv. — Conjectures sur son véritable nom, 205.

Æzeus. Voyez Ézée.

AFDHAL, père du vizir Abou-Ali Ahmed; son caractère, Mém. IX, 305.

AFFAN, père d'Othman, Mém. X, 81.

APPINAGE des métaux (Procédés employés par les anciens pour l'), Mém. IX, 188 et suiv. — de l'argent, 191.

Appranchis. Leurs richesses immenses et leur influence toute-puissante à Rome, Mém. V, 115; et VII, 184, 185.— Leur état civil chez les Romains et chez les Francs. Comment l'affranchissement s'opérait dans le royaume des Francs, VIII, 481. Voyez Appranchissement.

Affranchissement (Comment l') s'opérait en France sous les rois de la première race, et de combien d'espèces il était, Mém. VIII, 590 et suiv. — Condition générale de l'affranchi, ibid. — Sa condition exceptionnelle et la plus favorable, 594, 595. — Affranchis nommés denariales, tabularii, chartularii, tributarii, ingenui, 591, 594, note 1; — leur différence, 592. — Favorisé par la religion chrétienne et par la munificence

des rois Francs, 596. — Les Lombards en connaissaient quatre espèces, 575.

AFLATOUN, Platon, en arabe, Mém. II,

235.

Africanæ, sous-entendu bestiæ; sens de ce mot, Mém. X, 379 et suiv.

Afrique (Connaissances des anciens sur les côtes occidentales et orientales de l'), suivant M. Gossellin, Hist. I, 41. — Son commerce avec Rome au siècle d'Auguste, Mém. V. 141.

Αγάλματα, pour le sing. ἄγαλμα, Mém. Χ, 291, note 1.

AGASIAS, statuaire, auteur du Gladiateur combattant, Mém. IV, 167. — Sa statue expliquée, 190 et suiv. — Principales explications auxquelles sa statue a donné lieu, 195 et suiv.

AGATE de Tibère. Voyez CAMÉE.

AGATHARCHIDE, De mari Rubro, expliqué par M. Letronne touchant les monuments appelés Memnonia, Mém. X, 332.

Άγαθη Τύχη, expliqué, Mém. V, 346.

AGATHOCLES. Voyez ARSINOÉ.

AGATHODAMON, nom d'une espèce de serpent, Mem. X, 441.

AGE de la force. Voyez MAJORITÉ.

AGENDICUM, ville de la quatrième Lyonnaise; quand et pourquoi devint Metropolis civitas Senonum, puis Senones, Hist. V, 75.

AGENTS de l'Institut; leur élection, Hist. I, 5.

Αγία παρασκευέ, expliqué, Mém. II, 133. AGILOLFINGUES (Les), famille noble chez les Bavarois; ses prérogatives, Mém. VIII, 404.

Aginis; la flotte de Néarque n'y a point touché, Hist. I, 51.

AGISYMBA, sa latitude, Mém. X, 326, note 2.

Agnès, fille de Rodolphe de Habsbourg et épouse d'Albert II, duc de Saxe, Mém. VI, 628, note 1.

Agon, rue d'Agon, fort d'Agon. Voyez Hagen.

Agricola. Exposé et examen géographique

de son expédition en Bretagne, Hist. I, 203 et suiv.

AGRICULTURE ( Mémoire sur les instruments d') employés par les anciens; SECOND MÉMOIRE de M. Mongez, Mém. III, 1-73. Voyez Instruments, Char-RUE. - Chez les anciens: instruments du labour, 1-19. — Hersage, 19. — Sarclage, 23; υποτίλλειν, Coraviζειν, sarrire et runcare, leur différence, 26. - Moisson : manière dont elle se faisait chez les Egyptiens et chez les Africains, 29; chez les Grecs, 30. — Battage, 42. - Foulage, 44; en Egypte, ibid.; en Grèce, 45; en Italie, 45, 46. - Vannage, 48; ses procédés et sa saison, 49. — Pelle pour vanner, 48; vannus, van, 50. - Récolte des fourrages, 51.—Fauchage, 52. Vigne, 53. - Instruments pour la tailler, 53, 54; pour la labourer, 57. — Vendange, ibid. — Pressurage, 57, 58; Pressoirs,

AGRIGENTE, ville la plus riche en monuments doriques, Mém. II, 229. — Ses temples de Junon-Lucine et de la Concorde, ibid. — Conformité de ce dernier temple avec ceux d'Athènes, ibid.

AGRIPPA, gendre d'Auguste, recueille des renseignements sur l'étendue de la Gaule, Hist. I, 140. — Défait le fils de Pompée, Mém. V, 77. — Fait construire le Panthéon, 81. — N'était pas ennemi du luxe et de la magnificence privée, 81, 82.

AGRIPPINE l'ancienne, représentée sur un camée antique, Mém. VIII, 383.

AGYLLA ou Cære, ville d'Italie, V. 154, 164.

AGYLLÉENS (Trésor des), Mém. II, 34g. ABCAMI (Zémindarie), expliquée, Mém. I, 153.

Ahmed, frère et successeur d'Abaga, roi de Perse, abandonne les principes politiques et religieux suivis jusqu'à lui par les souverains mongols; il se fait musulman et persécute les chrétiens,

Mém. VII, 352. — Il recherche en vain l'alliance du sultan d'Égypte; détails, extraits d'un manuscrit arabe, sur les deux ambassades qu'il lui envoya, 353, 354. — Il est détrôné par son neveu Argoun, qui le fait ou qui le laisse mettre à mort; causes et circonstances de cette catastrophe, 355.

Ahmed Ben-Touloun, gouverneur de l'Égypte et de la Syrie, supprime diverses taxes dans ces provinces, Mém. V, 61.

AHMED BEN-MOHAMMED BEN-MODBIR, impose de nouvelles taxes à l'Égypte, Mém. V, 60.

AHMED IDJLI, Mem. X, 84.

ABMED Schirwani, scheikh, éditeur du texte arabe des Mille et une Nuits; son opinion sur l'origine de cet ouvrage, Mém. X, 37.

AHOUSCH. Voyez ABAD.

A-HOUAN, ville, siège du gouvernement de Tokharestan, Mém. VIII, 86. — Érigée en gouvernement sous le nom de Youei-chi-fou, 91.

AHOUSCHENK. VOYEZ ABAD.

Ai, diphthongue, remplacé par n dans le dialecte béotien, Mém. V, 367 et suiv.

'Aïá, étymologie et sens de ce mot suivant M. de Sacy, Mém. VII, 45.

Ai cotta, forteresse de l'Inde; origine de son nom, Hist. I, 93.

AIDIN, émir, règne sur la Carie et donne son nom à ce pays, Mém. II, 564.

AIDINE, nom de l'ancienne Carie, Mém. II, 570.

Aigle (L') qui figurait dans les apothéoses, emprunté aux Grecs par les Romains, Mém. IV, 436; son sens allégorique, ibid. — Employé comme symbole dans les apothéoses, VIII, 377. — Apprivoisé, X, 376.

Au (Les), anciens peuples de l'Inde, ont laissé leur nom à la forteresse d'Aicotta, Hist. I, 93.

AIMANT (Polarité de l'). Voyez Polarité. Aiman, comte d'Angoulème, son procès contre Jean-Sans-Terre, Mém. X, 638, 639.

Aimen, fils d'Obeid Khazradji et de Baraca, Mém. X, 69.

Ain All, garde des archives de la Porte, a composé un manuscrit turc, conservé à la Bibliothèque royale, Mém. I, 77, not. col. 1.

Ain DJALOUT, ou Fontaine de Goliath, Mém. VIII, 336.

AIONA (aiora), sur une agente représentant Hercule, Mém. II, 156.

AIRADIN, roi d'Alger, sert d'intermédiaire à François I" pour sa correspondance secrète avec Soliman, Mém. X, 552.

AIRAIN de Syracuse et de Corinthe, son premier emploi à Rome, Mém. III, 351.

— de Corinthe, sa composition; prix extrême qu'y attachaient les Romains, V, 122, 123. — D'Égine, 123.

Aiθιοπικός λίθος, expliqué, Mém. VIII, 150, 151, 152, 155, 156.

Ai-TI, empereur de la dynastie des Han, époque de son règne; changements introduits sous son règne dans la division territoriale de la Tartarie occidentale, Mém. VIII, 120.

'Ai-YEOU-FOU-LI-THA-LA, fils de Chun-ti, dernier empereur des Mongols de la Chine; détails sur la guerre qu'il eut à soutenir contre les Chinois, Mém. VII, 285.

Aileioi. Voyez Enotrins.

AJAX, son tombeau ou tumulus, Mém. II, 531.

ARBAR, roi de l'Inde, rend son règne célèbre par les changements qu'il introduit dans la division des provinces et dans toutes les parties de l'administration de son empire. Exposé du nouveau système métrique établi par ce souverain, Mém. VI, 149.

AKERBLAD (M.) correspondant de la troisième classe de l'Institut, *Hist.* I, 37.

AKHRAM, père de Zeid Taschi, Mém. X, 68.

AKSANKAR, sa mort, Mém. IV, 76, 77.

ALABAGIUM, promontoire, dans Ptolémée, répond à Goadel, Hist. I, 73.

ALABANDA, dans l'Asie Mineure, son marbre, Mém. V, 126.

Ala-dhicrihi-alsélam. Voyez Hasan.

ALAKHRAM, sectaire de Hakem, entre à cheval dans une mosquée, où il se livre publiquement à des actes de violence et de pillage, Mém. X, 105.

Alalcomène, mois béotien mentionné dans une inscription, Mém. V, 366.

ALAMANI (Les), Alamans, s'emparent du pays des Gabali, Mém. V, 407. — Confondus par Grégoire de Tours avec les Vandales, ibid. note 1. — Paraissent avoir été les auteurs de la race blonde de quelques cantons de l'Auvergne, ibid.

ALAMOUT, forteresse, tombe par ruse au pouvoir de Hasan ben-Sabbah, Mém. IV, 15.— Étymologie de son nom, ibid. note 1.

A-LAN (La principauté d') reçoit le nom de A-si-tcheou, Mém. VIII, 96.

ALAN de Khodjend. Voyez A-LAN.

A-LAN-MI. Voyez A-SI.

A-LAN-TA-EUL, lieutenant de Hoang-wou-eul, Mém. VII, 270.

A-LAN-TA-L, gouverneur du Chen-si, se déclare pour A-li-pou-ko, compétiteur de Khoubilai à l'empire des Mongols, Mém. VII, 277. — Il est défait par Khoubilai, 278.

A-LAN-THA-'L, lieutenant de A-li-pou-ko, à Ho-lin, Mém. VII, 277.

ALANS (Les). Voyez Sou-te.

Alaodin, le même que Alla-eddin, dans Marc-Pol, Mém. IV, 57.

ALARIC exige des Romains une contribution de quatre mille tuniques de soie, Mém. IV, 227.

Alaric II, roi des Visigoths, publie, en 506, son Breviarium; idée de ce code, Mém. X, 681.

ALARIC (Jean), natif de Perpignan, accompagne l'ambassade envoyée par le khakan Houlagou à Jacques, roi d'Aragon, Mém. VII, 341, 342.

Alaschath, fils de Kais, et un des compagnons de Mahomet, figure dans la contestation élevée entre Ali et Moawia, Mém. X, 84. — Sa fille Djada, ibid.

Alaschath ou Alaschab, fils de Noman, nom d'un personnage cité dans un papyrus arabe, Mém. X, 84.

ALASFAR, chef arabe, livre bataille aux Carmates, et les défait; suites importantes de cet échec, Mém. IX, 52.

ALAUNIUS, fleuve, sa position et son nom moderne, Hist. I, 208.

ALAUNUS FLUVIUS, dans Ptolémée; son embouchure et son nom moderne, Hist. I. 214.

ALBANIE (L') envahie par les Mongols, Mém. VI, 405.

Albanus (Le mont), cratère d'un ancien volcan, suivant Fréret, Mém. V, 178.—Sa plus ancienne éruption volcanique, 187.

Alberic l'ancien. Époque où il a vécu; ses additions au manuscrit d'Irminon, Mém. VIII, 562, note 1.

Alberoni (Le cardinal) disgracié par Philippe V, Mém. VI, 662.

Albert I, fils de l'empereur Rodolphe, ne peut d'abord, à cause de ses vices, succéder à la couronne impériale, Mém. VI, 628. — Il se réunit, comme duc d'Autriche, à Philippe-le-Bel, roi de France, ibid. — La victoire qu'il remporte sur son compétiteur Adolphe de Nassau, qu'il tue de sa main, le fait enfin élire empereur en 1298, ibid. — Ses défauts extérieurs et son meurtre lui sont comptés par le pape Boniface VIII, comme des raisons pour refuser de le reconnaître, 629. — Il est véhémentement soupçonné d'avoir fait assassiner Wenceslas V, roi de Bohême, dont il donne les états à son fils aîné Rodolphe; mais la mort de ce prince trompe les projets ambitieux de son père, ibid. -Tourne ses vues vers l'Helvétie, et méditait la conquête de quelques-uns de ses cantons, quand il est assassiné par Jean, son neveu, 630. — Étendue de ses domaines à sa mort, *ibid*. — La haine inspirée par sa conduite fait perdre la couronne impériale à sa famille, *ibid*.

Albert II, duc de Saxe, époux d'Agnès, fille de Rodolphe de Habsbourg, est dépouillé de ses états par son beau-père, Mém. VI, 628. — Par son élection en 1438, il fait rentrer la couronne impériale dans la maison d'Autriche, 631. — Étendue des domaines de la maison d'Autriche à la mort de ce prince, arrivée en 1439, ibid.

Albert IV, dit le Politique, archiduc d'Autriche, Mém. VI, 633.

Albert (Le comte) de Werdenberg vend le comté de Bludens ou Pludenz à la maison d'Autriche, Mém. VI, 633.

Albert, ambassadeur du pape Innocent, IV auprès des Tartares mongols, Mém. IV, 420.

Albion, île, aujourd'hui l'Angleterre, Hist.

I, 189. — Son étendue et ses latitudes suivant Pythéas, 190. — Nom de la plus grande des îles Britanniques, 206.

ALBIONI. Voyez ILE.

Albis, fleuve; sa distance de Lugdunum, Hist. I, 151. — L'Elbe, 180.

ALCIPHRON, II, 4, t. I, p. 326, 62, expliqué touchant les mots περιηχούντων αγαλμάτων, Μέπ. Χ, 291, not. 1.

Aldions; leur condition en Italie; leur état civil n'était pas le même que celui des lites, Mém. VIII, 480, 481. — Quel était leur état civil chez les Lombards, 574 et suiv.

ALEMBERT (Eloge de d') par M. le comte de Choiseul-Goussier, Hist. VII, 182.

ALEP, prise en 1258 par Houlagou, khan des Tartares mongols, Mém. VI, 465.

 ALEXANDRE LE GRAND, fils de Philippe, roi de Macédoine. Route suivie par sa flotte dans le Golfe Persique, Hist. I, 43 et suiv. — Limites de ses conquêtes dans

l'Inde, 75. — Par où il pénétra dans l'Inde, 77. - Marche de sa flotte, depuis l'embouchure de l'Indus, décrite par M. Gossellin, 66 et suiv. - Date de son arrivée en Asie, Mém. II, 512. — Demande une rhétorique à Anaximène de Lampsaque, 44; à Aristote, 48. — Différentes classes de ses historiens, Hist. IV, 70. - Ses médailles servaient de talismans aux premiers chrétiens, Mém. II, 117. — Mémoire sur le char funéraire qui transporta son corps de Babylone en Égypte, par M. Quatremère de Quincy, IV, 315-394. — (Char funéraire d'), son genre de matière et de travail, 368; — ses dimensions et ses proportions, 370; — sa disposition et sa décoration, 372; — son train, 377; - son pivot mécanique, 380; - son attelage, 384. — Transport et destinée de son corps, 391 et suiv. — et les Macédoniens, arrivés au bord de l'Indus, croient avoir découvert les sources du Nil; cause de leur erreur, X, 316. — Passe chez les auteurs byzantins et les écrivains orientaux pour être auteur de divers monuments ou fondations dans le Caucase; origine de cette croyance, VII, 224. — Source de l'erreur qui a fait croire à quelques anciens qu'Alexandre avait traversé le Caucase, 231, 232. Voyez Paxadore.

Alexandre, fils de Cassandre, fait la guerre à Antipater, son frère, pour venger la mort de sa mère, Mém. IV, 88.

ALEXANDRE, faux prophète, Mém. III, 254.
-- Ses mystères, 255.

ALEXANDRE IV, pape, écrit en réponse une lettre à Bela, roi de Hongrie, qui lui demandait du secours contre l'invasion des Tartares mongols; extrait et analyse de cette lettre, Mém. VI, 462,—Adresse une lettre à Houlagou, khan des Tartares mongols, 466.

ALEXANDRE, ambassadeur du pape Innocent IV auprès des Tartares mongols, Mém. VI, 420. ALEXANDRE, roi des Bulgares, époque de son règne; ses enfants; partage de ses états entre ses fils, Mém.VII, 309, 310. Il paraît avoir eu un quatrième fils nommé Dobrutcha, 311.

ALEXANDRE (lle d'). Voy. ILE D'ALEXANDRE.
ALEXANDRIA, surnom de la forteresse de
Charax, Hist. 1, 55.

ALEXANDRIE d'Égypte. Ses souverains, cherchant à s'emparer du commerce de l'Inde, facilitent les progrès de la navigation, Hist. I, 83. - Jusqu'à quelle époque les navigateurs d'Alexandrie ne dépassaient pas le Gange, 90. - Auguste, empereur, en fait fondre tous les vases d'or, Mém. V, 79 et suiv. — (Histoire de l'École d'), sujet d'un prix proposé par l'Académie, et obtenu par M. Matter, Hist. V, 3o. — (Ecole d'). Ses géographes se trompent sur les mesures de l'Inde rapportées par Mégasthènes, I, 78. — Leurs erreurs sur les latitudes et les longitudes de l'Inde, 78, 79. - Supposent une zone inhabitable dans les environs de l'équateur, 78. — Erreur de ses géographes sur la latitude des sources et de l'embouchure de l'Indus, 78, 79. — Ses progrès en astronomie, Mem. I, 216. - Les anciens ont-ils exécuté une mesure de la terre postérieurement à l'établissement de l'Ecole d'Alexandrie? Mémoire sur cette question par M. Letronne, VI, 261 et suiv. — Les savants de l'École d'Alexandrie n'ont jamais su prendre une latitude absolue avec exactitude, suivant M. Letronne, 284. — L'École d'Alexandrie n'a jamais, suivant M. Letronne, possédé, à proprement parler, une mesure de l'obliquité de l'écliptique, 303.—Connaissances des Alexandrins sur l'obliquité de l'écliptique, 288 et suiv. — Sa position exacte n'était point encore déterminée du temps de de la Nauze et de d'Anville, 262. — Supposée à tort par Ératosthène sous le même méridien que Syéné, 278. —

Sa latitude, suivant M. Nouet, 283: suivant les anciens, 286 et suiv. — Sa distance de Syéné, suivant les anciens et les modernes, 287. — (Rois d'). Voyez Rois de Pergame, au mot Per-GAME. — Etendue de son commerce du temps de l'historien Josèphe, X, 516. — Dépeuplée par un siége qu'elle soutient sous Gallien, 476. — Prise par Amrou ben-Alas; nombre de ses habitants à cette époque, et comment ils furent traités par le vainqueur, V, 21. — Se révolte contre les musulmans, sous les premiers khalifes, 41. — Ses murs détruits par Amrou, 42. - La Mosquée de la miséricorde y est bâtie; son origine, 42. Voyez ALEXANDRINS.

Alexandrie de Lombardie, dite aussi Alexandrie de la Paille; origine de sa fondation et de son nom; pourquoi appelée aussi Césarée, Hist. III, 107.

ALEXANDRIE du Caucase, son emplacement, Hist. I, 77.

ALEXANDRINS (Géographes). Leurs classifications, souvent artificielles et purement scientifiques, ont été longtemps confondues avec les notions de la géographie positive, Mém. IX, 156. Voyez ALEXANDRIE.

Aλέζατδρος, titre d'une tragédie d'Euripide, donné par une erreur de copiste sous le nom de Μέσατδρος, Μέπ. V, 358. ALEXIS COMNÈNE. Voyez COMNÈNE.

AL-FITNÈH (Événement nommé), Mém. X, 73.

ALFONSE X, dit le Sage, roi de Castille et de Léon, fait épouser à son fils ainé, l'infant don Ferdinand, Blanche, fille de saint Louis, Mém. IX, 478. — Histoire de ses démêlés avec Philippe-le-Hardi et de la guerre qu'il eut à soutenir contre son fils l'infant don Sanche, usurpateur des droits de ses neveux Alfonse et Ferdinand de la Cerda, 479 et suiv.

Alfonse de la Cerda, fils de l'infant don Ferdinand et de Blanche, fille de saint Louis, est, à la mort de son père, dépouillé de ses draits à la couronne par son oncle don Sanche, Mém. IX, 478, 479.

Alger (La cession du royaume d') négociée en faveur du duc d'Anjou, Mém. X, 559.

AL-GEZIRAS. VOYEZ BARBESOM.

ALGIAPTOU, le même que OEldjaitou et Khodabendeh, Mém. VII, 392, note 1.
ALBAZEN, auteur arabe d'un traité d'optique, a été connu de Vitellon, Mém. VI, 2 et suiv. — Recherches sur l'époque où il a vécu et sur ses ouvrages, 20 et suiv. — Est le même que Ibn-Haitem Syrien, dont Montucla et Bailly font à tort un personnage différent, 23. — Est le véritable auteur de la solution du problème relatif à la grandeur des astres vus à l'horizon, 37, 38.

ALHODIR. Vovez Hodir.

ALI, père de Hasan, Mém. IV, 12.

ALI, auteur ou complice du meurtre d'Othman, s'aliène ainsi l'esprit des musulmans d'Égypte, Mém. X, 86. — Assassiné par Alrahman, 82. Voyez Moawia.

A-LIAO-TSAN, établi roi dans la ville de Houmin; ses relations politiques avec l'Empire chinois, sous les Thang, Mém. VIII, 97.

ALIÉNORE. Voyez ÉLÉONORE.

ALI-KOSHGI. Exposé de son système métrique des Arabes, Mém. VI, 141, 142.
A-LI-MA-LI ou Almalik, Mém. VII, 272.—
Possède des puits à courant d'eau, ibid.
ALINGAVIENSIS VICUS. Voyez LANGEAIS.

ALIPIUS ou ALYPIUS, le même que Calipius, consul d'occident, Hist. I, 250.

A-LI-POU-KO, le même que Arik-bouga, frère de Mangou, est nommé gouverneur de Ho-lin, Mêm. VII, 277. — Il prend à Ho-lin le titre d'empereur; il est attaqué par les généraux de Khoubilaï dont il s'était déclaré le compétiteur, 277.

ALIX DE COURTENAI, femme d'Aimar, comte d'Angoulème, Mém. X, 638. Voyez ÉLI-SABETH. ALLE, rivière, l'ancien Guttalus, Hist. I, 166. — Son cours, ibid.

ALLECT. INTER PRÆTORIOS, TRIBUNICIOS, QUÆSTORIOS, expliqué, Hist. 1, 245.

Allemagne (L'), formée de la France orientale, après la division de l'empire de Charlemagne, par le traité de Verdun, en 843, Mém. X, 594. — Traits de ressemblance qu'elle conserva avec la France occidentale après leur séparation, 594, 598. — Incertitude qui règne sur la jurisprudence germanique sous la domination des empereurs saxons après l'avénement à l'empire de Henri I", dit l'Oiseleur, 595 et suiv. — Partagée en cercles à la diète de Worms, VI, 637. — Jugements par pairs, leur ancienneté et leur établissement définitif en Allemagne, X, 596, 597. — Election, électeurs. Voyez ces mots.

Allemagne (Le baron d') ou de Magne, général des galères du duc de Savoie, s'empare du bastion de France en Afrique, Mém. X, 558.

ALLEMANDS (Les) considérés comme des barbares par les Français, du temps de Louis-le-Gros, Mém. X, 608, note 1.

Alliage de la monnaie d'argent à Rome, Mém. III, 385. Voyez Cloches, Mé-DAILLES. — de l'argent et du fer; impossibilité de l'employer dans les travaux monétaires, IX, 253, 254.

ALLIER DE HAUTEROCHE (M.) fait à l'Académie un legs pour la fondation d'un prix de numismatique, *Hist.* IX, 36.

Allobryces; étymologie de leur nom, Mém. VI, 336. — Les mêmes que les Allobroges, 338.

Allodiæ, les Alluets, village de France; sa position, Mém. III, 470.

ALLODIALES (Terres). Voyez Terres.

ALLONVILLE (M. le comte d'), préfet de la Meurthe, obtient en 1828 une des trois médailles d'or décernées par l'Académie pour les recherches d'Antiquités nationales, Hist. IX, 33.

TOME XI.

Allosygne, répond à Ellor, dans l'Inde, Hist. I, 98.

ALLOU (M.) obtient en 1822 la médaille d'or décernée par l'Académie des inscriptions, pour le meilleur mémoire d'antiquité nationale, Hist. VII, 20.

ALLOY. Voyez Loy.

ALLUETS (Les), Allodiæ, village, Mém. III, 470.

Anne, dorien pour anne, Mém. V, 365.

Almageste (L') de Ptolémée traduit par ordre de l'empereur Frédéric II, Mém. VI, 26.

Almalik, ville, possède des puits à courant d'eau, Mém. VII, 272.

AL-MAMOUN, khalise, sait mesurer plusieurs degrés terrestres sous différents méridiens, Mém. VI, 129, 130. — Établit dans ses états un système métrique dont la coudée noire est la base, ibid. — Évaluation des mesures qui lui sont attribuées, 134, 135.

Almélic-alnaser Mohammed, fils de Kélaoun, fait faire en Egypte un cadastre appelé le cadastre de Naser, Mém. VII, 79 et suiv. - Son éloge par Abou'lmahasen, 82. — Aperçu de la nature et du produit de quelques-unes des taxes abolies par ce sultan, 84 et suiv. — Il fixe l'époque de la mise en activité du nouveau cadastre, 86. — Il passe la revue des troupes et distribue les nouveaux mandats pour les apapages militaires; détails particuliers sur le mode de cette distribution, 88 et suiv. — Il passe aussi eu revue les différentes classes de Mameluks de sa maison, et fait de grandes économies sur leurs appointements; 90. — Durée de son système des apanages militaires, 91, 92.

Almeric, roi de Cypre et de Jérusalem, octroie un privilége aux Marseillais, Mém. X, 537.

Alnasir-Liddin Hasan Ben-Ali Yazouri, visir sous le khalise Mostanser-billah, veut connaître les revenus et règle les dépenses de l'état, Mém. VII, 63. 18 TABLE

ALOCIE, îles dans Ptolémée; leur position et leur nom moderne, Hist. I, 181.

Alonso DE PAYVA; son voyage de découvertes, Mém. X, 547.

A-LOU-HOEN, rivière, appelée Thou-louhoen dans le Pe-lou-khao, Mém. VII, 285, note 1.

A-LOU-TAI, prince des Thatche ou Mongols, reçoit le titre chinois de Ho-ning-wang, Mém. VII, 287. — Il va demeurer sur le fleuve Hai-la-eul, 287. — L'empereur de la Chine vient pour la troisième fois, avec des forces formidables, pour le réduire, 287, 288.

ALPHA. Voyez A. — hiéroglyphique, attribut d'Osiris, expliqué, Mém. III, 65.

ALPHABET grec. Ses voyelles doubles, n, \omega, furent connues longtemps avant Simonide, Mém. V, 364, note 1.—(L') romain était à peu près le même que l'ancien alphabet grec, II, 452.—
étrusque, le même que celui de l'ancienne Grèce, II, 120.— mandchou.
Voyez Mandchou.—(L') augmenté par le roi Chilpéric, VIII, 453.

ALPHONSE. Voyez ALFONSE.

ALSACE (L') cédée par Charles-Quint à son frère Ferdinand, Mém. VI, 643.

Alsaces (Les deux) cédées à la France par le traité de Westphalie, Mém. VI, 657. Alsos. Voyez Alsos.

Alsos, αλσος, quelquesois synonyme de hieron, iερόν, et de l'émenos, τέμενος, Hist. V, 46.

Altai. Le pays situé à l'orient des monts Altai et au midi du Baikal a toujours été le centre de la domination des peuples de race turke et mongole, Mém. VII, 250.

ALTH, bourg; sa position, Mém. V, 11, n. 5. ALTOUN. Voyez ASCHRAFI.

ALYATTE, roi de Lydie; son tombeau, Mém. II, 532.

ALYBE on ABYLYX, nom grec de la montagne ou de la colonne du détroit de Gibraltar, située en Afrique, Hist. I, 124. ALYPIUS. Voyez ALIPIUS.

Amalchium d'Hécatée; sa position, Hist. I, 171.

Amalfi (Le code d') paraît dériver des Pandectes. Révolution opérée par sa découverte dans la législation maritime en Europe, Mém. X, 534.

AMALFITAINS; leurs relations commerciales au VIII siècle, Mém. X, 520. — Leurs établissements commerciaux, 530.

Amallobriga; son étymologie, Mém. VI, 336.

Amalo (Le duc) enlève une jeune fille qui le tue et trouve son impunité dans une préception du roi Childebert, Mém. VIII, 499.

AMARAL; sa trahison lors du siège de Rhodes, Mėm. II, 574.

AMAURI (Sir), frère du roi de Chypre, est chargé de conduire une expédition qui devait agir de concert avec Gazan, roi des Mongols, *Mém.* VII, 385.

AMAURY-DUVAL (M.) remplace M. Ameilhon, Hist. I, 34. — Est porté sur la liste des membres composant la troisième classe de l'Institut en 1811, 36.

Ambactes; ce qu'ils étaient, Mém. VIII, 422.

Ambassade (L') envoyée à la Chine par Aan-Tun ou Marc-Aurèle Antonin, mise en doute par M. Letronne, Mém. X, 227, note 2.

Ambassades des Indiens à l'empereur Constantin, Mém. X, 226; à Auguste, 227; à Claude, de la part du roi de Ceilan, 228; à Trajan, 229; à Julien l'Apostat, 230; et réflexions critiques de M. Letronne sur leur réalité, ibid.

Ambassadeurs (Les) envoyés à la cour des princes tartares étaient obligés, à leur présentation, de passer entre deux feux, Mém. VII, 378.

Ambazouc, Hun de nation, intime ami des Romains, possesseur des Portes Caspiennes, Mém. VII, 223.

Ambre. D'où les Syriens et les Carthaginois le rapportaient, Hist. I, 139. — jaune, l'electrum ou le succin, 160. —

Opinion des Grecs sur les lieux où se trouve l'ambre; idées sur son commerce chez les anciens, 160 et suiv. — Où et quand il est déposé, suivant Timée, 164. — Se trouve surtout sur les bords du Frische-Haff, golfe de la Baltique, 166. — Passait chez les anciens pour être un produit de la mer concrète ou gelée, 171. — Pourquoi les dames romaines en recherchaient la couleur, Mém. VII, 161.

Ame; son principe et sa nature suivant Pythagore, Mém. VII, 37. — universelle, sa nature suivant les platoniciens, les pythagoriciens et le philosophe chinois Lao-Tseu, ibid. Voyez Ames.

Ames (Pesée des) ou Psychostasie, chez les Égyptiens, Hist. V, 84 et suiv.

AMELLION (M. Hubert-Pascal), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8. — Date de sa mort et de son remplacement, 23, 34. - Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, V, 142. — Sa naissance et ses premières études, 143. — Il renonce à l'état ecclésiastique, mais il en conserve l'habit avec le titre d'abbé, ibid. — Sa liaison avec M. Bonami, dont il devient le collaborateur, 144. — Ses travaux de classification pour la bibliothèque de la. ville de Paris, dont il est nommé bibliothécaire adjoint, 144, 145. — Son Mémoire sur le commerce et la navigation des Egyptiens sous les rois Ptolémées; mérite et importance de cet ouvrage, qui obtient le prix proposé par l'Académie, 145. — Son Mémoire sur les prérogatives du Pontifex maximus est couronné par l'Académie, 146. — Ses Recherches sur l'éducation que les Athéniens donnaient à leurs enfants dans les beaux jours de la république, ibid. — Il est nommé membre de l'Académie des belles-lettres, 147. — Il applique à l'étude de l'antiquité ses connaissances dans les sciences naturelles, 147 et suiv. — Il fait en chimie la découverte d'un mercure fulminant, 147. - Ses Mémoires sur l'exercice du nageur; Se l'art du plongeur chez les anciens; Sur le sparte; Sur l'art de la teinture; Sur l'art du foulon; Sur l'exploitation des mines d'or, 148. — Quelquesuns de ses mémoires restés inédits, 149. — Il prouve que les anciens n'ont connu ni le télescope ni les lunettes, ibid. — Il rend annuellement compte à l'Académie des sciences des travaux de l'Académie des belles-lettres, 150. -Il continue l'Histoire du Bas-Empire de M. Le Beau, 151. — Il est chargé, à l'époque de la révolution, de recueillir les livres de toutes les bibliothèques supprimées, particulièrement dans le département de la Seine, 152. - Il est nommé chef de la bibliothèque de la ville de Paris, et, après sa suppression, administrateur de la bibliothèque de l'Arsenal, 153. — Il trace, dans un mémoire, le tableau des devoirs et des qualités d'un bibliothécaire, 154. — Son obligeance, ibid. — Il est chargé, par la classe de littérature et beaux-arts, d'examiner l'inscription de Rosette, 154, 155. — Il reprend la continuation de l'Histoire du Bas-Empire, 156, 157. - Il termine cette grande entreprise; jugement porté sur cet ouvrage, 158, 159. — Douleur que lui cause la perte de son épouse, 156. — Sa mort, son caractère, 159, 160.

Amel ou agent, ses fonctions, Mém. I, 24, 57, 119, 120 et suiv. 124 et suiv. — Nommé aussi motawalli, 120.

Amendes (Législation athénienne sur les), III, 133. — Payées avec des bœufs et des moutons dans les premiers siècles de Rome, 204.

AMÉNOF, Aménofth, Aménothès, Phaménoth ou Phaménoph, est le même personnage qu'Aménophis, X, 306, 307.

AMÉNOPHIS. Construction dont il était auteur; sa déification, son temple et ses ministres, Mém. X, 311. Voyez AMÉNOP AMENOPHIUM, Mém. X, 307, 309.

Amen, le même que Abou-Ali-Mansour, khalife; son histare, Mem. IX, 294, 295, 301, 30g.

AMER-BIAHCAM-ALLAH, fils et successeur de Mostali, khalife fatimite, meurt poignardé par les Nazaréens, IV, 74, 76, 77; IX, 287.

Ameria, en Ombrie; date de sa fondation, Mém. V, 148, 149.

Améthyste (Couleur d'). Voyez Pourpre. AMIANTE; sa fabrication, son emploi et son prix chez les anciens, Mém. IV, 240. Amici, synonyme de dévoués ou de leudes

dans le royaume des Francs, Mém. VIII, 448.

AMIENS, ville, l'ancienne Samarobriga, Samarobria ou Samarobriva, Mém. VI, 335. Amil. Voyez Ommal.

AMINIAS, archipirate, livre Apollodore, tyran de Cassandrée, à Antigone Gonatas, Mėm. IV, 100.

Aminemodio, prince des Turks de Tourfan, créé djasah, Mém. VIII, 67.

Amiral; étymologie de ce mot, et origine de cette dignité, Mém. VI, 25.

Amiras de Smyrne, auteur d'une traduction, en grec vulgaire, de l'Histoire des souverains de la Moldavie, écrite en langue moldave par le grand logothète Myron Costin ou Constantin, Mém. VII, 300. Voyez Myron Costin. AMIREH ZARRAB, sectaire schiite, Mém. IV,

Amisus, aujourd'hui l'Ems, Hist. I, 162. Amisus, fondateur d'Ameria, Mém. V, 148,

Ammien-Marcellin, liv. xvii, c. 8, expliqué touchant le mot procinctus, Mém. VIII, 493. — Liv. xx11, c. 7, expliqué touchant les mots abusque Divis et Serendivis. Examen et discussion de son opinion et de son témoignage sur les ambassades qui furent envoyées de l'Inde et de la Taprobane ou Ceilan à Julien l'Apostat, Mém. X, 230, 231.

Amminée (Vin d'), Mém. III, 383.

Ammiracus Eugenius Siculus, nom d'un

traducteur latin de l'Optique de Ptolémée, Mém. VI, 24.

Ammiratus. Voyez Admiratus.

AMŒBÆUM CARMEN; sa définition et sa nature, Mém. V, 276.

Amon-Ra ou Amon-Ra-Sonther, divinité égyptienne ; ses attributs et son temple, suivant M. Letronne, Mém. IX, 327, 332.

Amontons (M.) donne la première idée du télégraphe, Hist. V, 125.

Amoques des Indiens, Mem. IV, 55 et suiv., 74.

Amorgines (Toiles appelées), Mém. IV, 233.

Amorgos, renommée pour la fabrication des toiles appelées Amorgines, Mém. IV, 233.

Amoursana. Voyez Kittan-loung.

Amphictyonie de Delphes; son origine, sa nature et son but primitif, Mém. VIII, 217.

Amphictyonique (L'assemblée), objet d'éclaircissements donnés par M. Letronne, Mém. VI, 222 et suiv.

Amphications; but de leurs assemblées, Hist. IV, 62. - Recherches et éclaircissements sur les députés composant le conseil des Amphictyons, par M. Letronne, Mém. VI, 242 et suiv. - Hiéromnémons et pylagores; leur élection et leur nombre, 244. — L'assemblée Amphictyonique était présidée successivement par un des députés appelés hiéromnémons, 247. — Les hiéromnémons y étaient désignés sous le nom de synèdres, 249. — Dans l'assemblée des amphyctions, les pylagores avaient la prééminence sur les hiéromnémons, 251. Dans quel ordre et sous quelles dénominations doivent, suivant M. Letronne, être classés les membres composant le conseil amphictyonique, ibid.—Quelles étaient, suivant MM. de Sainte-Croix et Letronne, les attributions de l'assemblée des Amphictyons, 252. — Fonctions que les pylagores et les hiéromné-

mons remplissaient dans cette assemblée, et en quoi elles différaient, 252 et suiv. — Fonctions des théores et leurs droits, 258 et suiv. - Théores, troisième classe de députés; leur caractère et leurs attributions, 258 et suiv. — L'assemblée amphictyonique s'appelait ecclésie (έκκλησία) ou synedrium (συνέsuivant le nombre et le caractère des différentes classes des députés qui y siégeaient, 259. Cas particulier dans lequel les Théores, dont le nombre était illimité, pouvaient être exclus de l'assemblée; et circonstances dans lesquelles ils étaient appelés à délibérer comme les autres, 259, 260.

Αμφιδράτες, expliqué, Mém. IV, 251. Αμφίμαλλος, expliqué, Mém. IV, 275. Αμριμαλλος, expliqué, Mém. IV, 275, 276.

Amphion; son mythe expliqué, Mém. II, 7. Αμφίποχος, expliqué, Mém. IV, 275.

Amphitrayon. Détermination de son époque relativement à Homère, Mém. II, 440. Amra, femme d'Abou-Mohammed Abdallah, Mém. X, 75.

Amrialkais, surnommé Nadir, roi de Hira; durée de son règne suivant Hamza, Mém. X, 8.

Amaialkais, fils d'Amrou, roi de Hira; durée de son règne, suivant Hamza, Mém. X, 8.

Amrialkais, fils de Noman I<sup>or</sup>, roi de Hira; durée de son règne, suivant Hamza, *Mém.* X, 9; suivant M. le baron Silvestre de Sacy, 14.

Amrou Ben-Alas, père d'Abd-allah, fait la conquête de l'Égypte sous le khalifat d'Omar; à quel titre il en devient maître, Mém. I, 7; V, 19, 21. — Est nommé gouverneur de l'Égypte par Moawia, dont il avait fait triompher la cause, X, 74. — Prend Alexandrie; comment il en traite les habitants, V, 21. — Texte de la capitulation qu'il accorde aux Égyptiens, 35. — Il détruit les murs d'Alexandrie, y fait bâtir la Mosquée de

la Miséricorde, et jette les fondements de Fostat, 42, 44. — Ses vues sur l'Egypte après la conquête, 44. — Défend à ses soldats de devenir laboureurs, ibid. - Veut réunir sous son autorité la haute et basse Égypte; Othman s'y oppose et le destitue, 41. — Il retourne en Egypte pour repousser les Grecs, ibid. - Destitué du gouvernement de l'Égypte par Othman, en revient faire la conquête, X, 77, 78.— Il entreprend par ses lieutenants diverses expéditions en Afrique, 78. — Date de sa mort, Mem. V, 23, X, 74, 78, 79, 80, 83, 84. — Quelques particularités sur sa vie extraites d'Abou'lmahasen, 80 et suiv. Voyez KHARÉDJA. - Preuve de sa cupidité, V, 45. — Manière dont il assit l'impôt en Égypte, 47 et suiv. — Sa correspondance avec le khalife Omar au sujet des impôts et des revenus de l'Égypte, 56, 57. — Son fils lui succède, X, 74.

Ambou Ben-Schoaib, renseignements sur ce personnage, Mém. V, 29.

Amrou, fils de Mondhar III, roi de Hira; durée et synchronisme de son règne, d'après Hamza, Mém. X, g.

Amnou, fils d'Adi, roi de Hira; durée de son règne, suivant Hamza, Mém. X, 8. Amnou, fils d'Amrialkais, roi de Hira; durée de son règne, suivant Hamza, Mém. X, 8.

Amulette suspendu au cou des animaux sauvages, Mém. X, 373. Voyez Alexandre Le Grand.

Amycles, en Laconie; réfutation de l'opinion qui en attribue la fondation à Amyclas, Mém. II, 408.

Aναβαίπειν peut très-bien s'employer, suivant M. Caussin, en parlant d'un lieu situé, non dans l'intérieur des terres, in mediterranea loca, mais près du bord de la mer, Hist. VII, 51 et suiv.

Aracasis, explique, Hist. VII, 51.

Aναχωρήθην, dans une inscription nubienne, pour ανεχώρησα, Mém. IX, 141. Anacrès, Anaxès; étymologie et usage de ce mot, Mém. II, g.

Arad εχεσθαι de Thuc. VIII, 81, expliqué, Mém. VIII, 144, note 1.

Αναγραφή, αναγράφειν, expliqués, Mém. VIII, 143, 144.

ANÆA, en Carie; réfutation de l'opinion qui attribue sa fondation à l'amazone Anæa, Mém. II, 408.

Anamis, fleuve, le même que le Mina, Hist. I, 44. Voyez Ananius.

Ananias de Schirag, auteur arménien; son époque et son explication de l'origine du stade 225000 à la circonférence de la terre, Mém. VI, 94, note 1.

Ananis, fleuve, le même que le Mina, Hist. I, 61.

Anaphé, île de la mer Égée; étymologie de son nom, Mém. II, 490. Voyez PERDRIX. Anas, fleuve de l'Ibérie; son nom moderne, Hist. I, 134. Voyez Malec.

Anatomie (L') du corps humain n'était point pratiquée chez les Romains; ils y suppléaient par la dissection de quelques animaux; à quelle époque les études en commencèrent en France, Hist. IX, 73. — Connaissances anatomiques des peuples de l'Asie orientale, Mém. X, 147.

Arak, arante, arante; étymologie et usage de ce mot, Mém. II, 9, 13.

Anaxagore, philosophe; époque de sa mort, Mem. II, 520.

ANAXIMÈNE de Lampsaque, un des maîtres d'Alexandre le Grand, compose pour lui une rhétorique, Mém. II, 44.

— Considéré à tort comme l'auteur de la Rhétorique à Alexandre, 46. — Emmené par Alexandre en Asie, ibid. — Ennemi de Théopompe l'historien, emploie un moyen perfide pour lui nuire, 268.

Araξφίς, expliqué, Mém. IV, 296.

Anaxyrides, Mém. IV, 296, 303.

Anciens (Les) s'occupaient peu de la critique appliquée à constater l'authenticité des écrits, Mém. II, 265.

'An-CHA, roi de Sie-a-sa-phan; son ambassade auprès de l'empereur de la Chine, Mém. VIII, 104.

Anchiranoé, nymphe, Hist. III, 40.

Ancillariolus; explication de ce mot. Mém. VII, 183.

Ancillon (M. le professeur), auteur du Tableau des révolutions du système politique de l'Europe; son portrait de l'empereur Maximilien I<sup>u</sup>, cité, Mém. VI, 636; de Maximilien II, 647; de Léopold, 658.

Ancus Marcius. Difficultés que présentent à la critique historique les travaux exécutés sous ce prince, Mém. II, 344. — Exposé de son règne, 469.

Ancyre (Bataille d') gagnée par Tamerlan sur Bajazet; recherches par M. le baron Silvestre de Sacy pour fixer la date précise de cette bataille, Mém. VI, 488 et suiv.

Andamans, îles. Voyez Maniolæ.

Andanis. Voyez Andanius.

Andanius (L') de Ptolémée est le même que la rivière de Bandali, Hist. I, 61.— Le même que l'Andanis de Pline, diffère de l'Anamis de Néarque, 61, 62.

Andarchius, Mém. VIII, 500.

Andarvia, île, la même que Caicandros, Hist. I, 48.

Anderitum; sa position déterminée par M. C. A. Walckenaer, Mém. V, 386 et suiv. — Ne correspond point à la ville de Mende, 388 et suiv. — N'était point situé sur l'emplacement du hameau de Javols, 393 et suiv. — Correspond à Anterium, 401 et suiv. — Causes de son déclin, 407.

Andocide, l'orateur: ses contestations avec Callias III, Mém. III, 154. — Accusé par Céphisius, ibid. — De Mysteriis, p. 54-58, expliqué, 158, 159.

Andrade, vicomte et amiral de Marseille, Mém. X, 538.

Andrasimundi, promontoire de la Taprobane, aujourd'hui Monchecatty, Hist. I, André de Lonjumel, ambassadeur du pape Innnocent IV auprès des Tartares Mongols, Mém. VI, 420.

André de Florence, frère mineur, envoyé du pape à la cour de Khoubilai, Mém. VII, 351.

André (Frère) envoyé en ambassade par saint Louis au grand khan des Tartares Mongols; détails sur sa mission et son voyage, Mém. VI, 445 et suiv.

Andrès (M.) retrouve à Naples le manuscrit des nouvelles fables attribuées à Phèdre, Mém. VIII, 317.

Andrès de Poça, antiquaire basque, cité sur une coutume des seigneurs de Biscaye, Mém. VI, 35q.

Andromède, fille de Céphée. A quelle époque on voyait encore la carcasse de la baleine à laquelle elle fut exposée, et les traces des chaînes auxquelles elle fut attachée, Mém. X, 315, 316.

Andromède, naine de Julie, Mém. VII,

Andronic, empereur de Constantinople, recherche l'alliance de Gazan, roi de Perse, et lui offre sa fille naturelle en mariage, Mém. VII, 407. Voyez Marie.

Andronicus de Rhodes, éditeur des ouvrages d'Aristote, Mém. IV, 465.

Andros, fle d'Hibernie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 223.

Androsthènes explore la côte occidentale du golfe Persique, Hist. I, 56.

Anesse (Bain de lait d'), Mém. VII, 164. Ariθεικατ, pour ἀτέθηκατ, Mém. V, 349. Angusis. Autorité de sa compilation de lois, Mém. X, 714.

Angevine (La région) et Neustrienne, sous les anciens rois de France, était limitrophe de la viguerie de Saumur, Mém. VI, 383.

Angiolini (M. le chevalier), possesseur d'une belle sardoine représentant une figure de Pan, avec une inscription grecque, Mém. II, 111.

ANGKIAS (Pays d'), Mem. VII, 396.

. .

Anglesey, île; son nom ancien, Hist. I, 222.

Angleterre. Claude la soumet sans combattre, et c'est seulement sous son règne qu'il s'établit des relations commerciales entre Rome et ce pays; ses productions et ses objets de trafic et d'échange à cette époque, Mém. VII, 144.—Ses mines, 144, 145.— Causes, progrès et étendue de ses conquêtes en France sous Louis-le-Gros et ses successeurs, IV, 543. — Au jugement de M. Bernardi, a tiré ses institutions de celles de la France, à laquelle elle doit sa civilisation, X, 654, 655, et suiv. 663, 664. Voyez PAIRIE. — Son état social sous les Saxons, 656. — Elle reçoit de Guillaume-le-Conquérant le régime féodal; son organisation, 657. - Ligue des barons anglais contre l'autorité royale. A quelle condition ils reconnaissent pour roi Henri I, sils de Guillaume-le-Conquérant. Recherches sur l'authenticité de la charte dite de Henri, 659. — La Grande Charte imposée à Jean-sans-Terre par les barons anglais. Difficultés qu'elle présente relativement à l'établissement des jugements par pairs, 661, 662.

Anglo-Saxons. Leurs différences et leurs ressemblances avec les Francs, issus de la même origine, Mém. X, 655, 656.

— Comment la civilisation s'introduisit chez eux, 656 et saiv.

Angora (Bataille d'), Mém. II, 566.

Ani, ville assiégée et prise par Tcharmagan, qui en fait passer tous les habitants au fil de l'épée, Mém. VI, 405, 406.

Anichoamin, reine des Mongols, reçoit une lettre du pape Nicolas IV, Mém. VII, 383.

Animaux. Jusqu'à quel point les traitements barbares exercés envers les animaux intéressent-ils la morale publique? Sujet de prix, Hist. I, 28. — Cette question est abandonnée, 29. — teints

en rouge, Mém. X, 442, 443. — Promenés ou tués dans les cirques; Mémoire de M. Mongez, Mém. X, 260, 460. — Première partie. Observations générales, 360 et suiv. — Jeux sanglants en Grèce; gladiateurs; à quelle époque ils parurent dans la Grèce, 361. — Origine des jeux sanglants à Rome, 362.—Premiers jeux sanglants, 363. — Passion des Romains pour ce genre de spectacle, ibid. — Quand eurent lieu à Rome, pour la première fois, les combats d'animaux, 364. — Comment les chasseurs prenaient les animaux, 365 et suiv. — Chasse à la glu, aux ours, 368. — Transport des animaux, ibid. — Les mansuetarii, nom de ceux qui savaient apprivoiser les bêtes féroces; leur habileté et leurs succès étonnants, 371 et suiv. — Contrées d'où l'on amenait les animaux pour les jeux, 377 et saiv. — Lois relatives aux animaux destinés aux jeux, 378. — Africanæ, sous-entendu bestiæ; son sens, 379 et suiv. — Tigres, 380. - Noms latins de quelques animaux, ibid.: bos lucas, ibid.; bos ægyptius, 381; ovis fera, ibid. — Habitation des animaux, 382 et suiv. — Exemples qui prouvent avec quelle circonspection il faut fixer la latitude sous laquelle vivent les animaux, 382 et suiv. -SECONDE PARTIE. Jeux, par ordre chronologique, où l'on vit des animaux. Année de Rome 502. Eléphants, au nombre de cent quarante-deux, première fois, 385, 387. — Année 568, jeux de M. Fulvius; panthères et lions combattant ensemble, première fois, 387. — Année 585, jeux de P. Corn. Scipion Nasica et de P. Lentulus; combat de soixante-trois tigres et de quarante ours, première fois, 387. — Année 655, vingt éléphants. — Année 659, jeux de Q. Scævola; combat de plusieurs lions, première fois, 388.— Année 661, jeux donnés par Sylla,

où l'on vit combattre, pour la première fois, cent lions appelés jubati; recherches sur cette variété, 389 et suiv. — Année 670. Abrogation du senatus-consulte relatif aux tigres d'Afrique, 394.—Année 675. Sous les édiles Lucius et Marcus Lucullus, combat de taureaux et d'éléphants, première fois, 394. — Année 693. Domitius Ahenobarbus, édile curule, fait combattre dans le cirque cent ours de Nubie et cent chasseurs venus d'Ethiopie, 305. -Année 696. M. Æm. Seaurus, pendant son édilité, fait voir dans les jeux du cirque: 1° les ossements d'un cétacé qu'on disait être ceux du monstre marin auquel fut exposée Andromède, 396; 2° un hippopotame, pour la première fois, 397; 3° cinq crocodiles, pour la première fois ; 4° cent cinquante tigres de toute espèce, 400. — Année 699. Pompée montre : 1° pour la première fois, un loup cervier, 401; 2° pour la dernière fois, le cephus; recherches sur cet animal, 402 et suiv.; 3° un rhinocéros, pour la première fois, 405; 4° un lynx, pour la première fois; 5° des éléphants combattant contre des hommes armés; examen et discussion des textes anciens relatifs à ce fait, 406 et suiv.; 6° six cents lions, dont trois cent-quinze de la variété appelée jubati, 409; 7° des courses de chevaux, 410; 8° quatre cents tigres de toute espèce, 410. - Sentiment de Cicéron sur les jeux sanglants du cirque, 410.—Année 701. Curion montre dix panthères, 411. — Année 708. Jeux donnés pendant cinq jours par César, et dans lesquels parurent: 1° une girafe, cameloparda lis; recherches historiques sur cet animal, 411, 412 et suiv.; 2° des combats d'hommes et de taureaux, pour la première fois, 422; 3° quatre cents lions à crinière lisse, 423; 4° un combat d'éléphants contre éléphants, soutenus par des fantassins et des cavaliers, 423. — Lions attelés

à un char, par Marc-Antoine, 424. Auguste fait tuer trois mille cinq cents animaux en tout, dans les divers jeux publics, d'après les tables d'Anticyre, 425. — Animaux tués au rapport de divers auteurs, savoir: trente-six crocodiles, 426; deux cent soixante lions, ibid.; quatre cent vingt tigres, 427.-Animaux montrés et non tués: 1° un tigre privé, 427; 2° un serpent, 428; 3° un rhinocéros et un hippopotame, pour la première fois, 428. — Germanicus, année 759. Combat d'un éléphant et d'un rhinocéros, 429. — Année 765. Deux cents lions mis à mort, 429. — Eléphants dressés, 429. — Caligula, année 430. Ours, tigres, tués au nombre de huit cents; chameaux attelés vus pour la première fois, 430. - Claude. Trois cents ours, trois cents tigres tués. Tigres privés. Combat de taureaux. - Lions coiffés, 430. - Galba, préteur. Éléphants funambules, 430. — Année 812, Néron. Éléphant funambule, monté par un chevalier romain, 431. — Titus. Neuf mille animaux tués à la dédicace de l'amphithéâtre et des thermes de Titus, 431. — Des femmes se réunissent pour tuer les animaux, 431. — Quatre éléphants parurent dans ces jeux, où l'on vit aussi, pour la première fois, combattre des grues entre elles, 432. — Année 814. Domitien, dans des jeux du cirque, célébrés aux lumières, fit voir ou tuer un rhinocéros bicorne, 432; un éléphant suppliant, un tigre privé, un lion combattu par une femme, un babalus, un bison ou un urus, un dama, un ours pris dans la glu, 433, 434.— Année 105 de J.C. Trajan, dans des jeux célébrés pendant cent-vingt-trois jours, fait mourir onze mille animaux féroces ou domestiques, 434. — Hadrien, cent lions, autant de lionnes, mille bêtes féroces, 434, 435. - Antonin Pie fait voir des animaux amenés de toutes les parties du monde, des éléphants, des crocodiles, des hippopotames, des tigres, et parmi les animaux extraordinaires la crocuta ou crocota et le strepsiceros; recherches sur la synonymie de ces animaux, 435 et suiv. — Marc-Aurèle témoigne son aversion pour les jeux sanglants du cirque, en ne faisant paraître que malgré lui un lion anthropophage, 437. — Commode. Manière dont il combattait les animaux dans le cirque, 437; pendant des jeux qui durèrent quatorze jours, outre un grand nombre d'animaux domestiques, il tue un tigre, un hippopotæme, des cerfs, des dama, des taureaux et d'autres bêtes à cornes; coupe la tête à des autruches, et fait périr cent lions, 438. - Septime Sévère, pendant les jeux célébrés la 10' année de son règne, fait lancer à la fois dans l'arène sept cents bêtes féroces, parmi lesquelles se trouvaient un éléphant, des crocuta, des sangliers, des ours, des lions, des lionnes, des panthères, des autruches, des anes sauvages, des bisons, 439. — Elagabale. Ses profusions et ses folies relativement aux animaux; ses quadriges attelés d'éléphants, de cers, de lions, de tigres, de chameaux; sa ménagerie de serpents, d'hippopotames, d'un crocodile et de rhinocéros, 441. - Gordien I" ou l'Ancien fait paraître dans le cirque, en deux journées, cent tigres d'Afrique et mille ours, ibid. - Peinture représentant une chasse célèbre donnée par lui dans le cirque et où l'on vit paraître cent tigres, mille ours, deux cents chevreuils, cent girafes ou moutons sauvages, dix élans, cent taureaux de Chypre, trente onagri, cent cinquante sangliers, deux cents chamois, trois cents autruches peintes en rouge; recherches sur cet usage, 442. - Gordien III. Animaux qu'il avait rassemblés pour la célébration des jeux du premier millénaire de la fondation de Rome : trente-deux élé-

4

phants, dix élans, alces, dix tigres, soixante lions, trente léopards apprivoisés, dix hyènes, un hippopotame, un rhinocéros, dix girafes, camelopardali, vingt ânes sauvages, onagri (recherches sur ce nom), quarante chevaux sauvages, dix lions très-forts, archoleontes (remarques sur ce mot), 443. — Gallien. Il se montre dans une pompe publique, précédé de dix éléphants et de deux cents bêtes apprivoisées, 446. — Aurélien. On voit à son triomphe quatre cerfs attelés, vingt éléphants, des bêtes féroces de Libye apprivoisées, quatre tigres, des girafes, des élans. — Probus. Dans une espèce de forêt plantée dans le cirque lors de son triomphe, on fit paraître: mille autruches, mille cerfs, mille sangliers, deux mille damæ ou chamois, oves feræ, cent lions jubati, cent léopards de Libye, cent de Syrie, cent lionnes, trois cents ours, 446. — Firmus, tyran. Il se baignait en Égypte au milieu de plusieurs crocodiles, conduisait lui-même un éléphant et se faisait porter par un hippopotame, 447. — IIIº siècle après J.-C. Règnes de Carus et de Numérius. Description, d'après le poête Calpurnius, des animaux lancés alors dans le cirque: l'élan, 449; lièvres blancs, sangliers avec des cornes, ibid.; la marticore, 451; aurochs, 452; phoques combattant avec des ours, 453. - Constantin. Sa prohibition relative aux combats de gladiateurs ne paraît point s'être étendue aux chasses, venationes, et aux combets d'animaux. Violation de sa défense concernant les gladiateurs, 454. - Julien. Chasses dans les cirques: chiens d'Écosse, 454, 455. — Symmaque, préfet de Rome sous Théodose. Chasses dans les amphithéâtres : chiens d'Écosse, tigres, léopards, 455; crocodiles, 436; addaces ou coudous, 456; pygargus, chèvre sauvage, 457. — Honorius. Combat de bêtes féroces dans l'arène, 458. — Justinien. Combats de vingt lions, de trente tigres et de cent lions, 458, 459. — Conclusion. Récapitalation des animaux montrés dans les jeux du cirque, pendant six siècles, et classés d'après l'ordre établi par M. Cuvier, 459, 460.

Anjenga. Voyez Cottiara.

Anjou. Ancienne limite qui le séparait du Saumurois, Mém. VI, 383. — (Le comté d') érigé en pairie par Philippe-le-Bel, en 1297, X, 651, 652. — (Les comtes d') célèbres par leurs connaissances dans le droit coutumier, 736.

Annales des pontifes ou grandes annales. Leur rédaction et leur publication, Mém. II, 322.—Consistaient en tables et non en livres, 316, 327, 328, 329. — Parti que les anciens historiens en ont tiré,323 et suiv.-Leur continuation ou nouvelle rédaction; sa date; son autorité, 327 et suiv. — Jusqu'à quelle époque la connaissance en fut interdite aux plébéiens, 330. — Perdues avant la rédaction d'un corps d'histoire romaine, n'ont point été consultées par les historiens latins, 331. — Paraissent n'avoir plus existé lors de l'établissement du consulat, 362. — N'étaient peut-être que sacerdotales, ibid. — N'existaient probablement plus à l'époque où fut créé le premier dictateur, et à celle de la retraite du peuple sur le mont Sacré, du temps de Coriolan, 376, 377. — N'avaient pas encore été reprises l'an 412 de Rome, depuis l'invasion des Gaulois, 385. — Rédigées et publiées par le grand pontife; leur véracité; caractère de leur style, 457, 458. — Remontaient à l'origine de Rome; n'ont pas péri dans l'incendie de cette ville par les Gaulois, 458 et suiv.

Annam (Langue d') ou annamitique; en quoi elle diffère de la langue chinoise, Mém. VIII, 47 et saiv.

Anneaux ou bagues. Détails sur leur usage chez les Romains, Mém. VII, 177, 178.

— D'or et de fer en usage à Rome; leur histoire, III, 396. — Deux anneaux allument deux guerres civiles à Rome, 398.

Année composée d'abord d'une lunaison par les Égyptiens et les Chaldéens. Mém. I, 203. — Civile des Athéniens réformée par Méton, 261. — Béotienne, ses mois complétés et rectifiés d'après une inscription d'Orchomène, V, 373 et suiv. — Calippique, sa longueur, I, 269; corrigée par Hipparque, ibid. — Grecque moderne, son commencement, II, 127. — Olympique, son origine, 221. - Solaire des Egyptiens, d'abord de 360 jours, I, 204. — de 365 jours, incertitude sur l'époque où elle commença, 205. — Par qui fixée à 365 jours, 210. — Où et à quelle époque le quart de jour y fut découvert et ajouté, 217, 220. — Sidérale, inconnue des anciens, 248. — Vague, généralement suivie en Égypte, à l'exception d'Alexandrie, 220. — Employée par Ptolemée, ibid. — (Grande), ce qu'on entend par ce mot, 200. — de 1460 années juliennes ou période caniculaire, 200 et suiv. — (Grande) planétaire; sa différente durée, 283 et suiv. - Sa révolution encore inconnue, 287. Voyez Période et Années.

Années (Grandes); leur étendue et leur nombre, Mém. I, 270 et suiv. — Elles se terminaient alternativement par un déluge universel ou par une conflagration générale du monde, 271 et suiv.

Annius Plocamus; son affranchi jeté par les vents sur les côtes de la Taprobane, sous le règne de Claude, Mém. IX, 174. Conjectures de M. Tytler sur les suites de cette aventure pour l'introduction du christianisme dans l'archipel Indien, ibid. note 1.

'Améra, arrerever, dans l'inscription d'Axum; cause de l'emploi de ces mots latins, Mém. IX, 177.

Annone (Le monopole de l') réprimé par Galba, Mém. VII, 164.

Arodos synonyme de arábasis, Hist. VII.

Anonyme (L') de Ravenne. Nature de son ouvrage, Mém. V. 409. — A suivi Ératosthènes pour la description de l'Inde, Hist. I, 83. — Corrigé au mot Dixium par M. Walckenaer, Mém. VII, 196. — Erreur du P. Porcheron, son commentateur, sur la ville de Calia, 206. — Écrit plus correctement Norba que Norva, suivant M. Walckenaer, 206.

Anonyme (L') de Saint-Denis; son traducteur, son commentateur et son importance, Hist. I, 293.

An-pou, fleuve; saison pluvieuse du pays qu'il arrose, Mém. VII, 274.

ANQUETIL (M. Louis-Pierre), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8. — Date de sa mort et de son remplacement, 33. - Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, par M. Dacier, IV, 21. — Sa naissance et sa famille, ibid. — Son amour fraternel, ibid. — Il entre dans la congrégation des chanoines réguliers de Sainte-Geneviève, où il professe les belles-lettres, la philosophie et la théologie, 22, 23. — Caractère de son esprit, ibid. — Son entraînement pour les études historiques, 23. - A quelle occasion il publie l'Histoire de la ville de Reims, 24. - Il introduit l'inoculation dans le collége de Senlis, 25, 26. — Il publie l'Esprit de la Ligue; jugement sur cet ouvrage, 26. — Il fait paraître l'Intrique du Cabinet sous Henri IV et Louis XIII; appréciation de cet ouvrage, 28, 29. - Son livre intitulé Louis XIV, sa Cour et le Régent, apprécié, 29. - Sa Vie da maréchal de Villars, 29, 30.—Il accepte la cure de Château-Renard; zèle qu'il met à remplir ses nouvelles fonctions, 30. - Il échange cette cure contre celle de la Villette, 31. - Motifs qui lui firent entreprendre son Précis de l'histoire aniver28

selle, ibid. — Il est, à l'époque de 1793, enfermé à Saint-Lazare; sa fermeté et sa résignation pendant sa détention, ibid. - Sa détresse après sa mise en liberté, ibid. — Lors de la création de l'Institut, il est nommé membre de la troisième classe, et attaché aux archives du ministère de l'intérieur, 32. — Son écrit intitulé: Motifs des Traités de paix de la France depuis 1648 jusqu'à 1783. Son Abrégé de l'histoire de France, apprécié, ibid. — Son voyage annuel à son ancienne cure de Château-Renard; touchant accueil qu'il y reçoit de ses paroissiens, 33. — Son extérieur vénérable et sa haute stature, ibid. — Sa tendresse pour son frère Anquetil du Perron; parallèle de ces deux savants, 33, 34 et suiv. — Particularités sur ses derniers jours, 36, 37.

Anquetil du Perron (M. Abraham-Hyacinthe), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8. - Il donne sa démission; son remplacement, 32. — Auteur de la Législation orientale, cité comme ayant présenté sous son vrai jour le droit de propriété dans les gouvernements despotiques de l'Asie, Mém. I, 2. - Exposé de son opinion sur le droit de propriété en Égypte, question sur laquelle il se trouve en opposition avec M. Silvestre de Sacy, V, 4, 5. -Notice historique sur sa vie et ses ouvrages par M. Dacier, secrétaire perpétuel, Hist. III, 146.—Sa naissance et sa famille, ibid. — Protégé par M. de Caylus, évêque d'Auxerre, il se livre avec ardeur à l'étude des langues orientales, 146, 147. — Ayant renoncé à l'état ecclésiastique, il est attaché comme élève en langues orientales à la Bibliothèque royale, 148. — A quelle occasion, saisi d'enthousiasme pour les livres sacrés des Perses, il forme le projet d'en aller faire la recherche et l'étude dans l'Inde même, et il y passe comme simple soldat, 148, 149, 150. - Il débarque

à Pondichéry; comment il est vu dans cette ville, 150. — Ses progrès dans le persan moderne, 152. — Il part pour Chandernagor, 153. — Après la prise de cette ville par les Anglais, il revient à Pondichéry par terre et à travers les plus grands dangers, 154.—Ils'embarque pour la côte du Malabar, 155. - Il arrive enfin à Surate, où il se fait recevoir parmi les disciples des destours, 155, 156. — Il acquiert la connaissance du zend et du pehlvi, 156. — Il entreprend la traduction d'un vocabulaire pehlvi; importance de ce travail, ibid. - Il s'essaye à traduire le Vendidad d'après les textes zend et pehlvi, 157. - Danger que lui fait courir l'attaque furieuse d'un de ses compatriotes, ibid. - Il est, au péril de sa vie, introduit auprès du seu sacré et initié à tous les mystères de la religion des Parses, 158. - La prise de Pondichéry par les Anglais détermine son retour en Europe, ibid.—Manuscrits et autres monuments précieux qu'il rapporte de l'Inde, ibid. - Son passage sur un vaisseau anglais et son arrivée en Angleterre, où il est confondu parmi les prisonniers de guerre, ibid.—Il va, par reconnaissance, visiter à Oxford le manuscrit du Vendidad qui lui avait inspiré l'idée de son entreprise, ibid. — A son retour en France, il dépose généreusement à la Bibliothèque du Roi les manuscrits qu'il avait rapportés de l'Inde et qui composaient toute sa richesse, 159. — Il est nommé à la place d'associé vacante à l'Académie des belles-lettres par la mort de M. Bougainville, ibid. - Il publie le Zend-Avesta, 160. - Jugement sur cet ouvrage, ibid. — Il supporte avec calme les critiques passionnées de Sir William Jones, 161. — Il publie une relation de son voyage, ibid. - Ses mémoires et son ouvrage intitulé: La législation orientale, ou le despotisme considéré dans la Turquie, la Perse et l'Indostan, 162. - Son

Traité de la dignité du commerce et de l'état de commerçant, 163. — Son ouvrage intitulé: L'Inde en rapport avec l'Europe, 164. — Sa traduction du recueil des Oupnek'hat ou Upanischada; jugement sur cet ouvrage, 165. — Il entreprend et abandonne l'étude du senscrit, 164. — Son courage stoique dans la pauvreté, son étonnante frugalité, sa générosité, son désintéressement, 163, 166, 167, 168. — Sa mort, 170. Comparé à son frère Anquetil, IV, 33, 34.

An-si (Gouvernement de). Voy. Pe-thing. Ansse (M. D') de Villoison. Voyez Villoison.

Antée. Voyez Antéopolis.

Antéopolis, fondée par Antée, suivant les Grecs, Mém. X, 314.

Anténieux, petit village d'Auvergne; sa position, son orthographe, son nom latin et son importance dans les temps anciens, Mém. V, 401 et suiv.

Anthoniotto Adorno, doge de Gènes, Mém. VII, 293.

Anthropophages sur le golfe du Gange, vers l'époque de Marin de Tyr, Hist. I, '99.

An-THUN, roi du grand Thsin ou l'Empire romain, envoie des ambassadeurs en Chine, sous le règne de Houan-ti, Mém. VIII, 124, 125.

Arri, signifiant devant, Mem. VIII, 167 et suiv.

An-ri, empereur de la dynastie des Han; époque de son règne. Déterminé par la révolte générale de la Tartarie, il abandonne tout à fait l'occident, Mém. VIII, 125.

ANTIA, loi somptuaire. Voyez Loi.

Antibole, une des embouchures du Gange; sa position, Hist. I, 104.

Anticyre (Monument d'), Mém. X, 425,

ANTIGONE GONATAS, fils de Démétrius; date et circonstances de son retour dans la Macédoine, Mém. IV, 99, 100.

Antioche assiégée par les infidèles du temps de Louis-le-Jeune, Mém. IV, 513, 515, 516.

Antiochia, surnom de la forteresse de Charax, Hist. I, 55.

Antiochus VII (Recherches sur la date de la mort d'), par M. Tôchon d'Annecy, *Hist.* VIII, 81.

ANTIOCHUS de Syracuse, historien; son époque, nature de son histoire, principale source où a puisé Denys d'Halicarnasse, Mém. V, 151, 157.

ANTIPATER, fils de Cassandre; son histoire, Mém. IV, 87, 88.

Antipater, neveu de Cassandre, arrive au trône de Macédoine, Mém. IV, 94.

ANTIPATER de Sidon, historien; son époque et son mérite particulier, Mém. V, 147.

— Improvisateur grec, 286.

Antipaten de Tyr, reproches qu'il adressait à Panétius sur son traité Des Devoirs, Mém. II, 107.

Artious. Voyez Antiscia.

Antiscia (ἀντίσκια), expliqué, Mém. I, 231, 232.

Antiquités nationales (Nouvelles collection des) formée par le gouvernement français, *Hist*. VII, 4.

Άντιτείχισμα, de Thuc. II, 77, expliqué, Mém. VIII, 16g.

Antium, ville d'Espagne, aujourd'hui Falvatiera, Mém. VI, 351. — ville du Latium et ville d'Espagne, 354.

Antius Restio, auteur de la loi Antia, Mém. III, 423. — Son intégrité et sa simplicité antique au milieu de la corruption générale, ibid.

Antivestæum, promontoire; sa position et son nom moderne, Hist. I, 209. — vel Bolerium, de Ptolémée, expliqué, ibid.

Antoine (Marc) porte une loi somptuaire, Mém. III, 428. — Son luxe effréné, ses déréglements et son caractère odieux, 428, 429. — Mis en parallèle avec César, 429. — Achète, par dépravation, deux jeunes esclaves jumeaux, V, 115.

— Attèle des lions à son char, X, 424.

Antoine de Parme, frère mineur, envoyé du pape à la cour de Khoubilaï, Mém.

VII, 351.

Antonia, femme de Drusus; son affection pour une lamproie, Mém. III, 390.

Antonineium. Voyez Marc-Antonin.

Antrustion des Saliens et des Ripuaires; son caractère civil et ses priviléges, Mém. VIII, 410, 411 et s. — L'opinion qui suppose que l'antrustion était un vassal des nobles, est insoutenable, 417, note 1. — Ce n'était pas non plus simplement un homme qui s'était mis sous la sauvegarde particulière du roi, comme le pense M. Garnier, 421, note 1. — La qualité d'antrustion, toute personnelle, n'était nullement héréditaire, 418 et suiv. — Les antrustions ne différaient point des leudes, 417, 420, 421. Anubingara, dans la Taprobane, aujour-d'hui Négombo, Hist. I, 121.

Anubius, renseignements sur ses écrits, Mém. I, 23g.

Anville (D') commet une erreur sur la position d'Aquæ-Calidæ, Mem. V, 405. Se trompe, dans sa carte de la Gallia antiqua, sur l'emplacement et le nom d'Anderitum, 417. — Se trompe sur l'emplacement de la bataille où Marius défit les Cimbres, VI, 371. - Commet quelques erreurs, dans sa carte de l'Italia antiqua, sur certaines localités de la voie Appienne, erreurs relevées par M. Walkenaer, VII, 204. - Observations sur la latitude qu'il assigne à la ville de Kara-Koroum ou Ho-lin, 235, 236. — Excite les réclamations des missionnaires qui avaient relevé les cartes de la Tartarie, VII, 250, note 2.

Ao-Lou Thun; sa défaite par le prince Houlagou, Mém. VII, 274.

AOUARAH, VOYEZ HAOUARAH.

APANAGES. Sur leur nature et leur histoire dans l'armée musulmane, voyez ÉGYPTE. Äπαριθμίτ, faire un payement par compte, et non à la balance, ἐπὶ τὸν σταθμόν, Μέm. IX, 282.

Aπάθεια, sens de ce mot chez les stoiciens, Mém. II, 93.

Apathie, ἀπάθεια, des stoïciens, expliquée, Mém. II, 93.

Απαξ δύο, τριῶν ἀπαξ, expliqué, Mém. IX, 138, 139.

APELLES et Protogènes; leur défi, rapporté par Pline, objet d'un Mémoire de M. Quatremère de Quincy, Mém. V, 300-336.

Apellicon de Téos, acquéreur de la bibliothèque d'Aristote et de Théophraste, Mém. IV, 464.

Apestan, mot sassanide, expliqué, Mém. II, 223.

Άφφμή, sens de ce mot chez les stoïciens, Mém. II, q3.

Αφῶ pour ἀφίημι ou ἀφήσω, dans une inscription nubienne, Mém. IX, 145.

APHRODISIAS, île. Voyez ERYTHIA.

Apicius; son immense fortune, ses profusions pour la table, et sa mort singulière, Mém. VII, 127.

Apis ou Sérapis, ancien roi de Sinope, nommé aussi Inachus, Mém. II, 41.

And, régissant l'accusatif, Mém. V, 370.

Apollinaires (Jeux). Voy. Jeux scéniques.

Apollodore (Dissertation sur), tyran de Cassandrée, et sur l'époque à laquelle il a vécu, par M. Clavier, Mém. IV, 85-101. — Époque de son usurpation, 96. — Par quels moyens il sut se frayer une route à la tyrannie, 97. — Ses cruautés sans exemple, 97, 98. — Son châtiment terrible et sa mort, 100.

APOLLODORE (La Bibliothèque d'), liv. III, ch. VIII, \$5 1 et 2, altérée par l'abréviateur, Mém. V, 234.— Doit être lue avec méfiance; preuves des contradictions historiques qu'elle contient, 234 et suiv.— Nature et importance de cet ouvrage, Hist. VII, 200, 201.

Apollon. Origine de son culte dans différentes fies de la Grèce, Mém. II, 497,

499. — (Temple d') Tauropole, dans l'île d'Icare, Hist. I, 57.

Apollonius de Mynde, disciple des Chaldens, Mém. IV, 468.

APOLLONIUS de Rhodes. Voyez SCHOLIASTE.
APOLLONIUS de Tyane. Les païens ont voulu l'opposer à Jésus-Christ, et c'est dans cette intention formelle que Philostrate a composé sa biographie, Mém. X, 301, 302. — Examen de l'opinion de quelques critiques allemands sur sa vie écrite par Philostrate, 771, 772. — Sa réputation fut toujours chère aux païens, 772.

Apottonius, grammairien; son lexique sur Homère, publié pour la première par M. Villoison, *Hist.* I, 357.

Apostana, la même que Bender Tibben, Hist. I, 48.

APOSTROPHE (L') ou élision, inconnue, même dans les vers, aux-anciens Grecs, Hist. I, 231, 232.

Aποτιλόσματα, expliqué, Mém. I, 231.

Apothéose; à quelle époque introduite chez les Romains, Mém. IV, 418. — Figurée sur les médailles par un aigle portant au ciel l'image du prince, VIII, 377.

Apôtraes (Les) saint Matthieu, saint Barthélemi et saint Thomas, envoyés dans l'Inde, en deçà du Gange; difficultés qu'a fait naître cette mission, Mém. X, 218.

Aππα, dans les monuments chrétiens de l'Égypte, Mém. X, 196, note 2.

Appetition et Aversion, opun rai acopun des stoiciens, Mém. II, 93.

Аррнама, île, la même que Péludie, Hist. I, 66.

APPIENNE (Voie). Mémoire sur une portion de la voie Appienne, par M. Walckenaer, Mém. VII, 186.

APPIUS CLAUDIUS pose le premier des boucliers ou écussons dans le temple de Bellone, Mém. II, 356.

Applus, pourquoi surnommé Candex, Mém. III, 322.

Applaudissements (Sur les) donnés au théâtre chez les Romains, voyez Jeux scéniques.

Apprivoisement des bêtes féroces. Voyèz Mansuetarii.

Apszudès. Epoque de son archontat, prolongé de six mois, Mém. I, 261.

AQUA-MARCIA, aqueduc de Rome; par qui construit et prolongé, Mém. II, 344.

AQUE-CALIDE. Voyez CHAUDES-AIGUES.

AQUÆ-SEGETE, aujourd'hui Saint-Étienne, Mém. V, 400, note 1.

AQUEDUC conduisant l'eau Marcia du lac Fucin à Rome, Mém. II, 474.

AQUILIUS; sa superbe maison, Mém. III, 414.

Aquitains (Les) prétendaient avoir une origine grecque; indices qui peuvent appuyér cette prétention, Mém. VI, 359.

AQUITANI (Les) se vantaient d'avoir une origine grecque, Mém. VI, 340.

Ana, île. Voyez Aricia.

ARABA, rivière, Hist. I, 72. — Araba Hormara, ibid.

ARABE (Langue); à quelle époque elle se prononçait conformément aux règles de la grammaire, Mém. V, 20, note 2.

Arabes (Les), après l'établissement de l'islamisme, n'eurent d'abord que des traditions orales; à quelle époque ils commencèrent à consigner ces traditions dans les livres et à écrire l'histoire, Mém. V, 30, note 1. - Recherches sur leurs systèmes métriques et sur les mesures employées par leurs géographes, Mém. VI, 128 et suiv. Voyez aussi Système métrique. - Leurs astronomes exécutent et proposent une nouvelle évaluation du degré terrestre; changements qui en résultent dans leurs mesures prises aux mêmes sources que celles des Grecs, ibid. — Sur leur écriture, voyez Écriture. — Leur différence, leur état et leur puissance en Egypte, Mém. I, 26 et suiv. — Sur la guerre qu'ils firent au peuple de Djen, voyez ici Abdallah.

ARABES Haouarah; leur tribu nommée Hoara par Léon Africain. Époque de leur établissement en Égypte; quelle partie ils en occupent, Mém. I, 29.

**32** 

ARABES (Les) de Kaīs introduits en Egypte sous le khalifat de Hescham, fils d'Abdalmélic; leur résistance pour conserver leurs droits, Mém. V, 65; VII, 95.—
Ils sont suivis en Égypte d'autres, qui s'emparent des propriétés. Changements qui en résultent dans la forme de l'administration, V, 66, 67.—Destruction de leur puissance en Égypte, VII, 95, 96.

Arabes de Tasm et de Djadis. Voyez
Tasm et Djadis.

ARABES du Yemen. Voyez MAREB.

ARABIA Felix, ville; sa punition, Mém. X, 239, 245.

ARABIE; son commerce avec les Romains au siècle d'Auguste, Mém. V, 134. — Ses productions, 134 et saiv. — Heureuse; sa fertilité extraordinaire, 135. — (L') méridionale, comprise sous le nom d'Inde, au siècle de Trajan, X, 229.

ARABIUS, fleuve; sa position dans Ptolémée, Hist. I, 72. — Confondu à tort avec l'Arbis, ibid.

ARACAN. Voyez SADUS.

Aracia ou île d'Alexandre, la même que Ara, Hist. I, 66.

ARADE et Tyr confédérées, Mém. II, 110, not. col. 2, l. 6.

ARADUS, île; sa position et sa dénomination moderne, Hist. I, 58. — Plusieurs îles de ce nom, 59. — Explication de cette similitude de noms, 59, 60. — Ile du golfe Persique, visité par Néarque, 57. — Sa position, ibid. — La même que AREK, 66.

ARATUS, expliqué au v. 458, relatif à la grande année planétaire, Mém. I, 284 et suiv.

ARAVANUS, fleuve; sa position et son nom moderne, Hist. I, 218.

Arbèles (Bataille d'); sa date précise don-

née d'après une éclipse de lune, Mém. IV, 486.

Arriens, peuple de la Gédrosie; leur position et leurs limites, *Hist.* I, 67. — Leur position sur la carte de Ptolémée, 71.

Arbis ou Araba, fleuve de la Gédrosie; limite des Arbiens et des Orites, Hist. I. 67. — Fleuve, dans Ptolémée, 72. Voyez Arabius.

Arbitrage des travaux particuliers, et surtout des tombeaux chez les anciens Romains, Hist. VII, 81.

Arbitratu, Arbitrio, sens de ces mots gravés sur quelques marbres antiques, et dans Horace, Serm. lib. II, v, v. 104, Hist. VII, 81.

Arcadie. Époque de sa civilisation, Mém. V, 258. — Suite et généalogie de ses rois, 201, 208 et suiv.

ARCADIENS. Antiquité de leur marine prouvée contre Fréret, Mém. V, 173, 174.

Αρχαγέται, synonyme de βασιλείς, Mem. V, 354.

ARCHAMBAUD, sire de Bourbon, fondateur du prieuré de la Chapelle dans le Berri, Hist. III, 75.

Arcas, roi d'Arcadie; détermination de l'époque de son règne, Mém. V, 248 et suiv.

Archéologie. Tableau de la révolution opérée dans cette science à l'époque de Visconti, Hist. VIII, 6, 7.

Archias, un des généraux d'Alexandre, chargé d'explorer la côte occidentale du golfe Persique, ne dépasse pas Tylos, Hist. I, 56. — Rencontre les îles d'Icare et de Tylos, 57.

Archias, poête, auteur d'un poème sur la guerre des Cimbres; considération dont il jouissait à Rome, Mém. III, 382.

ARCHIAS, improvisateur grec, Mem. V, 286, 287.

Archipel (L') a été autrefois, suivant Posidonius, ébranlé par un tremblement de terre, *Hist*. VII, 115.

Architecture (L') grecque n'a pas eu de

modèle; sa supériorité sur celle de tous les autres peuples; son caractère particulier, Mém. II, 270, 271. — Objet de ses ordres, 271. — En quoi elle diffère de l'architecture romaine, ibid. — D'abord inconnue aux modernes, leur est révélée par la découverte des monuments de Pæstum; révolution opérée alors dans cet art, 273 et suiv. - Fausse antiquité attribuée à des temples d'après les proportions de leurs colonnes, 280.—Son système proportionnel, 299 et suiv. - romaine; son caractère particulier, 271; — sert d'abord de modèle aux modernes, 272. — française; son auteur, Hist. I, 269; — abandonnée par suite de la révolution opérée dans cet art par les ouvrages de Julien-David Leroy, 279. Voyez BLONDEL.

ARCHIPPE, ville, Mém. V, 155. — Son antiquité et sa submersion, 190.

Archives de France transportées par les Anglais à la tour de Londres, *Mém.* IV, 560, 576.

ARCHOLEONTES. Remarques sur ce mot, Mém. X, 443.

ARCHONTE. Voyez SÉPULTURE.

ARCOBRIGA, ancienne ville d'Espagne; son nom moderne et son étymologie, Mém. VI, 333, 336.

ARCTINUS, auteur de l'Éthiopide, Mém. X, 317.

ARCULF (S.). Relation de son voyage d'outre-mer, Mém. X, 531.

Andaburis, ou Ardaburius, consul d'Orient; son époque, Hist. I, 250.

Ardée, dans le Latium; son fondateur, ses temples, ses antiques peintures, Mém. II, 348.

Andeschir I, fils de Babec, Arsacide, roi de Perse, Mém. X, 8.

Andeschir II, fils de Schapour, roi de Perse, de la dynastie des Arsacides, Mém. X, 8. — Durée de son règne, ibid. 11. — frère ou fils de Sapor II, II, 189.

AREK, ile. Voyez ARADUS.

TOME XI.

AREMULUS SILVIUS, roi d'Albe, englouti dans une éruption du mont Albanus, Mém. V, 187.

ARGALI, contrée du littoral de la mer des Indes, dans le Périple de la mer Érythrée, correspond au territoire voisin d'Artingari, *Hist*. I, 88.

ARGANTHONIUS, roi de Tartesse, Hist. I, 130.

ABGARI, aujourd'hui Artingari, Hist. 1,

Argen, de Ptolémée; son emplacement, Hist. I, 146, 147, 148.

Argencourt (M. D') chasse le baron de Magne ou d'Allemagne du bastion Français, en Afrique, Mém. X, 559.

Argennes; son nom ancien, Hist. I, 147.

Argenson (Le marquis d') avait pour maxime politique: Ne pas trop gouverner,
Hist. VIII, 28.

ARGENT monnayé; à quelle époque il fut en usage à Rome, Mém. II, 334, note 1.
— Quantité de ce métal à Rome après la prise de Carthage, Mém. III, 361.—
Combien le trésor public de Rome renfermait de ce métal du temps de Sylla, Mém. III, 386.— Région d'argent. Voy. Région et Tartesside.

Argenterie des premiers Romains, Mém. III, 319. — Fait dégrader un sénateur et un chevalier, ibid.

ARGENTUM EXCOCTUM, d'Aulu-Gelle, liv.VI, ch. 5, expliqué, Mém. IX, 192.—pasulatum, pour pastulatum, de Suétone, Nero, c. xLIV, expliqué, ibid.

Argestès, vent; sa direction, Mém. I,

Argile (Dieux d'), chez les Romains, Mém. V, 99.

Argilla, creta et marga; mémoire sur ces mots par M. Mongez, Hist. III, 26.

Argita, fleuve d'Hibernie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 219.

Argonautes. Explications physiologiques de leur voyage à travers les îles Cyanées ou Symplégades, Mém. II, 501 et suiv. Argos. Origine grecque de son fondateur.

Mém. II, 1-43. — Son fondateur, suivant Fréret, ibid. 5. — Son étymologie, q.

ARGOUN, neveu d'Ahmed, le détrône et lui succède, Mém. VII, 355. - Suivant en tout l'exemple de son père Abaga, il se déclare contre les musulmans, relève les églises des chrétiens d'Orient, ruinées par Ahmed, et renoue des relations avec le pape Honoré IV, auquel il envoie une ambassade chargée de lui remettre une lettre, dont la traduction, qui nous a été conservée, a été publiée par M. Abel-Rémusat, avec des remarques, ibid. 356 et suiv. — Réponse du pape, 360. — Est envoyé de Tartarie pour percevoir les tributs de l'Arménie et de la Géorgie, ibid. VI, 434. — Il est chargé de la description et du dénombrement général de l'empire des Mongols, 457. - Il envoie une ambassade au pape Nicolas IV: fixation de la date de cette ambassade, ibid. VII, 262, 263. — Il adresse à Philippe-le-Bel une lettre en mongol et en caractères ouigours, conservée dans les archives du roi de France; remarques et éclaircissements sur cette lettre originale, publiée en fac-simile par M. Abel-Rémusat, 363, 439. — Sans se rebuter de l'inutilité de ses démarches, il envoie une nouvelle ambassade au pape Nicolas IV, en 1291, pour engager les princes chrétiens à faire une expédition en Syrie, 381 et suiv. - Il envoie une nouvelle ambassade au pape Nicolas IV, auquel il adresse une lettre écrite en mongol; fixation de la date de cette ambassade, 362, 363. - Reçoit l'investiture du royaume de Perse et le titre de fou koue' an min, ibid. VIII, 74. -Lieu ordinaire de son campement. ibid. VII, 372. — (Lettre d') au pape Honoré IV. publiée par M. Abel-Rémusat, ibid. 426, nº 6. — A Philippe-le-Bel, publice par le même, ibid. 428,

Anguments de Dieu contre les humains;

nom donné aux khalifes, aux prophètes et aux imams, Mém. IX, 303, 304.

ARGYRE, île, Mem. V, 131.

ABIANISME. Voy. MISSION ARIENNE. — Tentative faite par l'empereur Constance pour introduire l'arianisme en Abyssinie; mission de Théophile dans ce pays, Mém. X, 241, 242.

ARIENNE (Mission): Voyez Mission.

ARIK-BOUGA. Voyez A-LI-POU-KO.

ARIMASPES, peuple fantastique, Hist, I, 187.

ARIMANNIA; ce que c'était, Mém. VIII, 428. Arimans; ce qu'ils étaient, Mém. VIII, 428.

ARISTÉNÈTE, lib. I, epist. 27, expliqué, Mém. IV, 272.

ARISTIDE D'ÉLIDE, vainqueur à la course armée, Mém. IV, 185.

ARISTO ULPIANUS, Hist. I, 246.

Aristocráon, voyageur grec en Nubie; Mém. IX, 180.

ARISTOPHANE, Acharn, v. 100, expliqué pour le mot ¿¿ap¿ar, Mém. II. 236.—
Concionata v. 1124, expliqué, ibid. VI, 184.— Vesp. v. 1132 et 1144, expliqué pour le mot rauran, Hist. IX, 55.

ARISTOTE. Date de sa mort, Mém. IV, 463, note 1. - Histoire de sa bibliothèque, ibid. 464; et de ses ouvrages, 465. -Tous ses ouvrages achetés de Nélée par Ptolémée Philadelphe, suivant Athénée; autorité de cette tradition, 465, 466. — Son traité Пері обраті, le même que celui qui porte le titre d'Astronomicum; analyse de cet ouvrage, 466, 467; on n'y trouve aucune trace des observations astronomiques envoyées par Callisthène, ibid. — Ses œuvres publiées, trois siècles après sa mort, par Tyrannion, ibid. II, 57.—N'était point dans l'usage de dédier ses ouvrages, II, 47. — Passe pour avoir le premier mis un court préambule en tête de ses traités, II, 56. — Examen critique de l'authenticité des traités de rhétorique qui lui sont attribués, 45, 46 et suiv. — Analyse de la

lettre ou épitre qui précède la Rhétorique à Alexandre, 50 et suiv. — La Rhétorique à Alexandre, qui lui est attribuée, est l'ouvrage de Corax, 54 et suiv. — A tort supposé athée, ibid. IV, 467. — Meteorolog. lib. IV, c. 6, expliqué, Mém. III, 450, 451. — De Mirab. auscult. cap. xlix, expliqué, ibid. 451, 452.

Aristyllus; ses observations astronomiques, Mém. I, 281.

ARITHMÉTIQUE (Machine), inventée par les Chinois sous le nom de Souan-pan, et importée en Europe par les Tartares mongols, Mém. VII, 418, 419.

Armagara, dans Ptolémée, le cap Ramas, Hist. I, 93.

Armagnac (Le connétable d'), égorgé dans les prisons, Mém. IV, 557.

Arménie (L') personnifiée représentée sur un camée antique, Mém. VIII, 385.— Envahie par les Mongols, Mém. VI, 404, 405.— Beaucoup de princes et d'évêques arméniens vont faire leur cour au grand khan des Mongols, et le reconnaissent pour leur souverain, 460.— Les rois d'Arménie jouent pendant un demi-siècle un rôle important en servant d'intermédiaire entre les Tartares et les chrétiens, 460.

Arméniens (Les) occupent momentanément la Syrie avec les Tartares mongols, Mém. VI, 465. — Voyez Système métrique.

ARMILLÆ SABINÆ. Voyez BRACELETS.

Armilles (Les) équatoriales des Grecs, ont pu exister chez eux avant Ératosthène, Mém. IX, 371.

ARNAULD DE VILLENEUVE répand le premier, en Europe, l'usage de l'eau-de-vie, Mém. IX, 231, 232.

Arnestum, aujourd'hui San-Vito, Mém. VII, 198, 199.

Arnore, Advers. Gentes, lib. VI, expliqué au sujet de l'épithète d'Ægyptius qu'il donne à Phoronée, Mém. II, 31.

Arnold, cousin de Charles-le-Bon, Mém. 1V, 542.

ARNOUL, évêque de Lisieux, reçoit la consécration épiscopale sans le consentement du roi de France Louis-le-Jeune, Mém. VI, 577.

Arosis, fleuve, aujourd'hui l'Ab-Chirin, Hist. I, 49. — Limite de la Perse et de la Susiane, ibid. — Détermination de son embouchure, ibid. — Sa distance de l'Euphrate, 50. Voyez Oroatis.

ARQUEBUSE à rouet; son mécanisme, Mém. III, 461.

Arrægamen (Pointe d'), de Ceylan. Voy. Cetæum.

Annêré qui règle le droit de présence des membres de la troisième classe de l'Institut, *Hist.* I, 18.

Arrien comprend mal les écrits d'Archias, Hist. I, 57.—Rectifié d'après Strabon, dont il diffère, ibid.— Traduit et expliqué par M. Gossellin, 51.— Expliqué, dans le Périple de Néarque, par M. Gossellin, 67, 68.—Corrigé par M. Gossellin, 77.

ARRUCCI (Les), peuple de la Bétique, paraissent tirer leur origine et leur nom des Arunci de la Campanie, Mém. VI, 352, 353.

ARSACE, nom commun aux princes de la dynastie des Arsacides, Mém. X, 22.

Arsasides ou Arsacides, considérés comme étymologie du mot assassin, Mém. IV, 34.

Arsinor, fille de Ptolémée, roi d'Égypte, et de Bérénice, et seconde femme de Lysimaque, Mém. IV, 91.— Elle accuse Agathoclès, son beau-fils, auprès de son père, qui le fait périr, ibid.— Elle épouse Ptolémée Céraunus, son frère, 93.— Sa mort tragique, 94.

ART (L') de vérifier les dates, corrigé pour la date des testaments d'Alfonse X, surnommé le Sage, Mém. IX, 480.

Ant oratoire. Voy. Rhéronique.

ARTS (Origine des), dans la Grèce, Mém. II, 24 et suiv.—Leur état au temps d'Homère, ibid. IV, 128; — en Italie, du temps des Tarquins, II, 347 et suiv.

TABLE

—Connus et cultivés à Rome sous Romulus et ses successeurs, 463 et suiv.
—Connus en Étrurie longtemps avant la fondation de Rome, 465 et suiv. — libéraux, ignorés et méprisés à Rome dans les premiers siècles de la république, ibid. IX, 421 et suiv. — libéraux (Professeurs d') à Rome; leur état civil et leurs attributions, 424.

ARTABRES (Promontoire des); sa position, Hist. I, 133.—Port des Artabres, sa position et son nom moderne, ibid. 133.

ARTABRORUM portus, Hist. I, 136.

ARTABRUM, promontoire, aujourd'hui le cap Finisterre, Hist. I, 135. — Pourquoi ne paraît pas dans les Tables de Ptolémée, ibid.

ARTAHSCHETR. VOYEZ SAPOR.

ARTAPAN, juif; ses écrits peu dignes de confiance, Mém. I, 237.

ARTAUD (M.), de Lyon, correspondant de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 38. — Transmet à M. Mongez la copie de plusieurs inscriptions latines trouvées à Lyon, ibid. IX, 71. Voyez POTERIES ANTIQUES. — Obtient en 1823 une des trois médailles décernées par l'Académie des belles-lettres pour les meilleures recherches d'Antiquités nationales, 28.

ARTAUD DE MONTOR (M. le chevalier) est élu académicien libre, Hist. IX, 48.

- ARTAXERXÈS Longue-main; date de son avénement au trône, Mém. III, 137, 138.

ARTÉMIDORE, Oneir. lib. II, cap. 3, expliqué, Mém. IV, 260.

ARTÉMISE I°, reine d'Halicarnasse en Carie, prend une part glorieuse à l'expédition de Xerxès dans la Grèce; n'a de commun que le nom avec Artémise II, Mém. II, 507.

ARTÉMISE II, fille d'Hécatomne, dynaste de Carie, épouse Mausole, son frère aîné, Mém. II, 512. — Elle lui succède au trône de Carie; durée de son règne et date de sa mort, ibid. 518. — Sa po-

litique; ses conquêtes; son stratagème pour s'emparer de Rhodes; sa douleur fameuse jugée et appréciée; monument célèbre qu'elle élève à son époux, 529 et suiv. — N'a fait qu'achever le tombeau de son époux Mausole, 541.

ARTHUR, neveu de Jean-sans-Terre, fait la guerre à son oncle, est vaincu et fait prisonnier. Recherches sur les circonstances de sa mort, Mém. X, 63q.

ARTILLERIE (L') paraît avoir été connue des Tartares mongols lors de leur invasion en Europe, Mém. VI, 409.—Connue, au x° siècle, des Chinois, ibid. VII, 416.

ARTINGARI. Voyez ARGALI et ARGARI.

ARTISTES (Les) avaient coutume, dans l'antiquité, de graver leur nom au génitif sur leurs ouvrages, Mém. II, 145.

Arrois (Le comté d') érigé en pairie par Philippe-le-Bel, en 1297, Mém. X, 651, 652.

ARTRE, rivière; son nom ancien, Hist. I,

As, fleuve; le même que l'Obi, Mém. VII, 257, note 3.

As romain; sa valeur primitive et ses altérations successives, Mém. III, 384, 385

Asabi ou Sabéens orientaux; vainqueurs de la tribu des Macæ, donnent leur nom à l'Asaborum promontorium, Hist. I, 65. — Sont vaincus et expulsés à leur tour par les Macæ; leur position et leur dénomination moderne, Hist. I, 66.

Asaborum promontorium; origine de son nom, Hist. I, 65.

Asan (Michel), fils d'Alexandre, roi des Bulgares, Mém. VII, 309.—Sa mort, 310.

Asandre, un des successeurs d'Alexandre, reçoit en partage le royaume de Carie; conjecture sur son nom, Mém. II, 523, 524.

ASANE. Voy. IASEN.

Asas (Les) des unitaires; ce qu'ils étaient

dans la hiérarchie, Mém. X, 91.— Sens propre et figuré de ce mot, ibid. 112, note 1.

Ascelin, ambassadeur du pape Innocent IV, auprès des Tartares mongols, Mém. VI, 420, 421. — Extrait de la relation de son ambassade, ibid. 420 et suiv. — Époque de son retour, 425.

Ascelin-Goël, seigneur de Bréherval, vassal de Guillaume de Breteuil, le fait prisonnier, *Hist*. III, 65.

ASCERRIS. Voyez Scerræ.

Asch (Comté d') acquis par la maison d'Autriche; son étendue, Mém. VI, 66q.

ASCHER. Voyez SCHAPOUR.

Aschrafi ou Altoun; valeur de ces mois, Mém. I, 113.

Ascia, instrument d'agriculture, expliqué, Mém. III, 17.—Sub ascia ou ab ascia dedicare; explication de cette formule, Hist. I, 254; V, 56, et Mém. III, 17.

Asconius Pedianus, ad. Cic. Pison. cap. 27, expliqué touchant les mots: quibus ludis elephantorum pugnam primus omnium dedit in circo, Mém. X, 406, 407.

Asegna, fils d'Alexandre, roi des Bulgares, Mém. VII, 309.

A-se-na-chu-ni s'empare de la ville de Fargana, Mém. VIII, 97.

Aseth, inventeur des jours épagomènes; son époque, Mém. I, 210. — Jugement sur ce qu'en rapporte le Syncelle, 214, 215.

A-sı. Quelles sont les nations que les Chinois désignent par ce nom, Mém. VIII, 96.— (Les) n'étaient point mis au nombre des sujets immédiats de l'Empire chinois sous les Han, ibid. 121.— Se soumettent à l'Empire chinois sous le règne de Ho-ti, 123.—Par des motifs d'intérêts commerciaux, ils mettent longtemps obstacle à la communication directe entre l'Empire romain ou le grand Thsin, et l'Empire de la Chine, 124, 125.— (Les) de Boukhara ne sont point rangés par les Chinois parmi les

vassaux de l'Empire; position géographique du territoire de cette ville, qui porte encore le nom d'A-lan-mi; relations de ses habitants avec les empereurs de la Chine, 96, 97; —leurs rapports avec la Chine sous les Wei, 108.

Asie. Haute-Asie (Termes des connaissances des Grecs dans la), Hist. I, 228.

— Mineure (L') passe sous la domination des Turcs, Mém. II, 564; — ses productions et son commerce au siècle d'Auguste, ibid. V, 125. — Orientale. Observations sur l'état des sciences naturelles chez les peuples de l'Asie orientale, par M. Abel-Rémusat, ibid. X, 116-167. Voy. Chinois. — Le nord de l'Asie ne fut jamais mieux connu des Chinois que sous la dynastie des 'Wei, VIII, 108.

A-SI-LAN-PO-TI, prince de Khodjend; ses relations avec les empereurs de la Chine, de la dynastie des Thang, Mém. VIII, 96.

A-SI-LAN-TA-KAN, roi de Fargana, reçoit, sous les Thang, le titre de foung-hoawang; il épouse une princesse du sang impérial; ambassade de son fils à la cour de l'empereur, et dignité qu'il y obtient, Mém. VIII, 98.

Asiles. Considérations sur les asiles des églises chrétiennes en France sous les rois de la première race; effets avantageux de ce privilége accordé au clergé, Mém. VIII, 557 et suiv.

Asinius Gallus combat et fait rejeter une proposition de loi somptuaire, Mém. VII, 128.

ASINUS sylvestris. Voy. ONAGER.

A-SI-TCHEOU. Voyez A-LAN.

Asso, golfe, Hist. I, 48.

Asouris, géants malfaisants, dans la mythologie indienne, Mém. X, 34.

Aspanez, mesure itinéraire des Arméniens; ses différentes espèces et son évaluation, Mém. VI, 88 et suiv.

Άσπίδις, ornements des étosses, expliqué, Mém. IV, 272. Asπιδίσκοι, ornements des étoffes, expliqué, Mém. IV, 273.

Ασπάθητος, expliqué, Mém. IV, 250, 251. Aspithka, fleuve, dans Ptolémée, répond au Chan-te-ban, Hist. I, 114.

Aspre, monnaie; sa valeur, Mém. IX, 244.

Assassins (Mémoire sur la dynastie des), et sur l'étymologie de leur nom, par M. Silvestre de Sacy, Mém. IV, 1-84.— Diverses manières dont ce mot a été prononcé, ibid. 21.— Différentes étymologies de ce mot, 22 et suiv.— Dérivés de haschischin, plur. de haschischi, 36 et s.— Origine de ce nom, 46 et suiv.— Divers noms sous lesquels ils sont quelquefois désignés dans les écrivains orientaux, 66 et suiv.— Quelquefois confondus, mais à tort, avec les Druzes et les Nosairis, 69 et suiv.

Asselin (M.), proviseur du collége d'Harcourt; son éloge, Hist. V, 123.

Assemani (M. l'abbé Simon), cité, Mém. IV, 9. — Réfuté pour son étymologie du mot assassin, ibid. 28.

Assemblée du Champ de Mars, chez les Francs; son objet, Mám. VIII, 468, 470.—Interrompue après les fils de Clovis, elle fut remplacée par le ban, ibid. 470.

A-sse-na, roi du Tokharestan, Móm. VIII,

Assis, préparation enivrante, Mém. IV,

Assiss. A quelles époques ce mot se présente pour la première sois dans le sens de code, et dans celui de session de cour de justice, Mém. X, 734.

Assises du royaume de Jérusalem (Notice par M. Bernardi sur la publication des), Mém. X. 607.—Recherches historiques et critiques, et notice littéraire de M. Pardessus, sur le recueil connu sous ce nom, ibid. 731, 732 et suiv.

Association des fils des rois de France à la couronne; son commencement et sa fin, Mém. IV, 489-497. — Différente

du couronnement et de la consécration, ibid. 497.

Associations ou confréries des peuples de la Germanie et de la Scandinavie, Mém. X, 582 et suiv.

Associés (Membres) étrangers de l'Institut, Hist. I, 5. — Leurs droits, ibid. — républicoles, ibid. — Liste des Associés étrangers de la troisième classe de l'Institut, à l'époque de son organisation, 9; — en 1811, 36.

Assuéaus. Ce nom le même que celui de Xerxès; sa prononciation en hébreu et en persan ancien, Mém. II, 235.

Assyrie. Son commerce avec Rome au siècle d'Auguste, Mém. V, 127 et suiv. Confondue avec la Syrie, ibid. 129.—
—Ses parfums et ses aromates extrêmement recherchés des Romains, 129.

Assyriens. Antiquité de leurs observations astronomiques, Mém. IV, 459,

Asτa, en Ibérie; sa position, Hist. I, 134. Αστράγαλος, ornement des vêtements, Mém. IV, 272.

Astronomie. Progrès faits dans cette science par l'École d'Alexandrie, Mém. I, 216; — des Chinois, sous l'empereur Khoubilai, en 1279; son imperfection dans les méthodes d'observations pour prendre la hauteur du pôle, ibid. VII, 239. Voyez Observations.

ASTURES (Les) d'Espagne paraissent tirer leur nom et leur origine de l'Astur des rivages du Latium, Mém. VI, 352.

ASTYPALÉS (L'île d'), d'abord entièrement privée de lièvres, en produit ensuite une si grande quantité, que les habitants consultent la Pythie sur les moyens de s'en délivrer, Hist. VII, 59.

Aswan, fils de Mondhar, roi de Hira; durée de son règne, suivant Hamza, Mém. X, 9; — suivant M. le baron Silvestre de Sacy, 14.

ATA, mot turc, expliqué, Mém. VI, 413.

ATELLANES, poésies dramatiques; leur-origine et leur nature, Mém. V, 282.—

Caractère de ce drame : erreur de l'abbé Dubos à cet égard, ibid. VIII, 275. — Les auteurs de ce genre de pièces jouissaient de plus de liberté que les auteurs de la haute comédie, 283.

ATHANASE (S.). Éclaircissements donnés par M. Letronne sur une circonstance importante de la persécution de saint Athanase, Mém. X, 241, 242. — Preuves qui établissent l'authenticité de la lettre de Constance aux princes d'Axum, que nous a conservée saint Athanase, Mém. X, 242, 248.

ATHÉNÉE fondé à Rome par Adrien, Mén. IX, 428.

ATHÉNÉE. Degré de confiance que mérite cet auteur, Mém. VI, 177. — Corrigé au livre XIV, c. 20, p. 655, au sujet du phœnix, ibid. I, 178. — Commentaire inédit de M. La Porte du Theil sur cet auteur, Hist. V, 210.

ATHÈNES. Vérités historiques que révèle son nom, Hist. IV, 56.— Son mur pélasgique, bâti par des Pélasges émigrés des côtes d'Italie, Mém. VI, 342.— Sa bourse était le Lesché, X, 523.

ATRÉNIENS (Les) considérés comme les inventeurs du labourage, Mém. II, 620, 621.—A quel âge ils étaient tenus du service militaire et jouissaient de tous les droits de citoyen, ibid. VI, 179.—Sur leur nombre, voyez ATTIQUE.—Quels étaient les Athéniens proprement dits, 194;—du sexe masculin, étaient au nombre de trente-deux mille six cents, suivant M. Letronne, 182.—Perfection de leur droit commercial et maritime, X, 523, 524.

ATHLÈTES. A quelle époque ils commencèrent à tomber en discrédit dans la Grèce, Mém. IV, 182. — Quelle était leur ration de blé par jour, en Béotie et à Athènes, ibid. VI, 215. — grecs; quand on en vit combattre à Rome peur la première fois, ibid. X, 387.

ATHORNÉ; étymologie et sens de ce mot, Mém. II, 201. ATHOS, mont; sa distance du mont Macistus et sa hauteur, Hist. V, 66. — Les moines du mont Athos visités par M.Villoison; leur règle sévère, I, 368.

ATLANTIQUE (Océan). Voyez Océan.

Atour ou Atro; sens de ce mot, Mém. II,

ATTABAS, bras du fleuve Daona, dans Ptolémée, Hist. I, 108.

ATTAGENA, sorte de faisan, Mém. V, 112.

ATTALE, roi de Pergame, institue le peuple romain son héritier, Mém. III, 364. —

Sa bibliothèque, IV, 464.

ATTIQUE (Mémoire sur la population de l'), par M. Letronne, Mém. VI, 165. -Exposé de l'état de la question, ibid. 165 et suiv. — Division de ses habitants, 169. — Nombre des hommes libres et des esclaves de l'Attique, d'après Ctésiclès, cité par Athénée, Wallace, Hume et de Sainte-Croix, 169, 170, 171. - Inductions tirées du passage de Ctésiclès, relativement au nombre des esclaves, 173. — Surface de l'Attique en lieues carrées, nature de son sol, et répartition de ses habitants par lieue carrée, 174, — Probabilités basées sur ce calcul, 175. - Première partie. Nombre des individus libres. \$ I". Athéniens, 179. - Pourquoi elle paraît ne pas avoir eu plus de dix-neuf mille citoyens, ainsi que les autres républiques de la Grèce, 186, 187. — Total de la population athénienne, 188. — § IL. Des Métèques; recherches sur leur nombre, 188 et suiv. — Total de la population libre de l'Attique, 191. — SECONDE PARTIE. Des Esclaves. Section première. Détermination de leur nombre, 192 et suiv. — Section seconde. Preuves que le nombre des esclaves n'a pas excédé 100,000 ou 120,000, 104 et suiv. — \$ I''. Invasions de l'Attique par les Lacédémoniens, et révolte des esclaves, ibid. — \$ II. Frais d'exploitation et produit de ses mines d'argent, évalués par M. Letronne, 211 et suiv.

. · .

— § III. De la consommation des grains dans l'Attique, 214 et saiv. — Blés étrangers importés dans l'Attique, leur quantité, 216, 217. — (L') fort peu fertile en blé, 217 et saiv. — Les chevaux y étaient rares et chers, 202, note 1.

ATURIUS, fleuve d'Ibérie; son nom moderne, Hist. I, 136.

AUAL. Voyez Ichara.

AUBERT DE ORTO. Voyez GÉRARD-LE-NOIR. AUDE, rivière. Sur le changement survenu dans son cours, voyez Narbonne.

AUDOENUS, évêque, auteur de la Vie de saint Éloi, Mém. VIII, 428.

Auridius Lucro; son commerce de paons pour la table des riches, Mém. III, 403. Avggg. Signification de cette abréviation, Hist. I, 243.

Augustalis, nom propre ou désignation d'un prêtre d'un collège d'Augustaux, Hist. IX, 75.

Auguste. Ce titre donné à trois princes contemporains, Hist. I, 243. — Empereur des Romains, élève, à l'imitation du tombeau de Mausole, un monument funéraire pour lui et sa famille, Mem. II, 548. — Ce monument sert de sépulture aux empereurs romains jusqu'à Adrien, 550. — Son désintéressement lors de la prise d'Alexandrie, V, 79. — Riche offrande qu'il fait à Jupiter Capitolin, 8o. - Sa frugalité, ibid. — Sa simplicité dans le logement et la parure, 80, 81. — Embellissements que lui doit Rome, 81. — Ses lois somptuaires sur la parure, sur les repas, sur les exilés, 86 et saiv. — Ses règlements d'administration publique relatifs au luxe et au commerce, 89.-Il fait transporter à Rome les obélisques d'Egypte, 81. — Innovation qu'il introduit dans la peinture, 82. — Soin et protection extraordinaire qu'il accorde aux jeux publics et aux théâtres, et par quel motif, 82 et suiv. — Développements que reçoivent sous son règne les colonies, les manufactures, les arts de

luxe et le commerce, 85 et suiv. — Sa simplicité dans la manière de vivre; magnificence publique sous son règne, 79; jugement porté sur son compte par ses contemporains, ibid. — Surnommé Corinthiarius, ibid. — Encourage le commerce; par quels motifs, 76 et suiv. — Ses règlements pour l'approvisionnement de Rome, 77. — Protection et encouragements qu'il accorde à la navigation; flotte qu'il établit en croisière, 78. — Révolution complète opérée à Rome dans l'art dramatique sous son règne, VIII, 296. — Preuves, époque et particularités de son apothéose, 375, 376, 377. — Membres de la famille de Tibère institués prêtres d'Auguste, 383. — Représenté sur un camée antique sous la figure de Jupiter, et avec le signe du capricorne, 302. — Il avait écrit de sa main un résumé, Breviarium, de la statistique de l'Empire romain; recherches historiques sur la nature et l'étendue de ce cadastre et de ce recensement, X, 471 et suiv. — Combien il fit tuer d'animaux dans les jeux publics, 425. — Il fait graver sur des tables de bronze le sommaire de ses actions, ibid.

Augustobona, ville de la quatrième Lyonnaise; quand et pourquoi devint Civitas Tricassium, puis Tricasses, Hist. V, 75. — Aujourd'hui Troyes, ibid.

AUGUSTONEMETUM, Clermont, Mém. V. 396, 406.

Aυλακες, ornement des habits, expliqué, Mém. IV, 273.

AULU-GELLE expliqué au sujet des masques scéniques, Hist. I, 257. — Lib. XII, c. v, expliqué et réfuté au sujet d'une opinion philosophique qu'il prête à Panétius touchant l'apathie des stoiciens, Mém. II, 92, 93.—Lib.VI, c. v, expliqué, touchant le mot argentum excoctum, IX, 192.—Lib.XV, c. xI, donne une fausse interprétation du décret du sénat qui bannissait les rhéteurs de Rome, 400.

AUMALE (La comtesse d'); sa filiation, Hist.

III, 61. — Mariée par son frère Guillaume le Conquérant à Eudes ou Odon, ibid.

Aurai (Rivière d'), l'ancien Herius, Hist. I, 145.

Aurrius Victor, De Cæsaribus, cap. XIX, expliqué pour les mots Jotapianus Alexandri tumens stirpe, Mém. VI, 554.

— Son texte appuyé et confirmé par une médaille pour le nom du tyran Jotapianus, 558. — Voyez aussi Victor.

AURILLAC. Antiquités trouvées près de cette ville, décrites par M. Mongez, *Hist.* V, 5q.

AUROCH, l'urus et le bison des anciens, Mém. X, 452.

Aus, père de Harim, Mém. V, 16.

Aus, fils de Kélam, roi de Hira; durée de son règne, suivant Hamza, Mém. X, 8.
— N'a peut-être été qu'un rebelle ou un compétiteur du prince légitime, ibid.
13.

AUSETANI (Les), peuple d'Espagne, paraissent tirer leur nom de l'Osa, fleuve d'Italie, Mém. VI, 351, 353.

AUSOBA, fleuve de l'Hibernie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 210.

Ausone expliqué au passage où il parle des fables de Julius Titianus, Mém. VIII, 320 et suiv.

Ausonia, ancien nom de Vicus, capitale des Occitani, peuple d'Espagne, tire son nom des Ausonii de la Campanie et de leur ville Ausona, Mém. VI, 351, 352.

Austrasie ou France orientale, Mém. X, 593.

Autels de Pytholaüs, de Lichas, de Pythangelus, de Charimotrus, de Conon, Mém. IX, 171.

Auteurs. Les anciens auteurs grecs mettaient souvent leur nom, à la troisième personne, en tête et à la première ligne de leurs ouvrages, Mém. II, 113 et suiv. Auteux d'auteur d'éraque, expliqué, Mém.V, 265.

AUTRICHE. Essai historique et statistique TOME XI.

sur les accroissements et les pertes qu'a successivement éprouvés la maison d'Autriche, depuis l'avénement de Rodolphe de Habsbourg à l'Empire, jusques et y compris les traités de Presbourg et d'Austerlitz; par M. Mentelle, Mem. VI, 620. — In Partie, depuis Rodolphe, en 1273, jusqu'à la mort de Charles VI, en 1740. — Rodolphe de Habsbourg, ibid. Voyez ce nom. — Albert, fils de Rodolphe. Voyez ALBERT.— Origine de son nom, son étendue primitive, ses accroissements depuis Charlemagne jusqu'en 1273; son premier duc; à quelle époque et comment elle passa sous la domination de la maison de Habsbourg, depuis appelée maison d'Autriche, 624 et suiv. — (La maison d') perd la couronne impériale à la mort d'Albert I", en 1308, et la recouvre par l'élection d'Albert II, en 1438, 631. — Son successeur est, en 1440, Frédéric, duc d'Autriche, qui prend le nom de Frédéric III (voyez ce nom), 632.— Accroissements qu'avait reçus la maison d'Autriche à l'époque de l'avénement de ce prince au trône impérial, ibid. — (L') érigée en archiduché, en 1453, 633. — Importance et étendue des accroissements qu'elle dut au mariage de l'archiduc Maximilien avec la princesse Marie, fille et unique héritière de Charles-le-Téméraire, dernier duc de Bourgogne, 634. Voyez Maxi-MILIEN. — (Maison d') sous Philippe, fils de Maximilien et de Marie, 638. Voyez Philippe. — Sa grandeur et sa puissance sous Charles-Quint, 639, 640. Voyez CHARLES-QUINT.—(La maison d') partagée, à la mort de Charles-Quint, én deux branches, l'une espagnole, l'autre allemande, 642. — La branche espagnole de la maison d'Autriche finit en la personne de Charles II, en 1700, ibid. - Ses acquisitions sous Ferdinand, 643 et suiv. — Règne de Maximilien II, en 1564 (voyez ce nom), 647.—Règne

de Rodolphe II (voyez ce nom), ibid.; de Mathias, qui succède à son frère Rodolphe, en 1612 (voyez MATHIAS), 648. - Ces deux règnes n'apportent aucun changement aux possessions de la maison d'Autriche, ibid. - Ferdinand II en 1619. La guerre de trente ans, qui éclate sous son règne, influe sur les propriétés de la maison d'Autriche, ibid. Voyez aussi Ferdinand II. - Ferdinand III succède à son père en 1637. Pertes causées à la maison d'Autriche, sous le règne de ce prince, par le traité deWestphalie, 656, 657.—Léopold succède à Ferdinand III, son père, en 1658. Acquisitions de la maison d'Autriche sous le règne de ce prince, 658, 65q. Sur le point de ressaisir la puissance de Charles-Quint, à la mort de Charles II, roi d'Espagne, il perd par vanité la succession de ce monarque, 659. — Ses accroissements et son étendue sous l'empereur Joseph, de 1705 à 1710, 659, 660. — Sous Charles VI, de 1711 à 1740; ses accroissements résultant des traités d'Utrecht, 660; de Rastadt, 661; de Passarowitz, ibid.; de la quadruple alliance et de Vienne, 662; de Belgrade, 663.—Pertes qu'elle éprouve par les traités de Vienne, de la quadruple alliance et de Belgrade, 662, 663. — Extinction de la postérité masculine de la maison d'Autriche à la mort de l'empereur Charles VI, arrivée en 1740, 663. — Jugement porté par M. Pfeffel sur la politique suivie par les deux branches de la maison d'Autriche, 663, 664.—II PAR-TIE du Memoire de M. Mentelle, depuis la mort de Charles VI, en 1740, jusqu'à la Confédération du Rhin, en 1806, 665 et suiv. — La pragmatique sanction de Charles VI n'empêche point plusieurs souverains de l'Europe d'élever des prétentions sur sa succession, et donne lieu à la guerre de sept ans, 665, 666. — L'électeur de Bavière, appuyé des armes de la France, est élu empereur le 24

janvier 1742, et prend le nom de Charles VII, 666. — Acquisitions de la maison d'Autriche sous Marie-Thérèse (voyez ce nom) et l'empereur François, son époux, 666 et suiv. — Joseph II, fils de Marie-Thérèse. Acquisitions faites sous son règne, de 1764 à 1790, 669. — Léopold II. Accroissements que lui doit l'Autriche, de 1790 à 1792, ibid. — François II. Tableau des acquisitions et des pertes de la maison d'Autriche sous son règne, depuis 1795 jusqu'en 1806, 669, 670 et suiv. — 1° Tableau statistique des possessions et des revenus de la maison d'Autriche, traduit de l'ouvrage de M. Ockart, en 1801, 672. 2º Tableau des pertes de l'Autriche, d'après les traités de Presbourg et d'Austerlitz, 673. 3° Tableau de l'étendue des possessions de la maison d'Autriche à chaque règne, 674. - Détails concernant les trois branches autrichiennes d'Autriche propre, de Styrie-Tyrol et de Styrie-Styrie, 675 et suiv.

AUTRUCHE servie à Rome dans les repas, Mém. III, 405. Voyez AUTRUCHES.

AUTRUCHES (Des), décapitées par l'empereur Commode, continuent encore quelque temps leur course, Mém. X. 438. — Trois cents autruches, peintes en rouge, chassées dans le cirque à Rome, sous Gordien I, 442.

AUTUN (École d'). Voyez CARTES GÉOGRA-PHIQUES.

Aυτύς, Dorien, pour αυτοῖς, Mém. V, 365.

Auvergnats (Les) ont tous les cheveux très noirs, à l'exception de quelques peuplades qui paraissent descendre des Alamani, Mém. V, 407.

Auxiliaires (Les) distincts des légionnaires, Hist. 1, 253.

Auxima, ville d'Espagne, paraît tirer son nom et son origine de l'Auximum d'Italie, Mém. VI, 353.

Avag, prince géorgien, se soumet aux Tartares mongols, Mém. VI, 405. — Il est obligé de les suivre au siège d'Ani, et

se rend à la cour d'Ogodai, 406. — Frappé par un officier tartare, il se réfugie auprès de la reine Roussoudan, et obtient satisfaction du grand khan, 412, 413. — Résiste aux vexations du collecteur tartare Kara-bouga, 434.

AVABICUM. Quand appelé Bituriges, Mém. V, 394. Voyez BITURIGES.

AVARUM, promontoire; sa position et son nom moderne, Hist. I, 134, 135.

Avatara, incarnation du bouddhisme, Mém. VII, 11.

AVATARS, ou incarnations de la divinité, dans la religion indienne, Mém. IV, 65.

Avedick, patriarche arménien, considéré à tort comme l'Homme au masque de fer, Mém. X, 576, not. 1.

AVEIRO, cap, l'ancien Avarum, Hist. I, 134. AVERSION. Voyez APPÉTITION.

Aviénus. Ce qu'il rapporte du Périple d'Himilcon, Hist. I, 189.

AVIS APRA, numidica, Mém. V, 113. Avor, torrent, Mém. VI, 383.

Avortement. Recherches sur l'état de la législation des anciens relative à l'avortement, par M. Clavier, Hist. VII,

AVRANCHES, ville; ses noms anciens, Hist. V, 75.

Avus, fleuve; son nom moderne, Hist. I, 135.

Awası, pluriel d'ousiyyèh, Mém. I, 160.

Axitani, peuple du détroit des Colonnes ou de Gibraltar; sa position, Hist. I, 124, 125.

Axius, fleuve, aujourd'hui le Vardar. Mém. II, 132.

Axum (Inscription d'); son époque déterminée par M. Letronne, Mém. IX, 170, note 1.— Exposé, par le même savant, des causes qui ont amené l'emploi de la langue grecque dans cette inscription et celle d'Adulis, 176 et suiv. Voyez aussi Axumites.

AXUMITES (Les) convertis au christianisme, par S. Frumentius, Mém. IX, 152. — Menés en triomphe par Aurélien, 157, note 1. — Avaient adopté la religion grecque; fausseté des traditions qui font descendre leurs rois de la reine de Saba, 177.

AYYOUB, gouverneur de l'Egypte, prohibe la vente du vin, Mém. V, 62, note 1, col. 2.

Azanus, fleuve de la Taprobane, aujourd'hui l'Hinégam, Hist. I, 121.

Azaps (Règlements relatifs aux) dans le Canoun-namèh de Soliman II, Mém. I, 56.

Azis (Fils d'). Explication de ces mots de la religion unitaire, Mém. X, 96.— A quelle époque Azis a commencé à régner, 99, note 1.

Aziz-Billah, fils de Moezz-lidin allah, est le premier des princes de la dynastie des Fatimites qui ait possédé l'Égypte et la Syrie; médaille d'or frappée sous son règne, Mém. IX, 285.

Azuni, rectifié, Mém. X, 535.

Azur. Commerce de cette substance chez les anciens, Mém. VII, 157.

B

B pour V dans une inscription tumulaire, Hist. VII, 88, 90.

β et μ confondus dans les manuscrits antérieurs au xiv siècle, Mém. VI, 302.
 BABEC. Voyez Ardeschir.

Babylone. Recherches sur la véritable hauteur de ses murs, par M. Gossellin, Mêm. VI, 126 et saiv. Babyloniens; leurs mesures comparées à celles des Égyptiens, Mem. VI, 119 et suiv. — Sur quel stade était établi leur système métrique, 126.

Baçaim. Voyez Balipatna.

BACARE, dans Ptolémée, répond à Parone, Hist. I, 93.

BACCHIADES; leur origine et leur gou-

44 TABLE

vernement à Corinthe, Mém. II, 468. BACCHIS, roi de Corinthe, Mém. II, 468. BACCHIUS, professeur à Leipsick, enseigne au célèbre Heyne la science de l'art antique, Hist. V, 220.

BACCHUS. Connaissances des Grecs sur ses conquêtes, au temps d'Hérodote, Hist. I, 74. — Inventeur de la charrue, Mém. II, 617, 618. — (Recherches sur les fêtes de) dans la Grèce, et particulièrement à Athènes; voyez Gail fils et Rolle.

BACHON. VOYEZ BATCHOU-NOUYAN.

Bacon (Roger) a connu l'Optique de Ptolémée d'après la version latine qui nous reste, Mém. VI, 30 et suiv. — Extraits de son Traité sur la vision, V, 30 et suiv.; de son ouvrage intitulé Specula mathematica, relatif à la réfraction astronomique, 36 et suiv.

BACTRIANE; ses degrés de latitude, Hist. I, 79.— Sa position suivant Ératosthènes, 81.— Appelée Ki-pin par les Chinois, Mém. VIII, 98.— Plusieurs parties de la Bactriane ont été comprises dans l'Empire chinois, 107.— Les rois de la Bactriane n'étaient point mis au nombre des sujets immédiats de l'Empire chinois sous les Han, 121.

Badas, ou mieux Balas, fleuve de Syrie; remarque de M. Letronne sur ce nom, Mém. X, 321, note 3.

Badis, port de la Gédrosie, où aborda Néarque, répond à Jask, Hist. I, 44, 70.

BADUR, roi de Camboye, Mem. II, 603.

BELON, ville; sa position, Hut. I, 134.

— fleuve; son nom moderne, 125, 134.

BARONES, répond à Diu, Hist. I, 86.
BARTIS ou TARTESSUS, fleuve de la Tartesside; sa distance de Tartesse, Hist. I,

132. — Son nom moderne, 134.

BÆTYLES, pierres énormes et posées en équilibre, dont Uranus, père de Saturne, passe pour avoir le premier inventé le mécanisme; monuments qui en attestent l'existence, Mém. VI, 336, 337, 338.

BAGDAD, attaquée par le prince Houlagou, général des Mongols, Mém. VII, 276.
— Prise en 1258 par Houlagou, khan des Mongols, VI, 465.

BAGIA, promontoire, dans Ptolémée, répond au cap de Cuiza, Hist. I, 73.

BAGISARA, port de la Gédrosie, visité le premier par Néarque; situé près de Pasira, aujourd'hui Paskin, Hist. I, 68.

BAGRADAS ou NABAN, fleuve du golfe Persique, limite de la Carmanie dans Ptolémée, Hist. I, 62.

BAGUES renfermant des vertus médicinales, Mém. II, 159. — A l'effigie du prince, devenues en usage sous le règne de l'empereur Claude et soumises à un droit, VII, 147.

BAHRAM, fils de Sapor II, fondateur de Kirmanschah, Mém. II, 186. — Surnommé Kirmanschah, ibid. — Sa figure sculptée, 172, 188.

BAHRAM-GOUR, roi de Perse; origine de son nom; sa passion pour la chasse; moyen par lequel il obtint la couronne; sa force prodigieuse; premier poête persan, Mém. II, 207 et suiv.

Baidou, roi des Mongols; date de son règne; comment et pourquoi il perdit la couronne, Mém. VII, 384.

Baikal, lac; sa position géographique, Mém. VII, 251. — Voyez Altai.

BAILE. VOYEZ BAJULUS.

Bailly, dans son Histoire de l'astronomie ancienne, fait à tort de Alhazen et de Ibn Haîtem deux personnages différents, Mém. VI, 23.—Réfutation de son opinion sur le système métrique des anciens, ibid. 47 et suiv.

BAINS. Comment ils se prenaient à Rome, Mém. III, 352. — Luxe avec lequel les salles de bains étaient décorées à Rome, VII, 178, 179. — publics; à quelle licence les femmes s'y livraient, du temps de Clément d'Alexandrie, II, 157, 158. — d'eaux thermales placés

dans un temple de la Séquanie, et mentionnés dans une inscription funéraire, Hist. V, 55.

Baisiri-Bouritou. Position géographique de cette ville et son rapport d'identité avec celle de Kara-koroum, Mém. VII, 280.

BAJAZET, vainqueur des chrétiens à la bataille de Nicopolis, souille sa gloire par sa cruauté, Mém. VI, 487. — Il est défait par Tamerlan à la bataille d'Ancyre, ibid. 488. — Recherches pour fixer la date précise de cette dernière bataille, 488 et suiv. — Occupé au siège de Smyrne, il est vaincu par Tamerlan, Mém. II, 566.—Appelé Basacq, VI, 490.

BAJOCASSES (Époque de la destruction de la capitale des), Hist. V, 75.

BAJULUS, le baile des Vénitiens; ses fonctions consulaires, Mém. X, 527.

Bakila. Anecdote sur sa fille, d'après Mawerdi; Mém. V, 16. — Sa fille accordée à Scheibani par Mahomet, VIII, 58.

BARHTIYAR, prince de la maison de Bowaih ou Bouya, fournit des armes à Hasan, chef des Carmates, Mém. IV, 6; IX, 51.

Balance employée à peser les âmes chez les Égyptiens, Hist. V, 85;— à peser les destinées, empruntée aux Égyptiens par Homère, ibid.

BALANCIER; son inventeur, Mém. IX, 225, 227 et suiv.

Balasch, fils de Firouz, roi de Perse, de la dynastie des Arsacides, Mém. X, 9.

— Durée de son règne, ibid. 14.

BALBUM. Voyez MALEUM.

BALBECK. Voyez TEMPLE.

Balbilla, nom propre, dans une inscription, Mém. X, 773, note 2.

BALCETI (Cap, port et îles de); leur nom ancien, Hist. I, 86.

Baléa-patnam. Voy. Balita.

Balgasch (Lac de), appelé Denggis par les Turks, Mém. VIII, 69.

Balipatna ou Baçaim, dans Piolémée, Hist. I, 93. Balita, port, Balea-patnam, Hist. I, 88. Balkh; sa position, Mėm. VIII, 92.—Ses rapports avec la Chine, sous les 'Wei, ibid. VIII, 108.

Balkis, contemporaine de Salomon, passe pour avoir construit les digues de Mareb, Mém. X, 7.

Ballila n'est point un nom propre latin, comme le pense M. Wilkinson, Mêm. X, 773, note 2.

BALONIA (Anse de). Voyez Bælon.

BALSA; son nom moderne, Hist. I, 134.

Balteus, terme d'astronomie, expliqué, Mém. I, 264.

Baltia, île, Hist. I, 164. — La même que Basilia; paraît répondre à l'île de Funen; origine de son nom, ibid. 170.

Baltilde (Sainte) abolit, pendant sa régence, la capitation dans le royaume des Francs, Mém. VIII, 497.

Baltique (Mer), appelée océan Septentrional par Pline, Hist. I, 165, 166.

Baluze; sa collection des Capitulaires, et la seconde édition de cet ouvrage, donnée par Chiniac, examinées et appréciées par M. Pardessus, Mém. X, 711 et suiv.

Bambola, dans Ptolémée, répond à Belingoum, Hist. I, 94.

Bamian, détroit par où Alexandre pénétra dans l'Inde, Hist. I, 77.— (État de); ses relations politiques avec la Chine, et ses divisions territoriales sous les Thang, Mém. VIII, 92.

Ban, chez les Francs; ce que c'était, Mém. VIII, 470.

Ban, titre des rois de Servie, de Bosnie et de Transilvanie, Mém. VII, 314.

BANDELETTE du sein, Mém. IV, 304.

Bankes (M. W. J.); son opinion improbable sur la voix du colosse de Memnon, Mém. X, 252, note 1.

BANNIRE IN HOSTEM, expliqué, Mém VIII, 470.

Banque de Saint-Georges, à Gènes; sa fondation, ses archives, divers recueils de ses titres, Hist. III, 95 et suiv.

BARAGA. Voyez Omm-Aimen.

BARACE, promontoire, supprimé dans la carte de Ptolémée, Hist. I, 92.

BARACURA, aujourd'hui Barracoum, ville de l'Inde, Hist. I, 105.

BARACUS, fleuve de la Taprobane, aujourd'hui le Nardel Aar, Hist. I, 122.

Barago. Voyez Sabara.

BARAT ou exsequatur, Mem. X, 536.

BARBARES. Cause particulière de la facilité avec laquelle ils s'introduisirent dans l'Empire romain, Mém. IV, 287.— (Le nom de) était commun aux Francs avec les autres nations ultra-rhénanes, et les distinguait des Romains, VIII, 456.
— Sous quels traits et quels costumes les artistes romains les représentaient, 396.

BARBARES (Les dix mille); sens de cette locution en chinois et en mongol, Mém. VII, 392, 399.

BARBARICUM, ville; sa position, Hist. I, 86.
BARBARIE. Établissement de consulats et de comptoirs français sur la côte de Barbarie; leur date, Mém. X, 556, 557.

BARBARIUM, promontoire; sa position, Hist. I, 133. — Aujourd'hui le cap Spichel, 134.

BARBE; à quelle époque les Romains ont commencé à se la raser, Mém. III, 333, 334.

BARBEAU. Prix excessif mis à ce poisson sous l'empereur Tibère, Mém. VII, 126, 127; sous Domitien, par Crispinus, 131.

BARBÉ-MARBOIS (M. le comte) est nommé membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Hist. V, 34.

BARBESOLA, aujourd'hui Al-Geziras, Hist. I, 134.

Barbié du Bocage (M. Jean-Denis) porté sur la liste des membres composant la troisième classe en 1811, Hist. I, 36.—Y remplace M. Anquetil, ibid. 33.—Date de sa mort, ibid. IX, 46.—Membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, géographe du minis-

tère des affaires étrangères, doyen et professeur de la faculté des lettres de Paris, associé des académies de Florence, de Gœttingue, de Berlin et de plusieurs autres corps littéraires, chevalier de la Légion d'honneur; notice historique sur sa vie et ses ouvrages, composée par M. Dacier, secrétaire perpétuel, ibid. 132 et suiv.—Sa naissance; ses premières études; sa vocation prompte et irrésistible, 134. — Sa liaison avec M. d'Anville, dont il devient l'élève et l'ami, 135. — M. de Choiseul lui confie la classification et la rédaction des matériaux géographiques de son Voyage pittoresque de la Grèce, 136. -Il publie de nouveau, en 1788, la Mappemonde de d'Anville, 137. — Attaché au cabinet des médailles du cabinet du Roi, il compose, sous les yeux de l'abbé Barthélemy, l'atlas du Voyage du jeune Anacharsis, 138. — Incarcéré en 1793, il perd son emploi de la Bibliothèque du Roi; rendu à la liberté par les sollicitations courageuses de son épouse, il reprend son emploi et ses travaux, 139. — Il est nommé, en 1803, géographe du ministère des affaires étrangères, 139. — Notice de ses ouvrages géographiques, 139 et suiv.-Il remplace, en 1806, M. Anquetil du Perron à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 141. — Il est nommé professeur de géographie à l'académie de Paris, et doyen de la faculté des lettres, 141.—Ses travaux académiques sur la topographie de la plaine d'Argos, 141, 142. — Hommage que les étrangers rendent à son mérite, 142. - En 1809 et 1824 il coopère à l'achèvement du Voyage pittoresque de la Grèce, par M. de Choiseul-Gouffier, 143.—Caractère particulier et dominant des productions de M. Barbié du Bocage, 142, 143. — Ses derniers moments et sa mort environnés d'honneurs et de regrets universels, 144, 145.

BARBIERS, quand et par qui introduits en Italie, Mém. III, 333.

BARCHOU-ARTHE-TI-KIN, roi des Ouigours et gendre de Tchinggis, Mém. VII, 256.

— Chronologie mongole jusqu'à son époque, 257. — Il était, sous le titre d'I-tou-hou, vassal des Khi-tan, 257.

BARDAXIMA, dans Ptolémée; sa position et son nom moderne, Hist. I, 92.

Bandes des Germains, des Francs et des autres peuples barbares dans les Gaules; objets de leur chant; leurs vers recueillis par ordre de Charlemagne; ce que devient cette collection, Mém. X, 633, 634.—Des Calmouks, ibid. 633.

BAR-HEBRÆUS. Voyez ABULFARADGE.

BARI. Voyez BARIUM.

Baris, rivière de l'Inde, répond à Cranganor, Hist. I, 93.—Limite de la Limyrique, dans Ptolémée, ibid. 93.

Barium, le Bari des modernes, sur la côte du royaume de Naples, Mém. VII, 188, 189.—Route de Barium à Egnatia selon l'itinéraire d'Antonin rectifié, 200; d'après tous les itinéraires anciens et la Table de Peutinger, 201; tel qu'il est donné par la Table de Peutinger, 195.

BARKOUK (Almélic-aldhaher), premier prince de la dynastie des Circassiens, Mém. VII, 92.—Atteintes graves portées sous son règne au régime des apanages militaires établis par le sultan Mohammed, fils de Kélaoun, 92, 93.

Baro de minoflidis, valeur de ces mots dans les lois barbares, Mém. VIII, 409.

Baron. Etymologie de ce mot, Mém. X, 601, 602. Quelle autorité indiquait, dans la langue féodale, la qualité de baron, ibid. — Insubordination des barons, 602 et suiv. — Deux classes de barons relevant immédiatement du roi, 603. — Barons et pairs étaient synonymes en Angleterre, 664.

BARONIE de France; son origine, Mém. X,

BARONIUS corrigé par M. Letronne, Mêm. IX, 154, note 1.

BARRA, une des Orkney, appelée jadis Borgar, Hist. I, 225.

BARRACOUM. Voyez BARACURA.

BARRANI. Valeur de ce mot, Mém. I, 22, 35.

BARREAUX, consul de France à Alger, Mém. X, 556.

BAR-Sœma Recherches sur ce personnage, mentionné dans la lettre écrite en langue mongole par Argoun, roi de Perse, à Philippe-le-Bel, Mém. VII, 369, 370.

BARROW, rivière. Voyez BIRGUS.

BARTHÉLEMI (S). Difficultés qu'a fait naître sa mission dans l'Inde, Mém. X, 218.

Barthélemi de Crémone, moine, accompagne Ruysbroek ou Rubruquis dans son ambassade auprès du grand khan des Tartares mongols, VI, 450.

BARTHÉLEMY (L'abbé), réfuté au sujet de son opinion sur l'état sauvage où se trouvaient les habitants de la Grèce lors de l'arrivée des premières colonies égyptiennes, Mém. II, 11.—Réfutation de son opinion sur les masques des anciens, Hist. 1, 257.—Protecteur zélé de M. Anquetil du Perron dans sa jeunesse, III, 150.

BARYGAZA, golfe; sa position et son nom moderne, Hist. I, 86, 93.—Ville, répond à Baroukia, ibid. 86.

BARYGAZENUM ou Papica, promontoire; sa position, Hist. I, 86, 92.

BARYGAZENUS, golfe, dans Ptolémée; sa position, Hist, I, 92.

BARZOUYÈH, médecin qui vivait sous le règne de Nouschiréwan. Extrait de sa vie écrite par le vizir Buzurdjmihr, Mém. IX, 25.— Gonformité de sa philosophie morale avec celle du Djavidan khired ou livre de l'Éternelle Raison, ibid. 26.

BASACQ ou Bajazet, Mém. VI, 490.

BASALTE; sa nature, Mém. III, 467. — Employé pour les meules par les anciens, Mém. III, 468.

BASCHIR, fils de Saad, Mém. V, 16.
BASLE (Saint). C'est aux religieux de l'ordre

de saint Basile qu'on doit la conservation des saints lieux, Mém. X, 530.

Basilia, île, Hist. I, 170. Voy. Baltia. Basiliques (Pourquoi les) ont été choisies par les premiers chrétiens pour leurs temples, Mém. III, 173. — Leur différence avec les temples, ibid. — Leur destination, 174.

Basilis, voyageur grec en Nubie, Mem. IX, 180.

Bασιλίσκος pour βασιλεύς, dans une inscription nubienne, Mém. IX, 142.

Basna, ville, donne son nom à une variété de l'écriture arabe appelée caractère basri, Mém. IX, 75.

Bas-relier antique; son caractère et sa nature, Mém. IV, 132.— des anciens; son caractère différent de celui des modernes, ibid. 126, 127 et suiv.— Bas-reliefs, τύποι, représentant les hommes illustres, à quelle époque ils ont commencé à être en usage dans la Grèce, Hist. III, 48.—Supposé antique, qui existait en 1780 à Clermont en Auvergne, sur les murs de l'église des Charitains, et d'où l'on a tiré une preuve pour confirmer l'usage attribué aux vases appelés lacrymatoires; son époque et son autorité, VII, 92.

BASRI (Caractère). Voyez BASRA. BASTÉ, plante d'Égypte, Mém. IV, 52.

Bastion (Capitainerie du) de France en Afrique; son histoire, Mém. X, 558, 559.

BASTONNADE (Peine de la) infligée par la loi romaine, Mém. VIII, 279.

BATACOLO, ville de Ceilan. Voy. ABARATHA. BATARDS. Voyez MARIAGE.

Batchou-Nouyan, appelé par les écrivains contemporains, tantôt Bachon, tantôt Bayothnoi, Mém. VI, 421.— Succède à Tcharmagan dans le commandement de l'armée des Tartares mongols, Mém. VI, 414.— Il marche contre le sultan d'Iconium et le défait, 114.— Sa lettre au pape publiée par M. Abel-Rémusat, VII, 421, n° 1.—Ordre du Khakan,

transmis au pape par Batchou-nouyan, 422, n°2. — Général des Mongols, commandait en Perse et en Arménie, VI, 419, 420. — Il reçoit des envoyés du pape Innocent IV, 419.—Il renvoie les ambassadeurs du pape avec une expédition des ordres du grand khan, 424. —Il envoie deux députés à Innocent IV, 425. - Se rend maître d'Antioche, en Syrie, et de plusieurs places de la Mésopotamie, 417. - Facilite les relations entre les chrétiens occidentaux et l'empire des Mongols, 456. — Célèbre en Europe sous le nom de Bayothnoi, 404. - Est remplacé, en 1248, par Ilchi-Khatai, dans le commandement des armées du Midi, 436.

٠,

BATEAU déterré à Paris, près du Champ-de-Mars, Hist. V, 91 et suiv.—A vapeur, inventé par le marquis de Jouffroi, Mém. IX, 225.

BATELATION; ce que c'est, Mém. X, 562. BATÉNIENS ou Fatémites, Mém. IV, 3.— Leur doctrine, III, 98.

Baténis, nom des Ismaéliens; sa signification. Mém. IV, 67.

Ватніа, ancienne ville pélasgique d'Italie, Mém. VI, 350. Voyez ci-après.

Bathia, ancienne ville d'Espagne, paraît tirer son nom et son origine de Bathia, ancienne ville pélasgique de la Sabine, Mém. VI, 353.

BATHYLLE, acteur, inspire de la jalousie à César, Mém. III, 431. — Pantomime célèbre sous Auguste; en quoi son talent différait de celui de Pylade; favori de Mécène, VIII, 296.

Batin, dans la religion des Ismaéliens, expliqué, Mém. IV, 67.

Barou, fils de Touchi et petit-fils de Tchinggis, est nommé principal chef de l'armée mongole, forte de quinze cent mille hommes, Mém. VI, 403.— Ce que l'histoire chinoise nous en apprend, VIII, 76.—Général des Tartares mongols, commandait l'armée du Nord campée sur le Wolga, VI, 419.—

Il reçoit des ambassadeurs du pape Innocent IV, 419.—S'empare de Kiew et de Kaminieck, VI, 406.—Facilite les relations et les alliances entre les chrétiens et l'Empire des Mongols, 457, 460.—Il a pour successeur Bereke, 461.

Ba γαχίς, vêtement, expliqué, Mėm. IV, 258.

BAUDOIN de Flandre élu empereur de Constantinople en 1204, Mém. X, 731.

BAUFFREMONT (Madame la princesse Hélène de), épouse en secondes noces de M. le comte de Choiseul-Gouffier; son éloge, Hist. VII, 195, 196.

BAUME (Le) de Judée affermé par les Romains, Mem. V, 90.—A quelle époque l'arbre qui le produit fut apporté en Italie, ibid.

BAUMIER (Le) de la Mecque a disparu de la Judée, Hist. III, 31.

Baur (M. J. Fr.) auteur d'une savante monographie sur Apollonius de Tyane, cité, Mém. X, 771.

BAUSSET (M. DE), à Béziers, obtient une des trois médailles d'or décernées par l'Académie des belles-lettres pour les recherches d'Antiquités nationales, Hist. IX, 33.

BAVAROIS. Leur loi constituait originairement cinq familles nobles, sous les noms de Huosi, Throzza, Sagana, Hahilinga, Ænnion, Mém. VIII, 404.

BAYAND (Le chevalier). L'Académie compose une inscription pour la statue de bronze du chevalier Bayard, érigée à Grenoble par le département de l'Isère, Hist. VII, 142.

BAYEUX (Époque de la fondation de), Mém. V, 75.—L'ancienne Lexovia, ibid. BAYOTHNOI. Voyez BATCHOU.

BEATRIX DE ROUSSY, femme de Pierre d'Amiens ou Pierre l'Ermite, Mém. X, 533.

Beauchamps (M. l'abbé de) communique à M. Silvestre de Sacy la copie de deux inscriptions sassanides, *Mém.* II, 163. Extrait de son Journal renfermant des détails sur les deux inscriptions sassanides de Kirmanschah, 172 et suiv. — Copie de sa lettre adressée à M. de Choiseul-Goussier, 238 et suiv.

Beaufort (M. de); son opinion sur l'incertitude des quatre premiers siècles de Rome, combattue par l'abbé Sallier, Mém. II, 397.

BEAUMESNIL (M.), dessinateur de l'Académie des belles-lettres, découvre une manufacture de poteries romaines, Hist. III, 14. — Examine et décrit d'antiques cercueils de pierre qui se trouvent en France, 17.

Beaumont (M.) chargé, avant la révolution, par l'Académie des inscriptions, de recueillir des dessins de bas-reliefs, statues, etc. relatifs aux antiquités nationales de la France, Hist. VII, 15. Voyez Bibliothèque Mazarine.

Beau-Promontoire, το Καλον Απροτήριον, Mem. II, 364.

BEDFORD (Le duc DE) vient réclamer au sein du parlement de Paris la couronne de France pour Henri VI, son neveu, roi d'Angleterre, Mém. IV, 578.

BEDJA OU BODJA. Voyez BUGAÏTES.

BEDREDDIN LOULOU, prince de Moussoul, Mém. VII, 336.

BEDRON, Mem. II, 581.

BÉHADURSCHAH, Mém. II, 610.

Behram I", fils de Hormuzd; Behram II, fils de Behram I"; Behram III, fils de Behram II; Behram IV, fils de Schapour, rois de Perse de la dynastie des Arsacides, Mém. X, 8.— Durée des règnes réunis de ces princes, d'après Hamza et Mirkhond, 10.

Behram, vizir de Hafedh, Mém. IX, 304. Behramgour, roi de Perse, de la dynastie des Arsacides, Mém. X, 8.

Budiaio, expliqué, Mém. V, 354 et suiv.

— Les mêmes que les Bidiaio, 355, note 1.

BÉLA, roi de Hongrie, refuse de se soumettre aux Tartares mongols; il est dé-

TOME XI.

fait par eux et forcé de leur abandonner ses états, Mém. VI, 410. — Rejette les offres d'alliance qui lui étaient faites par Bereke, khan des Mongols, et invoque la protection du pape Alexandre IV, dont il n'obtient d'autre secours qu'une lettre, 461, 462. — Il forme une alliance puissante avec la Bohême, et trouve son salut dans une diversion suscitée aux Mongols par les Perses, 463.

Bellets (William) ou Belets, doit être rejeté de la liste des archevêques de Sultaniyèh, suivant M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. VI, 510 et suiv. Bellerium, promontoire de la Bretagne;

sa position, Hist. I, 199.

50

BELGABA. VOYEZ TOUKTOUKHA.

Belgique. Étendue et population des provinces Belgiques, du temps de Marie de Bourgogne, Mém. VI, 677.

Belin-Ballu (M.), correspondant, Hist. I, 10, 37.

Belingoum, dans l'Inde. Voyez Bambola. Bélisaire; fausseté de la tradition d'après laquelle il aurait été rendu aveugle et réduit à la mendicité, Hist. VII, 70.

Belisama Æstuarium; sa position et son nom moderne, Hist. I, 210.

Bellanger; sa traduction d'Hérodote appréciée, Hist. V, 251.

Bellart (M.); médaille composée en son honneur par l'Académie, *Hist.* IX, 82.

Belt; étymologie de ce mot, Hist. I, 170.

BÉLUR-TAGH, les Comedorum montes des anciens, Mém. IX, 111.

Bembo (Ambroise); sa description des antiquités de Bi-sutoun, Mém. II, 164.

— Extraits de sa description, 166 et suiv.— Sa relation d'un voyage en Perse, publiée par l'abbé J. Morelli, Mém. II, 164.

BENAT; explication de cette abréviation, Hist. I, 254.

Bender Regh. Voy. Tagge et Tenaggs Are-

NOSUS. — Signification de ce mot, Hist. I, 63.

Bénédictives de la congrégation de Saint-Maur; leur éloge, Hist. I, 288.

BENEDICTUS LEVITA. Voy. LEVITA.

Bénérices ou fiefs; leur nature sous la première race, Mém. VIII, 433 et suiv. - Examen de l'opinion de Montesquieu et de Mably sur l'origine des siefs, ibid. - Origine des fiefs, 435. - Exposition et réfutation du système de Mably sur l'institution des justices seigneuriales, les juridictions cantonales et les prérogatives judiciaires des bénéficiers, 436 et suiv. — La justice attachée au bénéfice était considérée, non comme une magistrature, mais comme un revenu. 440. — Rapports particuliers de dépendance des bénéficiers avec le roi, 440, 441.—Conditions auxquelles on obtenait les bénéfices, qui n'étaient point héréditaires, comme le pensait Mably, 442, 443 et suiv. — Confusion faite par Mably de la loi qui réglait les bénéfices avec celle du régime dotal des princesses, 443. - Tout leude n'avait pas nécessairement un bénéfice, mais tout bénéficier était leude, 449.— L'hérédité des bénéfices ne fut établie par aucun traité, par aucune ordonnance ni par aucune loi constitutionnelle du royaume; les concessions de domaines royaux ne durent commencer que sous les successeurs de Dagobert, ibid. -Révolution opérée par Charles, père de Pepin, dans la possession des bénéfices et dans les propriétés, 450. — Lothaire II défend le démembrement des bénéfices, X, 597. - Nom donné aux seigneuries quand elles étaient amovibles et personnelles, 601.

Bénéficiers. Voyez Bénéfices.

BENEFICIUM désignait, sous les rois francs, une terre allodiale, Mém. VIII, 433.

Beng, électuaire des Orientaux, Mém. IV, 53.

BENGALE; son droit de propriété et ses ze-

mindars, ses taloukdars et ses schouderis, Mém. I, 149, 150 et suiv. — Quand commence son année, 150.

BENGORE, cap de l'Irlande; son nom ancien, Hist. I, 219.

Béni-Ass, tribu arabe; son emplacement, son origine, et étymologie de son nom. Hist. I, 66.

Benjamin de Tudèle, Itinéraire, p. 32, 89, expliqué, Mém. IV, 23.

BENOIT, ambassadeur du pape Innocent IV auprès des Tartares mongols, Mém. VI, 420.

BÉNOU-TAGLAB, tribu de chrétiens arabes, Mém. V, 14.

BÉOTARCHIE. VOYEZ BÉOTARQUE.

BÉOTARQUES; leur élection et leur nombre, Mém. VIII, 226 et suiv. - Leurs attributions; leur autorité exercée alternativement, 228. — La béotarchie était la magistrature suprême, 232. - Nommés dans les inscriptions, 232 et suiv. -Les béotarques désignés sous le seul titre d'archontes, 234, 236.—Ils formaient un conseil ou collége de magistrats, qui constituait le pouvoir exécutif de la république béotienne, 235, 236. — Examen de la question relative aux quatre conseils suprêmes de béotarques dont parle Thucydide, 236. -Il est fait mention des béotarques sur quelques médailles frappées sous la domination romaine; ce qu'on doit penser de l'existence de cette magistrature à cette époque, 240.

BEOTIENS. Mémoire sur la forme et l'administration de l'état fédératif des Béotiens, par M. Raoul-Rochette, Mém. VIII, 214-249. — Preuves et témoignages qui constatent l'existence d'une confédération béotienne, son origine ancienne et sa composition générale, 214-225. — Examen de la formule et rosse Bescolòv, de l'inscription de Calamo, 216. — Réunions appelées panbéotiennes; leur nature et leurs différents sièges, 217, 218. — Ces solennités fédérales et

religieuses n'ont point duré jusqu'au premier siècle de notre ère, et les étatsgénéraux des Béotiens ne commencent point seulement après le rétablissement de Thèbes par Démétrius, comme l'avance M. de Sainte-Croix, 218 et suiv. 229. — Célébration des Grandes Dédales par la confédération béotienne; noms des cités principales qui prenaient part à cette solennité religieuse; époque de son retour périodique, 224, 225. — La ville d'Haliarte, omise par Pausanias, doit être comprise au nombre des villes qui formaient la consédération béotienne, 225. - Formes par lesquelles cette institution était régie; magistratures chargées d'en exécuter les décrets et d'en diriger les forces, 225 et suiv. Réunion des confédérés près du temple de Minerve Itonienne; obscurité qui règne sur son objet, 226. - Le siége des réunions fédérales n'avait rien de fixe, 227, 228. - Élection des béotarques et leur nombre, 226 et suiv; leur autorité exercée alternativement, 228; leurs attributions, ibid.; leur magistrature appelée béotarchie, son étendue, 232. - La république béotienne confiait le pouvoir exécutif au collège des béotarques, 235. - Examen de la question relative aux quatre conseils suprêmes de béotarques dont parle Thucydide, 236. - Les Béotiens mal jugés par Montesquieu, 238. — Tableau des dernières années de la ligue béotienne, 237, 238; époque précise où elle finit, 239; ce qu'elle devint sous les Romains, 240 BÉRARD (Guillaume), de Marseille, consul de France à Fez, en 1579, Mém. X, 557. Bereke, successeur de Batou, khan des Mongols, envoie à Bela, roi de Hongrie, des ambassadeurs pour lui demander une alliance qui serait scellée du mariage de leurs enfants; menaces terribles dont il accompagne sa proposition, Mém. VI, 461. — Il ravage la Pologne,

tourne ses armes du côté de la Perse,

embrasse l'islamisme, devient l'ennemi irréconciliable des chrétiens, et songe à contracter une alliance avec le sultan d'Égypte, 463.

BÉRENGER (M.), correspondant, Hist. I, 10,

Bénénice, port du golfe Arabique, Hist. I, 84.

Berggren (M.), ci-devant chapelain de la légation suédoise à Constantinople, rapporte du Levant un manuscrit relatif à la religion des Druzes, qu'il communique à M. le baron Silvestre de Sacy; notice sur ce manuscrit, Mém. IX, 31.

BERGHEN, prise à tort pour le Bergos de Pline, Hist. I, 224, 225.

Bergman (Benjamin), voyageur allemand; relation de son séjour parmi les Calmouks, Mém. X. 633.

BERGOS, de Pline, IV, 30, expliqué, Hist. I, 224, 225.

Bernard (Saint), abbé de Clairvaux, se présente, avec Louis-le-Jeune, à l'assemblée de Vézelai, et y prêche une croisade, Mem. IV, 510. - Extrait de sa lettre au pape Eugène III, pour lui reprocher son hésitation au sujet de la seconde croisade, 518, 519. — Véritable date de cette lettre, 519. — Il s'excuse d'être le chef de la seconde croisade, 519, 520. - Partisan déclaré du pape, écrit contre Louis-le-Jeune lors du différend de ce prince avec le saint-siège, VI, 562. — Raisons qui ont fait conserver ses lettres, les seules qui subsistent sur cette contestation, ibid. - Ses menées et ses intrigues pour faire nommer Godefroi, son parent et son prieur, au siège de Langres, auquel avait déjà été promu un moine de Cluni, élu canoniquement, 566 et suiv. - Lettre obséquieuse qu'il adresse à ce sujet au roi Louis-le-Jeune, 567. — Reconnaît d'abord le droit d'investiture et de confirmation des évêques par le roi, et le conteste ensuite, 566 et suivantes. Il se déclare ouvertement pour le

pape Innocent II, contre le roi Louisle Jeune, le comte d'Anjou et le duc de Normandie, dans la contestation élevée au sujet de la consécration épiscopale donnée, en 1141, par Geofroi de Loroux, archevêque de Bordeaux, à un évêque de Poitiers, et par l'archevêque de Rouen à Arnoul, évêque de Lisieux, sans attendre le consentement du roi, 576. - Intervient auprès du saint-père pour faire lever l'interdit jeté sur la ville de Reims, et obtient pour son prieur l'évêché de Langres, 574. - Nommé à l'archevêché de Reims par le roi Louis-le-Jeune, il refuse cette dignité, 575. - Ecrit au pape Innocent II pour obtenir la révocation des excommunications lancées par son légat contre le comte de Vermandois et Louisle-Jeune, et amener ainsi un accommodement entre le roi et Thibaud, comte de Champagne, 582.—Sa lettre reste sans esset et lui attire le blâme du pape, 584.—Il s'adresse aux membres les plus influents du sacré collège, 584.— Soutient Thibaud, comte de Champagne, dans son opposition à la dissolution du mariage d'une de ses parentes avec le comte de Vermandois, 579. - Lettre qu'il adresse au pape à ce sujet, ibid.-Sa lettre en réponse à Louis-le-Jeune, qui lui avait mandé d'agir en vertu de la promesse faite par le comte de Champagne, qui s'était engagé à faire lever l'interdit jeté sur les états du comte de Vermandois, 586.— Il adresse des remontrances, mêlées de reproches, au roi qui avait recommencé la guerre contre le comte de Champagne, 587. -Il montre peu de sincérité et de bonne foi dans sa conduite politique envers Louis-le-Jeune, 582, 591.—Il s'abandonne dans ses lettres à des récriminations injustes et à des accusations perfides et déclamatoires dirigées contre le roi de France, 593 et suiv. -Il est cause de la rupture des négociations entamées à la conférence de Corbeil, et tâche ensuite de les renouer; sa lettre à ce sujet, 597.—Jugement porté sur sa conduite pendant le différend élevé entre Innocent II et Louis-le-Jeune, 602.

Bernard, moine; son voyage d'outre-mer, en 870, Mém. X, 531, 532.

Bennand, prieur de Grandmont; sa lettre au roi d'Angleterre, Henri II, Mém. X, 628.

Bernardi (M. Joseph-Elzéar-Dominique) est désigné par la troisième classe de l'Institut pour remplacer M. Lévesque au Collége de France, Hist. V, 3.-Membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, il meurt le 19 novembre 1824, et n'est point remplacé nominalement, Hist. IX, 46.—Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, Hist. IX, 117. — Sa naissance, ancienneté de sa famille, ibid. — Il entre dans la carrière du barreau, et débute par l'éloge de Cujas, ibid. — Il est promu à la place de lieutenant général du comté de Sault, 118. — Il se livre à des recherches relatives à l'histoire et à la théorie des législations, et publie, en 1785, son Essai sur les révolutions du droit français; esquisse de cet ouvrage, 118, 119. — Il obtient, en 1779, le prix proposé par la Société littéraire de Châlons-sur-Marne, et partage le prix proposé en 1789 par l'Académie des belles-lettres, 120.—Son Essai sur la vie de Michel de Lhopital, 121. — Pendant les troubles révolutionnaires, il se réfugie à Turin, ibid. — Rentré en France, il est appelé au Corps législatif; sa conduite politique, ibid. - Rendu à la vie privée, il fait paraître le Traité de la République de Cicéron; aperçu de cet ouvrage; mérite qui lui reste même après la découverte du traité original, 122 et saiv. — Ses recherches sur l'orateur Galerius Trachalus, 124. — Il remplace, en 1812, M. Lévesque à l'Académie des belleslettres, 125.—Ses recherches sur les dixneuf vers de la Jérusalem conquise du Tasse supprimés par arrêt du parlement de Paris, 125 et suiv. — Son Mémoire sur les jeux scéniques des Romains, 127. - Il professe à l'Académie de législation, et publie ses leçons sous le titre de Cours de droit romain et français, 128. -Ses travaux de Concordance sur le jurisconsulte Pothier; ses Commentaires sur quelques lois; ses Recherches sur l'Origine et les progrès de la législation française; esprit et principe fondamental de ce dernier ouvrage, 128, 129.—Son Mémoire sur l'Origine de la Pairie en France et en Angleterre, 129.—Chef de division des affaires civiles au ministère de la justice, il est mis à la retraite et obtient une pension du Roi, ibid. — Utile emploi qu'il fait de ses loisirs et de ses lumières dans son village natal, où il s'était retiré; sa mort, 130, 131. - Liste de ses mémoires académiques : Eclaircissements sur un arrêt du parlement de Paris qui ordonne la suppression de quelques vers d'un poême du Tasse, V, 108. — Recherches sur Galerius Trachalus, orateur et consul romain, VII, 119. Voyez GALERIUS TRA-CHALUS. — Mémoire sur l'origine des Jeux sceniques chez les Romains, et sur les Lois qui les établirent et en réglèrent la discipline, Mem. VIII, 250-315. Voyez Jeux scéniques, Scène, Théâtre, ACTEURS. — Mémoire sur l'origine de la Pairie en France et en Angleterre, X, 579-665. Voyez PAIRIE.

Bernavi, bers, bosa, préparations enivrantes des Orientaux, Mém. IV, 47, 61.

Bennis (Le cardinal DE); son éloge, Hist. V, 207.

Bernstorf (M. le comte &), protecteur de Clopstok, Hist. I, 326. — Ministre du roi de Danemarck Frédéric V, rend aux sciences un service signalé, en secondant de tout son pouvoir le voyage littéraire en Arabie conçu par David

Michaelis, et exécuté par Karsten Niebuhr, VII, 165, 166. — Il change et fixe l'itinéraire de l'expédition, 167,

Bénose; sa patrie, son époque, ses travaux, son histoire, ses connaissances astronomiques, Mém. IV, 468, 476 et suiv. Berouana, général musulman; sa révolte, Mém. VII, 343, 344.

BERS. Voyez BERNAVI.

Bersauma paraît être le même personnage que Rabanata, Mém. VII, 360; et que Bar-Sæma, 370. Voyez RABANATA.

Bertholle, de Marseille, consul de France à Alger sous Charles IX, Mém. X, 556.

BERTRAND (M.), sous-préfet de Saint-Flour, donne à M. Walckenaer de précieux renseignements géographiques, Mém. V. 403.

Bénýl (Le) contrefait par les Romains. Mém. VII, 159.

Benwick (Le duc de), à la tête de l'armée française, reprend en 1719 Fontarabie et Saint-Sébastien, Mém. VI, 661, 662.

Beschir. Voyez Noman Ansari.

Besorch, espèce de monnaie, Mêm. IX,

BESSARION (Le cardinal); ses manuscrits, Hist. I. 360.

Besynga, déplacé postérieurement dans la carte de Ptolémée, Hist. I, 113.

BÉTENCOURT (M. l'abbé de) est nommé associé libre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Hist. V, 34. — Sa mort, IX, 47.

Beugnor (M. Arthur), avocat à la cour royale de Paris, obtient en 1821 un prix partagé entre lui et M. Mignet, avocat à Aix, par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui avait donné pour sujet : Examiner quel était, à l'époque de l'affinement de saint Louis au trône, l'état du gouvernement et de la législation de France, Hist. VII, 23.

BIBLE. Ezéchiel, ch. XL. v. 5; ch. XLIII, v. 13, expliqué relativement à la coudée babylonienne, Mem. VI, 119.

BIBLIOTHÉCAIRE de l'Institut; son élection. Hist. I, 6.

Bibliothèque (La) d'Alexandrie et celle de Pergame donnent lieu, par leur formation, à la fabrication d'une foule d'ouvrages supposés, Mém. II, 268, 269. - de Jérusalem, au temps du moine Bernard, X, 532. — de l'abbaye de Saint-Germain, dévorée par un incendie, Hist. I, 295. - de la ville de Paris; faits relatifs à sa création, V, 144; donnée à l'Institut, 153. — de l'Arsenal, à Paris, enrichie particulièrement par les soins de M. Ameilhon, son premier administrateur, 153. - Mazarine. Origine des dessins de bas-reliefs, statues, etc. relatifs aux antiquités nationales de la France, qui s'y trouvent en dépôt, VII, 16. — Voyez ci-après.

Bibliothèques supprimées à l'époque de la révolution; détails sur la classification et la nouvelle répartition des livres qu'elles contenaient, Hist. V, 152, 153. — Catalogues existant dans les bibliothèques de provinces, envoyés à l'Académie par le ministre de l'intérieur,

VII, 20, 21.

BIBLOS. VOYEZ PAPYRUS.

Bistaioi. Voyez Beistaioi.

BIDUÉ, ancien nom de Saint-Brieuc, Hist.

Bières, cercueils en bois; à quelle époque elles ont commencé à être en usage, Hist. III, 19.

Bier (Le), bras de la Vienne, était beaucoup plus considérable autrefois, Mém. VI, 38o.

Bièvas, ancien nom du castor, Mém. X, 384.

Binéron (Mile) se livre à l'étude de la médecine et de l'anatomie du corps humain, Hist. IX, 73, note 1.

BILLETS d'entrée dans les théâtres de l'antiquité, leur nature, Hist. VII, 63.

BILMAH, pays habité par les Tibbos, paraît tirer son nom de celui des Blémyes, Mem. IX, 155.

Binda, fleuve, dans Ptolémée, répond au Nerbuddha, Hist. I, 93.

BIPALIUM, expliqué, Mém. III, 11, 12. Bingus, fleuve, aujourd'hui Barrow, Hist.

Biscarellus de Gisulfo, citoyen génois, envoyé d'Argoun, roi des Tartares, auprès du pape Nicolas IV, Mém. VII, 362. Le même que l'envoyé nommé Mouskeril dans la lettre écrite en langue mongole par Argoun à Philippe-le-Bel, 371.

BISCAYE. Coutume particulière des seigneurs de ce pays lors de leur prestation de serment, Mém. VI, 359.

BISCH-BALIKH. Voyez Kouei-TSEU.

Bison (Le) et l'urus des anciens sont l'auroch des modernes, Mém. X, 452.

Bi-sutoun (Inscriptions et monuments de) expliqués par M. Silvestre de Sacy, Mém. II, 162 et suiv.

BITAUBÉ (M. Paul-Jérémie), membre de la troisième classe de l'Institut; sa mort et son remplacement, Hist. I, 8, 33.— Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, par M. Dacier, IV, 38. - Son origine et sa patrie, ibid. — Il se fait ministre du saint Evangile, 39. — Il passe de l'étude de la Bible à l'étude d'Homère et de l'antiquité grecque, 39, 40. — Il adopte la langue française dans ses écrits, 40. -- Il forme le dessein de redevenir Français, ibid. - Sa traduction d'Homère, 43, 44, 45. — Son premier voyage en France, 45.—Il est admis à l'Académie de Berlin, ibid. — Nommé associé étranger de l'Académie des belles-lettres, il prend la résolution de se fixer en France, ibid. — Son poëme de Joseph, apprécié, 46, 47. — Son poeme des Bataves, 47. — Il est arrêté pendant le régime de la terreur, et sa captivité est partagée par son épouse, 48. — A la formation de l'Institut, il est nommé membre de la Classe de littérature et beaux-arts; dissertations qu'il y a lues, 49. —

Rempli d'enthousiasme pour le poème de Gœthe, intitulé Hermann et Dorothée, il en publie une traduction; jugement porté sur cet ouvrage, 49, 50.—Il est compris dans la première nomination des membres de la Légion d'honnenr, 51.—Il passe de la Classe de littérature et beaux-arts dans celle d'histoire et de littérature ancienne, II, 51.—La douleur que lui cause la perte de son épouse le conduit au tombeau, ibid.

BITETTO, l'ancien Butuntum, Mem. VII,

BITHYNIE; ses productions et son commerce, au siècle d'Auguste, Mém. V, 125.

BIURNAVER. Voyez Bouir.

BLACAS (M. le comte DE) est nommé membre de l'Académie des inscriptions, Hist. V, 33, 34.

BLACK-WATER, rivière. Voyez DABRONA.
BLANC DES CARMES; son origine, Hist. V,
55.

BLANC-NEZ, cap. Voyez ITIUM.

BLANCHE, fille de saint Louis, mariée en 1268 ou 1269, avec l'infant Don Ferdinand, Mém. IX, 478. — Ses deux fils, Alfonse et Ferdinand de la Cerda, sont, après la mort de leur père, dépouillés de leurs droits à la couronne, 478, 479. — Elle rentre en France en 1278, ibid.

BLANCHE, belle-mère de Philippe-le-Bel, comtesse de Champagne et reine de Navarre, se porte la première accusatrice de Guichard, évêque de Troyes, Mém. VI, 606.— Sa mort et celle de sa fille Jeanne, reine de France, sont imputées à Guichard, 608 et saiv.

BLANDINIA, diminutif de Blanda, dans une inscription funéraire, Hist. V, 54.

BLANDINIA MARTICLA; son inscription fuméraire, Hist. V., 52 et suiv.

BLANDUS, premier chevalier romain qui enseigna la rhétorique, Mém. IX, 407.

Bui; sa quantité et son prix en Italie à la fin du 111' siècle de Rome, Mém. III,

290, 291. — Distributions gratuites de blé à Rome, 384, 385.

56

BLÉMYES. Leur position géographique déterminée par M. Letronne, Mém. IX, 153 et suiv. — Noms de leurs villes, 154. — Ils paraissent avoir donné leur nom au pays de Bilmah, 155. - Recherches sur les peuplades auxquelles la dénomination de Blémyes a été appliquée, 155 et suiv. — Pourquoi ils ont été compris parmi les Indiens, 160.-Ils sacrifiaient des hommes au soleil, 163.—Fiction poétique de Nonnus, qui leur donne le nom du héros Blémys, 160, 161.—Époque de l'introduction du christianisme chez les Blémyes, 161 et suiv. — Leurs rapports politiques et religieux avec les Nobades ou Nubiens, 164, 165. — Clauses du traité de paix de cent ans qu'ils conclurent avec Maximin, X, 182. — Leurs guerres contre Dioclétien, 186 et suiv.

Blémys, héros qui donna son nom aux Blémyes, suivant Nonnus; explication de cette fiction poétique, Mém. IX, 160, 161.

Blond (M. Gaspard-Michel LE), membre de la troisième classe de l'Institut, *Hist*. I, 8.—Sa mort et son remplacement, 34.

BLONDEL, architecte, regardé comme le fondateur de l'école d'architecture française, Hist. I, 269. — Place de professeur créée pour lui, 275. — Jugement porté sur son école, 277. — Quand et par qui son système d'architecture a-t-il été renversé, 277, 278. — Son éloge par M. Julien-David Leroy, 279.

BLUDENS ou PLUDENZ (Date de l'acquisition du comté de) par la maison d'Autriche, Mém. VI, 633.

BOABDÈLE, roi de Valence, Hist. III, 105. BOABDILE (Abou-Abd-allah), roi de Tunis, fait un traité avec Gênes, Hist. I, 110.

BOABDILE MACOMET, le même que Mohammed Abou-Abd-allah, roi de Grenade, fait un traité de paix avec la république de Gènes, *Hist*. III, 110. Bοάρμια, surnom de Pallas chez les Béotiens, Mém. II, 622.

BODANDJAR. VOYEZ PHOU-TOUAN-TCHU.

Boderia Æstuarium, dans Ptolémée; sa position, Hist. I, 214.

Bodin (M.); ses recherches sur Saumur, Mém. VI, 374.

BODJA. Voyez BEDJA.

BODOTRIA, golfe; sa position, Hist. I, 204.
BOÉMOND, roi d'Antioche, après avoir repoussé les conditions accablantes que lui imposaient les Mongols, est réduit à les accepter et à se reconnaître leur tributaire, Mém. VI, 416.

BOEUFS (Les) des Garamantes de Pline retrouvés par Pallas dans l'antilope saiga, Mém. X, 384.

BOHA-EDDIN, nommé aussi Mohtana, écrivain unitaire, cité, M. III, 92 et suiv.— Est obligé d'abandonner les fonctions qui lui avaient été confiées par Hamza, 97.

Bohême (La), soumise par Charlemagne, était tributaire des rois de Germanie, Mém. VI, 627, note 1. — Wradislas II, son premier roi, reçoit l'investiture de l'empereur Henri IV, ibid. — Comment Rodolphe de Habsbourg, par le traité d'Iglau, prépara la réunion de la Bohême à la maison d'Autriche, 627. Voyez Silésie, Moravie et Lusace. Voy. aussi Ottocare le victorieux, Wences-LAS V. — (La couronne de), sortie de la maison d'Autriche en 1458, y rentre par suite d'un traité conclu par Frédéric III avec Ladislas, 634. - Ferdinand, frère de Charles-Quint, en est élu roi en 1527, et fait ainsi rentrer cette couronne dans la maison d'Autriche, 644. - (La) reçoit, à la mort de Jean Huss, le germe de la guerre de trente ans. dont plus tard elle devient le premier théâtre, 648 et suiv. — Caractère des habitants et constitution de ce pays, 649. - La résorme de Luther y est accueillie et s'y propage rapidement, 649. 650. — La perfidie de Mathias, son roi, infidèle à tous ses engagements, y excite un soulèvement général des protestants contre les catholiques, 650, 651. — Les états de Bohème refusent la couronne à l'empereur Ferdinand II, et l'offrent à Frédéric V, qui n'ose la défendre, 652, 653. — Défaite et malheurs des Bohémiens, 653.

BOHLEN (M. DE) commet deux erreurs en faisant naître Théophile dans l'île de Socotora, et en lui donnant saint Frumentius pour compagnon dans sa mission chez les Axumites, Mém. X, 243, 244. — Tire une fausse conséquence de l'épithète donnée à Memnon par Homère, Od. x', v. 522, 314, note 1. — Émet sur l'ouvrage de Damis une conjecture peu fondée, 771.

Boileau-Despréaux (Translation des restes de), le 14 juillet 1819, Hist. VII, 2. Boinvilliers (M.), correspondant, Hist. I, 10, 37.

Bois de construction employés par les Romains, Mém. V, 100. — précieux, employés par les Romains pour les objets de luxe; comment ils les travaillaient et les divisaient par feuilles, VII, 158, 159.

Boissonade (M.); sa Dissertation sur une inscription béotienne, Mém. V. 339, 349.

— Remplace M. Larcher à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Hist. V. 32. — Son explication de l'inscription d'Actium, Mém. VI, 224; du mot hiérapole, 234. — désigné par l'Académie, succède à M. Gail dans la chaire de littérature grecque du Collège de France, Hist. IX, 23. — Confirme une correction faite par M. Letronne, Mém. X, 771.

Boissy d'Anglas (M. le comte François-Antoine), pair de France, grand-officier de la Légion d'honneur, membre de l'Académie des inscriptions et belleslettres, est porté sur la liste des membres de la troisième classe de l'Institut, en 1811, Hist. I, 36. — Remplace M. Anquetil du Perron, 32. — Date de

TOME XI.

sa mort, IX, 46. — Liste de ses mémoires académiques : Mémoire sur quelques événements de la fin du règne de Charles VI, Mem. IV, 545; Memoire sur le procès de Guichard, évêque de Troyes, on 1304 et années suivantes, VI, 603-619. — Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, par M. Dacier, secrétaire perpétuel, Hist. IX, 146 et suiv. - Sa naissance et sa famille, 146, 147. --- Il se livre, dès ses premières années, à l'étude de l'histoire et de la jurisprudence, et il est nommé membre des Académies de Lyon et de Nîmes, 147. — Il se rend à Paris, où il est reçu avocat au parlement, et se lie avec les hommes les plus distingués de cette époque, 147, 148. — Il achète une charge de maître d'hôtel de Monsieur, frère du Roi, 148. - Nommé du tiers-état aux États-généraux, il siége en la même qualité à l'Assemblée constituante, 148. — Ses travaux archéologiques lui méritent le titre de correspondant de l'Académie des inscriptions, 149. — Il est élu, en 1804, membre de l'Académie des belles-lettres, 151. — Exposé et caractère de ses travaux et de ses recherches historiques, 150, 151 et suiv. -Ses Fragments historiques; appréciation de cet ouvrage, 156. — Son poême de Bougival, 157. — Son éloge comme écrivain et comme homme politique, 156 et suiv. — Traits qui honorent son caractère, 156, 158. — Sa mort, 158.

Boisviner (Pointe de), l'ancien promontoire Pictonium, Hist. I, 145. Boivin (Jean); succès de son Apologie

d'Homère, Mém. IV, 121 et suiv. — Critique de sa description du bouclier d'Achille, 105, 106. — Défauts principaux du goût et du système de composition qu'il a suivis dans le dessin de son bouclier, 121 et suiv. — Son dessin mis en présence du texte même de la description, 133 et suiv.

BOJARIENS. VOYER OSTREICH.

BOLERIUM, promontoire; sa position et son nom moderne, Hist. I, 209.

Βωλοκοπία; expliqué, Mém. III, 21.

BOMBAY. VOYEZ MELIZIGARA.

58

Bon (Le), inventeur de l'éclairage par le gaz tiré de la houille, Mém. IX, 225.

Bons hommes, Mém. X, 586.

Bonami (M.), membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, est chargé de la rédaction du Journal de Verdun, Hist. V, 144. — Est nommé bibliothécaire de la ville de Paris, ibid.

BONAPARTE, premier consul, réorganise l'Institut, par un arrêté du 3 pluviôse an xi de la République, Hist. I, 2.

BONAPARTE (M. Joseph), membre de la troisième classe de l'Institut en 1811, Hist. I, 32, 36.

Bone (L'échelle de), en Afrique, cédée par Sélim II à Lenches, Mém. X, 558.

BONIFACE, marquis de Montferrat; sa fille fiancée à Louis-le-Gros, Hist. V, 95, 104 et suiv.

BONIFACE VIII. Les prétentions de ce pape pour établir en fait et en principe la suprématie du saint-siége sur l'autorité des rois, deviennent la source de ses longs et fameux différends avec Philippele-Bel, Mém. VI, 603. — L'évêque de Pamiers donne naissance à ces querelles, 604, note 1. — Prétexte la laideur d'Albert I'' pour ne le point reconnaître empereur, Mém. VI, 629.

Borace, promontoire; sa position et son nom moderne, Hist. I, 86.

Bords des manteaux des anciens, Mêm. IV, 268.

Bordures des vêtements des anciens, *Mém.* IV, 267, 268, 269, 270.

Boreum, promontoire de la Taprobane, aujourd'hui le cap Calasnane, Hist. I, 120, 121, 122. — Promontoire de l'Hibernie; sa position et son nom moderne, 219.

Borgar, ancien nom de Barra, une des Orkney, Hist. I, 225.

BORKUM, île. Voyez BURCHANA.

Bos lucas, l'éléphant, Mém. X, 380. — egyptius, le rhinocéros, 381.

Bosa. Voyez Bernavi.

Bosco (Giannone del), ambassadeur et procureur du doge Anthoniotto Adorno. Mém. VII, 293.

Bosnie (La) enlevée à l'Autriche par le traité de Belgrade, Mém. VI, 663.

Bosphore de Thrace (Recherches sur l'origine du), par M. de Choiseul-Gouffier, Mém. 4, 484-505. — Traditions antiques sur sa formation, 488 et suiv.

Bostra, ville, prise à tort par quelques auteurs pour la même que Philippopolis en Arabie, Mém. VI, 544. — A quelle époque elle paraît pour la première fois sur les médailles avec le titre de métropole, ibid. — Érigée en métropole par Philippe, empereur romain, qui y institue les jeux Dusariens, ibid. — Elle fait frapper une médaille à l'effigie de Philippe fils, ibid. note 1 et 548.

BOUCHAUD (M. Mathieu-Antoine), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8; date de sa mort et de son remplacement, 32. - Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, 300 et suiv.—Sa naissance, 300. — Reçu docteur agrégé de la faculté de droit, 301. - Un des rédacteurs de l'Encyclopédie, 301, 302. — Auteur, dans l'Encyclopédie, des articles Concile, Décret de Gratien, Décrétales et Fausses décrétales, 302. Persécuté pour ses liaisons avec les encyclopédistes et comme partisan de la musique italienne, 302 et suiv. - Pendant sa persécution, il publie la traduction de quelques drames d'Apostolo Zeno, et de l'Histoire de Julie Mandeville, roman anglais; un Essai sur la poésie rhythmique; un Traité de l'impôt du vingtième sur les successions, et de l'impôt sur les marchandises chez les Romains, 304. — Sa nomination à l'Académie, où il succède à M. Hardion, 305.—Il obtient au concours une chaire de droit à la Faculté de Paris, 205. -

Nommé à la chaire du droit de la nature et des gens créée au Collège de France, 306. — Son Mémoire sur les publicains à Rome, ibid. — Ses Mémoires sur la jurisprudence romaine, 306, 307. — Nommé membre de la classe des sciences morales et politiques, 307. — Sa Théorie des traités de commerce entre les nations; ses Recherches historiques sur la police des Romains concernant les grands chemins, les rues et les marchés, 308.—Il reçoit un brevet de conseiller d'état, ibid. - Son Commentaire sur la loi des Douze Tables, son principal ouvrage, analysé, 309 et suiv. -Son heureux mariage, sa mort, 312. Boucliers du temps d'Homère; de quelle nature en étaient les symboles, les figures et les ornements, Mém. IV, 129. -votifs connus du temps d'Homère, ibid. — ou écussons employés pour tracer des inscriptions chez les Romains, II, 356. — appelés thoraces, 356 et 378. BOUCLIER D'ACHILLE (Mémoire sur la description du), par Homère, lu à la classe par M. Quatremère de Quincy, Mém. IV, 102-164. — Comparé aux descriptions de dissérents poētes, 106; à la chiamyde de Jason, dans les Argonautiques, 109; à la draperie du lit nuptial de Thétis et de Pélée, dans Catulle, 110; au bouclier d'Hercule, dans Hésiode, 115, 116; au bouclier d'Énée, dans Virgile, 119 et saiv. — dans Homère, considéré comme un des premiers monuments des arts du dessin dans la Grèce, 130. décrit par Homère; ses divisions ou représentations, 133, 134 et suiv. — Nature des couleurs qu'y fait entrer Homère, 152 et suiv. — (Le) d'Énée, dans Virgile, était un ouvrage de toreutique, 156. — (Le) d'Hercule, dans Hésiode, était, comme celui d'Achille dans Homère, un ouvrage de toreutique, ibid. BOUDDHA, né par le flanc gauche de sa mère, Hist. VII, 9. — On n'a pu s'ac-

corder encore sur la nature de ses che-

veux, et cette question présente une des plus grandes difficultés que l'histoire ait eu à résoudre, IX, 113.

BOUDDHISME (Le) réformé, devenu, depuis Khoubilaï, la religion commune à tous les Mongols, Mém. VII, 350.

BOUDDHISTES; leur doctrine sur le Wou, dont ils distinguent dix huit sortes, Mém.VII, 43, note 1.— Ne rapportaient pas au néant l'origine de toute chose, et ne niaient pas l'existence de l'univers, comme on l'a cru trop facilement, ibid.—(Anciens patriarches); par qui leur succession fut continuée, 350.

Bourrons à Rome, Mém. III, 331. — ou fous, appelés moriones, chez les Romains, VII, 183.

BOUGHTON ROUSE (M. Ch. W.); sa Dissertation sur la propriété territoriale au Bengale, Mém. I, 148 et suiv.

Bouhien; ses travaux sur les inscriptions de la statue de Memnon apprécies par M. Letronne, Mem. X, 250.

Bouin, lac, appelé aussi Biurnaver, Mém. VII, 262, note 1.

BOURHARA. Voyez A-SI.

BOUKHARIE. Toutes les villes de ce pays tombent au pouvoir des Mandchous, sous Khian-loung, Mém. VIII, 67. A quelle époque toutes les villes de la Boukharie furent assujetties à l'usage du calendrier impérial, 69.

Bounaios, expliqué, Mém. V, 357.

Boulainvilliers (Le comte de) réfuté au sujet de son opinion sur la participation du parlement aux procédures dirigées contre le dauphin, fils de Charles VI, Mém. IV, 569, 570.—Son opinion systématique sur l'origine de la noblesse française, VIII, 402.

BOULAI-PATY (M.), juge à la cour royale de Rennes, reçoit un témoignage de reconnaissance de M. Pouqueville pour ses savants et utiles renseignements, Mém. X, 521, note 1.

BOULANGERS; à quelle époque établis à Rome, Mém. III, 302.

Beυλιαΐοι; explication de ce mot, Mém. V, 357, 358 et suiv.

BOULOGNE. VOYEZ GESORIACUM.

Bouquer (Dom), auteur de la seconde Collection des historiens de France, Hist. I, 289.

BOURBON (François DE), comte d'Anguien; recherches sur sa mort, Hist. I, 293.

BOURDONNAYE (M. La), ministre secrétaire d'état, contresigne l'ordonnance royale qui reconstitue l'École des chartes, Hist. IX, 27.

Bourdons (D'où les) naissent suivant Servius, Mém. VIII, 345.

Bourges (Assemblée tenue à); sa date et son objet, Mém. IV, 509, 510.

BOURGUEIL, sur la Loire, autrefois Burgulium, Mém. VI, 377.

Bourguignons; leur territoire dans la Gaule; époque de l'incorporation de leur état au royaume des Francs; codes publiés par les rois bourguignons, Mém. — X, 680, 681.

Bourneau, auteur d'un livre intitulé Le Déluge de Saumur; cite, Mém. VI, 386.

Bourse des anciens; sa nature et sa place, Mém. IV, 305, 306.

Bousa. Voyez Bernavi.

Boussole (La) transmise par les Chinois aux Européens; à quelle époque, Mém. VII, 418.

BOUTEILLIER; sa Somme rurale, Mém. X, 726.

Bouriques (Les) soumises à une taxe en Égypte; et par qui, Mém. V, 60.

BOUVET (Le P.) se laisse aller à des idées singulières sur les cless et les caractères de l'écriture chinoise, Mém. VIII, 11.

BOYNE, rivière d'Irlande; son nom dans Ptolémée, Hist. I, 218.

BRACCIANO. VOYEZ SABBATINUS.

BRACELETS, appelés armillæ sabinæ, Mém. VII, 176.

Brachmanes (Les) donnent à Cosmas Indicopleustes une grande mesure du continent, Hist. I, 109; sa conformité avec les observations modernes, 110.

— Ont déterminé avec précision, dans le vi siècle de l'ère chrétienne, la distance en longitude du méridien de Tanasérim à celui de Cadiz; de quel stade ils se sont servis pour cette opération, Mém. VI, 145. Voyez BRAHMANES.

Brahmanes présentés à Antonin [Héliogabale], Mém. X, 229.

Braich-y-Pwll, cap; son nom ancien, Hist. I, 210.

BRAMANTE construit la nef de Saint-Pierre de Rome, Mém. III, 260.

BRAMA-POUTREN. VOYEZ CATABEDA.

BRANDEBOURG (Maison régnante de); son origine commune avec la maison d'Autriche, Mém. VI, 621, note 1. — Son fondateur, ibid.

Braschi (Monsignor Gianangelo), trésorier général du saint-siège, et depuis pape sous le nom de Pie VI, seconde puissamment Clément XIV, son prédécesseur, dans son goût pour les monuments de l'antiquité, et attache son nom à la création du Museo Pio-Clementino, Hist. VIII, 8.

Brebis habillées; brebis teintes, Mém. IV, 257.

Bregentz (Le comté de) acheté par Ferdinand d'Autriche et par l'archiduc Sigismond, *Mém.* VI, 644.

Brenneville-sur-Andelle (Combat de), Mém. IV, 535.

BRENTESIUM, Brindes; réfutation de l'opinion qui attribue la fondation de cette ville à Brentus, Mém. II, 408.

Bretagne; exposé des notions géographiques qu'en donne Tacite, Hist. 1, 203 et suiv. — Époques et circonstances diverses de sa conquête par les Romains, 202 et suiv. — A quelle époque connue dans toute son étendue, ainsi que ses îles, 206. — Ses mesures d'après Marin de Tyr et Ptolémée, 207 et suivantes. — (Presqu'île de); sa longueur bien connue des anciens, 139. —Quand connue des Grecs; époque de l'expédition qu'y fit Jules-César; mesures et description

qu'il en donne, 194 et suiv. — Examen des mesures données à César par ses habitants, 199. — Renseignements et mesures données par Diodore de Sicile sur la Bretagne, 199, 200. — Son périple entier exécuté et mesuré avant César, et cause du silence des Grecs à cet égard, 200. — Examen de ce qu'en rapporte Strabon, 201, 202.

Breton (M. Joachim Le), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8, 35

Brèves (DE). Voyez SAVARY.

BREVIARIUM d'Alaric II, roi des Visigoths, Mém. II, 681.

Bria, affixe des noms de ville chez les Thraces, Mém. VI, 331.

Brica, terminaison ou affixe des noms de ville; sa signification, Mém. VI, 336.
—briva; sens de cette terminaison dans les noms de lieu des Gaules, suivant M. Walckenaer, 394.

Brial (Dom Michel-Jean-Joseph), membre de l'Académie des inscriptions et belleslettres, et chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur; porté sur la liste des membres de la troisième classe de l'Institut en 1811, Hist. I, 36.—Remplace M. d'Ansse de Villoison, 33. — Membre de la commission chargée de continuer l'Histoire littéraire de la France, 25. — Associé de Dom Clément pour la Collection des historiens de France, 290. - Meurt et n'est point remplacé immédiatement, IX, 47. — Liste de ses travaux académiques : Recherches historiques pour parvenir à l'intelligence de la cinquième lettre d'Ives de Chartres. III, 57 et suiv.; - Recherches sur l'origine et l'antiquité des colonnes ou croix qu'on voyait de nos jours sur le chemin de Paris à Saint-Denis, 71 et suiv. - Nouvelle interprétation du surnom de Capet, donné au chef de la troisième race des rois de France, 77. - Mémoire sur la véritable époque d'une · assemblée tenue à Chartres, relative-

ment à la croisade de Louis-le-Jeune. Mem. IV, 508-530. - Recherches sur l'objet d'un concile tenu à Chartres, l'an 1124, 530-544. — Recherches historiques et diplomatiques sur la véritable époque de l'association de Louis-le-Gros au trône, avec le titre de Roi désigné, 489-508. — Recherches sur la légitimité ou non-légitimité d'une fille de Louis-le-Gros, dont la mère est inconnue, Hist. V, 94. - Examen critique des historiens qui ont parlé du différend survenu, l'an 1141, entre le roi Louisle-Jeune et le pape Innocent II, Mém. VI, 560-619. Voyez Louis-Le-Jeune.-Éclaircissement d'un passage de l'abbé Suger relatif à l'histoire de Berry, Hist. VII, 129. - Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, par M. Dacier, secrétaire perpétuel, IX, 174 et suiv. — Sa naissance, 174. — Entré fort jeune dans la congrégation de Saint-Maur, il y professe la philosophie jusqu'en 1771, 174. — Désigné pour participer aux travaux littéraires de la congrégation, il se rend à Paris en 1771; est nommé à une des douze places de littérateurs en titre, et devient le collaborateur de Dom Clément pour l'Art de vérifier les dates, et la Collection des historiens de France. Aperçu historique et analytique de ce grand ouvrage, 176. Dom Brial en publie le tome XII en 1781, et le tome XIII en 1783; améliorations qu'il y a introduites, 178.— Il est appelé au Comité des chartes, ibid. — Son calme imperturbable pendant les troubles révolutionnaires, 179. — A l'époque de la création de l'Institut, il est chargé de reprendre la suite des grandes publications historiques interrompues par la révolution, 181. — Il adresse à la troisième classe de l'Institut un mémoire pour obtenir la translation des tombes de Mabillon et de Montfaucon, du Musée des monuments français dans l'église de Saint-Germain-des-Prés, 182.

- Son éloge de Dom Labat, 182, 183. — Il est, sans sollicitation et à l'unanimité, élu, le 17 mai 1804, membre de la classe d'histoire de l'Institut, 183.— Chargé seul de continuer le Recueil des historiens de France, il en publie en quatorze ans les tomes XIV à XVIII et une partie du XIX<sup>e</sup>; aperçu analytique des matières contenues dans ces volumes, des changements introduits dans leur rédaction par l'éditeur, et des dissertations particulières qu'il y a jointes, 184 et suiv. — Ses mémoires académiques énumérés et analysés, 189 et suiv. -Ses travaux dans les Notices des manuscrits de la Bibliothèque du Roi et dans l'Histoire littéraire de la France, 193. - Comment il voulut être peint, 197. — Caractère de ses écrits sur lesquels ses mœurs ont exercé une influence toute particulière; son portrait, 194 et suiv. — Honorable distinction que lui accorde l'Académie dans ses dernières années, 198. — Ses fondadations pour l'instruction des pauvres, ibid. — Sa mort, ibid.

BRIARÉE (Mémoire sur la nature allégorique de), par M. Le Prévost d'Iray, Hist. VII, 98. Voyez Centimanes. — Exposé des faits que nous a transmis l'antiquité touchant ce centimane, et qui indiquent plus spécialement ses rapports constants avec Neptune, 106. — Le même qu'Égéon, ibid. — Pourquoi il passe pour le gendre ou pour le fils de Neptune, 107.—Explication de sa rupture avec Neptune et de son alliance avec Jupiter, 108, 109. — Le Briarée mythologique est le même que le Briarée historique, 110 et suiv. - Pourquoi les colonnes d'Hercule ont porté d'abord le nom de colonnes de Briarée, 110.-Etabli arbitre entre Neptune et le Soleil, qui se disputaient l'isthme de Corinthe; explication de cette tradition mythologique, 111. — Représenté comme souverain des mers et ayant établi sa

résidence dans l'Eubée; explication de ce mythe, 112 et suiv. — Pourquoi il est appelé aussi Ægéon, nom que lui donnent les hommes, suivant Homère, 115. — Son tombeau appelé le tombeau d'Ægéon, 116. — Est le premier des trois centimanes et le type commun des deux autres, Cottus et Gygès; telle est la raison pour laquelle ils sont souvent confondus, 117. Voyez TITANS, CENTIMANES, CYCLOPES. — Donne son nom aux colonnes du détroit de Gibraltar; jusqu'à quelle époque, I, 123. Voyez COLONNES.

Brie (La); quand réunie à la couronne, Mém. III, 471.

Brieg (La principauté de) acquise à la maison d'Autriche, Mém. VI, 658.

Brienne de Loménie (Alexandre-Bernard), consul de France en Égypte, Mém. X, 555.

Baiga, terminaison de beaucoup de villes anciennes, particulièrement de l'Espagne; recherches sur la valeur de cet affixe, Mém. VI, 331 et suiv. — Erreur de Cluvier à ce sujet, 331, 332 et suiv. — Est assez souvent précédé d'un mot grec, 336.

Brigantes, peuple de la Bretagne; leur emplacement, Hist. I, 203. — (Les) de l'Angleterre paraissent avoir une origine thrace, Mém. VI, 339.

Brigantinus (Lacus). Voyez Lacus.

Brigantium et Brigobanne, cités fondées par des colonies parties de la Thrace, Mém. VI, 338.

Briggs (Les), fondateurs des colonies thraces, Mém. VI, 338.

Brior, graveur général des monnaies et inventeur du balancier; histoire des obstacles qu'il rencontra et des persécutions auxquelles il fut en butte, Mém. IX, 225, 227 et suiv.

BRIQUES des murs de Babylone; leur nature, Mém. IV, 427.

Brisach, cédé à la France par le traité de Westphalie, Mém. VI, 657. — (Date

de l'acquisition de la ville de) par la maison d'Autriche, Mém. VI, 633.

Brisgaw (Date de l'acquisition du) par la maison d'Autriche, Mém. VI, 632.

BRIOUDE, l'ancien Brivas, Mém. V, 396.

Brisoana, fleuve, de Ptolémée, distinct du Brizana d'Arrien, répond à la rivière de Congon, Hist. 1, 62.

Briva; sens et étymologie de ce mot, Mém. V, 397. Voyez Briga.

BRIVAIN (Village de), l'ancien Brivates portus, Hist. I, 145.

Brivas; sa position et son nom moderne, Mém. V, 396.

BRIVATES PORTUS; sa position et son nom moderne déterminés par M. Gossellin, Hist. I, 145.

BRIZANA, torrent vu par Néarque, Hist. I, 49. Voyez BRISOANA.

Broché (Le) sur étoffe, connu des anciens; ses procédés, Mém. IV, 264 et suiv.

Broches de fer et oboles, monnaies des anciens, Mém. IX, 262, 263.

BRODERIE des anciens, Mém. IV, 274, 275.
BRONZE des anciens; son alliage, Mém.
III, 452. — Son usage à Rome, V,
111, 112. — Troisième mémoire sur le
bronze des anciens et sur sa trempe, par
M. Mongez, VIII, 363-369. — Examen
des textes de Proclus et d'Eustathe, qui
font mention de la trempe du cuivre
pratiquée par les anciens, 364. — Expérience de M. Darcet sur la trempe du
cuivre, 366, 368. — En quoi consistait la prétendue trempe du bronze des

BROTIER (Le P.) corrige à tort Pline, Hist. nat. XXXVI, 4, Mém. II, 517.

anciens, 367.

BRUHL (Le comte DE), protecteur du célèbre philologue Heyne, Hist. V, 221.

Baun (M. Charles-François LE), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 7.—Prend en 1811 le titre de duc de Plaisance, 35. — Est élu président de la troisième classe de l'Institut à la majorité absolue, 11. — Sa lettre au premier consul pour lui annoncer la no-

mination de M. Dacier en qualité de secrétaire perpétuel, 12. — Membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, meurt le 16 juin 1824, et n'est pas remplacé nominalement, IX, 46.

BRUNCK (M.), correspondant, Hist. I, 10.
BRUNEHAUT, reine; ses apologistes réfutés,
Hist. IV, 8.

BRUTOBRIA, ville de la Bétique, la même que Brutobriga, Mém. VI, 335.

BRUTOBRIGA. VOYEZ BRUTOBRIA.

BUACHE (Philippe); son système de géographie physique, Hist. VII, 217.

Bubalus (Le); sa synonymie, Mėm. X, 433.

Bubéan; répond à l'île d'Icare, Hist. I, 57. Bûcher (Le), où l'on brûlait les morts, était poli à la doloire pour les riches Romains, Mém. III, 307, 308. — Ne devait pas être arrosé de vin, d'après la loi des Douze Tables, 310, 311.—Bûchers destinés à brûler les morts; leur construction et leur emplacement, IV, 415. - Luxe que les Romains y déployèrent, 416. — Bûchers de consécration transmis des Grecs aux Romains, 417; a quelle époque, 418; leur construction, 419 et suiv. - Bûcher d'Héphestion (Mémoire sar le), par M. Quatremère de Quincy, 395-457. — Pourquoi placé dans une ouverture faite aux murs de Babylone, 226.—Bûcher de Denys l'ancien; sa somptuosité, 323, 417.

Buckowine (La) acquise à l'Autriche en 1778; son étendue, Mém. VI, 668.

BUDINI; leur position géographique, Hist. IX, 61.

Buffle (Le) employé comme emblème des fausses religions, Mém. III, 93, 94

Buffon; son opinion sur l'origine de la Méditerranée, réfutée, Mém. II. 486.

— Commet une erreur de chronologie en citant le pape Paul III au lieu de Paul II<sup>e</sup>, IV, 231. — Réfuté au sujet de ce qu'il dit des tissus de plumes de paon, 231, 232.

BUGAÏTES; leur position géographique;

leurs peuplades; donnent leur nom au pays de Bedja ou Bodja, Mém. IX, 158.

BULGARES. Mémoire sur un traité fait entre les Génois de Péra et un prince des Bulgares, par M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. VII, 292-334. Voyez Génois. — Obscurité qui règne sur leur histoire pendant le dernier siècle qui précéda la soumission totale de leur pays à l'Empire ottoman, 309.—(Les) parlent un dialecte slavon, 306, 307.— Massacrés au nombre de neuf mille par ordre de Dagobert, VIII, 508.

BULGARIE. De quelle année on peut compter la réduction entière de ce pays sous la domination ottomane, Mém. VII, 316, 317.

Bulle d'or; son objet; par qui négociée; sa date; lieu où l'original en était conservé, Mém. V, 414.

Burnour (M.) est proposé par la troisième classe de l'Institut pour remplacer M. Gueroult au Collège de France, Hist. V, 3.

Burbas, monnaie; sa valeur, Mém. IX, 244.

Burchana, île, de Pline, répond à Borkum, Hist. I, 174.

Bure (M. DE), libraire, cité avec éloge, Hist. V, 260.

Bureau de la troisième classe; sa compo-

sition, Hist. I, 13. — Prérogative de ses membres, 16.

Burgares (Les), Mém. VII, 295.

BURGULIUM. Voyez BOURGUEIL.

Burron, rivière d'Irlande; son nom ancien, Hist. N 219.

Busquarel, ambassadeur d'Argoun, roi des Mongols de Perse, auprès de Philippe-le-Bel, remet à ce prince une note diplomatique publiée avec des éclaircissements par M. Abel-Rémusat, Mém. VII, 375 et saiv. 430, n° viii. Le même que Buscarellus de Guissarfo, 388.

BUTTMANN (M.); son opinion sur le personnage de Memnon, Mém. X, 251, note 2.

BUTTON-NESS, cap; son nom ancien, *Hist*. I, 215.

BUTUNTUM; son emplacement et son nom moderne, Mém. VII, 202.

BUUINDA, fleuve d'Hibernie, répond à la Boyne, Hist. I, 218.

Buzygès, Athénien, inventeur de la charrue, surnommé Épiménide, Mém. II, 618, 619.

Byssus (Le) des anciens; sa nature, Mém. IV, 234; dit du filament de la pinnemarine, 228.

BYZANTIUM, ville et port de l'Inde, répond à Rajupour, Hist. I, 87, 93.

 $\mathbf{C}$ 

C.I.; cette abréviation expliquée, *Hist*. I, 246.

C.F.; explication de cette abréviation, Hist. I, 246.

C.P.; cette abréviation expliquée, Hist. I, 247.

K changé en σ dans le dialecte béotien, Mém. V, 349.

CAAB; ses paroles au sujet de la taxe appelée macs, Mém. V. 61.

CABANA, de Ptolemée, dans le golfe Persique, répond à Kalba, Hist. I, 65. CACAMO, l'ancienne Myra de Lycie, et non Halicarnasse, comme le prétend Marulli, Mém. II, 583.

CACHEMIRES (Les) paraissent avoir été connus des Grecs et en usage à Athènes du temps d'Aristophane, Hist. IX, 56.

— Antiquité des dessins de ces tissus, 56, 57.

CACHETS des médecins oculistes de l'antiquité, Hist. VIII, 80.

Cacus n'est point un être mythologique; son histoire, Mém. V, 155.

CADASTRE de l'Égypte, Mém. I, 105. — Établi en Égypte, en Perse, à Athènes, même avant Solon, X, 463, note 1.

CADAVEDO, rivière d'Espagne, l'ancien Navillovion, Hist. I, 136.

Cadiz, comparé à ce qu'il était du temps de Polybe, Hist. I, 127. — Ses développements successifs, 128. — Ne doit pas être confondu avec Gadir et Gades, 129.

CADMUS n'a peut-être pas fait connaître le premier les lettres aux Grecs, Mém. II, 441, 443.

CADMUS de Milet écrit le premier l'histoire en prose, Mém. II, 312.

CADURQUE, chancelier de Louis VII, est porté par le roi Louis-le-Jeune pour l'archevêché de Bourges, et rejeté par le pape Innocent II; ce qui devient la cause d'une longue contestation entre le roi de France et le saint-siége au sujet du droit de confirmation et d'investiture des évêques, Mém. VI, 565.

Cæcilius Metellus, pontife, reçoit du peuple le droit de se faire conduire au sénat dans un char, Mém. III, 334.

Cacillus, poête comique, tira de Ménandre la plupart de ses sujets, Mém. VIII, 283.

CECULUS. Voyez PRÉNESTE.

Callus donne son nom au mont Cælius, Mém. II, 465.

Cæpion, consul, à tort confondu avec Scipion dans Velleius Paterculus, par Gérard Vossius, Mém. V, 83.

Cæpion, frère de Caton; détails sur les honneurs funèbres qui lui furent rendus, Mém. III, 393.—Son admiration pour son frère, ibid.

CARRÉ, ville d'Étrurie; son opulence et son antique célébrité dans les arts, à l'époque présumée de la fondation de Rome, Mém. II, 349. — Son emplacement, V, 185. Voyez AGYLLA.

CASSAR, orateur. Voyez Julius.

CARTOBRIX; sa position, Hist. I, 134.

`Kai, en joignant une idée à une autre, ne désigne pas toujours un objet distinct et séparé du premier; mais il indique que le second mot ne renferme souvent qu'une explication, une définition plus juste, une désignation plus précise, relative au premier, Hist. VII, 41.

CAICANDROS, île, répond à Andarvia, Hist. I, 48.

CAILLIAUD (M.) retrouve l'ibis noir et le scarabée sacré, Mém. X, 371.

CAIRE (Le); son fondateur, Mem. III, 82. Kaipos, trame, Mem. IV, 251.

CAIROWAN, résidence des Fatimites, Mém. IX, 51.

CAIUS GRACCHUS. VOVEZ GRACCHUS.

CAÏOUMARATH. VOYEZ KAÏOMORTS.

CALAMA, ou CALAMAT, sur les côtes de Gédrosie, visitée par Néarque, Hist. I, 68.

CALAMAT. Voyez CALAMA.

CALAME, mesure, évaluée, Mém. VI, 56. CALAMO, village de la Grèce moderne; son emplacement, Mém. VIII, 214.

CALANDRE (La), machine à lustrer, connue des anciens, Mém. IV, 277.

CALASNANE, cap de l'île de Ceilan, l'ancien Boreum, Hist. I, 121.

CALATHUS; sa figure, Mem. III, 51.

Calbium, cap, de Pythéas, confondu par Strabon avec le cap septentrional des Pyrénées, Hist. I, 141, 142.

Calceus (Le) différait de la solea, Mém. III, .300. — Calcei lunati, ibid. 301. — Mutare calceos; sens et origine de cette expression proverbiale, ibid.

Caleçons des anciens. Mém. IV, 296 et suiv. Calédonie, aujourd'hui l'Écosse, Hist. I, 204.

CALÉMIÉ; sens de ce mot, Mém. I, 49, note 1, col. 2.

CALENDRIER fixe; à quelle époque établi dans toute l'Egypte, Mém. X, 176: impérial des Chinois; sa rédaction et son importance politique, ibid. VIII, 69, 70.—A la Chine, tous les vassaux reçoivent le calendrier impérial, ibid. 45.

CALENTES BAIR, Calenses Baiæ ou Caienses Baiæ, de Sidoine Apollinaire, expliqué, Mém. V. 404.

TOME XI.

Caligardamna, promontoire de l'Inde; sa position et origine de son nom, Hist. I, 101.

66

CALIGULA abolit l'impôt établi par Auguste sur les ventes faites par autorité publique; médaille frappée en mémoire de cette réduction, expliquée par M. de Pastoret, Mém. VII, 138, 139.— Son luxe prodigieux et ses folles profusions, 140 et saiv.— enfant, représenté sur un camée antique, VIII, 384.

CALILA. Voyez DJAVIDAN KHIRED.

Calinga-Patnam, dans l'Inde; sa position, Hist. I, 99.

Caling E, anciens peuples de l'Inde; leur position, leur nom moderne, pourquoi surnommés Gangarides, Hist. I, 103.

Calipius, consul d'occident. Mémoire sur l'époque de son consulat et sur son véritable nom, par M. Mongez, Hist. I, 248 et suiv.

Calipos, fleuve d'Ibérie; son nom moderne, Hist. I, 134.

Calippus de Cysique, forme une période astronomique de 76 ans, Mém. I, 222, 265 et suiv.—Longueur de son année, appelée Calippique, corrigée par Hipparque, 269.

Caliste, affranchi de Claude; son luxe, Mém. VII, 159.

CALIXTE II, pape; sa conduite dans les débats élevés au sujet du mariage de Guillaume Cliton, Mém. IV, 537, 538.

CALLE (LA), en Afrique, cédée par Sélim II, à Lenches, Mém. X, 558.

CALLEPIUS. VOy. CALIPIUS.

Calliades, chef des céryces, Mém. III, 160, 164.

Callias (Mémoire sur la famille des) par M. Clavier, Mém. III, 129-165.—La famille des Callias était une branche de celle des Eumolpides, ibid.—Callias I", fils de Phænippus; ses victoires dans les jeux publics, ibid. Ses richesses, 130.—Origine de la fortune de sa famille, ibid.—Épouse la fille d'Hipponicus, ibid.—Pourquoi il donne à son fils le

nom du père de sa femme, 130, 131. -Callias II, fils d'Hipponicus, surnommé Ammon, dadouque; à quelle époque, 132. — Origine de sa fortune et de son surnom de Laccoploutos, ibid. — Épouse Elpinice, fille de Miltiade et sœur de Cimon; observations critiques sur ce mariage, 133. - Envoyé comme ambassadeur à Suses, où il conclut avec le roi de Perse un traité célèbre ; difficultés historiques et chronologiques sur l'époque et l'existence de ce traité, 134 et suiv. - Son âge lors de son ambassade, 144. —Accusation qui lui est intentée à son retour, ibid. - Les Athéniens lui erigent une statue, 145. — Il est, dans une seconde accusation, condamné à une amende de cinquante talents, 146. -Callias III, fils d'Hipponicus II et d'une parente de Périclès, 148. - Son âge à la mort de son père, 151. - Son excessive prodigalité, ibid. - Sa maison devenue le rendez-vous de tous les so-. phistes, ibid. - Ses mœurs dissolues, 152, 153. — Il épouse en premières noces une fille de Glaucon, et en secondes noces une fille d'Ischomachus, 153.— Son commerce scandaleux avec sa bellemère, 153, 154. — Ses contestations avec l'orateur Andocide, 154. - Son rôle sous la tyrannie des Trente, 155. - Son ambassade à Lacédémone, 155. 156. — Il commande l'armée d'Athènes avec Iphicrate et lui dispute l'honneur d'avoir vaincu les Lacédémoniens, 156. -Sa seconde ambassade à Sparte, 157. -Il remplit les fonctions de hiérocéryce et de dadouque, 158. - Il était de la famille des céryces, 159. — Il accuse perfidement l'orateur Andocide d'avoir placé un rameau de suppliant dans l'Eleusiniam, ibid. — Age présumé auquel il mourut, 162. — Réfutation de l'opinion qui le fait mourir dans l'indigence, 162. - Un faux Callius se fait passer pour son fils, et revendique sa succession, ibid. - Il découvre l'art de

faire du cinabre artificiel, 163. — Plusieurs autres Callias n'appartenant pas à la même famille, 164, 165.

CALLICRATE, de Magnésie, vainqueur à la course armée, Mém. IV, 186.

CALLIGA, ville de l'Inde; sa position, Hist. I, 99, 103.

CALLIGICUM. VOY. CALLIMÈBE.

Calligraphes arabes, Mém. IX, 75 et saiv. Callimère (Pointe de) ou Calligicum, confondue par Ptolémée avec le promontoire Cory, dans l'Inde, Hist. 1, 97, 98.

Callimélès, de Cassandrée; son sang et ses entrailles servis dans un repas, Mém. IV, 97.

CALLIPHON, ministre d'Agathoclès, tyran de Sicile, et d'Apollodore, tyran de Cassandrée, Mém. IV, 98.

CALLIPIUS. Voyez CALEPIUS.

CALLISTHÈNE; Mémoire sur les Observations astronomiques qu'il envoya à Aristote, par M. Larcher, Mém. IV, 458, 488.—Antiquité des observations astronomiques qu'il trouva à Babylone et qu'il envoya en Grèce, 461, 462. — Difficultés que présentent les circonstances de l'envoi qu'il fit d'observations astronomiques, 463 et saiv. — Les prétendues observations astronomiques qu'il envoya de Babylone à Aristote, doivent être mises au rang des fables, 471. — N'a eu ni le temps ni la possibilité d'envoyer de Babylone des observations astronomiques à Aristote, 486, 487. — Sa mort, 487.

Callisthène, historien; caractère de son histoire, Mém. III, 136.

Calmilius, due d'Auvergne, Mém. VIII, 427.

Kahor Axportipior, Mem. II. 364.

CALPÉ, aujourd'hui la montagne de Gibraltar, Hist. I, 124. — Sa distance du rivage de Ceuta encore aujourd'hui la même que du temps de Polybe, Hist. I, 133. — Positions littorales prises à pertir de Calpé, et leurs dénominations medernes, 134.

CALPURNIUS, Ecl. VII, v. 57 et suiv. traduit et commenté par M. Mongez, Mém. X, 448.

CALTA-NISSETTA. VOYEZ NISA.

CALUMNIATUS. Voyez CALUNIATUS.

CALUNIATUS, pour Calumniatus, ajouté au nom d'un esclave; son sens dans le manuscrit d'Irminon, Mém. VIII, 581, note 1, col. 2.

CALUSO (M. DE), correspondant, Hist. I, 38. CALUDON (Dents du sanglier de) conservées à Bénévent, Mém. X, 320, 321.

CALVANTER statusine: son drogue Mém.

CALYNTHUS, statuaire; son époque, Mém. V, 167.

CAMAÏEU (Grand) de la Sainte-Chapelle; son histoire, Mém. VIII, 371.

CAMANE, dans Ptolémée; sa position, Hist.

Kaμάρα, en style d'architecture, expliqué, Mém. IV, 331, 332, 345.

CAMARA, ville ancienne de la mer des Indes; sa correspondance moderne, Hist. 1, 88.

CAMARINAS, rivière d'Espagne, Hist. I, 136. CAMBAYE, golfe, l'ancien Barygaza, Hist. I, 86.

Cambellan ou Tamerlan, Mém. VI, 489. Cambil. Voyez Cophanta.

Cambusum, nom d'une embouchure du Gange, Hist. I, 102.—Embouchure du Ganga, 104.

CAMBYSE. Exagération qui règne dans le récit des ravages que lui attribuaient les Egyptiens, Mém. X, 272.

CAMÉE. Mémoire sur les trois plus grands camées antiques, par M. Mongez, Mém. VIII, 370-400.—I. Camée du Cabinet du Roi, connu sous les noms d'Agate de Tibère, et de Camée de la Sainte-Chapelle. Sa forme, sa matière, son histoire, 370, 371.— Description et explication générale du camée, 372.— Explication particulière, 373.— Époque de la gravure, 374.— Preuves de l'explication, 375.—Première scène, Jules-César, 376.—Auguste; particularité de

son apothéose, 377.—Génie d'Auguste, 378. — L'Univers personnifié, ibid. — Drusus l'Ancien, 380. — Marcellus, absent, 381. - Deuxième scène, Tibère, Livie, Germanicus, 381. — Drusus jeune, 382. Agrippine l'Ancienne, 383. — Caligula, 384. — Clio et Polhymnie, ibid. — L'Arménie personnisiée, 385.— Troisième scène, 385 et suiv. — Opinion de M. Visconti; désignation des personnages, selon cet antiquaire, 387.— II. Camée qui représente Tibère descendant d'un chur, du cabinet de Vienne, 388 et suiv. - Histoire du camée, 388. -Explications particulières, anciennes, ibid. - Description, 389 et suiv. - Explications générales, anciennes, 390.— Réfutation de l'explication générale donnée par Albert Rubens, Montfaucon, etc. 391.—Sujet du camée, suivant M. Mongez; son explication générale, 391, 392. - Explication particulière. Première scène. Auguste, 392. — Rome personnifiée, ibid.—Neptune et la Terre; l'Abondance et ses enfants, 393. — Germanicus, 394, 395.—La Terre personnifiée, 395.—Neptune, ibid.—Deuxième scène. Captifs occidentaux, 396. — III. Camée qui représente Claude et sa famille, traînés par des centaures, 397 et suiv. — Dimensions de ce camée; son appréciation sous le rapport de l'art et de l'archéologie; travaux dont il a été l'objet, 397. — Sa description et son sujet, 397 et suiv.

CAMELOPARDALIS. VOYEZ GIRAFE.

CAMELOT; son étymologie et son origine, Mém. 1V, 225. — Son usage chez les anciens, ibid.

Camisia; date de la première apparition de ce mot, Mém. IV, 292.—Sa forme, ibid. — Son étymologie, 293.

GAMOENS (Médaille composée en l'honneur du) par l'Académie des inscriptions, sur la demande de M. le comte de Souza, Hist. VII, 138.

CAMPANIENS. Combien de temps ils jouirent

du droit de citoyens romains, Mém. X, 485.

CAMPESTRE, vêtement des anciens; sa configuration et son usage, Mém. IV, 300, 301.

CAMPI (Les) ou Prati di Ro ou di Rau, près de Verceil, sont les anciens Campi Raudii, suivant M. Walckenaer, Mém. VI, 363.

KAMOΣ, expliqué, Hist. III, 42.

CAMULODUNUM, Hist. I, 202.

CAMUS (M. Armand-Gaston), membre de la troisième classe, Hist. I, 8. — Date de sa mort et de son remplacement, 32. — Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, par M. Dacier, secrétaire perpétuel, III, 124. — Sa naissance, 130. - Il suit la carrière du barreau, 131. -Il publie, en 1770, une nouvelle édition du Code matrimonial de Leridant, 132.—Son savoir profond dans le droit canonique, ibid. — Il est nommé conseiller aulique de Salm-Salm et conseiller électoral de Trèves, ibid. -Il se montre le défenseur des libertés de l'église gallicane et fait partie de l'opposition parlementaire, 134, 135. -Ses Lettres sur la profession d'avocat, 135. — Sa franchise et son désintéressement envers ses clients, 136.-Il publie de savants commentaires sur l'édit des portions congrues et sur quelques autres matières bénéficiales, et entreprend une nouvelle édition de la Collection de Denisart, 136, 137.—Sa retraite, pendant la disgrâce des parlements, consacrée à publier une édition et une traduction du Traité des animaux, d'Aristote; jugement sur cet ouvrage, 137, 138. — Il est nommé par Louis XVI associé libre résidant de l'Académie des belles-lettres, 139. — Nommé membre de l'Institut lors de sa formation, il soumet à sa classe plusieurs mémoires, ainsi que plusieurs notices bibliographiques et typographiques, ibid. — Coup d'œil sur sa carrière politique, 140.—

Sa résignation religieuse pendant sa longue captivité, dont il a rédigé le Journal, 141. — Il traduit, en prison, le Manuel d'Épictète et le Tableau de Cebès, 142. — Appelé au corps législatif par cinq départements, pendant sa captivité, il est échangé contre la fille de Louis XVI. — Il refuse les fonctions de ministre, 143. — Ses travaux comme archiviste national et comme bibliothécaire du corps législatif, ibid. — Noble exemple de désintéressement qu'il donne dans une mission publique, 144. — Sa mort imprévue, 145.

CANASIDA, ville de Gédrosie, où la flotte d'Alexandre aborde, et où les Macédoniens, pressés par la faim, mangent des tiges de jeune palmier, Hist. I, 69.

CANATE, visitée par la flotte de Néarque; son nom moderne paraît être Kalat, Hist. I, 70.

CANAUX; moyens qu'on emploie pour les curer en Égypte, Mem. I, 164.

CANCANORUM, promontoire; sa position et son nom moderne, Hist. I, 210.

Canciani; ses éditions de l'Ordonnance de l'empereur Conrad II, de l'an 1035, et des Assises de Jérusalem, préférables à celles de Denis Godefroi et de La Thaumassière, Mém. X, 596, 607.

CANDÉLABRE de Persée, Mém. IV, 323.

CANDES, l'ancienne Condate; sa position géographique au IV siècle, M. VI, 380.

CANDIDATUS; nouvelle et véritable étymologie de ce mot, Mém. IX, 235.

CANENTELUS, fleuve; sa position, Hist. I, 145.

CANGE (Du), Glossar. gr. col. 41, corrigé, Mém. IX. 144.

CANICULAIRE (Période). Voyez PÉRIODE.—
(Étoile), voyez ÉTOILE.

CANICULE; son influence astrologique, Mém. I, 230.

CANNAGARA, répond à Carengal, sur la côte orientale de l'Inde, Hist. I, 103.

Canon de Diu (Particularités sur la pièce

de), qui se trouve à Lisbonne, Mem. II. 597, 602, 603, 604, 605, 611.

Canons (Les) connus des Chinois, au x' siècle, Mém. VII, 416. — Furent les premières armes à feu dont on fit usage en Europe, 418.

Canon chronologique pour la recherche de l'époque d'OEnotrus et de la civilisation de l'Italie, par M. L. Petit-Radel, Mém. V, 239 et suiv.

CANONICARII, Mem. I, 151.

Canope, ville; sa fondation et son nom faussement attribués à Canopos, Mém. II, 410. — Sa latitude, VI, 285. Voyez Canopus.

CANOPE, étoile; sa position du temps de Posidonius, Mém. VI, 316 et suiv.

Canopus, fondateur de Canope, suivant les Grecs, Mém. X, 313.

Canosa (Tombeaux de); époque de leur découverte, *Hist.* VIII, 57; — leur description par M. Millin, 58.

CANOUN-NAMÈII, ou Édits de Soliman concernant la police de l'Égypte; renseignements historiques sur cet ouvrage, analysé par M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. I, 44, 55 et suiv. Voyez aussi Soliman.

CANSOUH, sultan, tente inutilement quelques réformes sur les apanages militaires, Mém. VII, 115, note 1, col. 2.

Cansouh Gauri; ses exactions et sa mort. Mém. VII, 114, note 1.

Canthi, golfe, dans Ptolémée, répond a Cutch, Hist. I, 92. — Appelé aussi Irinus, ibid.

CANTIUM, promontoire; sa position et son nom moderne, Hist. I, 152, 198, 199.

— Ne répond point au cap North-Foreland, 198.—Distance depuis ce promontoire jusqu'à lamesa ou plutôt Tamesa Estuarium, 213.

CANSWA. Voyez NAMADUS.

CAPEPIGUE (M.), de Marseille, obtient les prix décernés en 1823, 1824 et 1826, par l'Académie des inscriptions, Hist. IX, 41, 42, 44.

Capet Nouvelle explication du surnom de Capet donné au chef de la troisième race de nos rois; Mémoire de M. Brial, Hist. III, 77 et suiv. — Diverses étymologies de ce surnom, 78 et suiv.

70

- CAPÉTIENS (Les rois) associaient par politique leurs enfants à la royauté, Mém. IV, 489.—Quels droits conférait cette association, 493, 494.
- CAPILLATI et Criniti, désignation commune à toutes les personnes fibres des nations barbares, Mém. VIII, 415, note 1, col. 1.
- CAPITALES (Les) de l'ancienne Gaule prirent le nom des peuples qu'elles illustraient, Mém. V, 394.— de la Gaule, n'ont pas toutes pris les noms des peuples, 402.
- Capitation; quelle classe de personnes y étaient soumises dans le royaume des Francs, Mém. VIII, 497. Devenue une cause de démoralisation, elle est abolie par sainte Baltilde, pendant sa régence, 497.
- CAPITOLE; à quelles époques incendié et reconstruit; magnificence de ses dorures; premier usage qu'on y fait des carrelages gravés, Mém. III, 418.
- CAPITULAIRES; leur rédacteur, Mém. X, 685.
- CAPPADOCE (LA) reçoit des colonies romaines, sous Claude, Mém. VII, 145. — Ses habitants se livrent sans frein à la violation des tombeaux, II, 555, 556.
- Capriconne (Le signe du) gravé sur les médailles de l'empereur Auguste; ce qu'il indique, Mém. VIII, 392.
- CAPTIFS; leurs différents costumes, Mém. VIII, 374. étrangers; sous quels traits et quels costumes les artistes romains les représentaient, 396.
- CAPUCINS (Les) ne pouvaient porter de chemise; comment ils remplaçaient ce vêtement, IV, 294.
- CARACALLA; sa constitution du droit de cité romaine, Mém. VIII, 407, note 1.
- CARACTERES inverses de l'écriture chinoise; leur signification, Mém. VIII, 13.

- CARAMBUCIS, fleuve, Hist. I, 167.—Sa position et son nom moderne, 168. CARBANDA, le même que Khodabendèh, Mém. VII, 404.
- CARDUCCI; son opinion sur le passage de Pline, l. xxxv, ch. x, relatif au défi d'Apelles et de Protogènes, Mém. V, 323.
- CARENGAL. Voyez CANNAGARA.
- CARBURA, ville de l'Inde, dans Ptolémée, répond à Corry, Hist. I, 93.
- CAREY, rivière d'Irlande; son nom ancien, Hist. I, 219.
- CARIE. Mémoire sur la chronologie des dynastes ou princes de Carie, et sur le tombeau de Mausole, par M. de Sainte-Croix, Mém. II, 506-595.—(La) passe sous la domination des successeurs d'Alexandre 523; de l'émir Aidin, 564.— Appelée Aidine, 570.— La difficulté de la conserver passée en proverbe, 562.
- CARIENS; exposé de leur histoire, Mém. II, 506. Réunis aux Léléges, ibid. Soumis à Hécatomne, 508. Surnommés Mausoléens, 558. Admettaient le mariage entre frère et sœur, 512.
- CARIUS, dans le golfe Persique, Hist. I, 62.

  CARMANIE (Le grand promontoire de) correspond au cap de Jask, Hist. I, 43.—

  Ses limites, dans Ptolémée, 62.— Ses limites occidentales, 47:— ses limites orientales dans Ptolémée, 72.
- CARMATES; détails sur leur expédition en Syrie et en Égypte, sous le règne de Moëzz-lidin-allah, Mém. IX, 50 et suiv.
- Carnéade envoyé en ambassade à Rome avec Critolaus et Diogène, Mém. III, 382; date de leur renvoi sur la demande de Caton le Censeur, IX, 403, note 3.
- CARNIOLE (La) réunie à l'Autriche en 1273, Mém. VI, 625.
- CARNSORE, cap d'Irlande; son nom dans Ptolémée, Hist. I, 218.
- carpella, promontoire; son nom moderne et sa position, Hist. I, 61, 71, 74.—
  Terme des côtes de la Gédrosie, 74.
- CARPOPHORUS, favori de Domitien, tue un bubalus, Mém. X, 433.

CARRÉ, nom d'un titre ou brevet en Turquie, Mém. I, 68, 83, 84, col. 2.

CARRELAGE peint et gravé; à quelle époque employé à Rome, Mém. III, 418.

CARTE d'Espagne, par Ptolémée, Hist. I, 133 et suiv.; — des côtes de la Gédrosie, par Ptolémee, 70 et suiv.; — de la Gaule, par Marin de Tyr, 143; - du Grand Désert et des pays voisins, tirée du Sou-houng-Kian-lou, Mem. VII, 260; de l'Inde, par Marin de Tyr, Hist. I, 90, 91 et suiv.; - de l'Inde et des parties orientales de l'Asie, rétablies par M. Gossellin, 82; — de l'Inde, par Patrocles, 79, 80; par Ératosthènes, 81; - du Cours de la Loire et de la Vienne, au v' siècle de l'ère chrétienne, par M. Walckenaer, Mém. VI, 373; - du Monde connu des anciens, par M. Gossellin, Hist. I, 128; — de Ptolémée, voyez Prolémée; — pour le Mémoire sur les dénominations de Portes Caspiennes, Caucasiennes, Sarmatiennes et Albaniennes, appliquées par les anciens aux défilés du Caucase, et sur le Caspius Mons, des systèmes géographiques d'Ératosthènes et d'Hipparque; par M. C. A. Walckenaer, Mém. VII, 210; - d'une partie de la Voie Appienne, pour déterminer les noms anciens de Polignano, et des lieux environnants, par M. Walckenaer, 186. Voyez Cartes.

Cartes (Les) géographiques des Chinois ne sont jamais graduées, Mém. VII, 259.—Leur mérite, ibid.—En usage à l'école d'Autun au 111° siècle, IX, 442. Cartes (Les) à jouer, inventées à la Chine; à quelle époque, Mém. VII, 417, 418. Carteia, aujourd'hui Rocadillo, Hist. I,

CARTHAGE; combien sa prise rapporta de livres d'argent à Rome, Mém. III, 361. —Sa destruction fatale aux Romains, 362.—Première colonie romaine en Afrique, VI, 356.

134.

CARTHAGINOIS (Les) cachaient soigneusement la route de l'océan Occidental, Hist. I, 138.—Ils en rapportaient du plomb, de l'étain et de l'ambre, 139.

— Paraissent avoir fait et mesuré en entier le tour de la Bretagne, 200.—

Leur supériorité sur les Romains dans le commerce maritime, Mém. III, 292.—

Leur prépondérance sur Rome prouvée par divers traités de commerce, ibid. et suiv.—Perdent leur supériorité maritime sur les Romains, et sont forcés, à la suite de leurs défaites navales, d'abandonner à Rome la possession de la Sicile, 323, 324. Voyez Rome

Καρυάτια, pour Καροιατια, Mem. V, 365. Carvilius (Publius). Voyez Marinus.

CARVILIUS POLLION, chevalier romain, auteur d'une invention pour l'embellissement des lits, Mém. III, 407.

GARVILIUS RUGA offre à Rome le premier exemple du divorce, Mém. III, 381.

CARVILIUS (Spurius), premier professeur public salarié à Rome, Mém. IX, 395.

CARWAR. Voyez Nitriæ.

CARYOPHILUS (Paschal), avait pour vrai nom Garofalo, Mém. II, 151.

CASATI (Homines). Voyez SERFS.

Casati (Le comte); renseignements sur un manuscrit relatif à la religion des Druzes, qu'il passe pour avoir possédé, Mém. III, 80.

CASCANTUM, ville des Volsques et des Vascones, Mém. VI, 352.

CASCHEF, Mém. I, 8 not. 2; ibid. 12, 15.

- Étymologie de ce mot, 90. — Origine de l'institution des Caschefs; leur nombre, 90 et suiv. — Leurs attributions, 121, 122.

CASCHEPLIK, Mém. I, 15.

CASCI, ou Latini veteres, Mem. VI, 348.

Casoar, oiseau, apporté en présent à l'empereur de la Chine par des ambassadeurs du Tokharestan; sa description, Mém. VIII, 91.

CASPIÆ, ville; son emplacement, Mém. VII, 219.

CASPIANE, région habitée par les Caspiens, Mém. VII, 221. 72 TABLE

Caspien (Mont), nom donné au Caucase par les naturels dans l'antiquité; les noms généraux de Caucase et de monts Caspiens indiquaient la même chaîne, suivant M. Walckenaer, Mém. VII, 222. Voyez Portes Caspiennes et Caucase.

Caspienne (Mer), son embouchure dans le Périple de la mer Érythrée, Hist. I, go. — Sa prétendue communication avec l'océan Septentrional, 187.

Caspius (Mont), nom général du Caucase et nom particulier d'une montagne particulière de cette chaîne, Mém. VII, 224.

— Détermination de la position exacte de la montagne appelée Caspius et de son nom moderne, 225 et suiv. — Ne tirait point son nom du voisinage de la mer Caspienne, 229.

CASSANDRE, fils d'Antipater, rétablit Potidée sous le nom de Cassandrée, Mém. IV, 87. — Histoire de ses successeurs, 87, 88.

CASSANDRÉE, l'ancienne Potidée; son histoire, Mém. IV, 87. — Époque et circonstances dans lesquelles cette ville recouvra sa liberté, 95 et suiv. Voyez CASSANDRÉENS.

CASSANDRÉENS (Les) instituent la fête appelée Eurydicia, en l'honneur de leur libératrice, Mém. IV, 96.

Cassianus qui Gazan reçoit une lettre du pape Nicolas IV, Mém. VII, 383. Voyez Gazan.

Cassini (Dominique) voit à tort la Taprobane dans les îles Male-dives, Hist. 1,

Cassiodore, IV, v. 51, expliqué au sujet des masques scéniques, Hist. I, 257, 258.

CASSITÉRIDES, îles, les mêmes que les OEstrymuides ou les Sorlingues, riches en étain, Hist. I, 189. — A quelle époque leur position connue des Grecs et des Komains, 189, 190. — Inconnues à Pytheas de Marseille, 194, 196. — Erreur des anciens sur leur position, 197, 198. — Pourquoi leur existence a été mise en doute, 206. Cassitto (M.), éditeur des nouvelles fables attribuées à Phèdre, Mém. VIII, 317. Voyez Phèdre. — Fausseté d'une correction qu'il a faite sur la 4° des nouvelles fables attribuées à Phèdre, 337, note 1.

Cassius, poête improvisateur, Mém. V, 286. Castaing, ingénieur français, inventeur de la machine à marquer la monnaie sur la tranche, Mém. IX, 229.

Castellani (Les), peuple d'Espagne, paraissent avoir été les habitants du Castrum Inui, fondé en Italie par les Pélasges et consacré au dieu Pan, Mém. VI, 352, 354 et suiv.

CASTIGLIONE, dans les Pyrénées; son origine, Mém. VI, 354.

Castiglioni (M. le comte) attribue une origine syrienne à l'écriture arabe, Mém. IX, 82. — Ses observations sur l'authenticité des médailles attribuées au khalife Abd-almélic, pleinement confirmées par la découverte de deux papyrus arabes, 84.

Caston (Le), employé pour les vêtements par les anciens, Mém. IV, 229 —s trouvés dans les lieux déserts de l'ancien Dauphiné, X, 384. — Le haut Canada, dernier refuge des castors américains, ibid.

Castoreum, liqueur spiritueuse, Mém. V, 125.

CASTORINATI, expliqué, Mém. IV, 230.

CASTRUM INUI, consacré au dieu Pan; sa position, son antiquité et son origine pélasgique, Mém. yI, 349, 352 et suiv. Voyez CASTELLANI.

CASTULA, vêtement, expliqué, Mém. IV, 303.

Castulo, nom de lieu, trouvé sur une médaille romaine, Mém. VI, 354.

CATABEDA, fleuve de l'Inde, aujourd'hui le Megna ou Brama-poutren, Hist. I, 104.

CATADERBIS, de Néarque, répond au golfe Delem, Hist. I, 50.

Kατάδεσις et Κατάδεσμος, employés dans les maléfices, Hist. I, 237.

Kaταδώ, employé dans les formules magiques, Hist. I, 237. — Son régime, 238.

CATADOUPES du Nil. Voyez CATARACTES. CATARA, île visitée par Néarque, répond à Keish, Hist. I, 47.

CATAI (Le); origine de son nom, Mém. VIII, 79.

CATALANS; histoire de leur expédition en Orient, écrite par M. Ameilhon, *Hist*. V, 151.

**Κατά**λυπον, dor. pour κατάλοιπον, *Mém.* V, 367.

CATARA, de Ptolémée, ville du golfe Persique; sa position, Hist. I, 65.

ÇATARACTES du Nil; récits merveilleux et fabuleux qu'en ont faits les anciens, qui en plaçaient d'imaginaires vers Méroé, Mém. X, 279, 280.

Kατασκευή; son sens dans Thucydide, Mem. VI, 206, note 1.

CATEBS; leurs fonctions, Mém. I, 119.

CATHERINE DE MÉDICIS montre sa crédulité superstitieuse lors du supplice de La Mole et de Coconas, Mém. VI, 619.

CATHRAPIS, dans le golse Persique, Hist. I, 62.

CATICARDAMNA, sur la côte orientale de l'Inde, aujourd'hui Karical, Hist. I,

CATIGARA, dans l'Inde, Hist. I, 105.—
Sa position et son nom moderne, 108.

— Sa position varie dans Ptolémée, et pourquoi, 111. — Située sur la côte occidentale du royaume de Sian, 110.

— Donnée par Ptolémée comme la dernière ville connue de l'Asie orientale et méridionale, 111. — Déplacée postérieurement dans la carte de Ptolémée, 113. — Port; sa position, 116.

Κάτοχος, épithète donnée à la terre, Hist. I, 240.

Caton l'Ancien; son aversion pour les philosophes grecs, Mém. III, 382. — De Re rustica, cap. x, expliqué pour les mots molas hispanienses, 456.

CATON le Censeur ne portait point de tu-TOME XI. nique intérieure, Mém. IV, 290; — savant agriculteur, donne des préceptes sur la manière de faire et de conserver les vins, V, 94.—Sa douleur à la mort de son frère Cæpion; pour lui rendre des honneurs funèbres, il viole la loi Cornelia, III, 392, 393. — Son austérité, 393. — S'il avait un nomenclateur, 394.

CATON d'Utique, héritier de Lucullus; sa fortune, Mém. III, 390.

Kατόπται, magistrats, Mém. V, 372, 373. CATTE PANNONICE, expliqué, Mém. IV, 230. CATULFE, roi des Ephthalites; ses intrigues à la cour de Kosroès, Mém. VIII, 125.

CATULLE; critique de sa description de la draperie du lit nuptial de Thétis et de Pélée, Mém. IV, 110, 111.

CATULUS; sa superbe maison, Mém. III, 414.

CATUSSA. Voyez Pompeius.

CATURA. Voyez GADARA.

Caucase; étymologie de son nom suivant Pline et M. Julius Klaproth, Mém. VII, 230. — Sa position géographique et son étendue; noms anciens des pays qui l'avoisinent, 212.— A quelle époque la chaîne du Caucase et les pays voisins ont été connus des Romains avec exactitude; largeur de l'isthme Caucasien en milles romains, 219. — Ce nom a été donné aussi aux défilés qui traversent la chaîne de montagnes au nordouest de l'Inde, 224, 231. - Renfermait dans sa chaîne une montagne particulière, désignée par le nom particulier de mont Caspius, 224. Voyez Caspius (Mont). — Les montagnes au nord de l'Inde portent aussi le nom de Caucase, ibid. Voyez ALEXANDRE, fils de Philippe. — (Le) appelé mont Caspien par les naturels, dans l'antiquité; les noms généraux de Caucase et de monts Caspiens indiquaient la même chaîne, fait totalement ignoré de Pline le Naturaliste, et qui l'a induit dans de graves erreurs, où il a, à son tour, entraîné les savants modernes, suivant M. Walckenaer, 222 et suiv. — Voyage d'observations scientifiques dans les pays voisins du Caucase. Voyez ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS.

CAUSSIN (M. Jean-Jacques-Antoine) porté sur la liste des membres composant la troisième classe, en 1811, Hist. I, 36.

— Remplace M. de Sainte-Croix, 33.—
Son Mémoire sur l'Optique de Ptolémée et sur le projet de faire imprimer cet ouvrage d'après les deux manuscrits qui existent à la Bibliothèque du Roi, Mém. VI, 1-43.— Recherches sur la position des lieux de la Béotie nommés Hermaion et Mycalesse dans Thucydide, Hist. VII, 42 et suiv. — Examen de la traduction française d'un passage d'Hérodote par M. Larcher, 33. Voy. Hérodote.

CAUSSIN DE PERCEVAL. Voyez MILLE ET UNE

CAUTES, pour signa ou signum, Mêm. X, 350, note 1.

CAUTIONNEMENT (Du). Voyez DROIT COU-TUMIER.

CAVALERIE (La) athénienne était fort peu nombreuse, et pourquoi, Mém. VI, 202, note 1.

CAVERI. VOYEZ CHABERIS.

CAVILLAM. Voyez PEDRO.

CAYLUS (Le comte DE); ses travaux archéologiques, Hist. VIII, 7.— Ses restitutions de monuments antiques examinées et appréciées, Mém. IV, 321 et saiv.— Critique raisonnée de sa restitution du char-funéraire d'Alexandre, d'après Diodore de Sicile, 324 et saiv.— Critique et réfutation de son mémoire relatif au bûcher d'Héphestion, 395 et saiv.

Cazalès de Bordeaux, inventeur d'un procédé pour conserver les viandes pendant les navigations de long cours, Mém. IX, 225.

KE, abréviation de Κύριε, Mém. II, 139.
 Kε pour καί dans une inscription béotienne, Mém. V, 368.

Kn, constamment pour καί dans le dialecte béotien, Mém. V, 367. — Kn πολέμω κn ipáras, formule d'inscription, 364.

CECILIUS (Quintus) Epirota, professeur public de littérature à Rome, sous Auguste, Mém. IX, 399. — Improvise le premier des discours latins; explique publiquement Virgile et d'autres poètes modernes, 414.

CÉCINA; son luxe et sa mollesse, Mém.VII,

CÉCROPS; époque de son arrivée et de son règne dans la Grèce, Mém. II, 498 et suiv.

CEDRE (Le), inconnu des premiers Romains, Mém. II, 320.—Pays qui, dans l'antiquité, le produisait surtout, V, 130.—Son incorruptibilité le fait consacrer par les Romains à l'image de leurs dieux, ibid. — Propriété que les anciens attribuaient à son huile pour la conservation des livres, ibid. — du Liban, Hist. III, 31.

CEGLI, l'ancienne Calia, sur la voie Appienne, suivant M. Walckenaer, Mém. VII, 205.

CBILAN; ne peut être que l'ancienne Taprobane, Hist. I, 119, 120, 121. Voyez TAPROBANE. — N'est point la Dibus ou Diabus de Philostorge, Mém. X, 225. — L'ambassade envoyée par le roi de Ceilan à l'empereur Claude, mise en doute par M. Letronne, 228.

Kέλαυθοι, nom d'une peuplade celtique, Mém. VI, 327.

CÉLESTIN II, pape, lève l'interdit jeté depuis trois ans sur la France par Innocent II, Mém. VI, 599.

CÉLIBATAIRES (Peines infligées aux) par les lois Julia et Papia, Mém. X, 480.

Cella ou naos renfermant deux rangs de colonnes, qui formaient une double galerie en hauteur, Mém. III, 175.

CELNIUS, fleuve, dans Ptolémée; sa position et son nom moderne, Hist. I, 215.

CELTA, fils de Polyphème et de Galatée, donne son nom aux Celtes, Mém. VI, 329, 330. CELTES; à quelle époque connus des Grecs, Hist. I, 137. - Etendue de leur domination, ibid. — Ont occupé l'Ibérie, ib. - Leur déclin et leurs dernières possessions, 137, 138. — Toutes leurs divisions sont originaires de la Thrace, Mém. VI, 327. — Une de leurs divisions parvint jusqu'au cap Domes-ness de la Courlande, ibid. — Leur position géographique au temps d'Hérodote, ib. -Comment, partis de l'Illyrie, ils parvinrent en Italie, dans la Gaule Narbonnaise, et fondèrent des colonies en Espagne, 327 et suiv. - Leur origine thrace, suivant Appien, 329. — Leurs chefs partis de la Sicélie, 330. — (Les) n'ayant jamais été cités parmi les navigateurs, ne doivent, suivant M. Petit-Radel, êtres arrivés en Espagne que par terre, 326. — Origine de la conformité de leur langue avec celle des Thraces, ibid. — Celtes de l'Adriatique, 327. — Celtes de la Thesprotie appelés Kinauloi, ibid. — Celtes voisins des Chaones, ibid. Voyez CELTIQUE.

CELTHINI, nom d'une tribu barbare du cap Domes-ness, en Courlande, Mém. VI, 327.

CELTIBÉRIE; explication de ce nom, donné à l'Ibérie ou Espagne, Hist. I, 137.

CELTIQUE OU GAULE; son ancienne étendue du côté de l'occident, Hist. I, 137.

— A compris autrefois l'Ibérie ou Espagne, ibid. — Quand et pourquoi appelée Celto-Galatie et Gaule, 138. — (La) paraît s'être étendue jadis jusqu'à l'Elbe, 139; — jadis nom général de l'Europe, 168. — (Promontoire); sa position, 133.

CELTO-GALATIE; origine de ce nom, Hist. . I, 138.

Kimos, expliqué, Hist. III, 42, 43.

Canion, seuve de la Bretagne; sa position et son nom moderne, Hut. I, 208.

CENS; son existence chez les peuples de la plus haute antiquité, Mém. X, 463. — Son origine, son établissement, son

objet et son mode chez les Romains, 463 et suiv. — Tables du cens ou recensement, tabulæ censualæ, 466; leur modèle dressé d'après un fragment d'Ulpien, 512. — Comment les tables censoriales se transmettaient chez les Romains, 470. — Pourquoi il fut pris dans l'acception de tribut, 473. — Peines portées contre ceux qui ne se conformaient pas à la loi du cens, 469, 475, 478. — Quelles classes n'y étaient point soumises à Rome, 491.

CENSORIN, de Die nat. cap. 21, corrigé et expliqué, Mém. I, 241. — De Die nat. cap. 13; sa méprise sur le stade italique, VI, 58 et suiv.

CENSUALIS (Tabulæ) iconographia, Mém. X,

CENTAURES attelés à un char, Mém. VIII, 399, 400. — Des cheveux relevés sur le front sont leur signe distinctif, 400. CENTAUROMACHIE représentée sur un mo-

nument funéraire, Mém. IV, 444.

CENTIMANES (Mémoire sur la nature allégorique des trois) Briarée, Cottus, Gygès, en général, et de Briarée en particulier, par M. Le Prévost d'Iray, Hist. VII, 08-118.—On ne doit voir dans ces personnages que des allégories des phénomènes physiques, 100. — Etymologie et signification allégorique de leurs noms, 103, 104.—Ils ne doivent pas être confondus avec les autres enfants de la Terre et d'Uranus, 104. — Ils sont distincts des géants et des Titans, 104, 105. — Leur place est fixée dans les profondeurs de l'Océan, 102, 105. -Les trois frères centimanes ne se séparent point et agissent toujours de concert, 105.—(Les) sont, parmi les Titans, ceux qui, fixés dans les fondements de l'Océan, sont par là devenus les

CENTIMES; combien on a frappé de cette monnaie en France, Mém. IX, 245.

BRIARÉE.

principes de toutes les secousses et

commotions sous-marines, 117. Voyez

76 TABLE

CENTONARII; leur collège, leurs fonctions, considération dont ils jouissaient, Hist. IX, 76; Mém. IV, 263.

CENTONS, vêtements, Mém. IV, 263. — distincts du feutre, ibid.

CENTUMVIRS; époque de leur création; leurs attributions judiciaires; leurs sections et le lieu de leurs séances, Hist. VII, 120, 121.

CENTURIO legionarius; exemple de cette dénomination très-rare, Hist. I, 252.

CEP de vigne, figuré par une espèce de 7 arabe; sa signification, *Hist.* I, 252. Voyez Vigne.

CÉPHALE, défenseur d'Andocide, Mém. III, 15g.

CÉPHÉE, père d'Andromède et roi d'Éthiopie, avait pour capitale Joppé, port de la Méditerranée, Mém. X, 315.

CEPHENIA, nom donné à l'Éthiopie; pourquoi, Mém. X, 323.

CEPHISIUS, accusateur d'Andocide, Mém. III, 154.

CEPHUS OU CEPUS, xñ605 OU xñ705; à quelle époque cet animal fut connu des Romains; recherches sur son espèce et sa synonymie, Mém. X, 402 et suiv.

CEPUS. Voyez CEPHUS.

KEPATION. VOYEZ SILIQUE.

Cérémonies; leur importance à la Chine, Mém. VII, 4.

CERAMICO. VOYEZ CERAUNICO.

CÉRAMIQUE, golfe, Mém. II, 583.

CERAMUS, ville; sa position, Mém. II, 583.
CERAUNICO OU CERAMICO, nom moderne de la citadelle d'Halicarnasse, Mém. II, 582.

CERCLE (Histoire de la division du) chez les anciens, suivant M. Letronne, Mém. VI, 92, note 1.— La division du cercle en 360 parties était, suivant M. Letronne, sinon inconnue des Grecs au temps d'Ératosthène, du moins trèsrarement employée par eux, 299.

CERCUELLS de pierre (Mémoire sur les) que l'on trouve en grand nombre dans plusieurs provinces de l'ancienne France, par M. Mongez, Hist. III, 17. — Enumération des lieux où ils se trouvent, 17, 18. — Leur description, 18. — Cause de leur accumulation dans certains endroits, 18, 19. — A quel peuple ils ont servi, 19, 20. — A quelle époque commence et finit leur usage, 21. — Leur construction et leur vente constituaient un privilége, 17, 18.

CÉRÈS, inventrice de la charrue, Mém. II, 620. — Prix proposé par l'Académie des belles-lettres pour la recherche des noms et des attributs de Cérès et de Proserpine, Hist. IV, 56. — (Temple de) à Éleusis. Voyez TEMPLE.

CERESSUS. VOYCZ SCERRÆ.

Cerisier (Le) importé à Rome par Lucullus, Mém. III, 428.

CERRETANI (Les) et leur ville Scerræ paraissent tirer leur nom des Cærites d'Italie et de leur ville Cære, Mém. VI, 351; — doivent être considérés comme un peuple espagnol, et non comme une colonie romaine, 356.

CÉRYCES (Les), branche de la famille des Eumolpides, étaient admissibles à toutes les dignités d'Éleusis, Mém. III, 160.

— Formaient à Athènes une curie particulière, ibid. — Leurs fonctions, ibid.

— Leur famille semble ne pas avoir été distincte de celle des Eumolpides, ibid.

CÉSAR (JULES); son expédition dans la Gaule en fait mieux connaître l'étendue, Hist. I, 140. - Epoque de son expédition dans la Bretagne; mesures et description qu'il en donne, 197 et suiv. -Fait la conquête de la Grande-Bretagne, et rétablit Corinthe et Carthage, dans l'intérêt du commerce, Mém. III, 435, 436. — Met par sa conduite le luxe en faveur; ses vices élégants, ses moyens de séduction et de corruption, 429. 430, 431. — Spectacles extraordinaires qu'il donne aux Romains, 431 .- Jaloux des succès obtenus par les acteurs Bathylle et Pylade, ibid. — Son goût pour la parure, 432. — Ses déprédations publiques, ibid. — Son trésor particulier, 433. — Son goût éclairé et sa passion pour les monuments des arts, ibid. — Lois favorables qu'il rend pour le commerce, 433, 434. — Il porte plusieurs lois somptuaires, 434, 435. — Il entreprend la première guerre faite dans l'intérêt du commerce, 435. — Comment. VII, cap. 3, expliqué au sujet du massacre de la garnison romaine à Orléans, et de la nouvelle qui en fut portée le même jour en Auvergne, Hist. V, 68.

CÉSARÉE, la même qu'Alexandrie de Lombardie; origine de son nom, *Hist*. III,

Cesimbra, ville d'Espagne, l'ancienne Cetobriga, Mém. VI, 333.

CETEUM, promontoire de la Taprobane, correspond à la pointe d'Arrægamen de Ceilan, Hist. I, 121, 122.

CÉTÉE; ce nom ne doit pas être changé, dans Hygin, en celun d'Hérée, Mém. V, 208, note 1.

Kέτιοι, de Suidas, voc. Λατίτοι, expliqué, Mém. VI, 348.

CETOBRIGA, ville d'Espague, son nom moderne et son étymologie, Mém. VI, 333.

CEUTA (La montagne de), répond à Abylu, Hist. I, 124. — Non entamée par les courants, 133.

CHABERIS, fleuve de l'Inde, aujourd'hui Caveri, Hist. I, 98. — Chaberis emporium, ville de l'Inde, aujourd'hui Caveri, ibid.

CHABERT (Le marquis DE), membre de l'Académie des sciences, est chargé de donner une carte réduite de la Méditerranée, et commande, comme capitaine de la marine royale, le vaisseau l'Atalante, sur lequel M. le comte de Choiseul-Gouffier s'embarque pour son voyage dans la Grèce, Hist. VII, 176.

CHABRIAS. Voyez CTÉSIPPUS.

CHERÉMON, hierogrammateus, apprécié, Mém. I, 187. — Ce qu'il dit de la vie du phénix, 188.

CHAGAN OU KHAKAN, envoyé d'Argoun, roi des Mongols de Perse, auprès du saintsiège, en 1291, Mém. VII, 381.

CHALCIS, nom donné à l'Eubée; pourquoi, Mém. V, 123.

CHALCOPHONOS OU CHALCOPHTHONGOS, nom d'une pierre, mal interprété par Dubos et par Barthélemy, Hist. I, 257.

CHALDÉENS (Les) ont composé d'abord leur année d'une lunaison, Mém. I, 203.

— Antiquité de leurs observations astronomiques, IV, 459.

CHALUSUS, fleuve, dans Ptolémée, aujourd'hui la Prave, Hist. I, 183.

CHAMBRE (La) impériale, créée en Allemagne, Mém. VI, 637.

CHAMEAUX dévorés par les troupes de la flotte d'Alexandre, Hist. I, 70.— Attelés à des chars; quand vus à Rome pour la première et la seconde fois; représentés ainsi sur des bas-reliefs antiques, Mém. X, 430, 441.

CHAMILLART (Le R. P.) donne une explication fort ingénieuse d'une médaille de Pacatien, Mém. VI, 525.

CHAMPAGNE (La); quand réunie à la couronne, Mém. III, 471. — (Comtes de); quel fut le premier qui prit le titre de comte de Champagne, X, 624.

CHAMPAGNE (M. Jean-François), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8, 35. — Meurt et est remplacé à l'Académie par M. Walckenaer, V, 32. - Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, 189. — Rapidité de ses succès dans ses études; encore écolier, il est nomme pour remplir une chaire du collége Louis-le-Grand, 189. — Cet établissement lui doit sa censervation pendant la Révolution, qui menaçait de le détruire, 190, 191. — Services immenses qu'il rend à l'instruction publique pendant et après les troubles politiques, 190, 191. - Rendu à la vie privée, il s'occupe de revoir sa traduction de la Politique d'Aristote, 192. — Il traduit la Morale du même auteur; qualités et défauts de ses traductions, 193 et saiv. — Son Analyse des traités de Grotius intitulés Mare liberum et Mare clausum, 194. — Il épouse la veuve de son ami Lebrun, ministre, tombé sous la hache révolutionnaire, 196. — Influence salutaire qu'il exerce en donnant l'exemple de toutes les vertus privées, ibid. — Sa mort, 196, 197.

CHAMPAGNY (M.), ministre de l'intérieur, écrit, le 19 juillet 1806, à la troisième classe de l'Institut, pour l'informer que le gouvernement lui confie la composition des inscriptions et des médailles d'un intérêt public, Hist. I, 21. — Écrit de nouveau à la classe pour l'inviter à continuer l'Histoire littéraire de la France, 23.

GHAMPOLLION-FIGEAC (M.), correspondant de l'Académie, obtient le prix décerné en 1818 à l'auteur du meilleur mémoire sur les Annales des Lagides, Hist. VII, 22.

CHAMPOLLION (M.) le jeune; ses découvertes et ses écrits sur les hiéroglyphes égyptiens, Mém. VIII, 3, note 1. — Est élu membre de l'Académie des belles-lettres, Hist. IX, 48.

Champs Élyséens ou Iles Fortunées; antiquité de l'opinion qui les plaçait vers les extrémités occidentales du continent, Hist. I, 3.

CHANDLER; opinion de M. Villoison sur ce savant, Hist. I, 369, 370.

CHANGEMENTS arrivés dans la liste des membres de la troisième classe, depuis sa création jusqu'à la fin de 1811.

CHANG FANG TA TCHOUAN (Caractères chinois appelés), Mém. VII, 391, 392.

CHANG-MI. Voyez KHIU-'WEI.

Chansons historiques ou satiriques; à quelle époque elles furent à la mode en France, Hist. VIII, 63.

CHAN-TAN, ville; sa position géographique, Mém. VII, 254.

Chan-te-ban. Voyez Aspithra. Chan-tou. Voyez Kai-phing-pou. CHANVRE; son origine, son histoire et son usage chez les anciens, Mém. IV, 237, 238. — Ses propriétés enivrantes connues des Orientaux, 47, 48.

\* .

CHAO-KIAÏ-CHAN, surnommé Youan-phing, et non pas tsin-hoang, auteur chinois d'une Histoire des Mongols, cité et traduit, Mém. VII, 241.

CHAONIENS. Voyez CHONIENS.

Снло-ті, empereur de la dynastie des Han; progrès que fit sous son règne la puissance chinoise en Tartarie, Mém. VIII, 110.

Chao-wou, célèbre famille souveraine de la Transoxane, Mém. VIII, 96.

Снао-wou-chi-а-ко, prince de Kesch, Mém. VIII, q3.

Chao-wou-khai-tchoue, roi du pays de Mi ou Mei-morg; ses relations politiques avec les empereurs de la Chine, de la dynastie des Thang, Mém. VIII, 95, 96. — Sa mère reçuit le titre de Kiun-foujin, 96.

Снао-wou-pi-si, prince de la ville de Khodjend, Mém. VIII, 96.

Снло-wou-ро-тл, roi de Kouei-chouang, est créé juge de ce pays, Mém.VIII, 93.

CHAPE (La) de saint Martin en grande vénération chez nos pères, Hist. III, 83.

CHAPELLE (Prieuré de LA) dans le Berri; quand et par qui fondé; son droit d'asile, Hist. III, 75.

CHAPTAL (M.), ministre de l'intérieur, écrit à l'Institut pour lui annoncer sa réorganisation, *Hist.* I, 2.

Спак funéraire d'Alexandre (*Mémoire* sur le) par M. Quatremère de Quincy, *Mém*. IV, 315-394. Voyez Снакз.

CHARS; l'usage en était réglé à Rome par une loi, Mém. III, 334, 335. — Quel est le premier Romain qui ait été autorisé à se faire conduire dans un char, 334.—Leurs ornements et leur attelage à Rome, 335. — à feu des Chinois; ce que c'est, Mém. VII, 416.

CHARAX, ville bâtie par Alexandre; sa position et son étymologie, Hist. I, 55. — surnommée Alexandria, ibid. — ruinée et relevée, ibid. — surnommée Antiochia, ibid. — rebâtie sous le nom de Charax Pasini, et la même que Karan, 56. — rivière, ibid.

CHARAX PASINI; sa position, Hist. I, 64.
CHARGES PUBLIQUES; leur division chez les
Romains, Mém. IX, 431.

CHARITÉ MATERNELLE (La); sa fondatrice, Hist. IV, 33.

CHARLEMAGNE (Réflexions sur le caractère de) par M. Ch. de Dalberg, associé etranger, Hist. III, 49 et suiv. - Son histoire par Gaillard, IV, 12, 13. - Sa politique dans l'organisation de l'état détruisit ce qu'il avait fait pour la culture des lettres et des arts, Mém. VIII, 454. — Partage de ses états par le traité de Verdun, X, 593, 594. — Il fait recueillir les vers composés par les bardes des Germains, des Francs et des autres peuples barbares des Gaules, 634. — Sa vie fabuleuse composée par l'archeveque Tilpin ou Turpin, origine de la tradition des douze pairs, 634, 635, 652. — Avait conçu l'idée d'établir un droit uniforme, 683, 684. Voyez SAINT-SÉPULCRE.

CHARLES, père de Pepin; pourquoi il fut surnommé Tudites, Mém. VIII, 450.—
Il opère une révolution complète dans l'ordre naissant de la noblesse, dans la possession des bénéfices ou fiefs et dans les fortunes, ibid.

CHARLES MARTEL, par l'établissement du vasselage, arrêta les progrès des Francs dans la civilisation, Mém. VIII, 453, 454.

CHABLES II, roi d'Espagne, dernier rejeton de la branche allemande de la maison d'Autriche, Mém. VI, 659. — Disposé d'abord à laisser sa couronne au prince Charles d'Autriche, il finit par tester en faveur de Philippe V, petit-fils de Louis XIV, et place ainsi sur le trône d'Espagne une dynastie issue du sang des Bourbons, 159. Voyez aussi Léopold.

CHARLES IV, de Luxembourg, élu empereur d'Allemagne en 1346, Mém. VI, 631.

CHARLES-QUINT, fils de Maximilien et de Marie; sa naissance, son éducation, son caractère, son avénement à l'empire, Mém. VI, 639. — Étendue et population de ses états, comparées à celles de François I<sup>ee</sup>, 639, 640, 641. — Sa retraite au couvent des Hiéronymites de Saint-Just; son abdication; partage de ses états entre Philippe son fils et Ferdinand son frère, 641, 642. — Tableau de l'étendue des états dont Charles-Quint entra en possession par les successions d'Isabelle et de Ferdinand. 678.

CHARLES VI, roi de France; Mémoire sur quelques événements de la fin de son règne, par M. Boissy d'Anglas, Mém. IV, 545. — Tableau des calamités qui désolèrent la France sous le règne de ce prince, 545 et suiv. - Exhérède le dauphin son fils et marie sa fille au roi d'Angleterre, qu'il nomme régent du royaume, 555 et suiv. - Tient dans son palais de Saint-Pol une assemblée où il reçoit la plainte des enfants du duc de Bourgogne, 557 et suiv. — Texte de la déclaration rendue par lui, le 23 décembre 1420, à la suite de l'assemblée tenue au palais de Saint-Pol, 560 et suiv. - Caractère de cette déclaration, 566 et suiv. — Déclare Henri V. roi d'Angleterre, son héritier, 561. — (Lettre de), roi de France, à Tamerlan. VI, 521, 522.

CHARLES VI, frère de Léopold, élu empereur d'Allemagne en 1711, après un interrègne de six mois, Mém. VI, 660.

— Accroissements que reçut la maison d'Autriche, sous le règne de ce prince, de 1711 à 1740, par les traités : d'Utrecht, ibid.; de Rastadt, 661; de Passarowitz, ibid.; de la Quadruple alliance, 662; de Vienne, ibid. — Pertes causées à la maison d'Autriche par les traités

de Vienne, de la Quadruple alliance et de Belgrade, 662, 663. — A la mort de Charles VI, arrivée en 1740, extinction de la postérité masculine de la maison d'Autriche, 663. — Sa Pragmatique sanction, 665.

CHARLES VII, auparavant électeur de Bavière, est élu empereur d'Allemagne le 24 janvier 1742, au préjudice de Marie-Thérèse, fille aînée de l'empereur Charles VI, qui, par sa Pragmatique sanction, avait voulu lui assurer la succession de ses états, Mém. VI, 666.

CHARLES X, roi de la Ligue, institue des consuls sur la côte de Barbarie, Mém. X, 557.

CHARLES-LE-TÉMÉRAIRE, dernier duc de Bourgogne; sa mort, Mém. VI, 634.— Avait eu le dessein de marier sa fille au dauphin de France, ibid.

CHARLES, roi de Sicile, vient avec une flotte au secours des Français campés devant Tunis, Mém. IX, 448.

CHARLES, cité dans le procès de l'évêque Guichard, Mém. VI, 611.

CHAROPINUS, béotarque de Lébadée, Mém. VIII, 232.

CHARPENTE (Habileté des anciens dans la), Mém. III, 268 et suiv. — Ouvrages remarquables construits en charpente dans l'antiquité, 269 et suiv. — Métallique, 270. — Imitée dans les constructions en pierre de l'architecture grecque, 250.

CHARRUE; Mémoire de M. Mongez sur les charrues des anciens, Mém. II, 616 et saiv. — Ses inventeurs, 617 et saiv. — primitive, 625. — Composée d'un tronc d'arbre, 627. — De deux sortes, l'une simple et l'autre composée, 623. — Simple, αὐτόγυον ἄροτρον, 624 et saiv. — Ses diverses parties, 623 et saiv.; le iστοδοεύς, 633; la ΰνιις ου ὑννή, 634; l'έλυμα, 638; l'έχέτλη, 634; le γύης, 639. — Employée comme arme, 626. — Employée par les anciens pour tracer l'enceinte des villes, 629. — Compo-

sée, 632 et suiv.— Ses diverses parties, 633.— Attribut d'Osiris, 641.—Composée des Égyptiens, ibid.— Des Romains, 644 et suiv.— A roues, 649.—Coutre, 650.—Charrues des diverses contrées de la Babylonie, 652; de l'Égypte, 653 et suiv.; de l'Afrique, 656; de l'Espagne, 657; de la Sicile, ibid.; de la grande Grèce et de la Campanie, ibid.—Par quels agents elle était traînée, 659 et suiv.— Les bœus y étaient attelés par les épaules, 660 et suiv.—Joug du labourage, 663.

CHARTE dite de Henri I", roi d'Angleterre (Recherches sur l'authenticité de la), relativement aux articles qui établissent les jugements par pairs, Mém. X, 659, 660 et suiv. — La Grande Charte d'Angleterre imposée à Jean-sans-Terre par les barons; examen de ses dispositions relatives aux jugements des pairs, 661, 662.

CHARTES des communes et Chartes des coutumes; il ne faut point les consondre, comme l'ont fait quelques auteurs; leur différence; parti qu'on en pourrait tirer pour la connaissance de l'état primitif du droit coutumier, Mém. X, 727, 728 et suiv.

CHARTES (École des); voyez École et Académie des inscriptions.—(Comité des); voyez Comité.

CHARTRES; Mémoire, par M. Brial, sur la véritable époque d'une assemblée tenue dans cette ville relativement à la croisade de Louis le Jeune, Mém. IV, 508-530. — (Assemblée de), sous Louis le Jeune; son résultat, 527. — (Concile tenu à) en 1124; recherches sur son objet par M. Brial, 530.

CHARTULARIUS, nom donné à une espèce d'affranchi, Mém. VIII, 501.

CHA-SE-PI, prince de Kesch, Mém. VIII, 93. Xasioi, pour xasisioi, est une faute de copiste, dans Anne Comnène et Nicétas, Mém. IV, 22, note 1.

CHASSE. Mémoire sur la chasse aux petits

quadrupèdes, par M. Mongez, Hist. VII, 54-63. — Les anciens avaient écrit des traités et même des poëmes sur la chasse, 54. — Chasse au lièvre gravée sur un onyx antique, ibid. — Le καγωθόκον; sa description et son usage, 55, 60, 61. - La chasse au lièvre était de trois sortes: la chasse aux filets, 55; au courre, 56; et au λαγωθόλον, 60. — Xénophon, suivant Arrien, n'a connu que la chasse aux filets, 58. — Chasse au lièvre à coups de flèches donnée en spectacle au peuple dans les jeux du cirque, 62.—Prix que les Gaulois déposaient dans le trésor de Diane, quand ils avaient pris un lièvre ou un renard, 58. — des animaux féroces au voile, Mém. X, 365; aux plumes, 366; à la glu, 368. — (La) interdite aux ecclésiastiques par les conciles, VIII, 587. — Chasses représentées sur les monuments funéraires, IV, 443. Voy. Perses.

CHASSIS et vitraux chez les anciens, Mém. III, 272.

CHÂTEAUFORT, près de Paris; son importance du temps de Louis le Gros, *Hist*. V, 103.

CHA-TCHEOU, ville qui formait la frontière occidentale de la Chine. Sous les 'Wei, on examina sérieusement à la cour s'il ne valait pas mieux abandonner que défendre cette ville exposée continuellement aux ravages des barbares, Mém. VIII, 109. Voyez aussi Mém. VII, 285, et Thun-hoang.

CHÂTRE (Pierre DE LA), archevêque de Bourges; son ordination fut la cause du différend qui éclata entre le roi Louis le Jeune et le pape Innocent II, Mém. VI, 560. — Détails sur son élection à l'archevêché de Bourges, 564. — Il est réduit à se réfugier dans les états du comte de Champagne, suivant Guillaume de Nangis, ou à se cacher dans le Rouergue, d'après Geoffroi, prieur de Vigeois, 578. — Louis le Jeune est amené à le reconnaître comme arche-

vêque de Bourges, 585. — Il entre en possession de son église avec la permission du roi, et devient son meilleur ami, 599. — Véritable cause de l'opposition que Louis le Jeune avait mise à sa prise de possession, 599.

CHAUDES-AIGUES, ou Aquee-Calidee, Mém. V, 398, 404, 405.

CHAUDET (M.), dessinateur de la commission de l'histoire métallique de Napoléon, Hist. I, 23. — Sa mort, ibid.

CHAUDRUC DE CRAZANNES (M. le baron), nommé, en récompense de son zèle et de ses lumières, inspecteur-conservateur des monuments historiques du département de la Charente-Inférieure, Hist. VII, 11, 12. — Obtient en 1822 la médaille décernée par l'Académie pour le meilleur mémoire d'antiquité nationale, 20.

CHAZOT (M.), auteur d'une note sur un passage de Pline, l. XXXV, c. x, Mém. V, 303, 324.

Сна-wou-сна, prince des Alan de Khodjend; sa famille; ses relations avec les empereurs de la dynastie des Thang, Mém. VIII, 96.

Χειρόμυλον, expliqué, Mém. III, 466.

CHELESINUS, fleuve, dans Ptolémée; sa position et son nom moderne, Hist. I, 185

CHEMIN SABBATIQUE, ou mille hébraïque, expliqué et évalué, Mém. VI, 123, 124.

CHEMISE des anciens, Mém. IV, 284 et suiv.—Étymologie du mot chemise, 284, 293. — Voyez Tunique intérieurs.

CHE-MO (Royaume de), ses relations avec la Chine sous les Thang, Mém. VIII, 105.

CHEN-CHEN, royaume de la Tartarie occidentale; son souverain se soumet à l'Empire chinois, sous les Tsin, Mém. VIII, 111, et sous les Han, 119.

CHÉNICE (La) regardée, en Grèce, comme la mesure journalière de la consommation par tête, Mém. VI, 215. — appelée ήμερήσιος τροφή et ήμεροτροφίς, 216. —

Explication du proverbe Evi ysames pa natifen, ibid.

Cuéniza 'M. Marie-Joseph , de l'Institut. sauve par une innocente tromperie M. Dupont de Nemours, son confrere, condamné a la déportation, Hut. VIII.

CHEN-51 'Le, devient le theâtre de la révolte des Hioung-non. Mem. VIII, 112.—Plusieurs petites dynasties s'elevent dans cette contree, sous les Tsin, ibid.

CHECC-KIANG. ville: sa position géographique, son étymologie, Mém. VII, 260. Voyez PI-LOU-TAI.

CHERAB. VOYEZ CHIRIS.

CHEBMOXSAC. Voyez KIRMANSCHAH.

Curasovisa de Ptolémée, Hist. I, 65.

CMERSONÈSE D'OR 'La, connue de Marin de Tyr, comme appartenant au prolongement de la côte orientale de l'Inde, Hist. I, 105. — Sa position, 107. — Répond a la péninsule d'Ara, 110. — (L'ancienne, formée par les bouches de l'Ava, confondue avec la presqu'ile Malayenne, 115. — 'La nouvellej, fixée à la presqu'ile Malayenne, 112; — insérée postérieurement dans le texte de Ptolémée, y jette un grand désordre, 112, 113, 114; — confondue avec l'ancienne Chersonese d'Or, 115.

CHERSONESE CIMBRIQUE; à quelle époque les Romains en ont fait le tour, Hist. I, 163. — (La) de Ptolémée rectifiée et comparée à la géographie moderne, 180 et suiv.

CHERSONESUS, localité de l'Inde, dans Ptolémée, Hut. 1, 93.

CHÉTIGUA, l'ancien Catigara, Hist. I, 108. CHEVAL armé d'une corne, représenté sur une médaille persépolitaine, Mém. II, 206. — Valeur vénale des chevaux dans l'Attique, VI, 202, note 1.

Chevaliers (Les) romains, chargés d'abord de l'exercice du pouvoir judiciaire, ensuite de la perception des impôts; leurs concussions, Mém. III, 386. — A quelle époque ils obtinrent au théâtre une place particuliere: dispositions des lois Roscia et Julia qui leur accordaient cette distinction. VIII, 307 et sur. — (Les français admis à la cour royale, appelée Parlement, sous saint Louis: leur instruction supérieure à celle des barons, X, 649. — (Les) de Saint-Jean de Jerusalem prennent Halicarnasse en Carie, II, 564: — s'emparent de Rhodes et de plusieurs autres îles de l'Archipel: influence de cette conquête, 565; — assiégés dans Smyrne. la défendent contre Bajazet et Tamerlan, 566.

CHEVELURE des deux sexes à Rome; différentes manières de la disposer, Mem. III, 301.—(La) distinguait les divers rangs de la société romaine, ibid.— Mausole en fait trafic, II, 525. Voyez LYCIENS.—Voyez CHEVECX.

Cheveux blonds et cheveux noirs; leur caractere et leur merite differents aux veux des Romains chez les femmes.

Mem. VII, 162; — teints et d'emprunt, connus des dames romaines, 162, 170. — Différentes manieres dont on les arrangeait à Rome du temps de Néron, 162, 163. — Longs; quelle classe ils désignaient chez les nations barbares, VIII, 415, not. 1, col. 1.

Chézy (M. de) est nommé membre de l'Académie des inscriptions lors de sa réorganisation, Hist. V, 33.

CHICHIMECAS (Les), du Pérou, ignoraient l'usage du feu, Mém. II, 27.

CHIENS dressés à battre l'estrade pendant la nuit, Mém. II, 571. — d'Écosse; leurs combats dans le cirque, X. A55

Chippers (Les) romains et les chiffres arabes confondus dans les chartes par les copistes, Mém. IV, 502, 503. — Les chiffres indiens introduits à la Chine par les Mongols, VII, 415.

CHI-HAN-NA (Royaume de), remplacé par le gouvernement de To-pan, Mém. VIII, 87.

CHI-HOANG-TI, empereur de la Chine, fait

ŧ

brûler tous les livres en haine des lettrés et de leurs principes, Mém. VII, 15.— Il était attaché à la secte des Tao-sse, et croyait à la magie, à la divination, et autres chimères superstitieuses, ibid.

CHI-KHI-NI, petit état du Tokharestan; sa position géographique, ses relations avec la Chine sous la dynastie des Thang, Mém. VIII, 92.

CHI-LIEI-MEN, ou Schiramoun, fils de Gayouk, *Mém.* VI, 449.—Intrigues de ses partisans pour le porter à l'empire; son emprisonnement, VII, 270.

CHILOW, port de Ceilan, l'ancien Priapidis portus, Hist. I, 121.

CHILPÉRIC; sa manie poétique; son alphabet augmenté, Mém. VIII, 452, 453.

—Ses plaintes sur l'excessif accroissement des richesses du clergé, 538.

CHINE. Remarques sur l'extension de l'Empire chinois, du côté de l'Occident; par M. Abel-Rémusat, Mém. VIII, 60-130. -Idée fausse qu'on se forme généralement sur l'isolement de l'empire chinois, 60 et suiv. - Prétention des Chinois à la domination universelle, 62. -La Chine s'est autrefois étendue beaucoup au delà du Kaschgar, et ses limites occidentales ont beaucoup varié suivant les temps, 64. — \$. 1°. Possessions chinoises dans la Tartarie occidentale, sous la dynastie actuelle, 65 et suiv. - S. II. Sous les Ming. -5. III. Sous les Mongols, 73 et suiv. S. IV. Sous la dynastie des Soung, 77 et suiv. - S. v. Sous celle des Thang, 80 et suiv. - S. VI. Sous la dynastie des 'Wei, 107 et suiv. - S. VII. Sous les Tsin, 110 et suiv. - S. VIII. San Kone ou Les trois Royaumes, 112 et suiv. - S. 1x. Dynastie des Han, 114 et suiv. — Conclusions du mémoire, 127 et suiv. — Pourquoi les Chinois ont nommé leur empire royaume du milieu, 71. — Quelle est la cause qui a le plus souvent contribué à étendre la puissance chinoise en Tartarie, 65. — Ses divisions et subdivisions en fou, en tcheou et en hian, 83. Divisions et subdivisions de ses provinces occidentales sous les Thang; chronologie et siéges de leurs gouvernements, 85 et suiv. — Sous le règne de l'empereur OEldjaîtou, on change les noms de quelques-uns des départements de l'empire, VII, 284. -Tableau des révolutions que la Chine aéprouvées, VIII, 108.—Elle est partagée en deux empires, ibid. — Causes qui se sont opposées à son agrandissement du côté de l'occident, ibid. - Ses relations commerciales et diplomatiques avec l'Inde et l'empire romain, sous les Han; leur nature, leurs difficultés. leur objet et leur voie, 124, 125. — Ambassade envoyée à la Chine par Aan-Tun, ou Marc-Aurèle Antonin; doutes et réflexions critiques sur l'authenticité et la réalité de ce fait, X, 227, note 2. - A la Chine, la tradition, dans les sciences purement spéculatives, n'existe que pour les savants du premier ordre, 72. — Sur le calendrier impérial des Chinois, voir Mem. VIII, 69, 70. — Tous les vassaux reçoivent à la Chine le calendrier impérial, Mém. VIII, 45. --- Voyez aussi Chinois.

CHINIAC. VOYES BALUZE.

CHIN-NOUG (Le), ou Le divin Laboureur; son antiquité et sa nature, Mém. X, 118, 119 et suiv.

CHINOIS. Haute antiquité des inscriptions chinoises, qui remontent jusqu'à la dynastie des Chang, et même à celle des Hia, Mém. VIII, 6.— Soins pris par les lettrés, depuis l'incendie des livres, pour retrouver et rétablir les anciens monuments historiques; ouvrages ainsi conservés, 4, 5.— Leur langue; différence qu'elle présente avec la langue annamitique ou tonquinoise, 47 et suiv.— Quels sont les ouvrages chinois généralement lus et entendus hors de la Chine, 45.— Leur vocabulaire primitif, rétabli par M. Abel-Rémusat, 18 et suiv.— Recherches sur l'origine et la for-

mation de l'écriture chinoise, par M. Abel-Rémusat. PREMIER MÉMOIRE sur les signes figuratifs qui ont formé la base des caractères les plus anciens, VIII, 1 et suiv. - Rapport de ces signes avec les hiéroglyphes des Égyptiens; manière dont on a cherché à l'établir, 2, 3. - Exposé des recherches faites sur l'origine et l'histoire des caractères chinois, 4 et suiv. -Altérations successives qu'ont éprouvées les caractères chinois, et qui en ont effacé la forme primitive; causes qui les ont produites, 6, 7, 8. - Prodigieux accroissement des caractères chinois; on entreprend de les classer; à quelle époque; le Choue-wen de Hiu-chin; sa date et son importance, 8, 9 et suiv. -Clefs; leur nombre et leur inventeur, g. - Classes de caractères appelées louchou; leur inventeur, 10. - Idées singulières et systématiques de Fourmont, des PP. Cibot, Bouvet, Prémare, Parennin, et du savant Deguignes sur les clefs et les caractères chinois, 11. - La méthodela plus sûre paraît être celle qui divise les caractères en six classes; nom de chacune de ces divisions, 12, 13.-Méthode de simplification de ces classes, 13. — Différence essentielle des signes vraiment primitifs et des clefs, 14.-Catalogue des caractères chinois vraiment primitifs, dressé par M. Abel-Rémusat, 14, 15 et suiv. - La langue chinoise offre, plus qu'aucune autre, le moyen de remonter par l'analyse aux idées et aux mots primitifs, 15. -Nombre des caractères inventés sous Hoang-ti, 16. - Nombre des signes primitifs ou éléments des caractères chinois, 16, 17. - La ressemblance des images avec les objets représentés avoit déjà été considérablement altérée du temps d'Hiu-chin, 18. - Caractère de la montagne; sa figure primitive, 18. - Idées que, d'après les signes primitifs, on peut se former de l'état de civilisation des Chinois, à l'époque où

cette écriture était en usage, 18 et suiv. - Caractères, primitifs figuratifs du ciel, 18, 19; des idées religieuses, 19, 20; de la terre et des objets terrestres, 20; de l'art de bâtir, 20, 21. - Caractères primitifs figuratifs de l'homme et de ses actions, 21; des parties du corps, 22; des habits, 22, 23; des raretés précieuses du règne minéral, 23, 24; des meubles, ustensiles, armes et instruments, 24; du règne animal, 25, 26, 28; du règne végétal, 28. - Explication des formules Wou tho et Wou-yang? 27. - Aucun des animaux fabuleux que les Chinois mettent à la tête de chaque classe n'a obtenu de caractère primitif, 28. - Origine de la particule tchi, marque du génitif, 29. - Ils paraissent avoir connu l'écriture avant l'art d'exploiter les métaux, 23,24.-Tableau de leur premier état social, tracé d'après leur écriture primitive et rudimentaire, 29, 30. - Conclusion tirée des signes figuratifs de la langue chinoise pour l'explication des hiéroglyphes égyptiens, 32. - (Ecriture des). Remarques sur quelques écritures syllabiques tirées des caractères chinois, et sur le passage de l'écriture figurative à l'écriture alphabétique; par M. Abel-Rémusat, 34-59. - Différence que présente l'écriture actuelle des Chinois; comparée à l'écriture antique, 36. - Les philosophes chinois distinguent six sortes ou classes de caractères; leurs noms, 36 et suiv. - Explication des caractères appelés retournés ou inverses, 36; figuratifs, 37; indicatifs, 37, 38; combinés, 38; empruntés ou métaphoriques, ibid. - Ces caractères sont des signes d'idées, et non de mots, 38, 39. - Caractères syllabiques; en quoi ils diffèrent des autres, 39; leur origine, 40. - Procédés employés par les Chinois pour figurer les genres et les espèces, 40. - Vices introduits dans l'écriture syllabique, 41.-Exposé des efforts faits par les Chinois pour

suppléer aux défauts de leur écriture figurative, 42. - Fausse idée répandue par les missionnaires relativement à la signification des caractères chinois, qu'ils ont représentés comme indifférents à toute prononciation, 44 et suiv. - Caractères différents, imités du chinois, employés par les peuples voisins de la Chine , 46, 47 ; signes entièrement nouveaux en usage chez ces peuples, et particulièrement chez les Tonquinois, 48, 49.—Exposé du système d'écriture syllabique des Japonais, le firo-kana et le kata-kana, 51 et saiv. — Écriture cursive des Chinois, 52. — Alphabet coréen, 56 et suiv. — Résumé du système d'écriture des Chinois et des peuples voisins, 58. — Comment ils écrivent les noms et titres honorifiques en tête de leurs lettres, VII, 366.— (Les) ont coutume de désigner les parties ou chapitres des livres classiques par les mots qui se trouvent au commencement, sans avoir égard au sujet du chapitre, 14. — Les auteurs chinois, dans leurs emprunts, ne prennent jamais la liberté de changer les expressions, 266. Observations de M. Abel-Rémusat sur l'État des sciences naturelles chez les Chinois, X, 116 et suiv. - Antiquité des premiers ouvrages chinois qui traitent de la médecine et des différentes branches de l'histoire naturelle, tels que les Simples Questions de Hoang-ti, et le Divin Laboureur ou Chin-noung, 118. - Collection de traités d'histoire naturelle, faite sous le règne de Ping-ti. 119. — A quelle époque remonte l'emploi du titre de Pen-thsao, commun à un grand nombre d'écrits sur l'histoire naturelle et la matière médicale; à quelle occasion il fut inventé, 119 et suiv. -Origine et naissance de la médecine à la Chine, suivant Hoai-nan-tseu, 120. -Khi-pe reçoit de Hoang-ti l'ordre de composer le Pen-thsao-king, 121. — Lichi-tchin; son opinion sur la composi-

tion du Pen-thsao du Divin Laboureur, 121. Voyez aussi plus bas. - État de l'histoire naturelle médicale sous la dynastie de Liang, d'après l'ouvrage de Thao-houng-king; esquisse et appréciation de ce traité, 122. - Li-chi-tchin et son traité intitulé Pen-thsao-kanq-mou; aperçu et jugement sur ce grand et important ouvrage, 123.-Influence de l'écriture des Chinois sur leurs classifications scientifiques, 124 et suiv. - Comment ils ont formé leurs nomenclatures des êtres naturels, 129 et suiv. - Conformité de leur méthode avec celle de Linné, 130. - Exposition de leur système de classification et de nomenclature d'histoire naturelle. - S. 1er. Règne animal, 131 et suiv. - S. 11. Règne végétal, 135 et suiv. — S. III. Règne mineral, 136 et suiv. - Exposé des notions générales sur lesquelles les Chinois font reposer les définitions qu'ils donnent des différentes classes d'êtres naturels, 139 et suiv. — Influence contraire exercée par les idées systématiques des physiciens chinois sur les progrès des sciences naturelles, 141.—Aperçu des opinions cosmologiques, physiologiques, astrologiques et philosophiques des Chinois, qui suivent le système de Tchu-hi, sur la matière fixée et la matière subtile, 142 et suiv. - Leurs idées singulières sur la transformation des êtres naturels les uns dans les autres, 144 et suiv. - Leur esprit d'ordre et d'observation, 146, 147. — Leurs connaissances anatomiques, 147. — Leurs méthodes descriptives, 148, 149. — Avantages et perfection de leurs procédés graphiques, appliqués aux sciences naturelles, 147, 149. — Étendue de leur vocabulaire scientifique; méthode suivie dans la rédaction de leurs traités d'histoire naturelle, 151, 152. — Méthodes de classifications adoptées, et travaux scientifiques exécutés par les naturalistes chinois, 152 et suiv. - Leurs encyclopédies,

le Eul-ya, le plusancien de ces recueils; esquisse de cet ouvrage, 153, 154. — Le Miroir de la langue mandchou, analysé, 154. — Le Fen pou Pen-thsao, ou l'histoire naturelle des êtres, distribués en classes, 155. — Le Pen-thsao Kingsou; aperçu de cetouvrage, 155, 156.— Li-chi-tchin; exposé analytique de son grand ouvrage d'histoire naturelle et de son système de classification, 156 et suiv. - Inventions et connaissances que l'Europe dut aux Chinois à la fin du moyen âge : la polarité de l'aimant, VII, 416; les poudres explosives et l'artillerie, ibid.; le papier-monnaie, 417, 418; les cartes à jouer, 417, 418; l'impression stéréotype, 418, 419; la machine arithmétique, appelée sonan-pan, 418, 419; l'idée première de la typographie européenne, 419. — Preuves de l'inexactitude de leurs observations astronomiques faites sous l'empereur Khoubilai, 23q. Exposé de leur système métrique, par M. Gossellin, VI, 151. Voyez aussi Système. — En combien de degrés ils divisent le cercle, 144. — La mesure d'un degré de la terre par leur astronome Y-hang, semble indiquer qu'il a eu connaissance d'une ancienne mesure égyptienne correspondant au diaule du stade de 252,000 à la circonférence de la terre, 154.—(Les) sont dans l'usage de donner aux lieux dont ils parlent des noms significatifs; importance d'en connaître le sens, VII, 245. — Leurs géographes ne marquent les rhumbs que lorsqu'on vient à en changer, sans en répéter l'indication tant qu'ils restent les mêmes, 247. — Leur puissance, sous les Thang, parvient à son comble en Occident, par la soumission des Tibétains et des peuples du grand et du petit Pourout, VIII, 101. - La Perse est le pays le plus occidental avec lequel ils aient eu des rapports immédiats au vii siècle; récits qu'ils font d'événements arrivés en Perse, qui sont

beaucoup mieux connus d'ailleurs, 102 et suiv. - Etat de leurs connaissances géographiques sous les Ming, 71 et suiv. -Il ne connurent jamais mieux le nord de l'Asie que sous la dynastie des 'Weī, 108, — Ce fut sous Hiao-wou-ti, empereur de la dynastie des Han, que les Chinois commencèrent à avoir des rapports réglés avec les pays de l'occident, 115. — Les Chinois se sont toujours tenus au courant des affaires de tous les princes qui occupaient les contrées situées à l'ouest de la grande muraille; leurs écrivains fournissent les renseignements historiques et géographiques les plus exacts sur la Tartarie occi**den**tale, et des notions assez circonstanciées sur la Perse et l'Empire romain, 128. - Il est extrêmement difficile de rattacher les traditions de l'antiquité chinoise à celles de temps plus modernes: mais, à partir du second siècle avant notre ère, cette obscurité cesse, et les monuments littéraires des Chinois fournissent des détails nombreux sur tous les événements des pays étrangers, et des matériaux suffisants pour reconstruire l'histoire de l'Inde orientale, du Tibet et de la Tartarie jusqu'au fleuve Oxus, 129, 130. — Les écrivains chinois sont peu curieux de rassembler des détails, soit historiques, soit géographiques, sur les dynasties et sur les peuples etrangers, 79, 80.—(Les) n'ont point de monnaie d'or ni de monnaie d'argent; comment ils y suppléent et comment ils reconnaissent le titre de l'argent, IX, 197.—Leurs philosophes ont, comme ceux de l'ancienne Grèce, une doctrine secrète et intérieure, VII. 22. - Ils ont eu deux bureaux des affaires étrangères, VIII, 77, 78. — appelés Khitat par les Tartares, 79.

Спін-тои, nom sous lequel les Indiens furent connus des Chinois, VIII, 118.

Сні-о-нои, roi du Theao oriental, Mėm.

VIII, 8q.

Chiramoun. Voyez Chi-lieï-men.

Chiris, ville des Blémyes, peut-être aujourd'hui Chérab, Mém. IX, 154.

CHIROUIEH, fils de Kou-sa-ho, ou Cosroès; ce que les auteurs chinois nous en apprennent, Mém. VIII, 102.

CHIRONOMIE, Mém. IV, 175.

CHISHULL; opinion de M. de Villoison sur ce savant, Hist. I, 369, 370.

CHI-TCHIN, nom de dignité à la Chine, Mém. VIII, 74.

Χιτών (έσωτερικός), ύποδύτης χιτών, ύποέστης χιτών, expliqués, Mém. IV, 284. Χιτωνίσκος, expliqué, Mém. IV, 286.

CHI-TSOU, le même que Khoubilai, Mém. VII, 242.

Chiwei (Les), les mêmes que les Tongous, Mém. VII, 253, 265.

Χλαιτα, expliqué, Mém. IV, 279.

CHNODOMAIRE, fait prisonnier par Julien, reçoit de ses compagnons la plus grande preuve de dévouement, Mém. VIII, 423.

CHOASPES, fleuve; son embouchure, suivant Onésicrite et Polyclétès, Hist. I, 5.

— Ne se trouve point dans l'ouvrage de Ptolémée, et pourquoi, ibid. 64.

Son étymologie, ibid. 53.

CHŒNICE; VOYEZ CHÉNICE.

CHOGGIA; significations de ce mot en arabe et en turc, Mém. II, 129.

Χωνίζ; voyez Chénice. — Έπὶ χοίνικος μη καθίζειν, proverbe, expliqué, Mém. VI, 216.

Choiseul-Gouppier (M. Marie Gabriel-Florent-Auguste, comte de), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 9, 35. — Influence de ses ouvrages, 278. Ses Recherches sur l'Origine du bosphore de Thrace, Mém. II, 484. — Il donne le premier au public le traité de Lydus, de Magistratibus Reipublics romans, VIII, 262, — Meurt et est remplacé à l'Académie des inscriptions par M. le comte Maxime de Choiseul-Daillecourt, Hist. V, 34. — Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, par M. Dacier, secrétaire

perpétuel, VII, 175. — Sa naissance illustre, ses premières études et ses premières années, 175. — Son goût prononcé pour les arts du dessin, et son admiration précoce pour la Grèce antique, 176. — Il épouse l'héritière de la maison de Gouffier, dont il réunit le nom au sien, et il est nommé colonel, ibid. - A vingt-quatre ans, il exécute enfin le projet qu'il avait conçu presque au sortir de l'enfance, de faire un voyage en Grèce, et il s'embarque pour ce pays, en 1776, sur l'Atalante, vaisseau du roi, commandé par le marquis de Chabert, membre de l'Académie des sciences, ibid. — Il publie, en 1782, le premier volume de son Voyage pittoresque, qui obtient le plus grand succès. Sentiments et opinions de l'auteur; appréciation de cet ouvrage, 179. -- Il est élu, en 1779, membre de l'Académie des belles-lettres, en remplacement de M. de Foncemagne, et, en 1784, membre de l'Académie française, où il succède à M. d'Alembert; discours brillant et remarquable qu'il prononce pour sa réception, 181, 182. - Il retourne en Grèce avec le titre d'ambassadeur de France auprès de la Porte Ottomane. Il contribue puissamment à la résorme du système militaire en Turquie, et à y rendre la France influente, 183. — Habileté, noblesse et générosité du rôle qu'il joue pendant la guerre qui éclata entre la Russie et la Porte; traits qui honorent son caractère, 184, 185.—Il fait, le premier, tracer le plan du Bosphore et celui de Constantinople, 186. — Ses recherches. archéologiques dans la Troade, ibid. — Voyages entrepris à ses frais et sous sa direction, par des artistes habiles, dans la Syrie, l'Égypte et autres contrées, 187. — Lâche délation à laquelle il est exposé de la part d'un membre du corps diplomatique, ibid. — Sa conduite politique pendant la révolution française,

187. - Décrété d'arrestation, en 1792, il quitte Constantinople et se retire en Russie, où il est accueilli avec la plus grande faveur par l'illustre Catherine et Paul l', qui le nomme son conseiller intime, directeur de l'Académie des arts et de toutes les bibliothèques impériales, 188. — Il encourt la disgrâce du czar, qui lui rend ensuite sa faveur de la manière la plus noble et la plus gracieuse, ibid. — Rentré en France en 1802, et dépouillé de ses biens et de ses titres, il borne son ambition à retrouver sa place à l'Académie des belleslettres, 189.—Il reprend ses travaux, et publie, en 1809, la première partie du second volume de son Voyage; analyse et caractère distinctif de cette nouvelle production, 190, 191, 193. — Son ingénieuse reconnaissaissance envers les souverains de la Russie ses bienfaiteurs, 192, 193.—La Troade, matière de la deuxième partie du second volume de son Voyage, 193. — Liste de ses travaux académiques : Mémoires, Sur l'Hippodrome d'Olympie; Sur l'Origine du bosphore du Thrace; Sur l'Existence d'Homère, 194. — Il épouse en secondes noces M<sup>me</sup> la princesse Hélène de Bauffremont, 195. — Au retour des Bourbons, ses honneurs et ses dignités lui sont rendus; il est nommé ministre d'état, membre du conseil privé, et pair de France, 195. - Ses derniers jours et circonstances de sa mort, 195, 196. - Sa collection de monuments antiques, acquise par le gouvernement et déposée au Musée royal, 196. — Il a pour successeur à l'Académie des belleslettres, M. le comte Maxime de Choiseul, son neveu, ibid.

CHOISEUL - D'AILLECOURT (M. le comte Maxime de), obtient, en 1808, un prix partagé. Hist. 1, 30. — Est nommé membre de l'Académie des inscriptions, où il remplace son oncle M. le comte de Choiseul Gouffier, V, 34; VII, 196.

Сносснутея, prêtres égyptiens, Mém. X, 310.

CHÔNÉ, ville d'Italie; son antiquité, Mém. V, 163.

CHÔNIENS, nation énotrienne; leur homonymie avec les Chaoniens d'Épire, Mém. V, 162.

CHOR-ABDILLAH, VOYEZ MESANITES-SINUS. Χωρεπίσκοποι, Μέπ. Χ, 197, note 2.

CHORÉVÊQUE; ses attributions, Mém. VIII, 529.

Chosnoès ou Khosnou, représenté sur une médaille sassanide, Mém. II, 220. — Signification de ce nom, 221.

CHOU, nom des princes issus de la dynastie de Han, Mém. VIII, 112.

Choucroute (La), employée comme préservatif contre le scorbut, Mém. IX, 225.

CHOUDÉRIS, du Bengale, Mém. I, 150.

CHOUE-WEN (Le); voyez HIU-CHIN.

Chou-han, princes de la dynastie de Han; étendue de leur domination; leur expulsion par les 'Wei, Mém. VIII, 112, 113.

CΠΟυΝΙΑΤΑ, en samskrit, correspond au wou des Bouddhistes, Mém. VII, 43, note 1.

Снои-тан (Les descendants de), ou branche de Kaptchak; à quelle époque l'histoire chinoise cesse d'en faire mention, Mém. VIII, 75.

Xpnois; signification de ce mot au siècle de Démosthène et chez les grammairiens, Mém. II, 262.

CHRÉTIENS (Les) d'Orient persécutés sous Gazan, Mém. VII, 384. — Soumis par le khalife Omar aux lois les plus vexatoires et les plus humiliantes, V, 45, 46.

CHRISTIANISME. Recherches historiques par M. Letronne sur l'introduction du christianisme en Nubie et en Abyssinie, Mém. IX, 153 et suiv. — A quelle époque il prit définitivement possession du temple de Philes dans la Haute-Égypte, X, 198. — Dans les Gaules et dans le royaume des Francs. Voyez Clergé.

CHRISTIERN IV, roi de Danemarck; sa lutte pendant la guerre de trente ans, sa défaite complète à la bataille de Kœnigslutter, et sa paix honteuse, Mém. VI, 654.

CHRISTIUS, professeur à Leipsick, enseigne l'art antique au célèbre philologue Heyne, Hist. V, 220.

CHRISTOPHE COLOMB. VOYEZ COLOMB.

CHRONIQUE (Ancienne) égyptienne; son antiquité, son étendue, Mém. I, 201.

CHRONIQUES; leur principal mérite, Mém. IV, 508.

CHRONUS, fleuve, dans Ptolémée, Hist. I, 183, 184.

CHUN-NING-WANG, titre chinois; sa signification, Mém. VII, 287.

Chun-ti, dernier empereur des Mongols de la Chine; sa mort, Mém. VII, 285.

CHYPRE; la souveraineté de cette île acquise, en 1489, par la république de Venise, Mém. X, 738.

CHRYSÈS, île retrouvée par M. de Choiseul-Gouffier, Mém. II, 492. — Remarque sur son nom et son abondance en or, V. 131.

CHRYSIPPE; son opinion sur la divination, Mém. II, 105, 106.

CHRYSOANA, dans Ptolémée, Hist. I, 107. CHRYSOCOLLE; pays qui fournissaient cemétal aux Romains; son usage en médecine chez les anciens, Mém. VII, 157. — Néron en fait couvrir l'arène du cirque,

CIBOT (Le P.); ses idées singulières sur les cless et les caractères de l'écriture chinoise, Mém. VIII, 11. - Son application forcée de la formule Wou-yang, 27. — Commet une erreur dans la lecture du mot I du Tao-te-king, Mém. VII, 42.—Missionnaire, auteur d'une dissertation sur les caractères chinois; importance de cet ouvrage pour l'histoire de l'écriture chinqise, VIII, 4.

Cicacola, dans l'Inde, Hist. I, 99. Cicéron, Pro Muræna, cap. 19, expliqué pour le sens du verbe réstituit, Mem. VIII, 308, note 1.—Opinion de TOME XI.

M. Garnier sur son Traité de Officiis. Hist. I, 352. — Son traité de Officiis est son dernier ouvrage; pourquoi il n'y parle pas des devoirs de l'homme envers la divinité, Mém. II, 106. — Reproduit en partie, dans son traité de Officiis, l'ouvrage de Panétius Sur les devoirs; examen des changements introduits par l'orateur romain dans l'ouvrage du philosophe grec, 99 et suiv. — De Finib. lib. IV, expliqué et réfuté au sujet d'une opinion philosophique qu'il prête à Panétius, touchant l'apathie des stoiciens, 89, 91.—In Verr. act. II, 1. 11, c. 35, parle d'une célèbre figure de chèvre, qui paraît avoir été reproduite sur une médaille de Sicile, 150. — De Leg. 1, 2, 6, expliqué, Mém. II, 322, note 1. — Apprécié sous le rapport de la critique historique, 330. — Ne paît pas avoir été désigné par Virgile dans le passage de son Enéide, liv. 1, v. 151, où il dépeint un orateur calmant la multitude, VIII, 308. — Fragm. de la Rép. expliqué, 276 et suiv. — Ad fam. VIII, 7, expliqué touchant les mots nondam retulerat, X, 480. - Epist. ad famil. lib. v111, 9, expliqué, et justifié d'une inculpation de Plutarque, 370, 371. — De Nat. deor. \$ 20, et de Orat. \$ 16, corrigé et expliqué, au sujet de la grande année, I, 279, 280.

CIGOGNE; ses petits servis à Rome dans les repas; qui introduisit cet usage, Mėm. III, 405.

Cilice; son étymologie et son origine, Mém. IV, 225.

CILICES, Ciliciens, nom générique donné aux pirates, Mém. III, 425.

CILNIUS (C.) MELISSUS, grammairien, qui vivait sous Auguste, paraît ne point avoir écrit de fables, Mém. VIII, 319.

CIMBRES; sur leur passage en Italie et sur le lieu de leur défaite par Marius. Voyez RAUDII CAMPI et MARIUS. -Exposition de leur plan de campagne contre Rome, VI, 367 et suiv.

CIMBRIQUE (Promontoire); sa position et son nom moderne, Hist. 163.—Quand doublé par les Romains, ibid.—Voyez CHERSONÈSE.

CIMOLIENNE. VOYEZ TERRE.

Cimon n'a point été emprisonné pour acquitter l'amende infligée à Miltiade son père, comme on le croit vulgairement, Mém. III, 133, 134.

CINABRE ARTIFICIEL; son inventeur, Mém. III, 163.

CINCINNATUS (Q.); combien il possédait de jugères; sa noble pauvreté, Mém. X, 502. — Origine de ce surnom, III, 301.

CINCTUM et CINCTUS. Voyez CINGULUM. CINCTUTUS, expliqué, Mém. IV, 303. CINÉITE OCCUPE Smyrne, Mém. II, 567. CINEBARII, Mém. III, 369.

Cinglum, vêtement, expliqué, Mém. IV, 303. — Diffère de Cincrus et de Cincrum, ibid.

CINI. VOYEZ SINDA.

CINIFLONES, Mém. III, 369.

CINNAME d'Éthiopie; son excellence, Mem. V, 140.

Circassiens (Les), objet de deux chapitres du Canoun-namèh de Soliman, relatif à l'Égypte, Mém. I, 56, 64. — Aident Selim l'adans la conquête de l'Égypte; récompenses qui leur sont accordées, 60 et suiv. — Règlements relatifs à leur organisation, 64, 65, 66.

CIRCONFÉRENCE de la terre, suivant les Indiens, et suivant les Grecs du temps d'Alexandre, Hist. I, 110.

CIRCUMPOTATIO, expliqué, Mém. III, 312.
CIRQUE; c'est dans le cirque que se donnaient à Rome les jeux scéniques avant la construction des théâtres proprement dits, Mém. VIII, 265.— Lors du triomphe de Probus, on planta, dans le cirque, une espèce de forêt où furent lancés plusieurs milliers d'animaux sauvages de toute espèce, X, 446, 447.— Animaux promenés ou tués dans le cirque. Voyez Animaux.

Cissia, mère de Memnon, donne son nom à la Cissie, suivant Eschyle, Mém. X. 318.

CISSIE. Voyez CISSIA.

CITÉ ROMAINE (Droit de); son extension successive, Méni. VIII, 407, note 1.

CITRE (Le), exporté de la Mauritanie à Rome sous Caligula, Mém. VII, 139.

— Confondu avec le citronnier, II, 450.

— (Bois de); comment on l'employait et on le travaillait du temps de Néron, VII, 158.

CITRONNIER; sa rareté et son prix à Rome du temps de Pline, Mém. II, 319.

GITBUS (Mémoire sur le) des anciens, par M. Mongez, Hist. III, 31. — Ses caractères, ibid. 32. — Les anciens en faisaient des tables du plus grand prix, ibid.

CIVILISATION (La) des habitants de la Tartesside antérieure à celle de tous les peuples de l'Europe, Hist. I, 132.

CLARISSIMUS (Vir); date de ce titre et à qui il se donnait, Hist. I, 245.

CLASSES DE L'INSTITUT; chaque classe règle l'emploi de ses fonds, Hist. I, 6;—distribue annuellement un prix, ibid.— Leurs séances annuelles, ibid.

CLASSE (Première); ses attributions, Hist. I, 2.— Divisée en onze sections; nombre des membres de chacune, 3.— Nomme deux secrétaires perpétuels, 4.— Combien elle peut nommer de membres pris dans le sein de l'Institut, ibid.— Nombre de ses correspondants étrangers, ibid

CLASSE (Seconde); ses attributions, Hist. 1, 3, 4. — Nombre de ses membres, 4. — Nomination de son secrétaire, ibid. — Combien elle peut élire de membres parmi ceux des autres classes, ibid. — Ses associés étrangers, ibid.

CLASSE (Troisième); ses attributions, Hist. I, 3, 4. — Nombre de ses membres et de ses associés étrangers, 4. — Son secrétaire perpétuel, ibid. — Combien elle peut nommer de mem-

bres pris dans le sein de l'Institut, ibid. — Nombre de ses correspondants nationaux et étrangers, 5. -Liste des membres qui la composent, d'après l'arrêté du gouvernement du 3 pluviôse an x1, 7. — Liste de ses associés étrangers, 9. — Liste de ses correspondants, ibid. — S'occupe des nouveaux statuts et règlements de sa police intérieure, et les arrête, 12. — Articles de son règlement du 27 ventôse an xI, 13 et suiv. - Voyez Commission, COMMISSAIRES, ELECTION, BUREAU, MEM-BRES, MÉMOIRES, SÉANCES, CORRESPON-DANTS, LECTURE, SECRÉTAIRE, PRÉSI-DENT. — La troisième classe, dans sa séance du 9 floréal an x1, fixe les bases de l'indemnité allouée à chacun de ses membres, 18. — Arrêté y relatif, ibid.; approuvé par le gouvernement, 19. — Reprend ses travaux, ibid. — Arrête de , se conformer en tout aux principes et aux usages de l'Académie des inscriptions, 20. - Est chargée par le gouvernement de la composition des inscriptions et des médailles, 20, 21. Décret de l'empereur Napoléon y relatif, 22. — S'occupe d'une histoire métallique de l'empereur Napoléon, ibid. - Nomme une commission à cet effet, 22, 23. — La troisième classe est chargée, par le gouvernement, de continuer l'Histoire littéraire de la France, commencée par les bénédictins, 23; elle nomme à cet effet une commission, 25. — Elle coopère activement au Tableau de l'état des sciences, des lettres et des arts demandé à l'Institut par le gouvernement, ibid. — Termine et présente son rapport au chef du gouvernement, qui en ordonne l'impression, 26. — Livre à l'impression les discussions auxquelles les prix décennaux avaient donné lieu dans ses séances, 27.—Publie les tomes VII et VIII des Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, 27. — Surveille

la continuation du recueil des Historiens de France et de celui des Ordonnances des rois de France de la troisième race : nombre des tomes qu'elle en a publiés, ibid. — La troisième classe examine les mémoires envoyés aux concours ouverts par celle des sciences morales et politiques, 28. - Proroge le concours, 29. - Abandonne deux questions, ibid. — Sujets de prix proposés pour les années 12, 13, 14, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 28.— La classe sollicite et obtient du ministre de l'intérieur, la valeur d'un second prix, qu'elle décerne à M. NAUDET, 30. — Décerne deux prix en 1810. — Changements arrivés dans la liste de ses membres depuis sa création jusqu'à la fin de 1811, 32. — Liste des membres qui composaient la classe à la fin de l'année 1811, 35. — Inscriptions et médailles composées ou adoptées par la troisième classe de l'Institut depuis 1803 jusqu'en 1811, 160. Voy. Inscrip-TIONS, MÉDAILLES. - Obtient du gouvernement impérial la liberté de plusieurs savants étrangers, V, 2.-Fait exempter du service militaire plusieurs jeunes savants et artistes, 2, 3. - Est maintenue dans le droit de présenter un candidat pour chaque place vacante au Collège de France, dans les chaires de littérature, 3. - Sollicite et obtient du gouvernement l'ordre de faire dresser, dans toutes les villes de France, le catalogue des manuscrits qui existent dans les dépôts publics, ibid. — S'occupe de faire dérouler les manuscrits tirés d'Herculanum, donnés à l'Institut, 3, 4. · — Exposé de ses travaux en 1816 pour les Notices des manuscrits, l'Histoire littéraire de la France, les Historiens de France, les Ordonnances des rois de France de la troisième race, 4, 5.—Par ordonnance royale, du 22 mars 1816, la troisième classe reprend le nom d'Académie des inscriptions et belles-lettres,

5. — Nota. A partir de cette époque, la suite de l'Histoire de la troisième classe se trouvera sous le titre de Académie des inscriptions et belles-lettres.

CLASSE (Quatrième): nombre de ses membres et de ses associés étrangers, Hist. I, 5. — Divisée en cinq sections, ibid. — Nomination de son secrétaire perpétuel, ibid. — Combien elle peut prendre de membres dans le sein de l'Institut, ibid. —Nombre de ses correspondants, ibid. —Ses attributions, 3.

CLASSIS ALEXANDRINA, expliqué, Mém. V, 138.

CLATHRA, dans les édifices des anciens, Mém. III, 186 et suiv.

CLAUDE, empereur; son expédition en Bretagne, Hist. I, 202; — rachète ses faiblesses par les établissements utiles dont il est auteur; ses travaux en faveur du commerce et de l'industrie; encouragements qu'il donne à la navigation, Mem. VII, 143 et suiv. — Il soumet l'Angleterre sans combattre, et c'est sous son règne qu'on voit s'établir des relations commerciales entre Rome et ce pays, 144. - Progrès que lui doit la fabrication du papier de papyrus, 146. - Le luxe ne diminue pas sous son règne; il rend une loi sur les statues, 147, 148. — Explication d'un camée antique, représentant l'empereur Claude et sa famille, montés sur un char traîné par des Centaures, VIII, 397. — Voyez CEILAN et PLOCAMUS.

CLAUDE-CÉSAR, historien, Mém. V, 151.
CLAUDIEN, in Eutrop. lib. 1, v. 350, expliqué, Mém. IV, 261. — Recherches, par M. Walckenaer, sur les causes de l'erreur que ce poête a commise en rapportant que Stilicon a livré bataille aux Gètes dans les plaines où Marius avait défait les Cimbres, VI, 371, 372.

CLAUDIA. Voyez Loi.

CLAUDIUS, auteur de la loi Claudia, appelée aussi Flaminia; cause de la lutte qu'il eut à soutenir contre la noblesse ro-

maine, pour faire passer cette loi, Mėm. III, 336.

CLAUDIUS CIVILIS, chef des Bataves, rompt la digue élevée par Drusus sur la rive gauche du Rhin; suites de cette rupture, Hist. I, 158, 159.

CLAVIER (M. Jean-Baptiste), porté sur la liste des membres composant la troisième classe en 1811, Hist. I, 36. — Remplace M. Dupuis, 34.—Est nommé membre de l'Académie des inscriptions, V, 34. — Sa mort et son successeur à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, VII, 24. — Sa théorie sur les synchronismes des premiers rois d'Arcadie, et de la seconde dynastie des rois d'Argos, Mém. V, 222. - Liste de ses travaux académiques : Mémoire sur la famille des Callias, III, 129. (Voyez CALLIAS); Dissertation sur Apollodore, tyran de Cassandrée, IV, 85-101. - Notice historique sur sa vie et ses ouvrages par M. Dacier, secrétaire perpétuel, Hist. VII, 197.—Sa naissance; ses succès rapides et brillants dans les langues anciennes, ibid. — Il allie l'étude de l'histoire à celle de la jurisprudence, 197. — Ses fonctions dans la magistrature; considération qu'il s'y acquiert par ses lumières et ses vertus, 198.—Il est nommé, en 1809, membre de la Classe d'histoire et de littérature ancienne de l'Institut, où il remplace M. Dupuis, 199. — Mérites particuliers de son édition du Plutarque d'Amyot, ibid. — Il se livre à l'étude des temps héroiques de la Grèce; sous quel point de vue il les considère, 200. — Il prend pour guides Apollodore et Pausanias, 200, 201. — Il traduit en français et publie le texte de la Bibliothèque d'Apollodore: Examen de ses principes de critique, et jugement sur sa traduction, 201, 202. - Son édition et sa traduction de Pausanias laissées incomplètes; espoir de voir cet ouvrage terminé, 202, 203. - Son Histoire des premiers

temps de la Grèce; exposé critique du système adopté par l'auteur dans la composition de cet ouvrage, 203 et suiv. - Par quelles qualités ce savant rachète les défauts de son style, 206. - Exposé analytique de ses autres productions: Recherches sur l'état de la législation des anciens, relative à l'Avortement; Histoire de lu famille des Callias; Epoque d'Apollodore, tyran de Cassandrée, 206, 207; Sur les Oracles chez les anciens, 108. — Son caractère comme écrivain, comme magistrat et comme homme privé, 209, 210. — Traits d'indépendance, d'intégrité, et paroles qui honorent à jamais sa mémoire, 211.-Circonstances et époque de sa mort, ibid.

CLAVIJO (Ruy-Gonçalès de), ambassadeur du roi de Castille auprès de Tamerian, Mém. VI, 502.

CLÉARQUE, tyran d'Héraclée; date de sa mort, et nom de son successeur, Mén. II, 513.

CLEFS de l'écriture chinoise; leur inventeur, Mém. VIII, 9.— Système erroné de Fourmont sur leur origine; idées singulières des PP. Cibot, Bouvet, Prémare, Parennin et du savant Deguignes sur cette matière, 11.

CLÉMENT (Saint) d'Alexandrie, corrigé et expliqué au sujet du nombre des rois de l'Argolide, Mém. V, 214.—Son texte interprété, défendu et mis d'accord avec celui de Denys d'Halicarnasse et d'Eusèbe, 216 et suiv. — Strom. lib. vi, pag. 749, 751, corrigé, II, 262, 266.

CLÉMENT (Saint) le Romain, pape, son époque, son épitre et son opinion sur le phanix, Mém. I, 191.

CLEMENT IV, pape, reçoit une lettre d'Abaga, grand khan des Tartares mongols; sa réponse, Mém. VII, 339, 340

CLÉMENT V, pape, pendant son séjour à Poitiers, accorde une bulle qui ordonne la création d'une commission ecclésiastique pour instruire le procès de Guichard, évêque de Troyes, M. VI, 608.— Était dominé de craintes superstitieuses, 619. — Cherche en vain à rallumer l'ardeur des guerres saintes; le véritable fondement de ses projets et de ses espérances, résidait dans l'alliance et la coopération des Mongols, VII, 401, 402.

CLÉMENT XIV, pape, zelé protecteur des lettres et des arts, prend les mesures les plus efficaces pour former une grande collection de monuments de l'antiquité, et il donne naissance au Museo Pio-Clementino, Hist. VIII, 8.

CLÉMENT (Don); ses ouvrages, Hist. I, 291.

CLÉOMÈDE, auteur du traité intitulé Kuxxixn Θεωρία μετεώρων. Recherches sur l'époque où il a vécu, et examen de son ouvrage, par M. Letronne, Mém. VI, 264 et suiv. - Preuve tirée de son ouvrage, qui démontre qu'il est postérieur à Ptolémée, 266. — Ecrivait au plus tôt dans le 111' siècle, 268, 273. - N'était qu'un compilateur ignorant, 268. — N'écrivait point à Alexandrie, et n'a jamais visité cette ville, 26g. — N'a jamais eu sous les yeux les ouvrages d'Eratosthène, 269. — Preuves de ses méprises et de son ignorance, 270, 271. - Était stoicien, 271, 272. — A connu la plus grande partie des écrits de Posidonius, d'où il a extrait la majeure partie de son traité, 272. — Traduction du passage de Cléomède relatif à l'opération qu'il attribue à Eratosthène, 274 et suiv. — Preuves des contradictions dans lesquelles est tombé ce compilateur, 301. — A tort corrigé par Balfour et par M. Bake, ibid. — Son texte restitué d'après un manuscrit par M. Letronne, 302. - Est le seul auteur qui parle d'un stade contenu 250,000 fois dans le contour du méridien, 303. — Examen fait par M. Letronne du passage de cet auteur, où l'on a cru trouver qu'il donnait une mesure de la terre estimée à 300,000 stades, 307 et saiv. — Autre

examen, par le même savant, d'un passage où Cléomède traite d'une mesure de la terre attribuée à Posidonius, 313 et saiv. — Lib. 1, c. 4, p. 18, éd. de Balf. expliqué par M. Larcher, I, 263, 264.

CLÉOPHRADES, voué aux dieux infernaux, Hist. I, 236, 237.

CLERGÉ DE LA GAULE sous les Francs, Mém. VIII, 512 et suiv. - Esprit des peuples de la Gaule par rapport à la religion, 513 et suiv. - Sanction ecclésiastique, 517.—Union du clergé par sa constitution et l'esprit de corps, 518 et suiv. — Hiérarchie et gouvernement de l'Eglise, 522.— Le pape et le vicaire du pape, ibid. et suiv. — Division du territoire et circonscription des églises, 525. — Synodes ou conciles, 526. — Métropolitain, 527. — Evêques, prêtres et autres clercs; leur division en deux ordres, leur hiérarchie, leur discipline, 529, 530. — Ligne de démarcation entre les prêtres de la ville et ceux de la campagne, 530. — Conditions exigées des personnes qui entraient dans les ordres, ibid. - Interdiction du mariage aux prêtres; obligations imposées à ceux qui étaient mariés avant de se vouer au sacerdoce, 531. — Désordres et licence auxquels s'abandonne le clergé dans la dernière moitié du vii siècle, et la première du viii, 531, 532. 1º Privilèges personnels. Composition ou évaluation de la personne des ecclésiastiques d'après les lois pénales, 533, 534. — Honneurs dus aux clercs, 534. - Prérogative accordée aux ecclésiastiques dans les actions judiciaires, 535 et suiv. - 2º Privilèges réels. 537 et suiv. -Facilités qui lui étaient accordées pour l'accroissement de ses richesses, qui devinrent immenses, ibid. - Ses immunités, 539. — Ses prélèvements sur les revenus et les possessions des fidèles, 541. — Ses Gasindi ou clients sous les rois de la première race, 540. - Atteintes portées à sa prospérité au VIII°

siècle et après les victoires de Charles-Martel, 542. — Rapide accroissement de ses richesses; opulence excessive à laquelle il était déjà parvenu au vi° siècle, 538. — Iufluence générale du clergé en France sous les rois de la première race, 553 et suiv. — Origine de cette influence, ibid.; ses suites fàcheuses pour la population, 555, 556. - Son intervention toute puissante dans les affaires judiciaires, 556. — Droit d'asile; considérations sur ce privilége accordé aux églises et sur ses résultats avantageux, 557 et suiv. - Ses services et ses bienfaits au milieu de la barbarie générale, dans les premiers temps de la monarchie française, 559 et saiv.

CLÉRISSEAU (M.); influence de ses ouvrages, Hist. I, 278.

CLIENTS, à Rome; origine de leur institution, Mém. III, 304. — Leurs devoirs envers leur patron, ibid. — Devaient précéder leur patron, et non marcher à ses côtés, 304, et VII, 154. Voyez Es-CLAVES, PATRONS.

CLIO, muse de l'histoire, a pour attribut ordinaire un volumen, Mém. VIII, 373.

CLITON (Guillaume), fils de Robert, duc de Normandie; ses aventures, Mém. IV, 533 et suiv. — Fait ses premières armes à la bataille de Brenneville-sur-Andelle, 535. — Il épouse la fille de Foulques, comte d'Anjou, 536. — Son mariage déclaré nul par le légat du pape, comme contracté à un degré prohibé, 537 et suiv. — Interdit mis sur ses états par le pape Calixte II, 538. — Quel degré de parenté existait entre sa femme et lui avant le mariage, 539, 540. - Après la dissolution de son mariage, il épouse une princesse de Montferrat, belle-sœur de Louis le Gros, 541.—Dotation qu'il reçoit du roi de France, ibid. - Il est établi comte de Flandre; sa mort, 542,

CLOAQUES, construites sous le règne de

Tarquin; leur immensité; réparées deux fois avec des frais énormes; font naître des doutes sur l'époque de leur construction et de la fondation de Rome, Mém. II, 345, 346. — et LATRINES, VOYEZ VIDANGE.

CLOCHES (Titre de l'alliage des), Mém. VIII, 366. — Médailles faites avec l'alliage des cloches, et présentées à l'Assemblée constituante par deux artistes lyonnais, 367. — Fondues pour en fabriquer de la monnaie; leur alliage; fraude à laquelle il donna lieu; moyen employé pour la reconnaître, IX, 247.

CLOTA ÆSTUARIUM; sa position et son nom moderne, Hist. I, 210.

CLOTAIRE I<sup>st</sup>, fils de Clovis, reçoit un plat d'argent de son frère Thierri, qui regrette ce don, *Mém.* VIII, 476.

CLOU ANNAL; son usage à Rome, son origine; ne prouve point, comme on l'a cru, que l'écriture ait été ignorée ou peu connue des premiers Romains, Mém. II, 455, 330.

CLOVIS, suivant l'usage des Cimbres, défie Syagrius, général romain, Mém. VI, 368, note 1.— Ne conduisait ses troupes que par la promesse et l'appât du pillage, VIII, 431.— Motifs et importance de sa conversion, 514.

CLUVIER, se trompe et induit le monde savant en erreur sur la valeur de la terminaison de l'affixe briga, Mém. VI, 331 et saiv. — Ital. antiq. lib. IV, cap. XI, convaincu d'erreur sur l'emplacement de Turris Cæsaris, et de Turris Aureliana, sur la voie Appienne, VII, 202, 203. — Éloge de son ouvrage et cause des erreurs qui peuvent s'y trouver, 203.

CLYDE, rivière; son nom ancien, Hist. I,

COBAD, fils de Firouz, roi de Perse, Mém. X, g. — Durée de son règne, 11, 14. COBLENZE (Conférence de), de l'an 860, Mém. X, 58g. COCALA, dans l'Inde; sa position, Hist. I, 99. — Aujourd'hui Siccacollam, 101.

COCHIN, dans l'Inde. Voyez MELENDA.

COCHONS (Les), employés par les Égyptiens pour labourer leurs champs, Mém. II, 653 et suiv.

Coconas, livré au supplice, Mém. VI, 619.

CODANUS, golfe, Hist. I, 172. — Le même que le Mentonomon de Pythéas, ibid.

CODDURA répond à GUNDUR, Hist. I, 98.

COELIA, ville, aujourd'hui Cegli, sur la voie Appienne, suivant M. Walckenaer, Mém. VII, 205. — Mentionnée aussi par Strabon et par Ptolémée, contre l'assertion du P. Porcheron, 206.

Concession of the Colus, Mem. II, 424.

Colffure (La) devient un objet de luxe à Rome, Mém. III, 368. — Ses diverses espèces et ses différents procédés chez les Romains, ibid. — Esclaves chargés de la coiffure; leurs dénominations, 369. — Ses progrès à Rome; elle y devient un art difficile, 333. — Recherche qu'y mettaient les hommes et les femmes du temps de Néron, VII, 162, 163. Voyez Cheveux.

Coil, ville et golfe de la mer des Indes, les anciens Colchi, Hist. I, 88. — Port de la côte orientale de l'Inde, 94. — Signification de ce mot, 95.

Κοιμητήριον substitué par les chrétiens à πολυάτδριον, Mém. II, 594.

Coin du Roi et coin de la Reine; signification de ces mots, Hist. I, 303.

Coins antiques faits de bronze; expérience faite sur l'un de ces coins à l'hôtel de la monnaie de Nîmes, Mém. VIII, 369.

Koná (Tá), expliqué, Mém. VIII, 217.
Cointe (Le), en latin Cointius, pratique l'un des premiers, à Paris, l'art de faire

le départ de l'or et de l'argent, Mém. IX, 232.

COLEUS, de Samos, découvre l'océan Atlantique, Hist. I, 130. COLAIR, lac de l'Inde, Hist. I, 98. Erreur géographique dont il a été cause, ibid.

COLCHI, ville, et Colchi, peuple, sur les côtes de la mer de l'Inde, ne doivent pas être confondus. — Leur emplacement et leur nom moderne. — Célèbres par une pêcherie de perles, Hist. I, 88. — Port de la côte de l'Inde, dans Ptolémée, répond à Coil, 94, 95.

COLCHICUS SINUS, sur la côte orientale de l'Inde; origine de son nom, Hist. I, o.4.

COLCHIDE. VOYEZ TOISON D'OR.

96

Colechi, l'ancien Colchi, sur la mer de l'Inde, Hist. I, 88.

COLENDUS, mot gravé au-dessous d'un médaillon contorniate, Hist. VII, 62.

COLH-RAM. Voyez CURURA.

Collacum; étymologie de ce nom, Hist. I, 95.

Collingôn, promontoire; sa distance du Gange, Hist. I, 103.—Il répond à la pointe de Gandewari, ibid.

Colis; étymologie de ce nom, Hist. I, 95. Collection des historiens de France, publiée par les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur; aperçu historique et analytique de ce grand ouvrage, Hist. IX, 176.

Collége noyal de France (Le), fondé par François I"; projet de ce prince pour cet établissement, Hist. I, 337, 338.—Son histoire sous Henri IV et ses successeurs, 138 et suiv. — Ses chaires doubles supprimées, et remplacées par d'autres, 342. — Une chaire du droit de la nature et des gens y est créée en 1774, 306.

Collegium mercatorum, ou Mercuriale à Rome, Mém. III, 289, 290.

COLLIERS des dames romaines; leur composition; les femmes les gardaient même pendant la nuit, Mém. VII, 176. — des chevaux, ornés de pierreries, IV, 388.

Collou (Le), en Afrique, cédé par Sélim II à Lenches, Mém. X, 558. COLOMB (Christophe) découvre le nouveau monde, en cherchant le Zipangri de Marc-Pol, Mém. VII, 415. — Est conduit à la découverte du nouveau monde par les opinions géographiques répandues de son temps sur la position de l'Inde, X, 547, 548.

COLOMBE RICTRUDE, Hist. III, 52.

COLOMBO, de Ceilan, répond au Jovis extrema de Ptolémée, Hist. I, 121.

COLONI, chez les Francs; en quoi ils différaient des servi ou mancipia, Mém. VIII, 570. Voyez SERFS.

COLONIE ARGIENNE de Triptolème; son époque, Mém. II, 23. — Pélasgique, ibid. — d'OEnotrus, ibid.

Colons chez les Francs. Voyez Coloni et. Serfs.

COLONIES des anciens; leurs rapports avec leur métropole, Hist. IV, 60, 61.—
(Les) avaient coutume de transporter sur les terres les plus éloignées, les noms des régions et des localités, etc. d'où elles étaient parties, Mém. VI, 325.— grecques; les Grecs des colonies asiatiques eurent soin de se maintenir purs de tout mélange étranger, VIII, 245.— Romaines en Espagne et en Afrique; leurs commencements, VI, 356.— Sous Auguste, V, 85.

COLONNES (Les) du détroit de Gibraltar, appelées Colonnes de Saturne, et pourquoi, Hist. I, 123, 129; -Colonnes de Briarée, jusqu'à quelle époque, ibid.: - Colonnes d'Hercule, à quelle époque et à quelle occasion, ibid. — (Les) de Briarée, appelées plus tard Colonnes d'Hercule, VI, 336. — Elles recurent le nom de Briarée, de colonies d'origine Thrace, 337, 338. — (Les) d'Hercule, appelées d'abord Colonnes de Briarée, 336 et suiv. — Appelées plus anciennement encore Colonnes de Saturne: ibid. — Preuves qui viennent à l'appui de cette tradition, 336, 337. — Pourquoi elles ont été appelées d'abord Colonnes de Briarée, Hist. VII, 110. —

Franchies par les Tyriens les premiers, I, 124; par Colœus de Samos, le premier d'entre les Grecs; et à quelle époque, 130. — Fausse opinion des anciens sur la distance du détroit des Colonnes d'Hercule au détroit de Sicile, et à Rhodes, Mém. IX, 94 et saiv. — du temple de Jupiter Olympien d'Athènes, transportées au Capitole, Mém. III, 420.

Colosse de Rhodes (Le), vendu à un juif d'Édesse, Mém. II, 55g.

COLOSSIENS. VOYEZ RHODIENS.

COLUMBAN (Saint) fonde un vaste monastère à Luxeuil, Mém. VIII, 555.

COLUMELLE, liv. 11, ch. xx1, expliqué, Mém. III, 34.

COLUMNATUM (Or), de Plaute, expliqué, Mém. VIII, 281, 282.

Comam religare, dit des courtisanes, Mém. III. 301.

COMAR, sur la mer de l'Inde, Hist. I, 88.

Comaria, dans Ptolémée, répond au cap Comorin, Hist. I, 94.

COMBAT (Le) judiciaire, suivant M. Pardessus, n'entraînait pas autant d'inconvénients et d'abus qu'on pourrait le supposer, Mêm. X, 696 et suiv.— n'était point admis en toutes sortes de contestations, comme l'assure Montesquieu, 763.— entre le plaideur mécontent et ses juges, 763, 764.

Contidir, appelée chez les Latins palliata, togata, prestextata, tabernaria, rhyntonica et planipedia; ses différents caractères sous ces différents noms, Mém. VIII, 274. — Caractère de la comédie chez les Romains, 282, 283. — Mimes et Atellanes, 274, 275.

COMÉDIENS. Voyez ACTEURS.

Comédiennes. Voyez Actrices.

COMEDORUM MONTES, aujourd'hui Bélar-Tagh, Mèm. IX, 111.

Comité de diplomatique, formé par le gouvernement en 1780, Hist. I, 292. — des chartes; date de son établissement; son but; sa composition, IX, 178.

COMMANENTES. VOYEZ SERFS.

COMMEATUS ALEXANDRINUS, expliqué, Mém. V, 138.

COMMENDARE, recommander; valeur de ce terme dans le royaume des Francs, Mém. VIII, 420.

COMMERCE DES ANCIENS; coup d'œil sur les relations des peuples de l'antiquité, Mém. X, 514 et saiv. — Leurs lois commerciales et maritimes, 521.

COMMERCE DES ROMAINS (Mémoires de M. de Pastoret sur le): 1er Mem. III, 285, 2° Mém. ibid. 355; 3° Mém. V, 76; 4° Mém. VII, 125. — État du commerce dans les premiers siècles de Rome; règlements, institutions, travaux qui y eurent rapport, III, 288 et suiv. — (Le) méprisé des Romains et des Grecs, 288. — Encouragé par Servius Tullius, 289. - Etat du commerce de Rome à l'époque de la première guerre punique, 325. — Première guerre entreprise par les Romains dans l'intérêt du commerce. 435.— des Romains sous les empereurs; --- commerce de la poterie; son accroissement sous Vitellius, VII, 174; — de Rome à la fin du vire siècle, et au commencent du viiie, III, 437 et saiv. -Son état et son étendue à Rome sous Auguste, V, 86; X, 517.—Sa prospérité sous cet empereur, V, 78, 79. — des Romains, pendant le siècle d'Auguste, avec les diverses régions du monde connu, 116 et suiv.: — avec l'Europe, 116; - avec l'Espagne, 118; - avec les Gaules, 120 et suiv.; — avec la Grèce et les îles de la mer Égée ou de celle de Crète, 122 et suiv.; - avec l'Arabie, 134 et suiv.; - avec les Perses et les Sères, 136; — avec les Parthes, 137; avec l'Egypte; marchandises que Rome tirait de ce pays, 137 et saiv.; — dans l'Asie Mineure, 125; — avec l'Ethiopie et quelques autres régions de l'Afrique, 140 et saiv.; — en Syrie et en Assyrie,

127 et suiv.; - avec l'Inde, 131. -De quelle manière et par quelle route se faisait le commerce de l'Inde, 133 et suiv. — Mesures prises sous Tibère en faveur du crédit public et du commerce; consommation du vin; commerce des grains, des marbres et du papyrus, 134 et suiv. - Droit sur les ventes; commerce des perles; droits sur les marchandises de luxe, 138 et suiv. - Impôts exorbitants mis par Caligula sur les produits et les marchandises de toute espèce, 143. — Travaux de Claude en faveur du commerce; commerce d'Angleterre en particulier; lois, règlements, manufactures nouvelles, VII, 143 st suiv. -Commerce avec la Mauritanie et avec l'Angleterre, établi à cette époque, 144; avec l'Irlande, 145; avec la Cappadoce et la Phénicie, ibid.; avec l'île de Taprobane, 145, 146. — Relations commerciales de l'empire romain avec la Chine et l'Inde, sous les Han; leur objet, leur nature et leur voie, VIII, 124, 125. — A quelle époque et comment le commerce devint funeste à l'empire romain, V, 142. — des grains à Rome, et inspection générale des subsistances, III, 290 et suiv. -- (Le) et le transport des denrées interdits aux sénateurs romains par la loi Flaminia, 326. — maritime des Romains sons les rois, II, 344; —dans les premiers temps de la république, 366, 370, 371, 372. — Ignorance des Romains dans le commerce maritime, III, 292 et suiv. - Le commerce et l'industrie maritimes des Romains naissent et se développent; institutions et règlements qui les favorisent, 321 et suiv. — maritime de Rome au commencement du septième siècle, 355 et suiv. — des Gaules avec le Levant, X, 518. — de Constantinople après la translation du siége de l'empire, 517, 518, 519; — de l'Inde se faisait surtout dans la Limyrique, Hist. I, 93.

COMMERCE (Le) DE LA FRANCE et des divers états de l'Europe méridionale, avec la Syrie et l'Égypte, depuis la décadence des Francs dans la Palestine, jusqu'au milieu du xvi siècle; objet d'un prix proposé et décerné par l'Académie des inscriptions, Hist. IX, 44. — français. Mémoire historique et diplomatique sur le commerce et les établissements français au Levant, depuis l'an 500 de J. C. jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, par M. Pouqueville, Mém. X, 513-578. — Coup d'œil sur les relations commerciales des peuples de l'antiquité, 514 et suiv. -Commerce des Gaules avec le Levant; Marseille, Arles, Narbonne, Montpellier, Agde, Toulon, Antibes et Fréjus, 518, 519. — Etat du commerce en France à l'époque de l'invasion des Barbares du Nord et de l'Orient, 519, 520. — Sur quel pied nos relations commerciales avec le Levant furent établies vers le vi° siècle, 520 et suiv. — Aperçu préliminaire sur les lois commerciales et maritimes des peuples de l'antiquité; les Phéniciens, 521; les Egyptiens, 522, 524; les Israélites, 522; les Rhodiens, 522, 523; les Athéniens; perfection de leur droit maritime et commercial, 523, 524. - L'institution consulaire due aux Égyptiens, 524. Le praxème des Grecs remplissait des fonctions analogues à celles des consuls modernes, 524. — Les Romains n'ont point été, comme le prétend Bouchaut, ceux qui admirent des consuls tels.qu'ils existent de nos jours; nature de la juridiction de leur prætor mercatorum et de leur prætor peregrinorum, 525, 526. — Les édits relatifs aux naufragés remis en vigueur, 526. — Loi d'Euric, roi des Visigoths, qui consacre l'institution consulaire, ibid. — Tribunaux institués en faveur des marchands étrangers; diverses dénominations de leurs juges chez les différents peuples; lears attributions, 527. - Relations

commerciales et capitulations des Français ou habitants de la Provence et du Languedoc, avec le Levant, sous Clovis et ses successeurs, 527, 528. — Ce qu'il faut penser des premiers pactes conclus avec les Sarrasins et avec Mahomet, 528. — Fausseté de la prétenduc donation des saints lieux faite par Aaron-el-Rachid à Charlemagne, et de la fondation d'un quartier franc par cet empereur à Jérusalem, 529. — Établissement des Amalfitains dans la terre sainte, en Orient, 53o. — Factoreries des Français en Égypte; développement et importance de leur commerce au 1x° siècle, 531. — Influence salutaire des croisades sur l'état politique et commercial de l'Europe, 533 - Révolution complète opérée dans la législation maritime, par la découverte du code d'Amalfi, ou des lois des Rhodiens, 533. 534. — Premiers consulats établis au moyen âge, 535 et suiv. - Sanction du pape, accordée aux institutions de consulats, 539. — Consulats français au xiii siècle, 537 et suiv. — Statuts organiques des consulats français, 540 et suiv. — Consulats institués par saint Louis, 543. — Les Marseillais supplantent les Grecs dans le commerce du Levant, 544. — Étendue de la navigation française dans la Méditerranée au xiiie et au xive siècle, 545. - Jean de Mandeville, inspecteur de nos établissements au Levant, ibid. - Création de chaires pour les langues orientales, ibid. — Consulats après la prise de Constantinople par Mahomet II, ibid. - Date précise du premier établissement consulaire, formé par les Vénitiens dans les villes maritimes, soumises aux Mahométans, 545, 546. — Découverte du nouveau monde, 547, 548. — Le commerce du Levant protégé par Louis XI, 548, 549. — Rétablissement des consuls de France au Levant, 549. — Soliman le Canonique confirme les pri-

viléges des marchands français et catalans établis à Alexandrie; extrait du traité, 550. — État précaire des consuls au Levant au commencement du xvr siècle, 551. — Consulat sous François I", ibid. et suiv.-Jean Regnier premier agent français accrédité à Tripoli; ses successeurs, 543.—Gardiolles, premier consul de France institué en Égypte; ses successeurs, 554.—Prix d'un office de consul en Égypte au commencement du xv11° siècle, ibid.— Restauration du commerce français dans la Grèce et dans l'Asie Mineure; renouvellement de nos capitulations en 1568; honneur attaché au nom français à cette époque en Orient, 555. - Consulat d'Alger sous Charles IX, 556. — Les consulats devenus des charges vénales, et mis en ferme générale, ibid. — Côte de Barbarie; établissement des comptoirs de Tunis, de la Goulette et de Tripoli; le capitaine Lourdaries et son successeur Martin de Marseille, ibid. — Consulats de Tripoli et de Fez, 557. — Capitainerie du Bastion de France; cessions faites par Sélim II à Lenches, 558, 559. - Négociations ouvertes en 1570 avec la Porte Ottomane, en faveur du commerce dans les échelles du Levant; M. de Germigny, ambassadeur de France à Constantinople, 559, 560. — Extension donnée à nos capitulations pendant l'ambassade de François Savary; prérogative accordée au consulat français d'Alep, par l'ordonnance appelée batelation, 562. — Règlement relatif au cérémonial observé à la réception des consuls français en Égypte, 563, 564. — Les ministres d'état commencent à disposer des consulats, à l'exclusion des ambassadeurs, 565. — Achille de Harlay-Sancy, baron de la Mole, ambassadeur à Constantinople en 1611, y relève la gloire de la France par un acte de vigueur, 565, 566. - Protection accordée par les ambassadeurs français aux

missions catholiques au Levant, 566.— Voies et moyens par lesquels il était pourvu à l'entretien des consulats, 568 et suiv. -Quotité, nature et droits de douanes du commerce français au Levant, 570 et suiv. — Marine marchande française aù Levant, au commencement du xvii siècle, 573. — Le commerce français à Constantinople, en 1686, comparé à celui des autres nations, ibid. - Création de la compagnie des Indes Orientales, par Colbert, 574. — Les consuls et les intérêts du commerce français, sacrifiés aux missionnaires, 574, 576. - Les consulats affermés par Louis XIII, en 1617; suites désastreuses de cette mesure, 574. — Trafic des agioteurs sur les monnaies envoyées d'Europe en Orient; altérations des espèces, 574,575.— Organisation, en 1660, de la chambre de commerce de Marseille, déclarée port franc en 1669, 575. — La dépense des consulats, évaluée sous Louis XIV, à 100,013 livres, est mise à la charge de la ville de Marseille, en retour d'un droit de tonnage; tarif de ce droit, ibid. note 1. - Lois maritimes suivies jusqu'à l'ordonnance de la marine de 1681; éloge de ce monument de jurisprudence universelle, 577, 578. - (Le) français déclaré noble de fait et de droit par Louis XIV, 577. - A quoi se réduit la théorie de l'administration du commerce, suivant M. de Gournay, Hist. VIII, 28.

COMMISSAIRES de la troisième classe de l'Institut, aujourd'hui Académie des inscriptions et belles-lettres; leur élection; Hist. I, 16.

Commission administrative de l'Institut; sa composition et ses attributions, Hist. I, 6. — Nomination de ses membres, 13. — de la troisième classe; jours et lieu de ses séances, 16. — des Mémoires, 15. des Notices et Extraits des manuscrits, etc. ibid. — des Mémoires envoyés au concours, 16. — Nommée pour la con-

tinuation de l'Histoire littéraire de la France, 25. — Chargée de l'histoire métallique de l'empereur Napoléon, 23.

COMMODE; sa passion féroce pour les jeux sanglants du cirque; combats qu'il y livre aux animaux, Mém. X, 437, 438.

COMMUNAUTÉ (La) de biens entre époux, très-récente encore au 1<sup>st</sup> siècle de l'ère chrétienne, paraît avoir été empruntée au droit civil des Gaulois, *Mém.* X, 678.

COMMUNE établie à Reims par Louis le Jeune, Mém. VI, 571.—Cette commune se met en opposition ouverte avec l'autorité ecclésiastique, 572.—La charte de cette commune paraît avoir été retirée par suite de concessions faites au saint-siège, 575.

Comnène (Alexis); Examen critique des historiens d'Alexis Comnène et des trois princes de sa famille qui lai ont succédé, etc.; prix proposé, en 1810, par la troisième classe, Hist. I, 31.

Comorin, cap de l'Inde. Voyez Comaria. Compaposteren (Baie de). Voyez Solis Portus.

COMPITALES, fêtes; leur institution chez les Romains, Mem. X, 470.

Composition ou satisfaction pécuniaire pour la partie lésée ou ses ayants cause; ses divers degrés pour les différentes classes, Mém. VIII, 565, note 1, et 566, note 2. — (La) ou weregeld, première base de l'état civil et politique dans la législation des Barbares, 465. — du noble; ce que c'est dans les lois barbares; ses divers degrés, 408 et suiv. — ou amende pour le meurtre d'une femme d'après la loi des Francs et celle des Angles, 488.

COMPULSORES, Mém. I, 151.

Comte ou grafion; ses attributions, Mém. X, 693. Voyez Comtes.

Comte d'Anguien (Le). Voyez Bourbon. Comte (Le) de Nevers, nommé régent du royaume pendant l'absence de Louis le Jeune, se retire à la Chartreuse, Mém. IV, 512.

COMTES. VOYEZ FEUDATAIRES.

CONCAN, côte de l'Inde, occupée par des pirates, comme du temps de Ptolémée, Hist. I, q3.

Concile tenu à Chartres l'an 1124 (Recherches sur l'objet du), par M. Brial, Mém. IV, 530-544. — de Constance, qui condamne Jean Huss au supplice du bûcher, VI, 649. — de Lagni, tenu au commencement de l'année 1142, dans les états de Thibaud, comte de Champagne, par le cardinal Yves, légat d'Innocent II; les actes en sont perdus; le second mariage du comte de Vermandois y est cassé; le roi Louis le Jeune et le comte y sont excommuniés, 580. — de Clermont, de Beauvais et de Vienne; leur objet inconnu, IV, 532.

CONDATE, Mém. V, 388. Voyez CANDES. CONDÉ (Le prince de) reçoit la sépulture dans l'église royale de Saint-Denis, par ordre du Roi, le 26 mai 1818, Hist. VII, 141.

CONDEIXA, ville; voyez Conimbriga.

CONDETO (Pierre de); ses deux lettres sur la descente de saint Louis et des croisés en Afrique, Mém. IX, 454 et saiv.

CONDOR, fils de Nasr, émir d'Égypte, est chargé par le khalise Motasem de supprimer sur les états de l'armée tous les Arabes établis en Égypte, et de leur retrancher la solde; sa mort dans une révolte de quelques tribus, Mém. VII, 95.

CONDUCTEURS DE CHARS, (Pays des), Mém. VIII, 121, 122. — (Les) de chars, peuple de la Tartarie occidentale, 126.

Condyle, mesure, évaluée, Mém. VI, 57. Contédénations des états de la Grèce; leur origine, Mém. VIII, 217. Voyez Béotiens.

Conférences de la Sagesse chez les Ismaéliens, Mém. III, 114.

Confiscation (La) établie et très-fré-

quente sous la première race; Mém. VIII, 501.

CONFLAGRATION du monde (Opinion des anciens sur la), Mém. I, 271 et saiv.

Confrénces modernes; leur origine, Mém. X, 584.

Confucius; ses relations avec Lao-tseu, Mém. VII, 2, 4.— L'intelligence des livres de Confucius et des autres ouvrages classiques, est exigée de tous les employés civils, dans tous les pays soumis au régime des institutions chinoises, VIII, 45.

Congon; voyez Brisoana.

CONIMBRIGA, ville d'Espagne, aujourd'hui Condeixa, Mém. VI, 333.

CONQUISITORES; leurs fonctions dans les spectacles chez les Romains, Mém. VIII, 310.

CONRAD, empereur d'Allemagne, à son retour de la croisade, s'allie avec la cour de Constantinople, contre Roger, roi de Sicile; clause de son traité, Mém. IV, 522. — Sa lettre à l'impératrice de Constantinople, 523. — Tentatives faites auprès de lui par la France pour le détourner de déclarer la guerre au roi de Sicile, 524.

CONBAD, fils du marquis de Montferrat, permet aux Marseillais d'établir un consul à Tyr, Mém. X, 538.

Consecration épiscopale, donnée en 1411 à deux évêques, sans le consentement du roi de France, Mém. VI, 576, 577.

CONSORTIA (Sainte); son mariage avec le gouverneur de Marseille, Mém. VIII, 401.

CONSTANCE (Lac de); voyez Lacus Brigantinus.

Constance, ville libre et impériale, sur le lac Bodensée; ayant abandonné la religion catholique, est mise au ban de l'Empire par Charles-Quint, qui se l'approprie, Mém. VI, 645.

Constance, empereur; sa générosité envers le philosophe Proérésius, Mém. VI, 218. — Authenticité de sa lettre aux

princes d'Axum, prouvée par la découverte de deux inscriptions, X, 242.

CONSTANCE, fille de Louis le Gros, Hist. V, 95.

102

Constantin, empereur, décoré du titre de Stratège par les Athéniens, leur en témoigne sa gratitude en leur envoyant un nombre considérable de médimnes de blé, Mém. VI, 218. — Étend les immunités et les priviléges des professeurs publics à leurs femmes et à leurs enfants, IX, 431. — Abolit les combats de gladiateurs; sa défense violée, X, 364, 454.

CONSTANTIN VII, dit Porphyrogénète, De adm. Imp. c. xx, commet deux erreurs, relevées par M. de Sainte-Croix, Mém. II, 559, note 1.

Constantinople; son emplacement, Mém. II, 493.—Ses relations avec Alexandrie jusqu'à la conquête de l'Égypte par les Arabes; faits relatifs à la chronologie et à l'architecture de la Nubie, que ces relations peuvent servir à expliquer, IX, 184.—État de son commerce après la translation du siége de l'empìre, X, 517, 518, 519.—Détails sur la prise de cette ville par les Turcs, consignés dans une lettre, datée de Péra, le 23 juin 1453, et retrouvée dans les archives de Gênes, Hist. III, 119.

Consul. Le premier consul de la république française approuve les règlements de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 18. Voyez Consuls.

Consuls romains; jusqu'à quelle époque ils exercèrent alternativement le pouvoir d'un jour l'un, et un seul mit son nom sur les actes publics, Mém. II, 368. — Depuis Constantin il y eut deux consuls, l'un en Orient, proclamé à Constantinople, et l'autre en Occident, proclamé à Rome, Hist. I, 249. — Dans certaines années, il n'y eut qu'un seul consul, ce qui était indiqué par la formule consule solo, ibid. — Voyez Consular.

Consuls du commence; sur leur origine

et leur histoire, voyez COMMERCE FRAN-CAIS au Levant.

Consulat; incertitude qui règne sur celui qui l'a exercé le second à Rome, après Brutus, Mém. II, 362. — Quel fut le premier étranger élevé au consulat par les Romains, Hist. I, 128. — (Le) depuis l'avénement d'Auguste à l'empire, jusqu'à son abolition à la fin du douzième siècle; objet d'un prix proposé et décerné par l'Académie des inscriptions, IX, 42. — du commerce. Voy. Consuls.

CONTACOSSYLA, repond à Cottapollam, Hist. I, 98.

CONTENEBRA, ville d'Etrurie, Mém. VI, 349.
CONTEA DEUM, pour ad Deum, dans une inscription, suivant M. Mongez, Hist. VII, 90.

CONTRAINTE (De la) par corps au moyen age, Mém. X, 758.

CONTRARIUS, Andrea Contrario, savant Vénitien; notice sur sa vie et ses ouvrages, Mém. VIII, 361, note 1.

Conventions (Des) en général. Voyez Droit coutumier.

Conviva regis, convive du roi, titre nobiliaire dans le royaume des Francs; comment il s'acquérait; quelles prérogatives y étaient attachées, Mém. VIII, 417, 418.

Convives; leur nombre réglé à Rome par une loi, Mém. III, 343.

COPHANTA, en Gédrosie, visitée par Néarque, Hist. I, 69. — Dans Ptolémée répond à Cambil, 73.

COPISTES; confusion que leur négligence et leur défaut d'intelligence ont jetée dans l'histoire, Hist. VII, 129.

COPRATAS, fleuve de la Susiane, répond à l'Ab-zal, Hist. I, 54.

COPTE (Langue); jusqu'à quelle époque employée pour la tenue des registres du kharadi, Mém. V, 69.

COPTES, chrétiens, chargés de la perception des impôts en Égypte, Mém. I, 15, 22, 23. — Leurs fonctions et leur importance en Égypte, 22, 23. —

Perdent l'administration des nomes et des successions vacantes, V, 62, note 1. — A quelles conditions ils pouvaient aliener ou louer leurs biens mobiliers, 52. — Chargés de la répartition et du recouvrement de l'impôt, 54. — Pour quelle cause et à quelle époque commence leur défection, 62. - Leur révolte à Said, à Rosette, à Sakha, à Balhit, 63. — Ils sont vaincus et traités avec la dernière rigueur, 64. — Après leur défaite, ils s'emparent des fonctions de catebs pour nuire aux musulmans, 64. très-grand nombre embrassent le manométisme, 66; changements qui en résultent dans la forme de l'administration, 67. Voyez COPTE.

COQUILLAGES; leurs différents usages à Rome, Mém. V, 107, 108.

Con (Un) de chasse, voie à Gontran, devient le motif de beaucoup de confiscacations, Mém. VIII, 501.

Con, mot indien. Voyez Koil.

CORANGEZ (M. DE), correspondant, Hist. I, 38.

CORAX; Mémoire sur son Art oratoire, par M. Garnier, Mem. II, 44-80, — Son traité de l'Art oratoire, jusqu'ici attribué à Aristote sous le titre de Rhétorique à Alexandre, 54 et suiv. - Traits caractéristiques et analyse de son ouvrage, 57 et suiv. - Fut ministre d'Hiéron; époque où il a vécu, 62, 68. — Etablit le premier la division du discours en quatre parties, et en fait usage le premier, 62. — Auteur du premier discours régulier, ibid. - Figures dont il fait mention, 64. — N'a pas employé le mot phropixy, rhétorique, 65. — Son ouvrage appelé τέχτι, l'Art par excellence, ibid. — Jugements portés par les anciens sur ce rhéteur, 67, 68 et saiv. - En quel lieu et à quelle époque il ouvrit son école, 68. — Prend pour successeur Tisias, son disciple, 68. — Epoque où son ouvrage passa de la Sicile dans les écoles du reste de la Grèce,

69. — Jugement qu'en porte Cicéron, 75, 76. — Nous n'avons pas son ouvrage tel qu'il était au sortir de ses mains, 77 et suiv.

CORBEIL (Conférence de) sous Louis le Jeune, Mém. VI, 507.

Cossurae (M.), ministre de l'intérieur, écrit à l'Académie des belles-lettres, pour lui annoncer une ordonnance du Roi, qui fixe le nombre de ses membres, Hist. IX, 4, 8.—Adresse à l'Académie, le 10 avril 1824, une lettre par laquelle il l'informe qu'il vient d'ordonner de cesser dans les départements les recherches d'antiquités nationales, 29. Corbio, ville des Volsques et des Pyrénées.

Mém. VI, 352.

Consulon avait, à l'exemple de César, écrit des mémoires sur ses campagnes, Mém. VII, 213, 220. — Ses Itinéraires,

dont Pline s'est servi, se retreuvent dans la Table de Peutinger, 226.

Coadina (M.), ingénieur des mines, Misse.

III, 473, 475. — membre de l'Institut,
Académie des sciences, donne à M. Letronne une note contenent une explication physique du son que faisait entendre le colosse de Memnon, X, 353,
note 2.

CORÉA DE SERRA (M.), correspondant, Hist. I, 38.

Conúnns; exposé de leur système d'écriture; leur alphabet ou syllabaire, Mém. VIII, 56 et suiv.

COREURA, répond à Corry, Hist. I, 93.

CORINTHE. VOYER AIRAIN.

CORIOLAN; sa gloire fait oublier le nem du consul Postumus Cominius, M. II, 377. CORNES d'animaux teintes par les anciens, Mém. VII, 159.

CORNELIA, loi, Mém. III, 392.

CORNILIA BRESALIS, fille de Lucius, citée dans une épitaphe, Hist. VII, 88.

Connérius Népos; ses opinions géographiques; auteur d'une relation du périple d'Eudoxe de Cyrique, Hist. I, 187. — Explique au sujet de ce qu'il dit de la pose de la statue de Chabrias, Mém. IV, 189.

Connélius Rurinus, premier sénateur dégradé comme coupable de luxe, Mém. III, 319.

CORNU INDICUM, ivoire, Mém. X, 450.

COROEBUS, l'un des architectes du temple de Cérès à Éleusis, Mém. III, 258, 260. Kôpoi, pour zópoi dans le dialecte de Sparte,

Mem. V. 363.

104

Corporations instituées par Louis IX; leurs avantages et leurs inconvénients, Mém. IX, 216. — Voyez Potiers.

Correspondants de l'Institut, Hist. I, 5.

— Leur nombre, ibid. — Leurs droits; domiciliés à Paris, ibid. — Ont droit de séance, 18. — Nombre de ceux de la première classe, 4. — nationaux et étrangers de la troisième classe, 5. — (Liste des) de la troisième classe de l'Institut, 9; en 1811, 36; — de la quatrième classe, 5.

CORROBÉDO, principal cap de l'Espagne, probablement l'ancien Orubium, Hist. I, 135.

CORRY, ville de l'Inde. Voyez COREURA.

CORSINI (Le P.), Fast. attic. tom. II, p. 443, justifié et rectifié, Mém. V, 374 et suiv. — Admet à tort un mois nommé synelius dans la liste des mois delphiens; cause et démonstration de son erreur, 378 et suiv. — Commet dans ses Fast. attic. tom. IV, p. 26, une erreur de chronologie au sujet de la mort d'Artémise, II, 518, note 1.

CORTONA, capitale des Pélasges, Mém. VI, 349.

CORTONENSES de la Celtibérie; leur origine italique, Mém. VI, 350.

CORULA. VOYEZ CURURA.

CORVIN. VOYEZ MATHIAS.

Cory, promontoire de l'Inde, aujourd'hui Ramanan-Cor ou Ramisséram-Coil, Hist. I, 95, 97, Mém. IX, 111. — Signification de ce mot, ibid.

CONYBANTES et CURÈTES: leur danse, Mém. IV, 171, 172.

Cos, file; ses noms modernes, Mém. II, 565, note 1.

COSAMBA, ville de l'Inde; sa position et son nom moderne, Hūt. I, 102.

COSETANI (Les), peuple d'Espagne, paraissent tirer leur nom de Cosa, ville pélasgique sur la côte d'Italie, Mém. VI, 351, 353.

COSMAS INDICOPLEUSTES donne une grande mesure prise dans la longueur du continent, Hist. I, 109. — Origine de ses milles, 110. — Marchand, donne de précieux détails sur la Taprobane et sur la côte occidentale de l'Inde

Cosmes, magistrats des Crétois, Mém. VI, 222.

Κόσμος; signification de ce mot, Mém. I, 223, 224.

Cosmus, parfumeur célèbre à Rome, Mém. VII, 180.

Coss, mesure itinéraire des Indiens, Hist. I, 110; Mém. VI, 145 et suiv.— d'Akbar, 149. — Diverses espèces de Coss, 150.

Cossa, ville pélasgique, dont les ruines subsistent encore aujourd'hui, Mém. V, 168, 169, 185.

Cossus (A. Corn.), le premier qui ait remporté des dépouilles opimes, était consul et non tribun, Mém. II, 378.

COSTA, ambassadeur de Juanchus, signe, au nom de ce prince bulgare, un traité conclu avec les Génois de Péra, Mém. VII, 293.

COTAPAR. VOYEZ COTTOBARA.

COTIARIS, fleuve de l'Inde; sa position, Hist. I, 116. — Déplacé postérieurement dans la carte de Ptolémée, 113.

Cotinussa, file du détroit de Gibraltar, aujourd'hui île de Léon, Hist. I, 125, 126. Voyez Gadir.

Coton (Le) connu des anciens sous le nom de laine des arbres, de byssus, de gossipion ou gossypium, Mém. IV, 234, 235.

— Son usage et son prix, 236, 237.

—Son étymologie, 237, 310.—(Toiles

Grèce; 310.

COTTA-PATNAM. Voyez COTTIS.

COTTAPOLLAM, l'ancienne Contacossyla, darts l'Inde, Hist. I, 98.

COTTIARA, dans Ptolémée, répond à Anjenga, Hist. I, 94.

Corris, aujourd'hui Cotta-Patnam, Hist.

Cottobara, aujourd'hui Cotapar, Hist. I, 103.

Corron (Manuscrit de la bibliothèque de). Voyez Manuscrit.

COTTONARA, aujourd'hui Canara, portion de la Limyrique, où se faisait la plus grande partie du commerce de l'Inde, Hist. I, 87, 93.

COTTUS, Voyez CENTIMANES. Coudés; grande coudée de 24 grands doigts, Mém. VI, 58. — (La) d'Eléphantine, mal évaluée par M. Girard, suivant M. Gossellin, VII, 117. - Ses divisions marquées sur le nilomètre, expliquées et comparées à celles de la coudée grecque, par M. Gossellin, 117, 118. — babylonienne, et coudée égyptienne; leur évaluation, 119, 120, 124, 125. - royale ou hachémique des Arabes; sa nature et son évaluation, 131, 134. noire des Arabes; recherches de M. Gossellin sur son origine, sa nature et son évaluation, 129 et suiv.

Coura, ville, donne son nom au caractère confique; sa fondation, Mem. IX; 74, 75. Voyez Coupique.

Courique (Caractère); son origine; époque de son introduction; temps pendant lequel il a été usité, Mém. IX, 74, 75, 80, 81. — L'ignorance des formes pri mitives de cette écriture a induit en erreur les savants qui, les premiers, ont expliqué les monnaies coufiques, 83. — (L'écriture) est moins ancienne que le caractère neskhi, ainsi que le prouve incontestablement la découverte d'un papyrus arabe de l'an 40 de l'hégire, X, 88.

TOME XI.

de), d'où elles étaient importées en Couleurs ou teintures des anciens, appelées: myrteus color, Mém. IV, 258; pourpre, 250; changeantes; 260; mesoleucos, mesomelas, mesoporphyros, etc. ibid. COULON-NOR. VOYEZ KOU-LOUAN.

> COUPELLATION (La) connue des anciens, Mém. IX, 191, 192.

> Coupole; les anciens ne paraissent pas en avoir placé sur leurs temples, Mém. Ш, 267.

> Cour des barons ou haute cour, et cour des borgès ou bourgeois, instituées par Gode-·froi de Bouillon; leurs attributions, Mem. X, 733 et suiv. 750 et suiv. de mer, de fonde, 762.

> Courcan; explication de ce titre pris par Tamerlan, Mém. VI, 475, 476.

COURONNE de chêne et d'olivier décernée à Rome, au vainqueur dans les concours de poésie, Mém. V, 195. — de laurier, attribut du sacerdoce, VIII, 381, 383. ·- radiée, propre aux princes déifiés, 376.— (Les) décernées à Rome comme récompense nationale, étaient de différente nature, III, 312. — d'or décernées chez les Romains comme une récompense nationale, dans les premiers temps de la république, 209. — d'or, au nombre de deux mille, obtenues par Sylla, 402; — de perles, portées au triomphe de Pompée, 427. — (Les) en usage à Rome dans les repas, 370. — (Les), même de fleurs, longtemps défendues à Rome, ibid. — déposées à Rome sur la tombe des morts, 312.

Couronnement et sacre des rois de France à Reims; cérémonial qui y était observé, procès-verbal qui y était dressé; formule du serment qui y était prêté; leur origine et leurs modifications successives, Mem. IV, 491, 492.

Courriers des anciens, Hist. V, 68, 69. Course armée (Mémoire sur la), par M. Quatremère de Quincy, Mém. IV, 165-219. — Son introduction et son rang dans les jeux publics de la Grèce, 177 et suiv. Voyez aussi HOPLITODROME.

— Armure de ceux qui y figuraient, 179, 180, 183. — Époque de sa suppression, 180, 181. — Ce qu'en pensait Platon, 182. — Espace parcouru dans cette course, 183. — décrite par Héliodore, appliquée à la statue d'Agasias, 214 et suiv. — Encore usitée sous Hadrien, 186.

COURTISANES (Les) distinguées à Rome par la disposition de leur chevelure, Mém. III, 301, 302.

Couschoupiyrèn; valeur de ce mot, Mém. I, 37, 122.

Cousinéry (M.), correspondant de l'Académie, obtient, en 1829, le prix de numismatique, partagé avec M. Mionnet, Hist. IX, 45. — Est nommé académicien libre, 48.

COUTELLE (M.). VOYEZ PYRAMIDE.

COUTUME des Hongrois, pour indiquer le nombre des ennemis qu'ils ont chacun tués dans les combats, Mém. VI, 360. — des Sindi, peuple scythique, dans l'inhumation de leurs guerriers, 360. — des seigneurs de Biscaye dans leur prestation de serment, 359. — Coutumes féodales compilées, au x1° siècle, en Italie, par Gérard le Noir et Aubert de Orto, X, 597, 598. — de France. Voyez Droit coutumer.

COUTURE (M.); ses plâtres antiques, Hist. I, 278.

CRACOVIE, prise et brûlee par les Mongols.

Mem. VI, 407.

Craigag (pointe de); son nom dans Ptolémée, Hist. I, 215.

CRAIOVITCH. VOYEZ SISMAN.

CRÂNE humain fossile, trouvé dans un lit de pouzzolane à Monte-Mario, Mém. V, 183.

CRANGANOR. Voyez BARIS.

CRAPONE. Voyez ADAM.

CRASSUS; origine et grandeur de ses richesses; son insatiable avarice; sa mort cruelle, Mém. III, 411. Voyez Licinius.

CRATERUS, auteur d'un recueil des Décrets athéniens, Môm. III, 135.

CRATÈS DE MALLUS en Cilicie; époque de son ambassade à Rome, où il enseigne les belles-lettres, Mém. IX, 395.

GRATEVITCH OU CRAÏOVITCH. Voyez SIS-

CRATYLE (Le) de Platon, expliqué par M. Garnier, Hist. I, 344.

CRAVATE, en usage chez les anciens, Mém. IV, 295.

CRÉANCIERS et DÉBITEURS; leur position sous Tibère; règlements pris à leur égard, Mém. VII, 135.

CRÉDIT (Le) public relevé à Rome par Tibère, au moyen de la création d'un fonds sur lequel l'état prêtait sur hypothèque, Mém. VII, 135.

CRÉOPEYLE de Samos; son poème sur la print d'OEchalie, faussement attribué à Homère, Mém. II, 266, 267. — Appelé, mais par erreur, Cléophyle, dans saint Clément d'Alexandrie, ibid.

CRETA, ARGILLA et MARGA; Mémoire sur ces mots par M. Mongez, Hist. III, 26.—
Diverses acceptions du mot creta, 28,

Caericus; explication de ce nom donné à un orateur, par Juvénal, Mém. VII, 160, 161.

CREUZER (M.) adopte les réveries de Plessing et de Dornedden, Mém. X., 254.

—Donne une fausse interprétation d'un passage du Philopseudes de Lucien.

277, note 1.

CRIANIUS d'Élide, vainqueur à la course armée, Mém. IV, 185.

Crin de cheval faisant partie du système métrique des Arabes, Mém. VI, 142.

CRINITI et CAPILLATI; désignation commune à toutes les personnes libres des nations barbares, Mém. VIII, 415, note 1, col. 1.

CRISPINUS met un prix excessif à un barbeau, Mém. VII, 131.

CRISTAL; d'où les Romains le tiraient; emploi qu'ils en faisaient pour avoir de fausses pierreries, Mém. VII, 159.— Prix extraordinaire mis par Néron à un bassin de cristal, ibid. — Vases de cristal garnis d'or ou de pierreries, 160. — Son importation et son usage à Rome, V, 111. — (Les vases de) connus et fort recherchés à Rome, du temps de Sénèque, VII, 133.

CRITIQUE (La) ne fut cultivée que par l'École d'Alexandrie, Mém. I, 184. — Inconnue aux Latins, 185. — appliquée à la correction des textes; quels sont ses principes, 196. — Règle de critique: Si, de deux monuments, l'un est estimé douteux, l'autre reconnu incontestable, le jugement qui les rapproche est favorable au premier, sans poùvoir aucunement tourner au détriment du second, VII, 54.

CRITODEMUS, astronome ou astrologue; ce qu'on sait sur lui, Mém. IV, 479.—Son époque présumée, 468.

Centrolaus; son ambassade à Rome; date de son renvoi sur la demande de Caton le Censeur, Mém. III, 382; IX, 403, note 3.

CROATIE (La) est, en 1527, réunie aux états de la maison d'Autriche, Mém. VI, 644.

CROCIATONORUM PORTUS; son emplacement et son nom moderne, *Hist*. I, 146, 147.

CROCODILE; son sort fort différent dans les diverses localités de l'Égypte, Mém. X, 398. — A quelle époque on vit à Rome des crocodiles pour la première fois, ibid. — Peut vivre sans manger, un grand espace de temps, 456. — Crocodiles apprivoisés, 399, au milieu desquels se baignait le tyran Firmus, 447. — au nombre de 36, tués dans les jeux du cirque à Rome, 426.

CROCOTA. VOYEZ CROCUTA.

CROCUS; plusieurs chefs de ce nom; les époques de leurs invasions confondues par Grégoire de Tours, Mém. V, 411.

Chocuta (La) ou *crocota*; sa première mention chez les Latins; sa description et sa synonymie, *Mém.* X, 435, 436.

— Devenue plus commune à Rome au temps de Septime Sévère, et mise à mort dans les jeux du cirque, 439, 440.

CROISADE de Louis le Jeune (Mémoire sur la véritable époque d'une assemblée tenue à Chartres, relativement à la), par M. Brial, Mem. IV, 508-530. - Ses preparatifs, 500 et suiv. - Projet d'une seconde croisade formé sous Louis le Jeune; détails historiques et chronologiques à ce sujet, 517 et suiv. - Quelle a été l'influence des croisades sur la liberté civile des peuples de l'Europe, etc.; sujet de prix proposé en 1808, par la troisième classe, Hist. I, 3o. — Prix partagé, 29. L'Europe doit aux croisades la plupart des inventions qui ont signalé la fin du moyen age; quelles sont ces inventions, Mem. VII, 416 et suiv. - Leur influence salutaire sur l'état politique et commercial de l'Europe, X, 533, 534.

CROIX figurée par le gouvernail, la vergue et le manche de la charrue des anciens, Mém. II, 636. — des premiers chrétiens d'Égypte, imitant les formes de la croix ansée des temples paiens; cause de cette ressemblance, X, 199. — Le signe de la croix figuré partout dans les premiers temps du christianisme; dans quelle intention, 199, 200. — (La vraie) conservée dans Antioche, IV, 513.

CROIZIG, BATZ et POULINGUEN; à quelle époque l'île où ils se trouvent actuellement n'était pas encore jointe au continent, Hist. I, 145.

Kporidus, Pluton, Mem. II, 442.

CROSSE (La) des évêques romains parait empruntée, non aux augures, mais aux pasteurs, Hist. VII, 62.— Sa forme ancienne, ibid.— Forme de la crosse des évêques grecs, ibid.

CROTCHEY (Baie de); sa position et son nom ancien, Hist. I, 67, 71.

CROTONE; date de sa fondation, Mém. V, 148.

CROUH ou coss, mesure indienne, Mém. VI, 146 et suiv.

CROUZET (M.), correspondant, Hist. I, 10. CROY-CHIÈVRES (Guillaume de), précepteur de Charles-Quint, Mém. VI, 639.

Χρύστος, synonyme de ἐπίχρυσος, Mêm. VIII, 207.

CRUSIUS, professeur de philosophie à Leipsick; ses procédés envers le célèbre Heyne, Hist. V, 219.

Crésias, voué aux dieux infernaux dans une inscription, Hist. I, 236.

Crésippus, fils de Chabrias; son déréglement, Mém. II, 553.

Kύκροπες, les mêmes que les Cyclopes, Mém. VI, 337.

Cuirs, employés comme vétement par les anciens, Mém. IV, 223, 224.

Cuisa. Voyez Cyiza.

108

CUISINIERS; leur position à Rome, Mêm. III, 340. — Leur haut prix à Rome, 132.

CUIVRE; son usage a précédé celui du fer chez les Grecs, comme chez les habitants des côtes occidentales de la Nouvelle Guinée, Mém. VIII, 365; IX, 258. — Recherches sur la trempe du cuivre, pratiquée par les anciens, VIII, 364 et suiv. — Son prix dans l'antiquité, comparé à celui du fer, IX, 258.

CUIZA. Voyez CYIZA et BAGIA.

CURLAY, de Ceilan. Voyez NAGADIBA.

CULTE religieux; différences qui en caractérisent l'exercice chez les anciens et chez les chrétiens, Mém. III, 170.

CURANCAN n'est autre que le mot courcan, Mém. VI, 480.

Curdes (Les) composaient avec les Turcs l'armée de Saladin, Mém. VII, 97.— Ils passent au service des mameloucs turcs, 98.

CURÈTES et CORYBANTES; leur danse, Mém. IV, 171, 172.

CURIANUM, promontoire; sa position et son nom moderne, Hist. I, 144.

Curies d'Athènes. Voyez Céryces.

CURIOL, marchand et citoyen de Marseille,

consul de France à Fez, sous Henri IV, Mém. X, 557.

Curische - Nérung, l'ancienne Elizoia, Hist. I, 168.

Curius (Manilius); son noble désintéressement, Mém. X, 502, III, 319, 320. —Opère, par son triomphe sur Pyrrhus, un changement important dans la civilisation romaine, III, 320; — sa simplicité antique et sa piété, 319, 320.

Currius; incertitude de l'histoire sur son dévouement, Mém. II, 384.

CUBURA OU CORULA, aujourd'hui Colhram, dans l'Inde, Hist. I, 97, 98.

CUSANE. Voyez IASEN.

CUTCH. Voyez IRINUS.

Cuvier (M. le baron) est élu académicien libre, Hist. IX, 48.

CYANÉES, îles et rochers formés par des éruptions volcaniques, Mém. II, 496. — Origine de leur nom, 504. — Cause de leur séparation, 489. — Pourquoi appelées Symplegades et Planetæ, 503.

Cynèle, confondue avec la Terre, avec l'Abondance et la Fécondité personnifices, Mém. III, 395, 396. — Ses attributs, ibid.

CYCLOPES; leurs constructions, Mém. II, 6, 21.—Pourquoi Apollon passe pour les avoir tués, 7.—Dessins de leurs ouvrages de fortifications, Mém. II; 27.— (Les) appelés aussi Kúnpenes, Mém. VI, 337.— Furent d'excellents artistes, ibid.— Étaient un peuple de la Thrace, qui tirait son nom de Cyclops, ancien roi de la contrée, ibid.— Leur émigration dans la Curétide, ibid.— (Les) sont, parmi les Titans, ceux qui ont été transportés dans les régions supérieures, Hist. VII, 117.

Cygnes hurleurs ou sauvages, découverts à Chantilly, Mém. X, 375.

CYIZA, aujourd'hui Cuisa, village de Gédrosie, visité par Néarque, Hist. I, 69, 73.

CYLIPENUS, aujourd'hui golfe de Travemunde, Hut. I, 173.

Cynobellinus, roi breton, Hist. I, 202.



CYNOCÉPHALE OFIGINAIRE des îles Soloo en Asie, Mém. X, 383.

CYPRIAQUES, poême faussement attribué à Homère; ses auteurs présumés, Mém. II, 267.

Cypselus s'empare du gouvernement de Corinthe, Mém. II, 468. — (Le coffre de) considéré comme un des plus anciens monuments de l'art dans la Grèce, et comparé au bouclier d'Achille dans Homère, IV, 131, 132.

CYRBIS, xupceic, Mem. II, 316, 321.

Cyrille (Saint) est auteur du cycle, attribué à Denys le Petit, Mém. I, 294.

CYROPÉDIE (La) de Xénophon appréciée, Mém. II, 413.

CYRUS; trois traditions différentes sur sa naissance, comparée à celle de Romulus, Mém. II, 412, 427. — Son palais bâti à Ecbatane par Memnon, doit être rangé parmi les contes fantastiques; peu de critique qu'ont montré les savants qui ont adopté cette tradition fabuleuse, X, 320, note 2.

CYRUS (Le), fleuve, le Kour des modernes, Mém. VII, 221.

CYTHÉRIS, comédienne, traînée, avec Marc-Antoine, sur un char attelé de lions, Mém. X, 424.

CYTHNOS, aujourd'hui Thermie, Mém. II, 149.

D

D. M. (Diis Manibus) se trouve même sur des tombeaux de chrétiens, Hist. I, 255.

Δ (delta) confondu avec l'A (alpha) et le Λ (lambda), Mem. II, 120, 121, 122, 123, 124. — pour alpha, pour delta, pour omiceon et pour rho, Hist. III, 41.

DABIR, ville de la Palestine, appelée la ville des lettres, Mém. H., 430.

DABRONA, fleuve, répond à la rivière de Black-water, Hist. I, 218.

DABUL, île. Voyez PALEPATMA. — port. Voyez MANDAGARA.

DACANOS, ou le midi, Hist. I, 86.

DACHIN-ABADES, le Dakin ou le Décan d'aujourd'hui; son étymologie, Hist. I, 86.

Daciera (M. Bon-Joseph), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 7, 35. — Est élu secrétaire perpétuel de la troisième classe, au premier tour de scrutin, 11. — Son élection confirmée par le premier Consul, 12. — Secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, eut pour maître dans la diplomatique don Poirier, de la congrégation de Saint-Maur, 299. — Rédige des notices historiques sur la vie et les ouvrages des membres de la classe

d'histoire et de littérature ancienne, morts depuis sa création, le 3 pluviôse an x1 (24 janvier 1803), jusqu'à la fin de l'année 1811, 265 et suiv. Voyez Jutien-David Leroi, Germain Poirier, BOUCHAUD, KLOPSTOK, GARNIER, VILLOIson. — Suite des notices historiques. III, 127 et suiv. Voy. CAMUS, ANQUETIL DU PERRON. - Suite des notices historiques des académiciens morts depuis 1803 jusqu'à la fin de l'année 1811. IV, 1 et suiv. Voy. GAILLARD, ANQUETIL, BITAUBÉ. — Compose les notices historiques des académiciens morts de 1818 à 1822 inclusivement, VII, 143. Voyez GINGUENÉ, NIEBUHR, CHOISEUL-GOUP-FIER, CLAVIER, MENTELLE. - Suite des éloges historiques lus de 1818 à 1822 inclusivement, VIII, 1 etsuiv. Voyez VIS-CONTI, DUPONT DE NEMOURS, MILLIN, Germain GARNIER, TÔCHON d'ANNECY. - Notices historiques sur les membres de l'Académie des inscriptions et belleslettres, lues dans les séances publiques des années 1823 à 1830 inclusivement, IX, 85 et suiv. Voyez SAINT-VINCENS. Langlès, Bernardi, Barbié du Bocage,



- Boissy d'Anglas, Lanjuinais, Brial, Gossellin, Gail.
- DACIER (M<sup>e</sup>); jugement sur sa traduction d'Homère, Hist. IV, 42, 43.
- DACTYLES; leur invention, Mém. II, 25. Δάχυνθος, pour δράχυνθος, Mém. V, 343.
- DAGANA, dans la Taprobane, aujourd'hui Tangale, Hist. I, 121.
- Δαγκλε, sur les médailles, pour Zancle, Mém. V, 343.
- DAGON, Jupiter laboureur, Mém. II, 622. DAHHR-ASBAN, mont, répond à l'Ochus, Hist. I, 48.
- DAHLAK, île de la mer Rouge; incertitude qui règne sur son nom ancien, qui paraît avoir été Dibus ou Diabus, Mém. X, 246.—Cette île a été la patrie de Théophile l'Indien, suivant M. Letronne, 243 et suiv.
- DAHMA POUN; explication de ces mots sassanides, Mém. II, 217 et suiv.
- Dăi et MADHOUN, deux ordres inférieurs de la hiérarchie des ministres unitaires, Mém. X, 89, 92. — Sens propra et étymologique de ce mot, 97, note 1, col. 2. — de l'ihram; explication de ces mots, 101.
- Dais ou missionnaires, Mém. IV, 3.
- Daiwadis ou Daiwatas, génies de la mythologie indienne; leur caractère, leurs attributions et leur culte, Mém. X, 34.
- Daiwers, mauvais génies dans la mythologie indienne, Mém. X, 34.
- DAKIN ou DEKAN; sa position, sa signification et sa correspondance ancienne, *Hist.* I, 86.
- Dalberg (S. A. Em. Charles baron de) remplace M. Klopstok comme associé étranger, Hist. I, 33, 36.—Ses Réflexions sur le caractère de Charlemagne, III, 49.—N'est point remplacé après sa mort, V, 34.
- Dalberg (S. A. E. Mer le prince primat de) communique à M. Mentelle plusieurs ouvrages allemands très-utiles à ses recherches, Mém. VI, 671.
- DALBERG (M. le duc DE), associé étranger:

- sa mort et son successeur à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, *Hist*. VII, 24.
- Dale (Van); ses travaux sur la statue de Memnon, appréciés par M. Letronne, Mém. X, 250.
- DALKEY, sie d'Irlande; son nom ancien, Hist. I, 223.
- Dalion, voyageur grec en Nubie, Mém. IX, 180.
- Dama (Le); sa synonymie, Mém. X, 433. 434.
- Damas (La ville de), prise par Gazan, roi des Mongols; sensation que produit cet événement dans le monde chrétien, Mém. VII, 385.
- Damascius le Syrien, Mém. IV, 461.
- Dambray (M.), chancelier de France, est nommé associé libre de l'Académie des inscriptions, *Hist.* V, 33. — Sa mort, IX, 47.
- Damis; ce qu'on doit penser de ses commentaires, Mém. X, 278, 279. — N'était point, suivant M. Letronne, un auteur imaginaire, comme le conjecture M. de Bohlen, 771.
- Damnonium vel Ochinum, de Ptolémée expliqué; Hist I, 209.
- Δάμυ, dorien, pour δάμω, Mém. V, 365.
- Danaüs passe le premier d'Égypte en Grèce, Mém. II, 39. Construit la première pentécontore, ibid. (Colonie de), d'après Pausanias, 33; distincte de celle d'Inachus, ibid.
- Dandaguda, ville de l'Inde; sa distance de l'embouchure du Gange, Hist. I. 103. — Aujourd'hui Davagudam, ibid.
- Danse; passion de la jeunesse romaine pour la danse, Mém. IX, 422.—armée, ses diverses représentations sur les snonuments antiques, IV, 172, 173;—son origine, 173;—esprit de son institution, 174;—son caractère, 175—son influence sur la science de la guerre chez les Grecs, 174.
- DAONA, fleuve de l'Inde, aujourd'hui le

Tsanpou ou l'Ava, Hist. I, 108.— ville, aujourd'hui Dana-plû, ibid.

DAPHNIS LUTATIUS, esclave littérateur; combien il fut vendu, Mém. IX, 397.

Dapirère, dignité; la même que celle de sénéchal, Hist. V, 103.

DARA, fleuve, répond à Dara-bin, Hist. 1, 62.

Dara-Bin, cap, doublé par Néarque, Hist. I, 48. Voyez Dara.

DARAM OU DENDROBOSA, Hist. I, 68.— Yoyez DERANOBILA.

DANCET (M.); ses expériences chimiques pour la fabrica des tam-tams et sur la trempe du cuivre pratiquée par les anciens, Mém. VIII, 366, 368.

Danius, fils d'Hystaspe; étendue de sa domination dans l'Inde, Hist. I, 74, 75. Λασύπους. Voyez Lapin.

DAUCIONES, de Ptolémée; leur emplacement et leur nom moderne, Hist. I, 183.

DAUDIN (M.), nommé, en récompense de son zèle et de ses lumières, inspecteur conservateur des monuments historiques du département de la Sarthe, Hist. VII, 12.

DAULETSCHAH, reis d'Ispahan; sa mort tragique, Mém. IV, 79.

DAUNOU (M. Pierre-Claude-François), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8, 35. — Rémplace M. de Sainte-Croix dans la commission de l'Histoire littéraire de la France, 25. — Réintégré dans ses fonctions de garde des Archives du royaume, se démet de sa chaire du collège de France, IX, 24.

Dava, terminaison ou affixe des noms de ville chez les Daces, Mém. VI, 331.

DAVAGUDAM. Voyez DUNDAGUDA.

David: deux princes géorgiens de ce nom, tous deux cousins, et non frères, comme l'ont cru quelques auteurs, furent nommés rois de Géorgie, par le khakan Gayouk, et y régnèrent en même temps, Mém. VI, 432.

DAVID, prince arménien; sa captivité, sa

fuite et sa mort donnent lieu au voyage de Sempad l'Orbelien, Mém. VI, 456.

David II, surnommé le Réparateur, roi de Géorgie, Mém. IV, 400.

David, un des ambassadeurs envoyés à saint Louis par Ilchi-khataï, Mém. VI, 444.

David (Frère), chapelain et familier de Thomas, patriarche de Jérusalem, remet au roi d'Angleterre une lettre de la part d'Abaga, Mém. VII, 345.

DAVID VAHRAMOUL est traité avec beaucoup de distinction par Houlagou-ilkhan, Mém. VI, 464.

DCHALAL, prince de Géorgie, lors de l'invasion des Mongols, donne sa fille à Poughan, fils de Dchola, leur général, et peut être considéré comme le premier prince chrétien qui ait fait sa soumission aux Tartares, Mém. VI, 405.

DCHALAL, prince de Khatchen, emprisonné par le collecteur tartare Kara-bouga, Mém. VI, 434.

Dchodchbouga, petit officier tartare, exerce sur Avag, prince de Géorgie, des violences qui ont les suites les plus graves et les plus importantes, Mém. VI, 412.

DCHOLÁ, général mongol, conclut un traité et une alliance avec Dchalal, prince de Géorgie, Mém. VI, 405.

DEADMAN, cap; son nom ancien, Hist. I, 200.

DÉBITEURS. Voyez CRÉANCIERS.

DE BURE. Voyez BURE.

Δέκα, pour δεκάκις, dans une inscription, Μέπ. ΙΧ, 136.

Δεκαπρωτεύω, Mém. IX, 127, notes, col. 1. DE CALUSO. Voyez CALUSO.

DECAZES (M. le comte), ministre de l'intérieur, adresse à l'académie, le 8 avril 1819, une circulaire relative à une nouvelle collection des Antiquités nationales, Hist. VII, 5.

DECIMUS BRUTUS; d'où surnommé Gallæcus, Mém. V. 118.

DE CORANCEZ. Voyez CORANCEZ.

Décret de la république de Géla, publié

par Maffei; ses diverses éditions, Mém. II, 118. — concernant les prix décennaux, Hut. I, 26.

DÉCRÉTALES (Les) sont encore la base de toutes les procédures suivies dans les tribunaux modernes, Mém. X, 697, 698.

Décurion; diverses attributions attachées à ce titre, Mém. X, 202.

DÉDALES (Grandes et petites), fêtes de la Béotie; leur différence; époque et circonstances de leur célébration, Mém. VIII, 223, 224.

Dée, rivière; son nom ancien, Hist. I, 210, 211. Voyez Deva.

DEFATER TERBIË; sens de ce mot, Mêm. I, 144.

DEFER (M<sup>1</sup>), épouse M. Bouchaud, Hist. I, 312.

Defixio; ce que c'était, Hist. III, 4. De Fourcade. Voyez Fourcade.

DEFTER IRTIFA WETERBIA, Mém. I, 146. DÉGÉRANDO (M. Joseph-Marie), correspoi

Dégérando (M. Joseph-Marie), correspondant de la troisième classe de l'Institut en l'an x1, Hist. I, g. — Porté, avec le titre de baron, sur la liste des membres composant la troisième classe en 1811, 36. — Remplace M. Garnier, 33.

Degré (Le) terrestre fixé à 500 stades au lieu de 700, par quelques géographes de l'École d'Alexandrie; ce stade connu et employé en Égypte antérieurement à l'époque de Posidonius, et à celle d'Érratosthènes, Mém. IX, 108. — Degrés de la terre, mesurés par les Arabes sous différents méridiens, VI, 129.

DE GUIGNES (M.), correspondant, Hist. I, 37.

Deguignes, del'Académie des belles lettres.

Examen de son opinion sur l'ambassade envoyée à saint Louis par Ilchi-khatai, général mongol, Mém. VI, 438.—

Observations sur la latitude qu'il assigne à la ville de Kara-koroum, VII, 235.—

Histoire des Huns, tome IV, page 260, commet, sur la date d'une ambassade

d'Abaga aux princes chrétiens, une erreur relevée par M. Abel Rémusat, 348. -Commet dans sa traduction du Thangchou plusieurs inexactitudes relevées par M. Abel Rémusat, 246 et suiv. -Conford à fort le lac Kin-yan avec le So-pou-noor, son Histoire des Huns offre beaucoup d'exemples de ces synonymies hasardées, 255. — Appréciation de son système sur la conformité et la communauté d'origine des caractères chinois. des lettres phéniciennes et des hiéroglyphes égyptions, VIII, 11. - Errours graves qu'il a commiss dans la géographie de la Chine, en appliquant au Kaptchak leanom sous lequel les Chinois ont toujours connu Samarkand, VЩ, 114, 115.

Déimaque, justifié par M. Gossellin, Hist. I, 75.—Comparait l'Inde à un triangle, 76.

Dekké, l'ancienno Pselcis, Mém. X, 185. Delambre (M.); sa mesure du méridien, Hist. I, 342.

DELANDINE (M.), correspondent, Hist. I, 38.

Δελεία pour Γσελεία, Mém. V. 343.

DÉLEM, golfe. Voyez PELODES SINUS.

DÉLIL; valeur de ce mot en Égypte, Mém.

I, 15, 146.

De Lisle de Sales. V. Lisle de Sales (De).

Délos, île, son étymologie, Mém. II,

490. — Nature de son sol, 491. — Son
apparition soudaine et sa fluctuation
expliquées, ibid.

Delpon (M.) obtient en 1821 la médaille d'or, décernée par l'Académie des inscriptions, pour le meilleur mémoire d'antiquité nationale, Hist. VII, 20.

Delta, formé par le Tigre, Hist. I, 51. Deltes sacrés, Mém. II, 321 et suiv.

Δέλτος, répond à tabula, table des annales, Mém. II, 3222

Déluge de Deucalion. Voyez Deucalion.

— de Nyctinus. Voyez Nyctinus. —
d'Ogygès. Voyez Ogygès.

Démarate d'Hérée; sa victoire à la course

armée, Mêm. IV, 178, 179. — Explication du passage qui lui est relatif dans Pausanias, 179.

DEMARATUS de Corinthe et de la maison des Bacchiades; son passage et son établissement en Etrurie, Mém. II, 468, 469.

Démétrius, fils d'Antigone; principaux traits de son histoire, Mem. IV, 88 et

Démétrius, cité par Plutarque; son voyage dans une des fles situées autour de la Grande-Bretagne, Hist. VII, 107, 108. - Accusé d'accaparement par les droguistes et les parfumeurs de Rome, Mém. VII, 158.

Démitrius, affranchi de Pompée; son anmense fortune, Mém. VII, 184.

DEMIR-CAPI, out Portes de fer, nom turc du défilé de Derbend, ou Portes alba-Mem VII, 216. Voyez DERBEND.

Démosthène n'est point auteur de la Ha-"rangue en réponse à la lettre de Philippe, suivant M. Larcher, Mont. 11, 243,270. - On lui a faussement attribue la Harangue sur l'Halonèse, l'Oraison funèbre des Athéniens, et le Discours érotique, 244 et 249. — Examen de l'opinion de Denys d'Halicarnasse, relative à la Harangue sur l'Halonèse, ibid. - Date de l'année où il prononça sa harangue pour la liberté des Rhodiens, 518, 519. — Dans son discours sur la paix, il désigne par voi Kapa, le Carien, Idriée, et non Mausole, comme l'ont prétendu Tourreil et Lucchesini, 519, 520. — De Cor. pag. 278, lin. 20 et ult.; pag. 279, lin. 1, ed. Reiske, expliqué par M. Letronne au sujet des deux décrets amphictyoniques que rapporte cet orateur, VI, 245 et suiv. — Corrigé dans un passage de sa prétendue harangue sur la lettre de Philippe, II, 255.

DEMARIALIS, nom donné à une espèce d'affranchis, Mem. VIII, 591.

DENARIUS, ou denier d'argent, du temps

de Néron; son poids et sa valeur, Mém. IX, 244.

Dendrobosa, sur les côtes de la Gédrosie; sa position, Hist. I, 68.

Denggis, lac. Voyez BALGASCH.

DENIER; affranchissement par le denier, Mém. VIII, 481.

DENIS (SAINT-), église. Voyez SAINT-DENIS. Denis, évêque de Tauris, écrit au pape Honoré IV, et joint sa lettre à celle d'Argoun, roi de Perse, Mém. VII, 36o.

DENTS postiches, fixées avec de l'or, menfionnées dans la loi des Douze Tables, Mem. III, 355. — fausses, connues des anciens; avec quelle matière ils les faisaient, X, 450.— d'animaux, taillées par les anciens, VII, 159.

DENUNCIATUS (Et qui faerit); explication de cette formule, Hist. I, 249.

niennes, Albania Pyla des anciens, DENYS D'HAMICARNASSE défendu contre Fréret, au sujet de la colonie d'OEnotrus, Mém. II, 16, 23. — Examen du jugement que ce critique porte sur la harangue de Haloneso, faussement attribuée à Démosthène, 245. — Sources historiques où il a puise, 331. — Apprécié comme historien, et comparé à Tite-Live, 333 et suiv. 407. \_\_. Antiquités Romaines, Liv. I, SS 18 et 19, expliqué; 442. — A quelle époque il vint à Rome, V, 146. — Examen de la véracité et de l'authenticité des sources de son récit, concernant l'établissement des colonies pélasgiques en Italie, 143 et suiv. — Première preuve, tirée du grand nombre d'histoires, aujourd'hui perdues, que Denys d'Halicarnasse a dû consulter pour composer son premier livre, 146 et suiv. — Deuxième preuve, tirée du témoignage fourni et de l'opinion suivie par les auteurs latins, des monuments et des coutumes cités par les auteurs grecs; 159 et suiv. — Désendu contre Fréret par M. L. Petit-Radel, au sujet de l'inscription de Dodone, 173 et suiv. — Troisième preuve, tirée de la nature volca-

nique de la côte, désertée par les colonies pélasgiques, et du concours de faits où l'on voit cadrer ensemble l'ancienne période des éruptions qui la dévastèrent, et l'époque historique de cette désertion, 177 et suiv. - Examen critique et réfutation de son témoignage sur la généalogie et la colonie d'OEnotrus, par M. Raoul-Rochette, 201 et suiv. - Mis en opposition avec les autres chronologistes, 214. - Auteur d'un ouvrage sur les Temps, ibid .- Evalue à vingt-cinq années l'espace d'une génération, 217. - Paraît à M. Raoul-Rochette avoir commis une erreur en plaçant l'émigration d'OEnotrus dix-sept générations avant le siège de Troie, 218 et suiv.-Autorité comparée de Denys d'Halicarnasse et des auteurs dont on lui oppose les témoignages, 224 et suiv. - Défense de son autorité sur l'époque de la colonie d'OEnotrus, qu'il fixe à la dixseptième génération, 222-262. - Paraît avoir pris pour base de sa chronologie son ouvrage intitule Synopsis, qui existait encore du temps de Photius, 227.

DENYS LE PÉRIÉGÈTE n'est que l'abréviateur de la géographie d'Ératosthènes, Mém. IX, 156.

Denys, surnommé Métathémène ou le Transfuge; origine de ce surnom; auteur de la tragédie de Parthénopée, Mém. II, 267.

DENTS LE PETIT n'est point l'inventeur du cycle qui lui est attribué; nature de ce cycle, Mém. I, 294.

DÉPART par les acides minéraux; époque de sa déconverte, Mém. IX, 197, 231.

Dépôt des actes. Voyez Acres. — Du dépôt et du séquestre. Voyez Droit COUTUMIER.

Dépouilles opimes (Quelles étaient les), Mém. II, 378.—Par qui enlevées le premier, ibid.

DEPPING (M.), homme de lettres à Paris, obtient en 1822 le prix décerné par l'Académie des inscriptions et belleslettres, qui avait proposé pour sujet: Rechercher, d'après les monuments historiques, et principalement d'après ceux du nord de l'Europe, quelles ont été les causes des nombreuses émigrations des peuples connus sous le nom général de Normands dans le moyen âge, etc. Hist. VII, 23.

— Obtient une mention très-honorable aux concours ouverts par l'Académie des inscriptions en 1823 et 1826, IX, 41, 43. — Remporte le prix proposé et décerné en 1828 par l'Académie des inscriptions, 44.

DERANOBILA OU DARAM, Hist. 1, 73.

Derbend (Le défilé de), ou Portes Albaniennes, Albaniæ Pylæ, n'a point été mentionné par Pline, Mém. VII, 214, 215. — Appelé Demir-Capi, portes de fer, il est plus célèbre que le défilé du Térek dans l'histoire moderne et dans les écrits des Orientaux, 216. — Il est désigné pour la premiere fois clairement par Tacite, ibid. — Pourquoi les anciens en ont peu parlé, 217.

DERTUM; son emplacement, Mem. VII,

Desarena, contrée du littoral de l'Inde; sa position, Hist. I, 89.

DESATIR (Le) n'est point le même ouvrage que le Djavidan Khired, Mêm. IX, 6.

Descantes; son éloge par Thomas et par Gaillard, Hist. IV, 8. — Translation de ses restes le 26 février 1819, VII, 2.

Description verbale; sa théorie, sa nature et ses bornes, sous le rapport des objets d'art, Mém. IV, 316 et suiv.

Desèze (M.), correspondant, Hist. I, 9, 36.
Deshauteraxes (M.) tente le premier avec succès l'analyse du syllabaire tartare mandehou, Hist, IX, 103.

Designatores; leurs fonctions au théâtre chez les Romains, Mém. VIII, 309,

Désinfection de l'air. Voyez Guiton de Morveau.

DESMARAIS, graveur français, fait faire en Angleterre de grands progrès à l'art monétaire, Mém. IX, 230. DESMARES (Jean); son Grand Coutumier de Charles VI, Mém. X, 726.

Δεσπότης ήμων; à quelle époque ce titre remplaça celui de xupios nuav, Mem. X, 176. — Épithète donnée pour la première fois à Osiris dans une inscription de Philes, ibid.

Dessin; son enseignement et ses procédés chez les anciens, Mém. V, 327 et suiv. DESTOURS des Perses, Mcm. II, 201.

DESTUTT-TRACY (M.), correspondant, Hist.

Détroit de Gibraltar. Voyez Gibraltar. DETTES (Abolition des) à Rome; son histoire, Mém. III, 314. - Loi sur l'extinction des dettes à Rome, 383, 384. DEUCALION (Le déluge de), attribué à l'ir-

ruption du Pont-Euxin, Mém. II, 497. DEUM, à corriger en EUM dans une inscription, suivant M. Visconti, Hist. VII,

4

DEVA, fleuve de la Bretagne, dans Ptolémée, formant, sous le même nom, deux fleuves dissérents, qui ont été confondus, Hist. I, 211. — Répond à la

Dée, 215.

DE VILLEDEUIL. VOYEZ VILLEDEUIL.

Devilliers (M.), membre de la commission d'Egypte; ses travaux et ses recherches sur le monument d'Osymandyas, discutés, réfutés ou confirmés par M. Gail, Mém. VIII, 131 et suiv.

DÉVIPATNAM, DÉVIDAN, DÉVICOTTE, DIVI-KELLY, composés du nom Divi, Mém. X, 234.

Devoirs; leur nature et leur classification suivant les stoiciens, Mém. II, 101 et saiv.

Dévoués (Les) ou fidèles; quelle classe ils formaient chez les Germains et les Francs; quels devoirs leur étaient imposés, Mém. VIII, 422, 447, 448.— Les évêques mêmes avaient des dévoués ou sidèles qui combattaient pour eux, 448.

DÉWADAR, ou porte-écritoire, dignitaire de la cour du sultan, Mém. VII, 109.

Dexippe, élève d'Hippocrate; récompense qu'il exige de Mausole pour lui avoir conservé la vie, Mém. II, 526.

DHERMAND (M.), possesseur d'une médaille sassanide, Mém. II, 223.

DHOUBAN: histoire de son ambassade auprès du khalife Mamoun, ambassade qui donna lieu à la découverte du Djavidan khired, Mem. IX, 10 et suiv.

DHOU-HABSCHAN, fils d'Akran, Mém. X, 24. DHOU'LACTAP. VOYEZ SCHAPOUR II.

Dnou'lhiddian (Mois de); recherches sur le jour où il a dù commencer, Mem. VI, 494, 496.

Δια συτδρομής, dans le style lapidaire, expliqué, Mcm. II, 128.

DIABENI, DIABUS. VOYEZ DIBENI.

DIACRES; leurs prétentions excessives censurées par saint Jérôme, Mém. X, 198. - Remplissaient les fonctions de trésoriers du collége, ibid.

DIALECTE dorien (Quelques particularités du), Mém. V, 363, 364 et suiv. — Change o en  $\omega$ , 363;  $\kappa$  en  $\sigma$ , 349; exprime par v la diphthongue a, et par a la diphthongue ou, 365, 367; met n pour ai, 367, et suiv.; 1 pour as, 368, 369; υ pour ω, 370, col. 2; ι pour υ, ibid. -Conservé dans toute sa pureté par les Traconiens, Hist. I, 369. — béotien; sa syntaxe particulière pour le régime des prépositions, Mém. V, 371. — Béotien et éolien (Remarques sur les Dialectes), par M. Raoul-Rochette, 346 et suiv. Voyez DIALECTE DORIEN.

DIAMANT, adapas; signification propre et primitive de ce mot, Hist. III, 8.

DIANE (Temple de) dans l'île d'Icare, Hist. I, 57. — (Temple de) à Ephèse, détruit par les Scythes, Mém. II, 558. Voyez Lièvre et Gaulois.

DIANTÈRE (M.), correspondant, Hist. I,

DIAPHRAGME, en géographie grecque; ce qu'il faut entendre par ce mot, Mem.

Διάτεχος pour διάδοχος, Mem. X, 173.

Diaulos ou double stade, Mém. IV, 183. Διάξυσμα, de Diodore de Sicile, XIII, 82; expliqué, Mém. II, 292.

Διάζωμα, terme d'architecture, expliqué, Mém. III, 261.

Diazona. Voyez Διάζωμα.

DIBENI (Les) et la Dibus de Philostorge, appelés Diabeni et Diabus par Nicéphore Calliste, Mém. X, 219, 220. — Leurs noms rapprochés à tort de celui des Divi, avec lesquels il ne faut pas les confondre, 222, 230 et suiv. — Les Dibeni placés faussement aux Laquedives ou aux Maldives, 222, 223. — Dibus ou Diabus, prise sans fondement pour l'île de Diu, n'est pas non plus la Taprobans ou Ceilan, 222, 226 et suiv. — Étymologie de Dibus ou Diabus, qui paraît être la même que l'île de Dahlak, dans le golfe d'Adulis, 246.

Dibus, île. Voyez Dibeni.

Dicéarque; erreurs qu'il a commises dans l'évaluation des degrés de longitude, Mém. IX, 95.

DICENEUS, roi des Goths, donne une organisation à son peuple, Mém. VIII, 415, note 1, col. 1.

DICHAS, mesure; son évaluation, Mém. VI, 56, note 1, 57.

DICTATEUR; difficulté de déterminer quel fut le premier dictateur, Mém. II, 375 et suiv.

Διατυωτός, νογει Θύεαιος.

Didia. Voyez Loi.

DIDIER, duc. Voyez EULALIA.

DIDYME d'Alexandrie; son traité sur la mesure des pierres et des bois, analysé par M. Gossellin, Mém. VI, 114 et suiv.

— Tableau contenant l'évaluation des mesures indiquées par Didyme d'Alexandrie, 116.

DIDYME, nom de la ville de Gades; origine de ce nom, Hist. I, 128.

Diète. Voyez Worms.

DIFFAMATION (Peine portée contre la) par la loi des Douze Tables, Mém. VIII, 276 et suiv. — Législation romaine sur les discours et les écrits diffamatoires Mem. VIII, 283, 284 et suiv.

DIGAMMA (Le) éolique se trouve sur des monuments, qui appartiennent à une époque où l'on suppose assez généralement qu'il avait cessé d'être en usagé; Mém. V, 36g, note 1. — Son emploi; ses diverses figures, 36g. — Inconnu surtout aux Ioniens, II, 434.

Digeon (M.); jugement sur son ouvrage intitulé: Nouveaux Contes turcs et arabes, etc. Mém. I, 53 et suiv.

DIGUE d'Alexandre. Voyez SEDD ALISCAN-DER.

DIITRÉPHÈS; exposé critique et géographique de son expédition d'après Thucydide, par M. Caussin, Hist. VII, 42 set suiv.

Dims (La) établie au vi siècle par les évêques de la province de Tours et les pères du concile de Macon, Mém. VIII, 541.

DIMINUTIF mis pour un augmentatif dans une inscription, Mém. IX, 142.

Diocèses (Les) indiquaient généralement les capitales des anciens peuples des Gaules, Mém. VI, 387.

Diocrès de Péparèthe publie d'abord chez les Grecs l'opinion la plus généralement adoptée sur la fondation de Rome, Mém. II, 310, 311.

Dioclétien conclut une paix honteuse avec les Blémyes, Mém. X, 186. — Fortifie l'île de Philes dans la haute Égypte, 187, 188.

Dioclide d'Abdère. Voyez Hélépole.

Diodore de Sicile, apprécié comme historien, Mém. II, 490.—1, \$\$ 22 et 97, expliqué au sujet des 360 conges et des 360 prêtres dont il parle, I, 204.—Exposé des renseignements et des mesures qu'il a donnés de la Bretagne, Hut. I, 199, 200.— De quel stade il s'est servi, 200.—x11, 36, expliqué pour le mot éxistrapasias, Mém. I, 207.— I, 47, expliqué et corrigé, 208, 209.—x111, 82, traduit, expliqué et corrigé

pour la description du temple de Jupiter Olympien à Agrigente, II, 283 et suiv. - Corrigé pour un synchronisme relatif aux dynastes de Carie, 515 et saiv. - Son erreur à l'égard du successeur de Cléarque, tyran d'Héraclée, 513. — xII, 4, réfuté au sujet de la date qu'il assigne à l'ambassade de Callias II, Mém. III, 136, 137 et suiv. - xvIII, 26 et 27, traduit et commenté par M. Quatremère de Quincy, IV, 328 et suiv. - xv11, sa description du bûcher d'Héphestion, traduite et expliquée, 399 et suiv. — 1,46 et suiv. traduit et expliqué par M. Gail, VIII, 134 et suiv. — A mis de la critique dans ses travaux historiques, 140.

Diogène Le Stoicien; son ambassade à Rome, Mém. III, 382.

Diogène Laërce; jugement porté sur cet auteur par M. Garnier, Mém. II, 94.

— Expliqué touchant une opinion qu'il prête à Panétius et à Posidonius, 94, 95. — Commet deux anachronismes au sujet d'Anaxagore et d'Eudoxe de Coide, qu'il fait contemporains de Mausole, dynaste de Carie, 520.

Diogène d'Apollonie, confondu avec Diogène de Séleucie, Mém. I, 276.

DIOMNESTUS d'Érétrie confie ses trésors à Hipponicus, surnommé Ammon, Mém. III, 131, 132.

Dion Cassius, Liii, 27, et Liv, 26, expliqué touchant les mots Supéa Mém. X, 426, 427.— Li, 22, expliqué et concilié avec Pline, 428.— Lxxvi, 1, concilié avec Pline au sujet de la première apparition de la crocuta à Rome, 439.

Droscoridis insula; son étymologie, Mém. X, 244, note 1.

Diospolis ne désignait que la Thèbes du temps des Grecs et des Romains, Mém. X. 309.

Διφθέραι, expliqué; Mém. II, 312.

DIPHTHERA, vétement, expliqué, Mém. IV, 225.

Διπλη χλαϊνα, expliqué, Mém. IV, 278, 279.

Διπληγίδες, expliqué, Mém. IV, 279.

Diridotis, citée par Néarque, Hist. I, 50.

— Sa position, ibid.

Discours des historiens de l'antiquité. Voyez HARANGUES.

DISPENSES pour le mariage; à quelle époque les papes ne les faisaient pas encore entrer dans leurs attributions, Mém. IV, 540.

DISPOSITIONS (Des) à titre gratuit. Voyez DROIT COUTUMIER.

Dissection du corps humain. Voyez Anatomie.

DISTRIBUTIONS. Voyez BLÉ.

DIU, petite île placée à la pointe de Guzarate; prise à tort pour la Dibus des anciens, Mém. X, 222. — Connue par le aiége que les Portugais y ont soutenu en 1545, ibid. Voyez Bæones.

DIURNA. Voyez Acta et Journaux.

DIUS FIDIUS avait un temple percé ou hypathre, Mém. III, 252.

DIVA, fleuve de l'Ibèrie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 136.

Dives, génies des Persans; les mêmes que les Daiwaidis ou Daiwatas des Indiens, Mêm. X, 34.

Divi, Diva gens, Divonum regio; recherches sur leur emplacement, Mém. X, 231 et suiv. — Entre dans la composition de plusieurs noms de lieux de la côte de Coromandel, 234.

Divinités infernales, invoquées dans une inscription contenant une imprécation, *Hist.* I, 236, 237.

Divorce (Le), sans exemple à Rome pendant cinq cent vingt-deux ans, est demandé et mis en pratique pour la première fois par Spurius Carvilius, Mém. II, 425. — Comment il se publiait à Rome, X, 480.

Dixium, de l'anonyme de Ravenne, corrigé, Mém. VII, 196.

Dizaines (Division des familles en) chez les Anglo-Saxons, et sous les rois de

France des premières races, Mém. X, 584 et suiv.

DIABAL-ASSIKKIN, montagne; sa position et signification de son nom, Mom. IV, 24, 25.

DJADA, fille d'Alaschath, épouse d'Hasan, fills d'Ali, est soupçonnée de l'avoir empoisonné, Mém. X, 84.

DIADHIMA, fils de Malec, roi de Hira; durée de son règne suivant Hamza, Mém. X, 8. — Attaque les Arabes de Tasm et de Djadis, 24.

DIADIS (Arabes de); leur défaite et leur destruction, Mém. X, 24, 25.

DJAFAR-BEN-FELLAH, Mem. IV, 6.

DIAFAR SADEK, imam, déclare pour son successeur son fils Ismael, Mém. IV, 76.—Il destitue Ismael, et nomme à sa place Mousa Cadhem, ibid.

DJAHEDH (Abou-Othman), auteur d'un livre intitulé: Le Triomphe de l'intelligence, Mém. IX, 8.— Époque de sa mort, 15.

DJAÏAN (Famille de), Mém. I, 79.

DJALIÈH, impôt établi en Égypte; sa nature et sa quotité, Mém. V, 55, 56.

DIAMBELLAT, sultan, supprime tous les impôts indirects, Mém. VII, 115, note 1, col. 1.

DIANDAR, ou grand-maître de la garderobe, à la cour du sultan, Mém. VII,

DIAUHAR soumet l'Égypte aux Fatimites, et détermine Moezz-lidin-allah, leur chef, à s'y établir, Mém. IX, 51.

DIAVIDAN KHIBED (Mémoire sur le) ou Livre de l'éternelle raison, par M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. IX, 1-30. — Indication du manuscrit qui contient cet ouvrage, 2. — Ce livre confondu avec celui de Calila par d'Herbelot, dont la méprise a été répétée par plus d'un écrivain, 2 et suiv. — Ne doit point être confondu avec le Désatir, 6. — Son époque probable, 7. — Son histoire donnée par son éditeur Mescowaih, 8 et suiv. — Comment il

fut découvert, 11 et suiv. — Son authenticité et son antiquité, 15. — N'a rien de commun avec le Djavidan kébir, 17. — Examen d'un vocabulaire du Djavidan kébir, qui se trouve à la Bibliothèque royale, 16. — Maximes extraites du Djavidan khired, 18 et saiv. — Conformité de la philosophie morale du Djavidan khired avec celle du médecin Barzouyèh, 26. — Ce livre doit être considéré comme un reste de l'ancienne philosophie des Persans, et un monument antérieur à l'islamisme, 30.

DJAVIDAN KÉBIR. Voyez DJAVIDAN KHI-RED.

DJÉBEDJI; valeur de ce mot, Mém. I, 56.

DJEMALEDDIN-AKOUSCH-EL-PARSY, émir, va, de la part du sultan d'Égypte, recevoir les ambassadeurs d'Ahmed, roi de Perse, Mém. VII, 354.

DJEN (Le peuple de), ou les Chinois, attaqué par les Arabes, Mém. VIII, 95.

Dienghelbouri; explication de ce mot, Mém. I, 153.

Dienghiz-khan; formule qu'il employait au commencement de ses lettres et de ses diplômes, *Mém.* VI, 482, note 1; VII, 368. — Origine de cette formule, 369.

Diśwali, capitations dues par les infidèles; à quelle époque elles furent comprises en Égypte dans les produits cédés aux apanagistes, Mém. VII, 82.

Diéwali, pluriel de djalièh. Voyez ce mot. Diewhar, Mém. IV, 6, 7.

Drizzèh, impôt; sa nature et sa perception, Mém. V, 13, 14, 46, 47 et suiv.

— Réparti et prélevé par les Coptes, 54. — Ses dispositions relatives aux personnes converties à la religion musulmane, Hist. V, 51, 52, 53. — De deux espèces, Mém. V, 53. — En quoi diffère du kharadi, 53.

DJOBEÏR, fils de Aimen, Mém. X, 69.
DOBORDIZÉ, père de Juanchus, prince bulgare, Mém. VII, 293.— Il paraît avoir

donné son nom à la contrée appelée Dobruzé ou Dobrudjé, 298, 305, 306 et suiv. — Recherches sur son époque et sur sa vie, par M. le baron Silvestre de Sacy, 307 et suiv.

Donné, roi de Bulgarie; recherches sur l'époque de son règne, Mém. VII, 307, 308. Étymologie de son nom, 308. — N'a pu donner son nom à une portion de la Mésie, appelée Dobrudje, comme le pense Orbini, ibid.

DOBRIDIALU (Tartares), Mém. VII, 298.

DOBRIDZA-OGLI, mentionné dans les annales turques et dans l'Histoire de la Hongrie de M. d'Engel, est, suivant M. le baron Silvestre de Sacy, le même que Juanchus, fils de Dobordizé, prince bulgare, Mém. VII, 311, 312.

Dobrudjé. Voyez Dobruzé.

DOBRUTCHA, quatrième fils d'Alexandre, roi des Bulgares, suivant M. d'Engel, paraît avoir donné son nom au pays appelé Dobrutcha, Mém. VII, 311.

Dobruzé ou Dobrudé; recherches géographiques et historiques sur la contrée de ce nom, par M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. VII, 297 et suiv. — Ce pays paraît avoir pris son nom d'un prince d'origine slavonne, 305 et suiv. — Etymologie de ce mot, 306.

DOCTRINE secrète et intérieure. Voyez Chi-

DODWEL (M. Edward), auteur de deux voyages en Grèce, obtient, sur la recommandation de la classe, la permission de retourner en Angleterre, Hist.

Dognouz-Khatoun, femme de Houlegou il-Khan, passait pour être chrétienne, Mém. VI, 464, 465.

Doigr décimal, Mém. VI, 57. — Daodécimal, ibid. — Grand doigt des Grecs, mesure, appelé once et pouce par les Romains, ibid. — Multiples duodécimaux du grand doigt, 58.

Doigrs (Les cinq) étendus, sont le signe le plus redoutable de malédiction chez les Grecs modernes, suivant M. Pouqueville, Hist. VII, 90. — Conformité de cet usage avec le symbole d'une inscription antique, ibid.

Dolfque (Le) syrien, évalué, Mém. VI, 62.—Les doliques étaient des milles itinéraires, 77, 78.

DOLOPATHOS. VOYEZ SINDBAD.

Domes-ness, cap de la Courlande, correspond, suivant MM. L. Petit-Radel et Gossellin, au promontoire Celtique de Pline, Mém. VI, 327.

DOMESTIQUE DU PALAIS, dignité supérieure à celle de comte, dans le royaume des Francs, Mém. VIII, 418.

Domitius, collègue de Licinius Crassus à la censure, Mém. III, 414.

DOMNA (Julia), femme de Septime Sévère, donne l'ordre à Philostrate de rédiger la vie d'Apollonius de Tyane, pour l'opposer à l'Évangile, Mém. X, 301.

Δόμος, compartiment, expliqué, Mém. IV, 429, 430. — domus, fausse leçon d'une inscription de Daulis, induit le P. Corsini en erreur, V, 375.

Don, fleuve, l'ancien Tanais, Hist. I, 168.

DONATUS (Ælius) ne doit pas être confondu avec Tiberius Claudius Donatus, Hist. YII, 66.

Donatus (Tiberius Claudius), auteur d'une vie de Virgile; son époque, Hist. VII, 66.— Il a eu pour disciple saint Jérôme, ibid.— Ne doit pas être confondu avec Ælius Donatus, ibid.

DONDRA, cap de Ceilan, l'ancien Orneon, Hist. I, 121.

DONUM MATUTINUM. Voyez Morgengabe.

Doniole, intendant des finances de Louis XI, lui adresse une lettre sur le commerce du Levant, Mém. X, 548, 549. Donius, fleuve; son nom moderne, Hist.

drius, fleuve; son noi I. 135.

Donnedden; ses réveries sur la statue de Memnon, Mém. X, 254.

DORNOCH, rivière; son nom dans Ptolémés, Hist. I, 215. DOROTHÉE, fille de Strascimir, prince bulgare, et épouse de Twarko, ban ou roi de Bosnie, Mém. VII, 310.

120

DORURE; à quels édifices elle fut d'abord appliquée à Rome, Mém. III, 350.

Dor; régime dotal établi par la coutume des Barbares, et modifié par la loi des Lombards, Mém. VIII, 143. — des filles de Cn. Scipion, de Fabricius, de Céson; leur montant, X, 505. — de Mégullia, surnommée dotata, ibid.

DOTTEVILLE (M.), correspondant, Hist. I,

ΔΟΥ, abréviation de δοῦλος, Mém. II, 137, 139.

Doublure des vêtements des anciens, Mem. IV, 278.

Δοῦλος, dans les inscriptions chrétiennes, Mém. II, 139 et suiv.

Douro, fleuve. Voyez Dorius.

ΛΟΥΣΑΡΙΛ, ΛΟΥΣΑΝΙΑ, expliqué, Mêm. III, 61.

Douze Tables (Les). Vovez Table.

DRAGON (Le), loug, animal merveilleux et emblématique dans la mythologie chinoise; sa signification, Mém. VII, 5, 6.

DRAGON (Le mont du). Mém. VIII, 121.

DRAME; son origine chez les Romains,

Mém. V, 279 et suiv. Voyez Théàtre.—

(Le) latin, d'origine grecque, en avait

conservé les formes, VIII, 273, 274.

— Diverses espèces de drame connues

des Latins, 274.

DRAP; sa fabrication et sa qualité dans l'Italie antique, Mém. V, 98. — Manière dont on le peignait, ibid.

DRAPERIES des statues grecques antiques; explication de la finesse et de la légèreté de leurs plis, *Hist.* IX, 57.

Droit (Enseignement du) sous Théodose le Jeune, Mém. IX, 434, 435.

Daoir de présence des membres de l'Académie, réglé par un arrêté, Hist. I, 18, 10.

Daoir de propriété dans les gouvernements despotiques de l'Orient, Mém. I, 1 et suiv.

DROIT de propriété territoriale en Égypte, objet d'un second mémoire de M. Silvestre de Sacy, Mém. V, 1-75. Voyez Égypte.

Droit de prise établi en France; sa nature son origine; ordonnances des États généraux qui en réprimaient les abus, Mém. VIII, 503 et suiv.

Droit contumier. Mémoire sur l'origine du droit coutumier en France et sur son état jusqu'au xiii siècle, par M. Pardessus de l'Académie des belles-lettres, Mém. X, 666-765. — Objet et plan du mémoire, 666 et suiv. — On s'est peu occupé de l'étude du droit privé, 667. - Les coutumes ont été longtemps la législation générale de la France et de l'Europe, ibid. Voyez LAVERDY. --\$ 1 . Du droit civil dans les Gaules avant l'iuvasion des Romains, 671 et suiv. — Etendue et division des Gaules à l'époque où César en fit la conquête, 671. – Considérations qui démontrent la nécessité de l'existence d'un droit civil dans les Gaules, 672 et suiv. — \$ 11. Du droit civil des Gaules sous la domination romaine, 676 et suiv. — Examen de la question relative à l'introduction des lois civiles des Romains dans les Gaules, 676, 677. — Lois des Saliens et des Ripuaires, 680. — Codes des rois bourguignons, 681. - Breviarium d'Alaric II, roi des Visigoths, ibid. — \$ 111. Des causes qui amenèrent la formation du droit contumier, 682 et suiv. — \$ 1v. De l'état du droit coutumier depuis son introduction jusqu'à la publication des établissements de saint Louis, 710 et suiv. -Collection des Capitulaires, publiés par Baluze; examen analytique et appréciation de ce grand travail, 711 et suiv. - Bréquigny; utilité qu'on peut retirer de son Recueil de chartes, etc. 714. Exposé sommaire des dispositions relatives au droit civil que contenaient les lois salique, ripuaire, allemande, bavaroise et les capitulaires, 714 et suiv. —

Des personnes, 715. — Des biens et de la propriété, 717. — Des successions, 718. –Des dispositions à titre gratuit, 719.— Des conventions en général, 720. — Du contrat de mariage, ibid. - De la vente, 721, 722. — Des échanges, 722. — Du contrat de louage, ibid. — Du contrat de société, ibid. — Du prét, 723. — Du depôt et du sequestre, ibid. — Du mandat, 723, 724. — Du cautionnement, 724.— Du nantissement, ibid. — Des prescriptions, ibid. — Une ère nouvelle commence au règne de saint Louis pour le droit coutumier, 725 et suiv. — Ouvrages de jurisprudence les plus remarquables qui parurent vers cette époque; leur insuffisance pour faire connaître l'état primitif du droit coutumier, 726. — Parti qu'on pourrait tirer, pour arriver à cette connaissance, de la recherche et de l'analyse des chartes des communes et des chartes des coutumes. Distinction qu'il faut établir entre ces deux espèces de chartes, 727 et suiv. — Lumière que jette, sur l'histoire du droit coutumier, le recueil connu sous le nom d'Assises du royaume de Jérusulem. Recherches historiques et critiques, et notice littéraire sur cette collection, 731, 732 et suiv. — Analyse de ce code, contenant les seuls principes du droit civil, 747 et suiv.; savoir: Des persennes, 747. - De la propriété et de ses modifications diverses, 749. — Des moyens généraux d'acquerir, 749, 750. — Des successions, 750. — Des donations et des testaments, 751. — Des obligations en général et de leurs preuves, 752. — Du contrat de mariage, 752, 753. — Des achats, ventes et échanges, 754. — Des louages d'immeubles, d'objets mobiliers et de services, 755. — Des sociétés, 756. — Des diverses espèces de prêts, ibid. — Des dépôts volontaires ou necessaires, 757. — Du mandat, ibid. — Des cautionnements, ibid. — De la contrainte par corps, 758. — Du nantissement, ibid. - De la prescription, 759. -

Exposé sommaire des règles de procédure et des lois pénales, établies par le code des Assises de Jérusalem, ibid.

— Rectification de deux opinions de Montesquieu sur le combat judiciaire, 763, 764.

Δρομαΐος, nom d'un mois crétois, Mém. / V, 375.

DROVETTI (M.), consul général de France, en Égypte, envoie à M. le baron Silvestre de Sacy trois papyrus écrits en caractères arabes, Mém. 1X, 66.

Daovetti (M.), neveu du précédent, adresse à M. le baron Silvestre de Sacy quelques renseignements sur la découverte de deux papyrus arabes, Mém. IX, 67.—Vend, en 1825, sa collection d'antiquités égyptiennes au roi de France, X, 65.

Daoz, graveur français, fait faire en Angleterre de grands progrès à l'art monétaire, Mém. IX, 230.

DRUSTEN (Pied). Voyez PIED.

Dausus (Nero Claudius) fit, dit-on, creuser un canal pour passer du Rhin dans le lac Flevo, et porter la guerre chez les Frisons, Hist. I, 157.—Réfutation de cette opinion, 158.—Jusqu'où il poussa ses conquêtes par terre et par mer en Germanie, 162.— Sa mort, ibid.— Est le premier général romain qui ait pénétré dans l'océan Septentrional, ibid.— Le Jeune, représenté sur un camée antique, Mém. VIII, 382.— L'Ancien, déifié sur une antique de la Bibliothèque du roi, 380.

DRUZES. Mémoire sur l'origine du culte que les Druzes rendent à la figure d'un veau, par M. Silvestre de Sacy, Mém. III, 74-128. — Altération de leurs institutions primitives et de leurs dogmes, 74, 75. — Ils adorent une figure de bœuf ou de veau, 75 et saiv. — Leur opinion sur la nature de la divinité, 78. — Commencement et origine de leur secte, 82. — Quelquefois confondus, mais à tort, avec les Assas-

sins, IV, 69 et suiv. — Dogmes principaux qui les distinguent des autres sectes, 70. - En quoi leur religion diffère de la loi musulmane, III, 106.— Quel a été, chez eux, l'introducteur de l'adoration du veau d'or, 109 et suiv. -Origine de leur nom, 86. — Étymologie que les Druzes d'aujourd'hui donnent de leur nom, IX, 46. — Dogmes principaux de leur religion, III, 87 et suiv. -Cérémonies extérieures de leur culte, 90. — Explication du symbole du veau d'or, exposé à leur adoration, 91 et suiv. 97 et suiv. - Leurs assemblées secrètes ou Conférences de la sagesse, IX, 57 et suiv. - A quelle année commence leur ère, 64. — Édit qui leur défend l'usage du vin et de toutes les liqueurs enivrantes, 48. Voyez l'article suivant.

DRUZES. — Premier mémoire de M. le baron Silvestre de Sacy, sur les livres religieux des Druzes, IX, 31-65. — Notice des ouvrages, tant imprimés que manuscrits, composés par l'auteur de ce mémoire sur la religion des Druzes, 31 et suiv. — Notice littéraire, historique et critique des manuscrits originaux, relatifs à la religion des Druzes, parvenus à la connaissance de M. de Sacy, 33 et suiv. — Cause qui a pu faire croire que le recueil complet de leurs livres . religieux se composait de sept parties, 43 et suiv. — Quels sont les sept devoirs substitués par les Druzes aux sept préceptes du mahométisme, 43. — Traduction de leur commandement, qui prescrit la véracité dans les paroles, 44. - Sommaires de toutes les pièces comprises dans les parties du recueil des Druzes, connues de M. de Sacy et traduites par lui, 45 et suiv. - Pièces contenues dans le manuscrit du roi, n° 1580, ibid. — Première pièce, intitulée: Copie du diplôme qui fut trouvé affiché sur les mosquées, à l'époque de la disparition de N. S. Hakem, 47. — Deuxième pièce, contenant un édit pour désendre

l'usage du vin et de toutes les liqueurs enivrantes, 48. — Troisième pièce, contenant le récit d'une conversation de Hakem avec les juis et les chrétiens, ibid. — Quatrième pièce, portant pour titre: Copie de la lettre écrite par le Carmate, lors de son arrivée en Egypte, à N. S. Hakem, prince des croyants, 50. Examen de la difficulté historique que présente cette mention d'une invasion des Carmates en Egypte, sous le règne de Ilakem, 50 et suiv. — Cinquième pièce, intitulee : Engagement envers le chef de ce temps; son objet; son édition; ses traductions, 54. — Sixième pièce, ayant pour titre: La destruction cachée, Extrait, analyse et but de cette pièce importante et fondamentale, pour le développement de la doctrine de Hamza, qui en est évidemment l'auteur, 54 et suiv. — Septième pièce intitulée : Traité nommé le Commencement de la doctrine de l'unité, conformément à la prédication de la vérité, 63. - Explication de cette expression : Les lettres de cette formule, au nom du Dien clement Ministres de M. S. 64.

Dayles Second memoire de M. le baron Sivestre de Sacy, sur les livres religieux des Druzes, X, 89-115. - Huitième pièce, intitulée: Le pacte ou l'enqagement des semmes; écrit qui contient une instruction, destinée à être lue aux femmes initiées, et un exposé de la hiérarchie des ministres unitaires, savoir: les dái et les madhoun, 89, 91, 92; les natek, les asse, les tamim et les mocasir, 91: - Neuvieme pièce, ayant pour titre : Truite du complément et de la perfection concernant la doctrine unitaire, adresse à tous les unitaires qui sont exempts d'erreur, 93: - Explication des mots, personnages corporels, materiels, spirituels, animaux ou lumineux, 93 et suiv. - Pourquoi, dans la religion des Druzes, on doit se garder de dire, NotreSeigneur est fils d'Azis ou père d'Ali, 96. — Explication cabalistique des mots mensonge et véracité, ibid. — Ce qu'il faut entendre par Iblis, ibid. - Traduction d'un passage où l'auteur annonce le prochain triomphe de la doctrine unitaire, et les peines ou marques extérieures distinctives, réservées aux sectateurs du mahométisme allégorique, 98. — Dixième pièce intitulée : L'extrémité et le bon conseil; son analyse, 100 et suiv. - Iblis, Abd-alrahim, Neschtékin Durzi, 102 et suiv. - Prétendus miracles faits en faveur de Hamza, 104 et suiv. - Alakhram, sectaire de Hakem, 105. — Onzième pièce intitulée: Ecrit qui contient le vrai sens des actions foldtres qui se font en présence de Notre-Seigneur, dont le nom soit glorifié! 109. Importance de cette pièce pour démontrer l'extravagance de Hakem, et la stupide crédulité de ses sectateurs, 108.

DUBLIN, en Irlande; son nom dans Ptolémée, Hist. I, 218.

Dubois (M.) déroule et fixe sur un carton deux papyrus arabes, Mém. IX, 66.

DUBOIS-MAISONNEUVE (M.) est chargé de l'exécution de la collection de vases peints, publiés par M. Millin, Hist. VIII, 53, note 1.

Dubos (L'abbé); réfutation de son opinion sur les masques des anciens, Hist.

I, 257. — Réfuté touchant son opinion sur le caractère des Atellanes, Mém. VIII, 275. — Son opinion sur la noblesse chez les Francs; exagération de son système, 402. — Sur un passage d'Ammien Marcellin, mal interprété, avance à tort que les Francs, conquérants de la Gaule, y avaient traité les Romains en frères, 493.

DUBOURG (Claude), trésorier de France, ambassadeur de Henri II, renouvelle nos capitulations au Levant, Mém. X, 555.

DUC DE BOURGOGNE. Voyez JEAN. DUC D'ORLÉANS (Le) assassiné par Jean, duc de Bourgogne, Mém. IV, 547, 568. Ducs. Voyez FEUDATAIRES.

Ducas commet un anachronisme relativement à l'expédition de Naillac, Mém. II, 570, note 1, col. 2.

DUCHESNE (André), auteur d'une collection des Historiens de France, Hist. I, 288.

DUDDEN, fleuve; son nom ancien, Hist. I, 210.

Durour (M.), professeur de dessin à Moulins, obtient, comme une récompense de son zèle et de ses lumières, le titre d'inspecteur-conservateur des monuments historiques du département de l'Allier, Hist. VII, 11.

DUFOURNY (M.); ses expériences sur les propriétés acoustiques des théâtres anciens, Hist. I, 258. — Ses plâtres antiques, 278. — Ses travaux sur les antiquités de la Sicile, Mém. II, 288, 291, 292, 301, 304.

DUGAS-MONTBEL (M.) est nommé académicien libre, Hist. IX, 48.

Dugua (M. le général) présente à l'Institut deux copies de l'inscription de Rosette, Hist. V, 155.

Duillia. Voyez Loi.

Duillius; sa victoire navale; honneurs qui lui furent décernés, Mém. III, 323.

Dumége (M.), auteur d'un ouvrage sur les antiquités du pays des Volce Tectosages, reçoit du conseil général de son département une indemnité pour l'impression de cet écrit, Hist. VII, 12. — Obtient en 1821 la médaille d'or décernée par l'Académie des inscriptions pour le meilleur mémoire d'antiquité nationale, 20.

DUMNA, fle; sa position et son nom moderne, Hist. I, 223, 224. — de Pline, liv. IV, ch. xxx, expliqué, 224.

Duna (La), répond au Tanais de Pythéas, suivant M. Gossellin, Hist. I, 168.

Duna-plû. Voyez Daona.

Dunary, cap d'Irlande; son nom ancien, Hist. I, 218. Δυνάστης, dynaste; valeur de ce mot à différentes époques, Mém. II, 510.

Duncansby, cap; son nom ancien, Hist. 1.212.

Dund, mesure indienne; son évaluation, Mém. VI, 145 et suiv.

Dunfanaghy, en Irlande; son nom ancien, Hist. I, 219.

Dunga, dans Ptolémée; répond à Gundar, Hist. I, 93.

DUNUM SINUS, dans Ptolémée; sa position et son nom moderne, Hist. I, 214.

Δύο pour l'adverbe δίς, dans une inscription, Mém. IX, 136.

DUPONT DE NEMOURS (M. Pierre-Samuel), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8, 35. - Sa mort et son successeur, V, 34; VII, 24. — Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, par M. Dacier, secrétaire perpétuel, VIII, 26. — Sa naissance et sa famille, ibid. — Ses succès précoces et brillants dans ses premières études, 27.—Il cultive tous les genres de connaissances; ses idées systématiques et philosophiques, ibid. — Il s'enrôle dans les rangs des économistes, et travaille à la rédaction du Journal d'agriculture et aux Ephémérides du citoyen, 29.-Il reçoit de plusieurs souverains les plus honorables marques d'estime et de distinction, 29, 30. - Devenu l'ami et le collaborateur du ministre Turgot, il partage sa disgrâce; ses travaux agricoles pendant sa retraite, 30, 31. — A l'époque de la Révolution il est nommé à plusieurs fonctions publiques; ses travaux et sa noble conduite politique; il est proscrit, et ne doit son salut qu'au dévouement de deux amis courageux, 31, 32.—Pendant sa proscription il compose son Oromasis et sa Philosophie de l'univers ; analyse de ces deux ouvrages, 33. — Compris dans la liste de déportation dressée le 18 fructidor 1796 (1797), et sauvé par son collègue Chénier, il passe aux États-Unis; sa noble conduite dans

cette circonstance, 34. — Il revient en France; son zèle philanthropique à cette époque, 35, 36. — Il recueille et publie les ouvrages de M. Turgot, 36.—Exposé de ses études sur les sciences, les institutions sociales, le langage des animaux, et de son mémoire sur l'instinct, 37, 38.— Caractère de son style et de ses écrits, 38. — Il revient à son premier goût pour la poésie, et continue sa traduction en vers du Roland furieux de l'Arioste; particularités sur cette publication, 39, 40. — Il retourne en 1815 en Amérique, où il termine sa carrière; circonstances de sa mort; fonctions qu'il remplissait à cette époque; traits distinctifs de son caractère, 40.

DUPONT (M.), agent consulaire de France à Beyrout, écrit à M. le baron Silvestre de Sacy relativement à la découverte et à l'acquisition de quelques livres sacrés des Druzes, Mém. IX, 34.

Dupuis (M. Charles-François), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I. 8. — Date de sa mort et de son remplacement, 34. - Adopte à tort une correction de Corn. de Pauw, faite au texte d'Horapollon sur l'âge du Phénix, Mém. I, 197. — Réfutation de son opinion sur le Phénix, considéré comme l'emblème du soleil, 200. — Réfutation de son opinion sur le calendrier égyptien et sur le zodiaque du monastère de Saint-Mercure, 217, 218. — Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, Hist. V, 121.—Sa naissance et ses premières études, ibid. — Comment il fixa l'attention et mérita les biensaits de de M. le duc de la Rochefoucauld, 122, 123.—Il vient à Paris, où il entre comme boursier au collège d'Harcourt; ses brillants succès, ibid. — Malheur affreux qui vient troubler la joie d'un de ses triomphes, 123. - Il obtient, fort jeune encore, la chaire de rhétorique du collége de Lisieux, ibid. — Activité de son esprit; variété de ses études et

de ses connaissances, 124. — Ses liaisons avec M. de Lalande impriment à ses travaux une nouvelle direction, ibid. - Son séjour studieux à Belleville, où il invente le télégraphe, et conçoit son grand ouvrage, 125, 126. - Sa correspondance télégraphique avec son ami Fortin, 125. — Exposé de son système · mythologique et astronomique, 128. -Le roi de Prusse, Frédéric le Grand, lui fait les offres les plus avantageuses pour l'engager à venir se fixer dans ses états, 130. — Ses premières publications dans le Journal des savants, 129. -Analyse de ses Mémoires sur l'origine des constellations, et sur l'explication de la fable par l'astronomie, 130, 131. Sa nomination à une chaire du collége de France et à l'Académie des inscriptions, 133. — Sa conduite politique pendant la révolution, comme membre de la Convention nationale, 134, 135. — Il publie son Origine de tous les cultes, ou Religion universelle; sensations différentes produites par cet ouvrage, 135; il en donne un abrégé; jugement porté sur cette production, 136.—Il est nomme membre de la classe de littérature et beaux-arts de l'Institut, 137. - Ses deux Mémoires sur les Pélasges, ibid.— Il passe dans la classe d'histoire et de littérature ancienne de l'Institut, 138. - Son explication du zodiaque de Tentyra, 138, 139. - Son explication de la fable du Phénix par la période sothiaque ou caniculaire, 140; réfutation qu'en fait M. Larcher, ibid. - Sa mort, ibid. — Il est remplacé par M. Clavier à la classe d'histoire et de littérature ancienne de l'Institut, VII, 199.

Dun, fleuve de l'Hibernie, sa position et son nom moderne, Hist. I, 219.

DURANDI (M.), cité et réfuté par M. Walckenaer, au sujet de son opinion sur la route suivie par les Cimbres pour se rendre en Italie, Mém. VI, 363 et suiv.

—Son opinion sur le nombre de la population de la Gaule cisalpine et de l'Italie, X, 511.

DURRAU DE LAMALLE (M.), élu membre de l'Académie des inscriptions et belleslettres, Hist. VII, 24. — Mémoire sur la population libre de l'Italie, sous la domination de la république romaine, Mém. X, 461-512. Voyez ITALIE.

DUROCORTORUM; quand appelé Remi ou Reims, Mém. V, 304.

DURONIUS, tribun, rayé de la liste du sénat, pour s'être opposé à l'abolition d'une loi somptuaire, Mém. III, 375.

Durzi. Voyez Neschtékin et Mohammed. Dusarès, dieu adoré en Arabie; son culte, Mém. VI, 544, note 1.

DUSARES ou DYSARES, fêtes de Bacchus, Mém. III, 61.

Dusariers (Jeux), institués à Bostra par l'empereur romain Philippe, M.VI, 544.

Dust, mesure indienne; son évaluation, Mém. VI, 146 et suiv.

DUVILLARD (M.), correspondent, Hist. I, 10, 37.

Dux Thebaidis; son autorité et ses droits accrus par Justinien, Mém. X, 201.

DYNASTE; valeur de ce titre à différentes époques, Mém. II, 510.

DYNASTIES (Les trente) des dieux et des rois d'Égypte, examinées, Mém. I, 201 et suiv. — anciennes et modernes, leur durée commune, II, 480.

DZABAL Voyez Zábau.

 $<sup>\</sup>mathbf{E}$ 

E et l's employés ensemble dans la même inscription, Mém. II, 118.

E pour la diphthongue au dans le dialecte dorien, Mém. V, 368.

- €, signe de l'epsilon cursif dans une inscription, Mém. II, 117, 118. Pour G sur une médaille de Jotapianus, VI, 557, note 1.
- H (n), pour la diphthongue as sur les monuments béotiens, Mém. V, 367 et suiv.
- H (n), se trouve sur des médailles antérieures à l'archontat d'Euclide, Mém. V, 363, note 1.
- H (n) pour v et pour i dans une inscription de l'année 1461, Mém. II, 124, 126.
- H changé en & chez les Eoliens, Mém. V, 349.
- EAU (L') de mer rendue potable par Poissonnier l'aîné, Mém. IX, 225.
- EAU-DE-VIE; à quelle époque et par qui l'usage en fut répandu en Europe, Mém. IX, 231. Conjectures sur son origine, qui paraît être orientale, 233, 234.
- EAU-FORTE ou acide nitrique; par qui elle fut découverte; origine de son nom; époque ou l'on commença à l'employer pour le départ de l'or et de l'argent; coıncidence remarquable de sa déconverte avec celle de l'eau-de-vie, Mém. IX, 231, 234.
- EAU de pluie; son poids cubique, *Hist.* V, 81.
- EAU Marcia. Voyez MARCIA.
- EBADI ou descendants d'Ebad, Mém. II, 599.
- EBADITES, Mem. II, 599.
- EBEIDOULE, prince des Turks de Kamoul, se soumet aux Mandchous en 1697; honneurs et récompenses qui deviennent le prix de sa soumission, Mém. VIII, 67.
- EBÈNE, importée à Rome par Pompée, Mém. III, 428. Usage qui s'en faisait à Rome, V, 111. Son importation, ibid. Voyez EBENUS.
- EBÉNIER; à quelle époque apporté en Italie, Mém. V, 90.
- EBENUM INDUM, HEBENUS MEROETICA, expliqué, Mém. X, 236, note 4. Voyez EBENUS.

- EBENUS MAREOTICA, de Lucain, liv. X, v. 117, expliqué, Mém. V, 111.
- EBIUS TOLIEX, Mem. V, 156.
- EBLANA, en Hibernie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 218.
- EBN-ABD-ALHAKEM; notice sur cet historien arabe, Mém. V, 30, note 1.
- EBN-ALBAWWAB. Voyer Abou'lhasan-Ali. EBN-Almoraffa, Mém. IV, 32.
- EBN-AL-OUARDI; nature et exposé du système métrique des Arabes, d'après cet auteur, Mém. VI, 142, 143, 144.
- EBN-HOBAĪNA; date de sa mort, Mém. V. 61.

  EBN-KÉTHIR; extrait de cet historien, contenant la capitulation accordée par Amrou ben-Alas aux habitants de l'Égypte, Mém. V. 35; X. 84.
- EBN-KHALLICAN, auteur des Vies des hommes illustres; traduction de son histoire de Hafedh, par M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. IX, 309 et sur.
- EBN-Ketaība, un des plus anciens et des plus instruits des historiens musulmans; extrait de son chapitre intitulé: Des affranchis du prophète de Dieu, Mém. X, 68.
- EBN-LOHAIA; renseignements sur ce personnage, Mém. V, 26.
- EBN-MESCOWAÏH, ou MESCOWAÏH, éditeur du Djuvidan khired; ce qui lui appartient dans cet ouvrage, Mém. IX, 5, 8, 9.—
  Son nom ne doit point se prononcer Mascouyèh; son époque, sa biographie, ses ouvrages, 8, n. 1.— Son préambule historique du Djavidan-khired, 8 et suiv.— Époque de sa mort, 14.
- EBN-MORLA, OR ABOU-ALI MORAMMED, vizir, considéré comme l'inventeur ou l'introducteur du caractère arabe moderne nommé neskhi; recherches sur l'époque et la réalité de son invention, Mém. IX, 67,74 et suiv.
- EBN-NIMR, Mem. X, 84.
- EBN-RÉFAA, gouverneur de l'Égypte, fait le dénombrement de ses habitants pour établir la répartition de l'impôt, Mém. V, 54, note 1.
- EBN-Schéhab, Mém. V, 29.

EBN-SCHÉHAB ZAHRI, Mém. V, 34.

EBORACUM, capitale des Brigantes; son rapport étymologique avec l'Eburobritium de la Bétique, Mém. VI, 339.

EBROICI, civitas Ebroicorum; leur nom ancien et moderne, Hist. V, 75.

EBUDÆ, ou ÆMODÆ, iles; leur position et leur nom moderne, Hut. I, 202. Voyez Acmodæ.

EBUROBRITIUM, ville de la Bétique. Voyez EBORACUM.

ÉCAILLE (L') de tortue teinte en bois par les anciens, Mém. VII, 159.

ECALGRAIN (Baie d'), l'ancien Crociatonorum portus, Hist. I, 146, 147.

ECBASUS; sa place dans la série des Inachides, Mém. V, 212.

'Exxansía. Voyez Ecclésie.

Ecclésie (ἐκκλησία), nom que prenait dans certaines circonstances l'assemblée amphictyonique, Mém. VI, 259.

Experos, fils, Mem. IX, 138, note 2.

Echanges; comment ils se faisaient dans les premiers temps de Rome, Mém. III, 294. — (Des). Voyez Droit coutumier. Εχέτλη, partie de la charrue antique, expliquée, Mém. II, 634.

ÉCHETLUS, héros, Mém. II, 626.

ÉCHIQUIER d'une richesse prodigieuse, porté au triomphe de Pompée, Mém. III, 427.

ECRHEL; ses travaux sur les médailles, Hist. VIII, 7. — (Opinion d') touchant les médailles de Philippopolis, réfutée par M. Tôchon d'Anneci, Mém. VI, 540 et suiv. — Il entraîne dans son opinion les écrivains qui ont paru après lui, 545. — Doctr. num. vet. 1, LXII, éclairei et complété, IX, 202.

ECLAIRAGE des temples chez les anciens, Mém. III, 177 et saiv. — par le gaz; son inventeur, IX, 225.

Écurses de lune; à quelle époque et en quel nombre observées par les Égyptiens, Mém. IV, 473; — citées par Hipparque, 4834,— les plus anciennes rapportées par Ptolémée, 482.

ÉCLIPTIQUE; son obliquité connue des anciens, Mém. I, 263.— (Obliquité de l'), selon les Alexandrins, VI, 288 et suiv.— La variation de son obliquité a été inconnue aux anciens, 293.— L'École d'Alexandrie n'a jamais possédé, à proprement parler, une mesure de l'obliquité de l'écliptique, suivant M. Letronne, 303.

Ecole d'Alexandrie. Voyez Alexandrie.des chartes créée en France par une ordonnance royale du 22 février 1821, Hist. VII, 4. Voy. Académie des inscriptions. — normale, instituée en France à l'époque de la révolution; sa composition, son but et ses avantages, 219. -Ecoles centrales; services qu'elles ont rendus à l'instruction, ibid. — spéciale des langues orientales vivantes; époque de sa création en France; quel fut le promoteur de son établissement; services qu'elle a rendus, IX, 106, 107. — Ecoles à Rome. Voyez Instruction pu-BLIQUE; - de mécanique et d'architecture établies par Alexandre Sévère; encouragements et pensions accordés aux élèves pauvres qui les suivaient, Mém. IX, 438.

Économis politique; origine de cette science, Hist. VIII, 28, 29; — les économistes en ont jeté en France les premiers fondements, 66.

Économistes. Voyez Économie politique. Éconce d'arbre employée par les anciens pour les vêtements, Mém. IV, 233.

Égosse. Voyez Calédonie.

ÉCRITS supposés. Voyez PSEUDONYMES.

Ecriture (L') connue des Égyptiens dès la plus haute antiquité, Mém. II, 433:

— employée par Moise, 431, 432:

ses commencements et ses progrès chez les Grecs, 311 et suiv.;

— connue et employée dans la Grèce longtemps avant l'époque d'Homère, suivant M. Larcher, 433 et suiv.;

— ses plus anciens monuments en Grèce, 434;

— paraît avoir été connue des Étrusques avant leur passage

de l'Asie en Italie, 443. — Exposé historique de ses développements successifs chez les Romains, 335 et suiv.; - connue dans le Latium longtemps avant la naissance de Romulus, suivant M. Larcher, 429 et suiv.; — connue des Pélasges et des Arcadiens, et transmise par eux dans le Latium, 433; - fort peu en usage dans les premiers temps de Rome, 323, 330. — Matières sur lesquelles elle était tracée dans les premiers temps de Rome, 354 et suiv. -Comment on l'enseignait à Rome aux enfants, IX, 409, note 2; — alphabétique, inventée par les Phéniciens; comment ils en répandirent l'usage, II, 429 et suiv.; — quelle est son origine la plus probable, suivant M. Abel-Rémusat, VIII, 34; — paraît avoir été connue des Pélasges avant l'arrivée de Cadmus en Grèce, II, 441, 443; connue et employée par Homère, suivant M. Larcher, 433 et suiv. — arabe. Recherches historiques et critiques par M. le baron Silvestre de Sacy, sur les différents genres ou caractères de l'écriture arabe, sur ses inventeurs et les divers changements ou perfectionnements qu'elle a subis, IX, 74 et suiv. Voyez NESKHI et COUFIQUE. - des Chinois. Voyez Chinois.—ouigoure, adoptée par les Mongols et apportée par eux en Perse; fait constaté matériellement par la lettre d'Argoun à Philippe le Bel, VII, 364; — sassanide, II, 173 et suiv. EDCHAN, mot mongol; sa signification, Mém. VI, 457.

EDEN, rivière d'Angleterre; son nom ancien, Hist. I, 210.

Edesse, Roha ou Rohais; sa prise par les Turcs provoque la croisade de Louis le Jeune, Mém. IV, 510.

Edifices (Les) furent d'une extrême simplicité dans les premiers temps de Rome, Mem. III, 296.

Ediles chargés de l'approvisionnement des blés, créés par César, Mém. III, 434. — (Les) sous le règne de Tibère, se plaignent de la violation des lois somptuaires, VII, 129; — le sénat, sur une lettre de Tibère, les dispense de poursuivre le luxe de la table, 130.

Edit de restitution, publié par l'empereur Ferdinand II, Mém. VI, 655.

ÉDOUARD, dernier roi de la dynastie saxonne, dépouillé de sa couronne par les Danois, se réfugie à la cour des ducs de Normandie, Mém. X, 656.

EDOUARD, roi d'Angleterre, vassal du roi de France comme duc de Guienne, ne veut point soumettre ses tribunaux à l'autorité de la cour royale; saisie de son duché par Philippe le Bel, Mém. X, 651.

ÉDRIS, le même que Énoch, Mém. III, 1 15; — son rang dans la religion des unitaires, X, 101.

ÉDRISI (L'); exposé du système métrique des Arabes, d'après cet auteur, *Mém.* VI, 138, 139.

EICHHORN (M.); exposition et réfutation de son système chronologique des rois de Hira, Mém. X, 17 et suiv.

Εγεγονέμην ου έγεγονήμην, dans une inscription nubienne, Mém. IX, 141.

Eγενάμην, pour έγενόμην, dans une inscription, Mém. X, 173.

Égéon ou Ægéon, le même que Briarée, a donné son nom à la mer Égée, Hist. VII, 106, 115; — considéré comme le symbole du pouvoir destructeur, 115. —Pourquoi Homère dit que les hommes donnaient à Briarée le nom d'Égéon, ibid.

EGGENBERG (Extinction de la famille des princes d'), Mém. VI, 661.

EGIDE (L') de Minerve, nom donné à un plat énorme, par Vitellius, Mém. VII, 172;—son prix et sa fabrication, 174.

EGILA, patrice, tué à l'instigation de Brunehaut; par quel motif, Mém. VIII, 501.

Eglise (L') de Saint-Pierre à Rome, construite successivement par trois architectes, Mém. III, 260.

Eguises de la Gaule; leur circonscription, Mém. VIII, 526.

EGNATIA, ville; son emplacement, Mém. VII, 188.— La même que la Gnatia d'Horace, 190.— Cause qui a le plus contribué à son abandon et à sa destruction, ibid.

ÉGYPTE (L') doit sa civilisation à la Grèce, suivant M. Louis Petit-Radel, Mém. II, 40. — A quelle époque les Romains commencèrent à avoir des relations avec ce pays, 36o. — Son commerce avec les Romains au siècle d'Auguste; marchandises qu'ils en tiraient et qu'ils y importaient, V, 137 et suiv. — Ce pays, source d'abondance et de richesse pour Rome, 138.—Qualité et exportation de ses grains; privilége accordé aux vaisseaux qui les transportaient pour l'approvisionnement de l'empire, ibid. -Son papyrus, objet important de commerce, 138, 139. — Evaluation de son commerce annuel d'après Strabon, X, 516. — Ses mines et ses finances - au temps des Grecs et sous Ptolémée Aulète, IX, 366, 367. — N'a jamais eu de mines d'or, I, 211. — Produisait peu d'huile, et encore était-elle de mauvaise qualité, V, 139. - Note sur ses produits d'été, d'après M. Lancret, I, 165. Impostures auxquelles les prêtres égyptiens ont eu recours pour exagérer la grandeur passée de leur patrie aux yeux des Grecs, IX, 356 et saiv. -Dans l'antiquité les tremblements de terre ont toujours été rares en Égypte, suivant l'opinion des anciens, combattue par l'Égyptien Cosmas, X, 274.— Soumise par Djauhar aux Fatimites, qui s'y établissent en 362, IX, 51. Attaquée en l'an 362, sous le règne e Moëzz-lidin-allah, par Hasan, chef des Carmates, ibid.; - en 401, sous le règne de Hakem, par Mosarradj Tai, fils de Djerrah, Abou'lfotouh Hosain, reconnu khalife à la Mecque; 53. — Depuis quelle époque ce pays saisait TOME XI.

partie des domaines du Grand Seigneur, II, 603. — Ses archives consumées en 933; nouveau cadastre par suite de cet incendie, I, 143, 146. - Examen de l'administration de l'Égypte depuis Auguste jusqu'à la prise d'Alexandrie par les Arabes, sujet d'un prix proposé par la troisième classe, Hist. I, 29.—Voy. EGYPTIENS ET NOMES. — PREMIER MÉ-MOIRE de M. le baron Silvestre de Sacy sur la nature et les révolutions du Droit de propriété territoriale en Egypte, depuis la conquête de ce pays par les musulmans jusqu'à l'expédition des Français, Mém. I, 1-156.—Considérations générales sur l'état et la nature du droit de propriété sous les gouvernements despotiques de l'Orient; fausse opinion que quelques auteurs en ont donnée, 1 et suiv. - Plan du mémoire, 4.—Section I. Du droit de propriété territoriale en Egypte, à l'époque de l'expédition des Français, 5 et suiv. Exposé et appréciation des travatx relatifs à la propriété territoriale publiés par les Français qui ont fait partie de l'expedition d'Egypte, ibid. — L'Egypte conquise par Amrou, 7; organisée par le sultan Sélim, 8; soumise par Sélim à un pacha, 8. — Les propriétaires n'y sont qu'usufruitiers du gouvernement, 9. - Quel y est le droit de mutation, 8, 9. - Ses odjaks, 8; - son miri, 8, 9; — ses schésachés ou scheyakèh, 8; — son odjak-eltchaouschich, ibid. son haddjeh, 9. — Oppression qu'y exerçaient les mameloucs sur les propriétaires, 9, 10, 11. - Ses wakfs, 10; ses nazers, ibid. — Administration des terres et des revenus, 10 et suiv. - Ses multézims, 10; — ses kirats, 11; — son scheikh-elbeled, ib. - ses fellahs, ibid. ses écrivains coptes et ses sarrass, ibid. - ses kaim-makams, ibid. -- ses terres de l'ousiyyèh, 12. - Total de ses impôts, ibid .- Caschefs, ibid .- Mode d'après lequel les terres y sont affermées, 14. — Assiette et perception des impôts, 15.

÷ 1

— Ses multézims et ses fellahs, 17 et . suiv. - Démarcations territoriales relativement aux inondations du Nil, 20.-Ses impôts appelés miri et faiz, 21.— Importance des Coptes, 22, 23. --- Labour, 22, note 1. — Le khollièh et le schahed; leurs attributions, 23.—L'oukil ou amel, 24. - Terres d'ousiyyèh; leur administration, 24 et suiv. — Wakfs et rizaks, ou mieux rizkas, 24, 25. — Etat et différence des tribus arabes, 26, 27,28. - Agriculture, 26. - Karats, ibid. -Fellahs, 23, 24; leur position affreuse, 25, 30, 32. — Multézims, leur autorité. 30 et suiv. — Classe des propriétaires, 32. - Scheikhs, 33 et suiv. - Fondations religieuses, clergé, ibid. - Schérifs; leurs familles, 34. - Perception des impositions, ibid. - Entretien des canaux, 36. — Fondations pieuses, 37. - Division des terres sous le rapport de la propriété, 37, 38. — Droits du souverain, du multézim et des fellahs sur la propriété des fonds de terre, 38, 39. — Miri, sa nature, 39. — Sect. II. De la nature de la propriété territoriale en Egypte au commencement de la domination othomane, 51 et suiv.-Troubles auxquels l'Egypte est livrée après la conquête, 55.- Elle est régie par le Canoun-namèh de Soliman II; analyse de ce recueil d'édits, 54, 55 et suiv. - Ses terres, possédées en apanage, se divisent en sept portions, 75.—Origine de ses multézims, 90 et suiv. - Ses caschefs et ses scheikhs, 95, 96. - Perception des impôts relativement à l'inondation du Nil, 94. — Impôts sur ses diverses cultures, 97, note 2. - Ses ommals ou agents comptables, 103 et suiv. - Son cadastre, 105. - Changements survenus dans l'administration des terres domaniales et dans la nature des propriétés foncières en Égypte, depuis la conquête de ce pays par les Othomans, 128 et suiv. - Second Mé-MOIRE. Comment les habitants de l'E-

gypte sont considérés par les écrivains musulmans sous le rapport du droit de conquête, V, 18, 19 et suiv. - Traditions relatives aux droits de conquête des musulmans sur ce pays, 22, 23 et suiv. — Tableau de la situation et des révolutions de l'Egypte sous les khalifes, 39 et suiv. — Comment elle fut considérée par Amrou son conquérant, 44. -Travaux faits dans ce pays, sous les khalifes, pour l'ouverture et l'entretien des communications, 46. — Nature, qualité, recouvrement et emploi de l'impôt qui y fut établi par le gouvernement musulman, 46 et suiv. - Comment l'impôt y fut assis sous le gouvernement des Grecs, 50. — Dénombrement de ses habitants fait par Ebn-Réfaa pour la répartition de l'impôt, 54, note 1. — Dispositions de la loi fiscale qui furent établies sous les khalifes relativement aux nouveaux convertis à la religion musulmane, 51, 52. - Raison pour laquelle le christianisme s'y conserva moins longtemps dans les villes que dans les villages, 55.— Causes de la prospérité et de l'appauvrissement de ce pays suivant Makaukas, 58. — Édit de Justinien relatif à la récolte du blé en ce pays et à son transport pour l'approvisionnement d'Alexandrie et de Constantinople, 58.—Éclaircissements sur les produits de l'Égypte et ses revenus en impôts avant la domination arabe et l'établissement de l'islamisme, 56 et suiv. - Exposé des diverses taxes auxquelles ce pays a été soumis depuis la domination romaine, 59; - époques où elles y furent introduites, 59, 60. — Ses revenus fiscaux distingués en kharadji et helali; à quelle époque, 60. Par qui et à quelles époques les div taxes ont été supprimées et rétablies, 61. - A quel règne remontent les innovations dans son administration financière et fiscale, 61 et suiv. - Administration de ses greniers publics sous

les khalifes, 62, note 1.—Ses habitants, -sous le gouvernement de Hasan ben-Yousouf, se soulèvent à cause d'une augmentation d'impôts, ibid. — Causes qui, soùs les khalifes, amenèrent une révolution dans son système administratif et dans la nature des propriétés, 64, 65 et suiv. - A quelle époque les apanages militaires y furent établis, 71, 75. —Troisième et dernier Mémoire, VII, 55-124.—Examen et réfutation de l'opinion de M. de Hammer, qui, d'après l'Alcoran, prétend que toute propriété foncière appartient à l'imam, et que toute possession légitime dérive d'une concession émanée de sa libéralité, 56 et suiv. - Les bénéfices ou fiefs des multézims ne sont pas de la même nature en Egypte, que les timar ou ziameth des provinces othomanes de l'Asiè et de l'Europe, 60. - L'usage de donner des domaines publics en apanages n'était pas inconnu antérieurement à Saladin; mais ils ne doivent pas être confondus avec les apanages militaires constitués postérieurement sous les mameloucs, 61 et suiv. — Revenus de l'Égypte sous le khalife Mostanser-billah, de 441 à 450, 63, 64. — Il y avait en Egypte des territoires qui payaient leurs contributions en nature, 72.-Force de l'armée d'Egypte sous les khalifes Fatémites, 74. - A quelle époque s'opéra définitivement en ce pays le changement important par lequel les dotations en biens-fonds furent substituées à la solde que les gens de guerre recevaient précedemment du trésor, 74 et suiv. - Revenus des apanages militaires avant le sultan Ladjin, 75, 76. — Sa division en karats, 77. — Cadastres de Ladjin et de Naser, relatifs à un nouveau règlement des apanages militaires, 78, 79, 80. Détails sur cette opération, 80 et suiv. — Nature et produits des taxes abolies en Egypte par le sultan Amélicalnaser, 84. Voy. aussi Almélic-alnaser.

-Sélim, lorsqu'il fit la conquête de ce pays, y trouva encore en vigueur le système des apanages militaires et de propriété territoriale établi par le sultan Mohammed fils de Kelaoun, 91, 92.— Tableau de la constitution et des forces de l'armée d'Égypte depuis la conquête de ce pays par les Arabes, pour servir à l'histoire du régime des apanages militaires, 94 et suiv. — Soulèvement des tribus arabes contre le khalife Motasem, 95. — Destruction de la puissance des Arabes en Egypte; l'armée n'est plus composée en ce pays que de barbares et d'affranchis, 96. - Exposé, d'après Makrizi, des changements survenus dans la constitution de l'armée d'Egypte sous les divers gouvernements qui se sont succédé dans ce pays, depuis sa conquête par les musulmans jusqu'à la dynastie des Circassiens, 97 et suiv.-Influence fâcheuse exercée sur la composition de l'armée par l'usage qui s'y était introduit de résigner à un autre son apanage, 109.-Vénalité des grades et des charges introduite dans l'armée, 111: - Probabilités qui tendent à établir que les apanages devinrent héréditaires, 112 et suiv. - Résumé des trois ménsoires de M. Silvestre de Sacy, 117 et suiv.

ÉGYPTIENS (Les) ont composé d'abord leur année d'une lunaison, Mém. I, 203. - Leur année solaire composée d'abord de 360 jours, 204. — Causes de la décadence de leur langue et époque où elle a cessé d'être en usage, 215. -État de leurs connaissances astronomiques du temps d'Hérodote, 216. — Preuves de leur ignorance en astronomie, 253, 254. — Faisaient labourer leurs champs par des occhons, H, 653 et suiv. — Leurs charrues, 655. — Ont, dès la plus haute antiquité, cultivé la vigne et connu le vin, III, 58. - A quelle époque et en quel nombre ils ont observé les éclipses de lune, IV,

473.— Texto de la capitulation qu'ils obtinrent d'Amrou ben-Alas, V. 35. — Leur commerce et leur navigation sous les Ptolémées, objet d'un mémoire de M. Ameilhon, Hist. V, 145. — (Système métrique des.) Voyez Systèmes MÉTRIQUES. — Comparaison des mesures égyptiennes avec les mesures babyloniennes, Mem. VI, 119. - Faisaient de l'histoire et de la chronologie leur étude principale, VIII, 140. - Etaient dans l'usage de réunir sur la même base trois statues, l'une principale, les deux autres accessoires, IX, 363. --Leur xénélasie semblable à celle des Chinois, X, 522. — Leurs lois maritimes; ils posent les premiers le principe de l'institution des consuls de commerce, 522, 524.

EGYPTUS a donné son nom à l'Égypte, suivant les Grecs, Mém. X, 314.

Enerium, de la Table de Peutinger; son véritable emplacement déterminé par M. Walckenaer, Mém. VII, 205, 206.—Nommé Eutium par l'Anonyme de Ravenne et Netium par Strabon, 206.

EIGHORN (M.), correspondant, Hist. I, 38.

—Croit trouver une contradiction dans ce que les auteurs arabes rapportent de la mort et de la sépulture du général Kotaibah; réfutation de son opinion par M. Abel-Rémusat, Mém. VIII, 107.

Exposition et réfutation de son opinion sur un point de la chronologie du royaume de Hira, X, 15 et suiv.

Eidwhor; son acception particulière chez les juis et les chrétiens, Mém. IX, 135.
Είποσταρωτεύω, Mém. IX, 137, note, col. 1.
Είπων ἰσομάτρητος, expliqué, Mém. IV, 209.
Είς μιημόσυνος, expliqué, Mém. II, 128, 129.

Eisodos, expliqué, Mém. VIII, 183, 185 et suiv.

ÉLAGABALE s'habille le premier d'étoffes de soie sans mélange, Mém. IV, 227. — Ses profusions et ses folies relativement aux animaux; ses quadriges attelés de bêtes féroces; sa ménagerie, X, 440, 441.

ELASSÔN, Έλασσών, nom moderne de l'ancienne Olossôn, Όλοσσών, l'Ολοσσών d'Homère, Mêm. II, 130, 131.

ELBE, fleuve. Voyez ALBIS.

ELBOURZ (L') du Caucase est le Caspius mons des anciens, suivant M. Walckenaer, Mém. VII, 226 et suiv.

ELBURZ. VOYEZ SÉMIRAMIS.

ELECTEURS d'Allemagne; leur prérogative au sacre des empereurs; en quoi elle différait de celle des pairs de France dans la même cérémonie, Mém. X, 599.

ELECTION de l'empereur d'Allemagne; comment elle se faisait d'abord; modifications qu'elle a reçues lors de l'anarchie qui suivit l'extinction de la maison de Saxe, Mém. X, 598. — Des membres de la troisième classe de l'Institut; son mode et ses conditions, Hist. I, 16, 17.

ELECTRIDES, îles; leur emplacement, *Hist*. I, 161.

ELECTRUM, espèce d'or; son titre, Mém. IX, 194. Voyez Ambre.

ÉLÉONORE (La reine) ou Aliénore, auteur de la loi maritime intitulée Rôle d'Oléron, Mém. X, 576.

ÉLÉPHANT (L') appelé par les Latins bos lacas; origine de ce nom, Mem. X, 380. ÉLÉPHANTS montrés à Rome dans les triomphes et les jeux publics, Mem. III, 401. — En quelle année de Rome et en quel nombre on en vit combattre pour la première sois dans le cirque, X, 364, 385 et suiv. — Attelés, 386, 409. — Combattant contre des hommes armés, 406.—Tués dans le cirque, 408. — Ils passaient, chez les anciens. pour avoir une âme intelligente, opinion maintenue chez les peuples de l'Inde, 409. — Préparés à combattre, à Djeypour, 373. — Dressés, 429. — Jouant à la paume, 430. — Dansant sur la corde, VII, 164, et dressés à faire

des tours d'adresse, X, 374. — Funambules vus à Rome sous Galba et sous Néron, 430, 431. — Portant des flambeaux devant César, 424. — Un éléphant suppliant se traîne sur les genoux aux pieds de l'empereur Domitien, 433. — Voyez Animaux promenés.

ELEUSINIUM; à quelle époque et pour quelle cause le sénat d'Athènes s'y assemblait, Mém. III, 159. — Il était défendu d'y déposer un rameau de suppliant, ibid.

ÉLEUSIS (Éclaircissements historiques sur quelques parties du culte secret d'), Mém. III, 158, 159.

ELF LEILEH, voyez HEZAR-AFSANEH.

ELGIN (Mylord); sa collection de monuments grecs évaluée par M. Visconti, Hist. VIII, 20.

ELIEN, H. V., IV, 23, réfuté, Mém. III, 163.

ELIF (L') de prolongation omis en certains cas dans un manuscrit en caractère neskhi, Mem. IX, 69.

ELIGOUM, de la famille des Orbéliens, se soumet aux Tartares mongols, Mém. VI,

ÉLISABETH, fille d'Aimar, comte d'Angoulême, et d'Alix de Courtenai, est promise à Hugues de Lusignan et enlevée par Jean-sans-Terre, Mém. X, 638.

ÉLISABETH, épouse de l'empereur Albert II d'Autriche, et mère de Ladislas, roi de Bohème et de Hongrie, est forcée par Wladislas, roi de Pologne, de se retirer à la cour de l'empereur Frédéric, Mêm. VI, 632, note 1.

ELIXOIA, île; sa position et son nom moderne, Hist. I, 168, 169.

ELKAMA. Voyez ABOU-DJAFAR.

Ellébore d'Anticyre; ses propriétés, Mém. V, 124, 125.

ELLOR. Voyez ALLOSYGNE.

Elmacin, abréviateur de l'Histoire de Tabari, a été publié de la manière la plus fautive par Erpenius, Mém. IX, 76.

ÉLOGES (Les) funèbres chez les Romains,

appréciés comme sources historiques, Mém. II, 358, 387.

ELOQUENCE; son caractère, sa nature et son emploi à Rome sous les empereurs, Hist. VII, 121. — Était cultivée par les empereurs eux-mêmes, 122.

HADa pour nador, Mem X, 173.

ELTINA, veuve de Tcharmagan, Mém. VI, 415.

<sup>\*</sup>Ελυμα, partie de la charrue antique, expliqué, Mém. II, 633, 638.

ÉLYMAIS ou Délem, Hist. I, 64.

EMANET; valeur de ce mot, Mém. I, 45, 48, note 1, col. 1. — En quoi il diffère de l'iltizam, 96.

Embaumeurs (Quartier des) à Thèbes en Égypte, Mém. X, 310.

Eméric-David (M.) est nommé membre de l'Académie des inscriptions lors de sa réorganisation, Hist. V. 33.

'Ημεροτροφίς, expliqué, Mém. VI, 216. Émin; valeur de ce mot, Mém. I, 44, 45, 46.— En quoi il diffère du multézim, 46.

'Ημιπλοΐδιον, expliqué, Mém. IV, 303.

EMME, sœur de Guillaume de Breteuil, et épouse de Raoul de Gaël, conteste à Eustache, fils naturel de Guillaume de Breteuil, la succession de son père, Hist. III, 66.

ÉMIR-SILAH, ou écuyer, Mém. VII, 109. ÉMIRS; leurs prérogatives dans l'armée turque, d'après Makrisi, Mém. VII, 101 et suiv.

'Hμιτύζιον, expliqué, Mém. IV, 303. —. mouchoir, 310.

ÉMODES (Monts); leur distance de la Taprobane ou de Ceilan, Hist. I, 118; confondus avec les montagnes du Carnate, Hist. I, 119.— Vus de la Taprobane ou Ceilan, Mém. X, 228.

ΗΜΩ, abréviation de ήμῶν, Mém. II, 139. Ἐμπασάντας. Voyez Hésychius.

"Εμπασις, expliqué, Mém. V, 349, 350,

Έμπελωροι, synonyme de αγορανόμοι, Mêm. V, 354. EMPEREURS (Les) grecs s'étaient obligés à donner, chaque année, une pièce d'étoffe de soie rouge, brodée en or, à la cathédrale de Gênes, Hist. III, 99.—de Constantinople recherchent l'alliance des Mongols, Mém. VII, 407.

EMPIRE ROMAIN, Rechercher quels furent les changements opérés dans toutes les parties de l'empire romain, sous le règne de Dioclétien et les règnes de ses successeurs, jusqu'à l'avénement de Julien au trône, sujet de prix proposé par l'Académie en 1815, et obtenu par M. Naudet, Hist. V, 30.

Ems, fleuve, l'ancien Amisus, Hist. I, 162. Enach, pluriel Enachim; valeur de ce mot, Mém. II, 9.

ENCHANTEMENT (Formule d'), trouvée dans un tombeau, Hist. I, 236. — Voyez MALÉFICE.

Encyclopedie; son eloge, Hist. I, 301.

Erduna, expliqué, Mém. IV, 281.

Enéz; difficulté historique que présentent son arrivée et son établissement en Italie, Mém. II, 309 et saiv. — Diverses traditions sur sa mort, 310. — Passait pour le fondateur de Rome, 309.

ENÉIDE; Mémoire sur la lecture du vichant de l'Énéide faite par Virgile devant Auguste et Octavie; par M. Mongez, Hist. VII, 64. Voyez Virgile.

EMPANTS (État des) ou mineurs dans le royaume des Francs, Mém. VIII, 419.

— Admis chez les Francs comme témoins des contrats de ventes; moyen singulier employé pour leur en inculquer le souvenir, Mém. VIII, 518, 519; X, 722.

ENGEL (J. Ch. d'), auteur d'une Histoire de la Hongrie, cité sur l'Histoire de Myron, Mém. VII, 301.

Enguerrand de Coucy, coupable de la mort de trois jeunes Flamands, est mis en jugement par saint Louis, Mém. X, 648.

ENICHNUS dans Julius Firmicus, corrigé, Mém. I, 237. Eningia, île, la Séland, Hist. I, 172. Enisei; le véritable nom de ce fleuve est Khem, Mém. VII, 283. Voyez Kian.

Ennéadécaétéride, Mém. I, 207.

Ennéaletéride (Période); ses inventeurs, son origine, Mém. I, 259, 260.

Ennery (Catalogue du cabinet d'); par qui rédigé, Hist. IX, 203.

ÉNOTRIENS (Les) appelés d'abord Aissiei, Mém. V, 230.

ENOTRUS (Quelques éclaircissements sur l'époque de l'émigration d'), par M. Raoul-Rochette, Mém. V, 199-222. — Son émigration incontestable, 200. — Preuves de la réalité de sa colonie, considérée comme la première et la plus ancienne de toutes les colonies grecques, dirigées vers l'occident de l'Europe, 158 et suiv. — Canon chronologique pour la recherche de l'époque d'Enotrus et de la civilisation de l'Italie, par M. L. Petit-Radel, 239 et suiv.

Enseignes militaires des Romains décorées de médaillons, Mém. IX, 278.

ENTCHOU, mot mongol; sa signification, Mém. VI, 457.

Entraves mises aux bœufs du labour, Mêm. II, 665.

Entre-colonnement de l'ordre dorique, Mém. II, 295.

Envoûtement; ce que c'était; Hist. III. 4. Envoûten; explication de ce mot, Mêm. VI, 618.

ÉOLE; époque de son règne, Mém. V, 192. ÉPAGOMÈNES. Voyez JOURS.

Έπασις, expliqué, Mém. V, 349, 350, 351.

Exerdires, expliqué, Mém. IV, 293.

EPÉRASTE, vainqueur à la course armée, Mem. IV, 186.

Έπερχεσθαι, expliqué dans le sens de parcourir successivement, opposé à παραδάλλειν, faire un trajet, Mém. VIII, 148.

EPEUS, fondateur de Métaponte, Mém. V, 148.

'Howo'hior, hephæstium, expliqué, Mém. VIII, 193.

EPHESE. Voyez DIANE.

Ermons, historien; comment il divisait les plages du monde par populations, Hist. I; 137. — Comprenait l'Ibérie dans la Celtique, ibid. — Défendu contre Strabon, ibid.

Έπὶ ἰφθως; explication de cette formule, Mém. VI, 246 et suiv. — Ἐπὶ τῶν ἄκρων, en style d'architecture, Mém. IV, 343.

EPICHABINUS, vainqueur à la course armée, Mém. IV, 186.

EPICTRE, I, 20, expliqué, Mém. IX, 197.

Voyez Garnier.

EPICURIENS; leur opinion sur la destruction du monde, Mém. I, 274 et suiv.

ÉPICURISME (L') détruit le respect et le culte des morts chez les anciens, Mém. II, 554.

ÉPIDIUM, île; sa position, son nom moderne, Hist. L, 123.—Promontoire dans Ptolémée, sa position, et son nom moderne, 212.

EPIGERE, de Byzance, astronome; ce qu'on en sait, Mém. IV, 461, 468, 480.

ÉPILEPSIE (L'), d'après le code des Assises de Jérusalem, entraînait la dissolution du mariage, et frappait d'une sorte de mort civile, Mém. X, 749.

Epilycus, fils de Tisandre, envoyé en ambassade à Suses avec Callias II; dans quel but et à quelle époque, Mém. III, 144.—Sa mort; éclaircissements sur le mariage de ses filles, recherchées par l'orateur Andocide, Léagre et Callias III, 154.

ÉPIMÉLÈTE. Voyez PROXÈNE.

Epiménide. Voyez Buzygès.

EPIODORUS, île de la mer des Indes, aujourd'hui Ramisseram-Cor, Hist. I, 88.

EPIPHANE (Saint); exposition de son système métrique des Syriens, par M. Gossellin, Mém. VI, 97 et suiv. — Opp. II, p. 703 C, corrigé touchant le mot Λίζαν, X, 247.

EPIPHI, mois de l'année des Coptes, commence, suivant M. de Sacy, le 25 juin, et finit le 24 juillet, Mém. VI, 493, 494. EPIRE (L'), appelés anciennement Asa, Airá, Mém. V, 230.

Έπισημασίαι; sens astronomique de ce mot, Mém. I, 207. — Expliqué, IX, 387. Έπιψηφίζειτ, expliqué. Mém. V, 344.

EPISTATHME; valeur de ce titre, Mém. II, 500, 510.

Έπιστύλιον. Voyez Epistylb.

ÉPISTYLE ou architrave, Mém. III, 261.

EPITAPHE de Virginia, trouvée près d'Alencon, expliquée par M. Mongez, Hut. IX, 64.

Eπιθήματα, ornements des boucliers, expliqué, Mém. IV, 129.

EPI-THRACE, dénomination géographique introduite par M. Gail, Hist. V, 41.

Έπωκα, dans une inscription nubienne, Mėm. IX, 147, 148.

Épomés, mont, son éruption volcanique, Mém. V, 186.

Éropée; son caractère chez les Grecs, Hist. I, 315, 320; chez les Romains, 315, 316; chez les modernes, 316 et suiv.

ÉPREUVE de l'eau froide; ses phénomènes expliqués, Hist. V, 148.

'Ηρουλεία, bains d'eaux thermales, Mém. II, 150.

ÉRARD DE BÉIENNE, gendre de Henri, comte de Champagne, revendique la succession de son beau-père, Mém. X, 643.

ÉBATOSTHÈNES; son système de géographie ancienne rétabli par M. Gossellin, Hist. I, 41. - Cité par Strabon pour la mesure de l'Inde, corrigé par M. Gossellin, 77.—Son opinion sur la position de la Bactriane et de la chaîne du Taurus, 81. — Entreprend de rectifier la carte de l'Inde, ibid. — De quel stade il se servit, ibid. — Quelle forme et quelle étendue il donnait à l'Inde, ibid. — Partage l'opinion, accréditée de son temps, sur l'existence d'une zône inhabitable près de l'équateur, ibid. — Avait plus altéré la forme de l'Inde que ses prédécesseurs, 82. - S'est trompé dans l'évaluation des mesures qu'il a employées, ibid. - Sa carte de l'Inde, malgré ses imper136 TABLE

fections, presque généralement adoptée dans l'antiquité, 83. — S'accorde avec Ptolémée pour la distance de l'embouchure orientale de l'Indus au cap Comorin, 94. - Diffère de Ptolémée et de Marin de Tyr sur la distance du promontoire Comaria au promontoire Cory; cause de cette différence, ibid. — Quel stade il a employé, Mém. VI, 107. -Donne une grande mesure prise dans la longueur du continent, Hist. I, 109.-Traduction et explication données, par M. Letronne, du passage de Cléomède, où il décrit l'opération, relative à une mesure de la terre, que cet auteur attribue à Eratosthènes, Mém. VI, 274 et s.— Démonstration des erreurs et de l'inexactitude des calculs d'Ératosthènes, 278 et saiv. - Le stade dont Eratosthènes a fait usage était-il censé contenu 250,000 ou 252,000 fois dans la circonférence du méridien? Examen de cette question par M. Letronne, 297 et saiv. - En quoi consiste l'opération dite d'Ératosthène, 282.—Il est le premier d'entre les Grecs qui ait fait du stade de 700 au degré une application quelconque dans la détermination d'un arc du méridien, ibid. - De combien il supposait être l'obliquité de l'écliptique, 288; - n'en a point connu la variation, 293. - Exactitude remarquable de la mesure qu'il a donnée du cours du Nil; cause de cette exactitude, IX, 108, 109. — En quoi a consisté son opération pour la mesure de la terre, VI, 304 et suiv. -Erreurs qu'il a commises dans l'évaluation des degrés de longitude, IX, 92 et suiv. — Tableaux de M. Gossellin présentant le système des principales longitudes de la carte d'Ératosthènes et de l'ancienne carte connue de lui, 118.

ERE (L) d'Auguste, remplacée chez les astronomes par celle de Dioclétien, Mém. X. 210. — de Dioclétien; Recherches de M. Letronne sur les causes qui ont fait adopter cette ère par les paiens et les

chrétiens; sur le nom d'ère des martyrs, par lequel on l'a improprement désignée, et sur l'époque à laquelle elle devint d'un usage civil parmi les chrétiens d'Égypte et de Nubie, 208 et saiv. — de l'Eléphant, 25. — d'Espagne, Hist. III, 109. — des Grecs de Constantinople, Mém. II, 127.

ERGAMÈNE, roi de Méroé; ses relations avec les Grecs; remarque sur son nom, Mém. IX, 182.

ERIDAN, autrement le Raudane ou Radaune, affluent de la Vistule; confondu avec le Pô, appelé aussi Éridan par les Grecs, Hist. I, 160, 161. — Où transporté par Hérodote, 161. — d'Hérodote, 167.

ÉRIN, fleuve, Hist. I, 220.

Hpior, expliqué, Mém. II, 592.

Ερμαιον. Voyez Hermaion.

ERNE, fleuve de l'Irlande; son nom anoien, Hist. I, 219, 220, 221.

Hρῶοr, tombeau de Constantin, Mem. II, 551. — Tombeau, 593.

ERPENIUS. VOYEZ ELMACIN.

ERYMANTHE (Dents du sanglier d'), montrées à Tégée, Mém. X, 320.

ÉRYTHIA, ou Aphrodisias, ou Junonia, île du détroit de Gades; sa position, Hist. I, 126, 127; — réunie maintenant à l'île de Gades, ibid.; — a donné son nom à l'ancienne Gadir, qui y fut fondée, 128.

ÉRYTHEAS, fils de Persée, personnage fabuleux, donne son nom à la mer Rouge ou Érythrée, suivant les Grecs; origine de ce nom, Hist. I, 46; Mém. X, 314. — Son tombeau, Hist. I, 45.

Enviturée (Mer); son étendue, et cause de sa dénomination, Hist. I, 59, 60; — appelée océan Méridional, 82.

Escale des fruits à Constantinople, Mém. I, 45.

Escargots élevés dans des réservoirs par Fulvius Hirpinus, Mém. III, 391.

ESCAUT, fleuve, l'ancien Tabuda, Hut. I, 150, 151, 153. — Ancienne direction de ses bras et sa communauté d'embouchure avec la Meuse, 153.

Escharceté, Eschars, terme de monnayage; son étymologie, *Mém.* IX, 220. Eschine, orateur. Voyez Philostrate.

ESCHYLE; sa tragédie intitulée la Psychostasie, Hist. V, 86. — Sept. adv. Theb. 544, expliqué, Mém. IV, 129. — Agam. v. 286 et saiv. expliqué, V, 65. — Prometh. v. 808, expliqué par M. Letronne, touchant les sources du Nil, IX, 159.

Esclavage, proprement dit; où et contre quelles personnes il était encore établi parmi les chrétiens à l'époque des croi-

sades, *Mėm*. X, 747.

Esclaves (Les), dans la Grèce, se composaient en grande partie de Grecs pris à la guerre et vendus selon le droit public d'alors, Mém. VI, 204. - Les différents états de la Grèce s'engageaient mutuellement, en temps de paix, à arrêter les esclaves déserteurs, 205. -Dans quel rapport ils étaient aux hommes libres chez les Athéniens, 199. — Mis en location par leurs maîtres, 200. -Nombre extraordinaire d'esclaves que possédaient quélques Athéniens, ibid. - Étaient répartis à Athènes, non pas en raison de la fortune des particuliers, mais d'après la direction que chacun donnait à ses travaux, 200, 201. — Nombre des esclaves dans l'Attique. Voyez ATTIQUE. — Révoltes des esclaves en Sicile et dans l'Attique; leur nombre exagéré par Athénée dans cette circonstance et sous d'autres rapports, 175, 176.—du sexe féminin; leur nombre et leurs fonctions, 196. — Combien désertèrent lors de la guerre de Décélie, et préjudice notable qui en résulta pour Athènes, 210.—manouvriers; leur prix, taux de leur location et leur produit annuel dans l'Attique, 202. - Coûtaient à Athènes beaucoup moins que les chevaux, ibid. — employés à l'exploitation des mines dans l'Attique; leur nombre, 208, 209. — Mesure de sûreté qu'on prenait à leur égard en temps de guerre et en cas d'invasion du territoire, 207, 208. — Dans les premiers temps de Rome, III, 304. — Devaient suivre leur maître, et non le précéder comme les clients, ibid. - Portaient le nom de leur maître, 304, 305. — Leur nombre et leurs fonctions, 305.— Leur valeur, 305, 306. — étrangers, 306. eunuques, ibid. — Accroissement du commerce des esclaves dans le premier siècle de l'empire; leur nombre prodigieux, VII, 181 et suiv.—Quels esclaves on choisissait pour servir à table les personnes d'un rang distingué, 182. - appelés moriones; leur prix et leur office, 183.—chargés d'élever et d'instruire les enfants de leurs maîtres, 184. — affranchis. Voyez ce mot. — et métaques à Rome; leur rapport à la population libre ou jouissant du droit de cité, X, 493, 494 et suiv. - Recherches sur le nombre des esclaves en Italie dans les trois premiers siècles de la république romaine, 499 et suiv. - Leur multitude et leurs fonctions dans les repas, VII, 132.—syriens, très nombreux à Rome, V, 130, 131. — littérateurs, chez les Romains. Voyez Instruction PUBLIQUE. — Abus coupable que les Romains faisaient des jeunes esclaves sous les empereurs, VII, 165 et saiv.—Trafic infame qui s'en faisait à Rome, 167 et suiv. - Voyez SERFS.

Εσγότως, beotien, pour εκγότως, Mém. V,

Esopos ou vestibule, Mém. III, 196.

Ésope le comédien; son luxe et sa prodigalité, Mém. V, 106.

Ecoπίσω pour είς τοὐπίσω, dans une inscription nubienne, Mém. IX, 143.

Espagne; géographie de son ancien littoral, Hist. I, 135. — Ses caps et ses golfes principaux, ibid. — Exploitation de ses mines de minium, d'or et d'argent, du temps d'Auguste, Mém. V, 89, 90. — Ses productions et son commerce au siècle d'Auguste, 118 et suiv. — Sa fécondité; ses mines d'or; ses eaux propres

TOME XI.

138 TABLE

à la trempe du fer, 119, 120. - Dissolution des femmes dans ce pays, 120. --- Mémoire sur les origines des plus anciennes ville d'Espagne, par M. L. Petit-Badel, VI, 324, 372.—Première section. Origines celtiques, 326. — Par quelle voie les Celtes parvinrent en Espagne, 326 et suiv. - Recherches étymologiques sur les noms anciens de ses villes, 331 et suiv.; savoir : Segobriga, 331; Nertobriga, 331, 332, 333, 336; Hierobriga, 332; Lacobriga, aujourd'hui Lagos, 333, 335; Conimbriga; aujourd'hui Condeixa, 333; Cetobriga, aujourd'hui Cesimbra, 333; Abobriga ou Villa de Conde, 333; Arcobriga ou Val de l'Aula; Langobriga, 333; Brutobria ou Brutobriga, 335; Flavia Lambris, la même que Lambriaca, 335. — Cause des origines thraces de la plupart des villes de la Celtique espagnole, 336.—Indices et preuves du passage et de l'établissement de colonies thraces dans cette contrée, 336 et suiv. - Seconde section. Origines ibériennes, 340 et suiv. — Rhoda, époque de sa fondation, 344. — Sagonte; son origine grecque, 344 et suiv. — Tarragone; son origine tyrrhénienne, prouvée par le caractère de ses remparts, 347.— L'Ibérie, comparée, sous le rapport de ses origines, au littoral de l'Étrurie et de l'ancien Latium, 348 et suiv. - Les Grecs paraissent en avoir pratiqué les côtes au siècle d'Homère, 344. — Appelée Pania; à quelle époque et pour quelle cause, 355. — Quelle est la première colonie romaine établie dans cette contrée, 356. — A quelle époque les colonies romaines s'y sont multipliées, ibid. — La concordance des homonymies locales de l'ancien Latium et de l'Espagne ne doit pas son origine aux colonies romaines, suivant M. L. Petit-Radel, 356, 357. — Quelques coutumes modernes déposent encore de l'origine pélasgique de quelques peuplades espagnoles, 359. — A quelle époque le trône

d'Espagne passa à un prince de la maison de Bourbon, 642.

Essai (L') des métaux connu des anciens, Mém. IX, 193 et suiv.— de l'or aux touchaux, 198, 199. — de l'argent à l'échoppe, à la racture ou à la rature, ibid. — Essai, Essayer, termes de monnayage; leur étymologie, 220, 221.

Esseu, ancien nom de la ville de Wissant, Hist. I, 149.

ESTÈVE (M. le comte), cité, Mém. I, 157. ESTRANGHÉLO, caractère syriaque, origine du cousique, Mém. IX, 74, 82.

ESTURGEON (L'), considéré pendant quelque temps à Rome comme un mets somptueux, Mém. III, 344, 345. — Cas extraordinaire qu'on en faisait à Rome, 391.

ETAIN; d'où les Tyriens et les Carthaginois rapportaient ce métal, Hist. I, 139. — Mémoire de M. Mongez sur l'étain des Romains, Hist. III, 23 et suiv. — Son analyse chimique, ibid.

ÉTALONS de mesures tirés de certaines graines végétales par les anciens, H. V. 77 et suiv. — des anciennes mesures de France; leurs altérations successives, 82. ÉTAT CIVIL (Registres de l') chez les Ro-

mains. Voyez REGISTRES. ETAT des personnes; comment il se prou-

vait chez les Romains, Mém. X, 480. Éréocrètes, Mém. II, 38.

ÉTÉSIENS (Vents); leur direction, Mém. I,

ÉTHIOPIE (L') et l'Inde confondues ensemble et comprises sous la même dénomination par les anciens; histoire de cette confusion géographique par M. Letronne, Mém. IX, 158 et suiv. — Dans la géographie primitive des Grecs, le mot Éthiopie (le pays des hommes à visage brâlé) était une expression vague, qui désignait principalement la partie sud-est de la terre connue, et comprenait tous les peuples dont la peau est noire ou basanée; appliquée par Homère à une contrée déterminée, cette déno-

mination s'entend de la partie méridionaie de la Phénicie, X, 315. — Étymologie forcée qui fait venir de Joppé le nom d'Ethiopie, ibid. — Confusion perpétuelle des deux idées d'Orient et d'Éthiopie chez les anciens, 316. — Appelée Cephenia; pourquoi, 323. — Les anciens comprenaient souvent sous ce nom tous les pays situés au midi des cataractes du Nil, 422. — Comprise par les Romains sous le nom général de l'Inde, V, 111. — Son commerce avec les Romains au siècle d'Auguste, 140. — Ses productions et ses marchandises, ibid.

ETHIOPIENS; quelle partie du monde ils occupaient suivant Éphore, *Hist.* I, 137.

ETHIOPS, fils de Vulcain, a donné son nom à l'Éthiopie, suivant les Grecs, Mém. X, 3144

ETIENNE de Byzance, au mot Airianos, Ægialus, explique, Mém. II, 30. — Corrige au mot Σκοποί, 133. — Voc. Παιβαισία; son texte fixé pour la leçon Echasus, V, 2 22.

ETTENNE, fils d'Eudes le Champenois et neveu de Guillaume le Conquérant, Hist. III, 62.

ÉTIENNE (Église de S.), construite dans le pronaos du temple d'Isis dans l'île de Philes, sous Justinien, Mém. X, 206.

ETNA (L') n'a pas toujours jeté des flammes, Mém. V. 178. — Date de ses plus anciennes et de ses plus grandes éruptions, 192, 194. Voyèz aussi Vésuve.

ETOFFE à deux envers connue des anciens, Mém. IV, 251. — Étoffes étrangères; leur usage à Rome, V, 109; — peluchées, connues des anciens, IV, 275, 276.

ETOLLE POLATRE; sa position du temps de Mégasthènes, Hist. 78. — caniculaire; sa progression, I, Mém. I, 247. — Son anticipation connue d'Hipparque, Mém. I, 248. Voy. Étolles.

ETOILES CIRCOMPOLAIRES (Disparition des).
Voyez Néarque. — fixes (Opinion des

anciens sur les), Mém. I, 281 et suiv. Opinions des modernes sur leur révolution totale, 282, 283.

ÉTRURIE; haute antiquité de sa paissance et de sa civilisation, antérieure à celle de Rome, Mém. II, 348 et sais.—
Son antique célébrité dans le commerce et dans les arts, ibid.— Partagée en douze la camonies, 350.

ÉTRUSQUES (Les) semblent avoir eu connaissance de l'écriture alphabétique avant leur départ de l'Asie pour passer en Italie, Mém. II, 443 et suiv. — N'ont pas reçu de Demaratus de Corinthe la connaissance des lettres alphabétiques, comme le prétend Tacite, 445. — Nature particulière de leurs annales ou de leurs siècles, V, 152. — Leurs lettres tournées vers la gauche, II, 445. — (Vases). V. VASES. — Alphabet étrusque. Voy. Alphabet. — Voyez ÉTRURIE.

ETTICHON, duc d'Alsace, le plus ancien ancêtre connu des princes de la maison d'Autriche et de la maison de Brandebourg, Mém. VI, 620.

ETYMOLOGIES inventées par les grammatistes au temps de Plutarque et postérieurement, Mém. IX, 263.

Éтумогосторие (Le grand), corrigé, p. 13, lig. 35, Mém. I, 185.

Eurez (L') fit autrelois partie de l'Attique, Mém. II, 491, 492. — Abondante en mines de cuivre, qui la firent nommer Chalcis, V, 123. — Considérée comme la résidence de Brisrée; explication de ce mythe, Hist. VII, 112 st saiv.

Eucrémon, astronome; sa patrie et ses observations, Mém. I, 262.

EUDES on Odon, fils d'Étienne II, comte de Champagne, époux d'Adélaide, sœur de Guillaume le Conquérant, Hist. III, 61.

Eudes le Champenois; principaux traits de sa vie, Hist. III, 62.

Eures (Lettre d'), comte de Chartres, au roi Robert; examen historique et critique de cette pièce et des conclusions qu'on en a tirées pour l'institution de la pairie en France, Mém. X, 617 et suiv.

ETAIA, sur un vase de la collection de Thischbein, doit se lire EYOIA, Evosa, III, Hist. 42.

Eudocie, impératrice; son Ionie, Hist. I, 361. — Appréciée comme auteur, Mém. II, 560.

EUDOXE de Cnide; son Ennéaétéride, Mém. I, 222. — Est-il l'inventeur de la période appelée Ennéaétéride? 259, 260. — Cité par Timée; son opinion sur l'année primitive des Égyptiens, 204. — Époque de sa mort, II, 521.

EUDOXE de Cyzique; son voyage autour de l'Afrique, Hist. I, 187.

Eugène III, pape; sa lettre à l'assemblée de Chartres sur le projet d'une seconde croisade; véritable date de cette lettre, Mém. IV, 517, 518. — Son hésitation lui est reprochée par saint Bernard, 518. — Sa lettre à l'abbé Suger; quelle en est la véritable date, 520, 521.

Eugenius Ammiratus, traducteur latin de l'Optique de Ptolémée, Mém, VI, 24.

EULEUS, fleuve; son embouchure, suivant Onésicrite et Polyclètes, Hist. I, 51. — Répond au Choaspes, 53;—au Kerkhah, 54. — Prévaut sur le Pasitigris, ibid. — Avait aussi les noms de Choaspes, de Pasitigris et de rivière de Charax, 64. — Mal placé dans la carte de Ptolémée, 63. —Confondu avec l'Ab-Chirin, 64.

EULALIE, femme savante du temps de Charlemagne, Hist. III, 52.

EULALIUS. VOYEZ TETRADIA.

EUL-YA (Le), la plus ancienne des encyclopédies chinoises; esquisse de cet ouvrage, Mém. X, 153, 154.

EUMÈNE, roi de Pergame, inventeur du parchemin, Mém. II, 35g.

EUMOLPIDES. Voyez CÉRYCES.

EUNUQUES, esclaves à Rome; leurs fonctions, Mém. III, 306. — commis à la garde des femmes chez les Romains; leur libertinage et leur nombre, VII, 168.

EUPHRATE; son embouchure dans le golfe

Persique, Hist. I, 50, 64. — Pourquoi ne se jette plus dans la mer, 50, 51.

ETTYXI, pour ev vices, Hist. I, 254. EURIC, roi des Visigoths, consacre par une loi l'institution consulaire. Mém X 526.

loi l'institution consulaire, Mém. X, 526, 527.

EURIPE des cirques et des amphithéâtres, Mém. X, 397.

EURIPIDE, Élect. v. 1158, expliqué, Mém. II, 21. — Titre d'une de ses tragédies perdues, restitué, V, 358.

EUROPE; recherches sur la géographie ancienne des côtes occidentales et septentrionales de l'Europe, par M. Gossellin, Hist. I, 123-228. — Portait jadis le nom général de Celtique, 168.

EURYDICE, nom de plusieurs princesses, Mém. IV, 86. — Quelle est l'Eurydice qui a donné la liberté aux Cassandséens, 87 et suiv.; — ses enfants, 90.

EURYDICIA, fête des Cassandréens, Mém. IV, 96.

EUSTACHE de Paci, fils naturel de Guillaume de Breteuil, se porte héritier de son père; ce titre, qui lui est contesté par, ses tantes, donne lieu à une longue guerre de succession, qui désole la Normandie, Hist. III, 66, 67: — Maintenu dans la possession des domaines de Breteuil par Henri I<sup>er</sup>, roi d'Angleterre, dont il épouse la fille naturelle Julienne; il en est ensuite dépouillé par son beau-père, 68. — D'où lui vient le nom d'Eustache de Paci, 68.

EUSTATHE, commentateur d'Homère; son époque; recherches sur ce qu'il rapporte au prémier livre de l'Hiadé, v. 236, de la trempe du cuivre pratiquée par les anciens, Mém. VIII, 364 et suiv.

EUTHYMIUS, patriarche grec de Constantinople, est chargé d'accompagner la princesse Marie, fiancée à Houlagou, *Mém.* VII, 338.

EUTIUM del'Anonyme de Ravenne, le même que Ehetium de la Table de Peutinger, Mém. VII, 206.

EVANDRE et sa colonie rendirent l'usage

des lettres plus commun en Italie longtemps avant la fondation de Rome, Mém. IF, 446.

EVANGILE de saint Jean, chap. xix, v. 23, expliqué pour les mots n dè à χιτὰν ἄρραφος, ἐκ τοῦ ἄνωθει ὑφαντὸς δι ολου, Μέπ. IV, 242, 248;—de S. Matth. chap. xxiv, v. 41, expliqué, III, 44.

Évêques; leur état en France sous les rois de la première race, Mém. VIII, 542 et suiv. — Leur election, 543. — Leur nomination par les rois sans le concours du clergé et du peuple, 543, 544. — Leur autorité sur le clergé , 543 ;—dans leur diocèse, 545, 546. — Leur intervention dans les affaires civiles et l'administration de la justice, 547, 548.— Les esclaves affranchis dans l'église restaient sous la mundeburde des évêques, dont les veuves et les orphelins étaient également les clients, 547. - Actes du pouvoir militaire et exécutif exercés par des évêques, 546. — Ils avaient le droit de réformer les sentences des juges ordinaires et de participer à la justice souveraine . 548. — De quelle autorité ils staient justiciables, 549. — Leur influence politique comme membres de l'aristocratie et comme ministres et négociateurs, 550, 551. — Leur prépondérance comme seigneurs temporels, 552.—Beaucoup d'évêques furent guerriers, malgré les défenses canoniques, 552. - des Gaules; leur union, 519 et suiv. — Ils avaient leurs fidèles qui se battaient pour eux, 448. Voyez Inves-TITURE, CONSÉCRATION.

EVERUX, ville; ses noms anciens, Hist. V,

Ex, rivière, l'ancien Conion, Hist. I, 208.

EXACTORES; recherches sur le sens véritable de ce mot, Mém. IX, 219.

Exagium solidi; ce que c'était, Mém. IX,

'Εξαρξάν, d'Aristophane, Acharn. v. 100, expliqué, Mém. II, 236.

Eξατράπης, expliqué, Mém. II, 228, 236. Excommunication, dans le royaume des Francs, sous la première race; ses effets, Mém. VIII, 517, 518.

Eξεταστικόν είδος, expliqué, Mém. II, 57. Exilés, lois somptuaires qui les concernent, Mém. V, 88.

Exodia, terme de la comédie latine, expliqué, Mém. V, 281, 282. — Nom de certaines pièces de théâtre chez les Romains; leur caractère, VIII, 258.

Exomius. Voyez Paternianus.

Expositio totius mundi; notice sur cet ouvrage, Mém. X, 231, 232. — Expliqué touchant les mots Diva gens, India major, etc.; mansio, 232 et suiv. — Note de M. Letronne sur une nouvelle édition de cet ouvrage, publiée par M. A. Mai; erreur de cet éditeur sur le texte grec, qu'il considère comme original, 769. Extemporalis facultas ou Extemporalitas,

Extraporalis facultas ou Extemporalitas, expliqué, Mém. V, 265.

Eyadh ben Obaid-allah Azdi, douzième kadhi d'Égypte, Mém. V, 62, note 1.

EzécHiel; son époque, Mém. I, 168. — Sa description du Phénix, 168, 169. — Chap. xl., v. 5; chap. xlii, v. 13, expliqué relativement à la coudée habylonienne, VI, 119 et suiv.

Ézéz; réfutation des doutes et des objections élevés sur son existence, Mém. V, 228 et suiv. — Recherches grammaticales sur ce nom; comment il s'est trouvé changé en Phégée, 230, 231.

F

FAABORG, canton de l'île de Funen; son mom ancien, Hist. I, 183.

FABIUS (Q.) Maximus, général de la cavalerie; incertitude de l'histoire sur les combats que, suivant la tradition, il avait livrés contre l'ordre de Papirius Cursor, Mém. II, 386.

FABIUS MAXIMUS, dictateur; étendue de sa

propriété foncière; il vend son champ pour sauver l'honneur de sa patrie, Mém. X, 504.

142

Fabius Pictor [et non Victor, faute typographique], le plus ancien historien latin, Mém. II, 310, 331.—Son ouvrage est la source principale où les écrivains de l'histoire romaine ont puisé, ibid.—Origine de son surnom de Pictor, 361.—Caractère de son style; importance de son ouvrage, ibid.

FABLES ou mythes inventés par les Grecs pour expliquer un fait, Mém. X, 334.

FABRICIUS; son argenterie, son champ, Mém. X, 502. — Ses filles dotées par le sénat, 505.

Fabricius, secrétaire du conseil de Bohême, périt victime des violences du comte de la Tour, Mém. VI, 652, note 2.

FABRICIUS, dans sa Bibliotheca græca, induit le monde savant en erreur en annonçant la perte de l'Optique de Ptolémée, Mém. VI, 5.—Bibl. Gr. V, p. 321, col. 1, éd. Harl. corrigé par M. Letronne touchant Polyen d'Athènes, X, 289, note 1.

FABRONI (M.), correspondant de l'Institut, envoie à l'Académie des inscriptions un dessin et une notice des mesures romaines gravées sur un rocher à Terracine, Hist. VII, 72.

FABULISTES LATINS cités depuis Phèdre, Mém. VIII, 319.

FACULTÉ de penser (Déterminer comment on doit décomposer la) et quelles sont les facultés élémentaires qu'on doit y reconnaître; sujet de prix, proposé par la classe, Hist. I, 28. — Voyez MAINE-BIRAN.

FADDAN; valeur de ce mot, Mém. I, 35, 36; — d'ousiyyèh, 36.

FADHL, vizir du khalife Mamoun; sa mort, Mém. IX, 15.

FADHLA ou Zéwaid; explication de ces mots, Mém. I, 46.

FAHM. Voyez MALEC.

FAISAN; son origine, Mém. V, 112.—Fort recherche à Rome pour les repas, ibid.

Faiz, impôt; en quoi différent du miri, Mém. I, 21. — Ces deux impôts réanis appelés mal elhorr, 22. — Sens propre de ce mot, 46. — Sa définition d'après M. Lancret, 164.

FAKIR, valeur de ce mot, Mém. I, 33.
FALCES VERICULATE, expliqué, M. III, 34.
FALCONET, réfuté pour son étymologie du mot assassin, Mém. IV, 24.—Défants de sa traduction de Pline, V, 302.

FALLENSTEIN (Le comté de) retourne et reste définitivement à la maison d'Autriche; son étendue, Mém. VI, 665.

FALVATIERA, ville d'Espagne, l'ancien Antiam, Mém. VI, 351.

Famine. Voyez Palmier, Chameaux, Macédoniens.

FANAL. Fanaux des anciens. Voyez PHARES. FANE, rivière d'Irlande; son nom ancien, Hist. I, 218.

Fanssit? îles; leur position et leur nom moderne, Hist. I, 174.

Fannia. Voyez Lor.

Fannius établit une manufacture de papier qui, de son nom, est appelée papier fannien, Mém. V, 13g.

FARGANA; ses princes; leurs relations politiques avec l'empire chinois sous les Thang, Mém. VIII, 97. — Son nom changé en celui de Ning-Youan, 98.

FARHANGHI-KISCH, ou la règle de la religion, nom de la loi de Houschenk, Mém. IX, 28.

Fascia pectoralis, expliqué, Mém. IV, 304. Fastes; jusqu'à quelle époque la connaissance en fut interdite aux plébéiens, Mém. II, 330. Voyez aussi Annales.

Fatémites ou Baténiens d'Égypte; leur dynastie, Mém. IV, 3. — Changements opérés par eux dans leur religion, 4. Voyez Ismaéliens.

FATIMITES (Les) s'établissent en Égypte, l'an 362, sous le règne de Moczz-lidinallah, Mém. IX, 51. — Par quelle imposture ils parvinrent au pouvoir souverain, 289. — Leur caractère sacré aux yeux des Égyptiens, qui les considéraient comme une personnification du Mahdi, 293.

FAURIS (De) DE SAINT-VINCENS. VOY. SAINT-VINCENS.

FAUVEL (M.), correspondant de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 10, 37; —consul de France à Athênes, découvre et envoie à la troisième classe quelques inscriptions grecques, 230. — Transmet à M. Visconti une copie de l'inscription grecque trouvée à Calamo, Mém. VIII, 214.

FAUX-MONNAYEURS; retraites qu'ils s'étaient pratiquées dans le creux des rochers de la Thébaide, Mém. IX, 202. — Procédés qu'ils employaient dans l'antiquité pour fabriquer des pièces fausses, 202, 206, 207. — Moyens employés par les gouvernements pour arrêter leur fraude, 204, 205. — Grand nombre de leurs moules trouvés dans les ruines des villes romaines, 207. — Leurs procédés dans l'antiquité, 246 et suiv.

FATTOUM, province d'Égypte, Mém. I, 15 et suiv. — (Canal du), décrit par Makrizi, 158, 159. — Son existence inconnue un an entier des musulmans après la conquête de l'Égypte, V, 39.

Fécondité (La) personnifiée, quelquesois consondue avec la Terre; ses attributs, Mém. VIII, 395, 396.

FÉDAI; sens et emploi de ce mot dans Mirkhond, Mém. IV, 78.

FÉDAWIÈHS, FÉdawis ou FÉdais, fanatiques ou sicaires de l'Orient, différents des Assassins, Mém. IV, 71, 72.

FÉDÉRATIONS; jusqu'à quelle époque inconnues aux Grecs, Hist. IV, 61, 62.

FEDERICO FEDERICI; sa collection, Hist. III, 92, 102.

FELDKIRCH (Date de l'acquisition du comté de) par la maison d'Autriche, Mém. VI, 632.

FÉLIBIEN (Don), réfuté au sujet de son opinion sur l'origine des colonnes qu'on voyait sur le chemin de Paris à Saint-Denis, Hut. III, 72.

FÉLIX FAULCON (M.), correspondent, Hist. I, 37.

Fellah; valeur de ce mot, Mem. I, 11, 14. Voyez Fellahs.

FELLAHS; leur état politique en Égypte, Mém. I, 17, 19, 20, 21, 22, 23. — Observations sur le présent qu'ils font au multézim, 20, 21. — Vexations auxquelles ils sont exposés, 23, 24, 25, 30, 32. — Dangers qu'ils courent de la part des Arabes, 26. — Leur origine, 29.— Leurs droits et leurs obligations à l'égard du multézim, 36, 37, 39, 40.

FEMEREN, île, Voyez LATRIS.

Femina, synonyme de conjux, Hist. I, 246. FEMMES; leur instruction à Rome dans l'antiquité, Mém. IX, 412. — Chez les anciens ne montaient point sur les théâtres, et leurs rôles étaient joués par des hommes, Hist. VII, 86.—Corruption de leurs mœurs à Rome, Mém. III, 375.—Sont exclues des successions par la loi Voconia, 376. — Réunies à Rome, sous Titus, pour combattre les animaux dans les jeux du cirque, X, 431. — Une femme combat contre un lion dans l'amphithéatre à Rome, 433. — Leur condition et leur état civil chez les Francs, VIII, 487 et suiv. — Composition ou amende pour le meurtre d'une femme; ses divers degrés, 488. — Elles étaient considérées comme la propriété de leurs parents et de leur époux, ibid. - Elles n'apportaient point de dot; le mari en donnait une, 488, 489.—A quelle propriété elles avaient droit; leur exclusion de l'héritage paternel, 489. — Jamais elles ne cessaient d'être en tutelle, 489, 490. — Leurs droits héréditaires dans la législation des Francs, 458, 459. — Peines portées chez les Francs contre les femmes qui enfreignaient les devoirs de la chasteté, 491.

FEN POU PEN-THSAO (Lc); aperçu de ce traité d'histoire naturelle, Mém. X, 155. Fénélon; obélisque élevé en son honneur par le département du Lot, et inscriptions composées par l'Académie des belles-lettres, Hist. VII, 142.

FENÉTRES des temples antiques, Mém. III, 180 et suiv. — vitrées, connues des anciens, 275, 276. — formées de pierres spéculaires, 277 et suiv.

FENNI, peuple cité par l'historien Tacite; son emplacement, Hist. I, 179.

FEODALES (Terres). Voyez TERRES.

Féodalité; son origine; époque de son établissement, Mém. VIII, 435, 507.—
Tableau des changements introduits par la féodalité dans l'état politique, civil et judiciaire de la France, à la fin du 1x° siècle, X, 690 et suiv.

Frou-thou ou Bouddha, Mém. VII, 273.

Fer (Le) employé par les Athéniens longtemps après le cuivre, Mém. II, 620.

Voyez Cuivre. — Son importation en
Asie défendue par une loi rendue sous
Auguste, V, 91.

FERDINAND LE CATHOLIQUE, roi d'Aragon, de concert avec son épouse Isabelle, reine de Castille, parvient à détruire l'empire des Maures en Espagne; leur expulsion fut désastreuse pour ce pays, Mém. VI, 638.

FERDINAND, frère de Charles-Quint, ne veut point se désister de ses droits à la couronne impériale en faveur de Philippe, son neveu. Mém. VI, 642. — Élu empereur le 24 février 1558, il partage la succession de son frère avec son neveu et reçoit les états situés en Allemagne, ibid. — Possessions dont il enrichit la maison d'Autriche, 643 et suiv. — Il est élu roi de Hongrie, de Croatie et de Bohême, et fait ainsi entrer ces couronnes dans la maison d'Autriche, 644. — Il perd quelques-unes de ses propriétés, 645, 646.

FERDINAND, infant d'Espagne, fils d'Alfonse X, épouse Blanche, fille de saint Louis, Mém. IX, 478.—Il meurt laissant deux fils, Alfonse et Ferdinand de la Cerda, ibid.

FERDINAND DE LA CERDA, fils de l'infant

don Ferdinand et de Blanche, fille de saint Louis, est, à la mort de son père, dépouillé de ses droits à la couronne par son oncle don Sanche, Mém. IX, 478, 479...

FERDINAND I<sup>a</sup>, élu roi de Bohême, Mém. VI, 644. — Ses acquisitions terfitoriales, 645. — Il conclut la paix de la religion, et calme les esprits, 646.

FERDINAND II, petit-fils de Ferdinand I. éprouve d'abord de la part du parti protestant la plus vive opposition, et parvient enfin à se faire élire empereur d'Allemagne, en 1619, élection qui conserve la couronne impériale dans la maison d'Autriche, Mém. VI, 648, 652. — Il ressaisit la couronne de Bohême, que les états avaient déférée à Frédéric V, électeur palatin, et déshonore son succès par sa barbarie envers les vaincus, 653. — La guerre de trente ans éclate sous son règne; exposé de sa continte politique pendant cette longue inte, 653 et suiv. — Sa mort et son si seur, 656.

FERDINAND III, succède à son père en 1637.
Continuation de la guerre de trente ans, terminée par le traité de Westphalie, en 1648; tableau des pertes causées à la maison d'Autriche par ce traité, Mém. VI, 657.

FÉRÉOL (Le), en Espagne. Voyez FLAVIUM BRIGANTIUM.

FERINUS SINUS; sa position, Hist. I, 116. FERLUS (M.), correspondant, Hist. I, 9, 37. FÉROUĒR; son symbole, Mém. II, 223. Voyez FÉROUĒRS.

Férouers des Perses, Mém. II, 198. Ferret (Cap du), l'ancien Curianum, Hist. I, 144.

Fescennia, ville étrusque, donne le premier exemple des chants fescennias, Mém. III, 328.

Fescennins (Vers); leur origine, leur nature, leur histoire et leur étymologie, Mém. V, 272 et suiv.; VIII, 255.

FEU (Le), principe de tout suivant l'opi-

nion de quelques anciens philosophes, Mém. I, 274. — Son usage inconnu des premiers Grecs et des Chichimécas du Pérou, II, 27.

FEUDATAIRES (Les grands), appelés dacs ou comtes, et les autres seulement vicomtes, Mém. X, 601. — Compris sous le nom générique de barons, ibid.

Feutre des anciens; sa nature et ses procédés, Mém. IV, 263.

Ficoroni, dans ses Gemme antique, planche VIII, n° 20, rapporte une inscription, expliquée par M. de Villoison, Mém. II, 141, 142. — Commet une erreur relevée par M. de Villoison, 143.

Fidèles. Voy. Dévoués.

FIEFS; leur origine, Mém. X, 601 et suiv.

— Nom donné aux seigneuries devenues patrimoniales et héréditaires, ibid.

Voy. Bénérices.

FIGULORUM COLLEGIUM, Mem. V, 49.

FIGURE mécanique de Nysa, Mém. IV, 380. — Figures de cire employées dans les enchantements, Hist. III, 4.

FILLES, uniques héritières; loi qui réglait leur mariage à Athènes, M. III, 154.—
(Les), jusqu'à quatorze ans, suivaient à Rome les mêmes écoles que les garçons, IX, 413.— Conditions imposées par la loi des Ripuaires à la jeune fille libre qui avait épousé volontairement un esclave, VIII, 564.

FILONARDI (Ursule), mère d'Ennius Quirinus Visconti, Hist. VIII, 5.

Fils, dit d'un descendant fort éloigné, Mém. V, 236. — du ciel, titre chinois; sa signification, Mém. VI, 421.

Findhorn, rivière; son nom ancien, Hist. I, 215.

Finisterre (Cap); ses noms anciens, Hist. I, 133. Voyez Artabrum.

Finlande (La) ne répond pas à Eningia, Hist. I, 172.—Jusqu'à quelle époque inconnue des Grecs et des Romains, 188. Findewsi. Voyez Schah-namèh.

FIRMICUS (Julius) Maternus, auteur d'un

TOME XI.

ouvrage sur l'astrologie, n'a pas connu Manilius, Mém. I, 230 et suiv. — Notice sur les auteurs qu'il a suivis, 233 et suiv. — Son texte corrigé, 233, 237.

FIRO-KANA, syllabaire ou alphabet des Japonais; sa nature et ses difficultés, Mém. VIII, 52.

Firouz, fils de Yezdédjerd, roi de Perse, de la dynastie des Arsacides, Mém. X, 8. — Durée de son règne, 14.

Fiscalins; leur état civil d'après la loi des Lombards, Mém. VIII, 480. — Ils ne doivent pas être assimilés aux lites, 487.

FISCHER place à tort la ville de Kara-koroum au midi de l'Orkhon, Mém. VII, 280.

Fiscus désignait une terre allodiale, sous les rois francs, Mém. VIII, 433.

Firm, fête, appelée improprement la pâque des musulmans, Mém. X, 74.

Fixes. Voyez Étoiles.

FLAMBEAU, employé dans les cérémonies funéraires et leur représentation, *Mém.* IV, 435, 436.

FLAMINIA. Voyez Loi.

FLAMINIUS, consul; pourquoi passe pour l'auteur de la loi flaminia, Mém. III, 336. — Cause de la haine que lui portait la noblesse romaine, ibid.

FLASSAN (M. de), auteur d'une Histoire générale et raisonnée de la Diplomatie française, fait naître à M. le baron Silvestre de Sacy l'idée de son mémoire sur la correspondance inédite de Tamerlan avec Charles VI, 470.

FLAVIA LAMBBIS, ville de Callaïcie, la même que Lambrica, Mém. VI, 335.

FLAVIOBRIGA, en Ibérie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 136.

FLAVIONAVIA, en Ibérie, sa position, Hist. I, 136.

FLAVIUM BRIGANTIUM, en Ibérie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 136.,

FLÉAU (Le), attribut d'Osiris, à tort pris pour un fouet par les Grecs, Mém. III, 44. — Il est douteux que le fléau moderne ait été connu des anciens,

TABLE

FLEURS; les anciens savaient les faire venir même en hiver, Mem. III, 370.

Fleuve (Le même) porte différents noms chez les Orientaux, Hist. I, 55.

FLEUVE (LE) NOIR. VOYEZ ABI-SIAH.

FLEVO, lac; opinion sur sa formation, Hist. I, 157, 158. — Recherches sur son ancien emplacement et sur les changements qu'il a subis, 159 et saiv.

FLEVUM, nom d'une embouchure du Rhin, Hist. I, 157.

FLORENT (Saint), son corps enlevé du château de Saumur par Foulques, comte d'Anjou, Mém. VI, 384. — Extrait des Actes de sa vie, 339 et suiv. - L'abbaye de Saint-Florent, construite en 1041, et démolie en 1806, 390, 391. — Renseignement sur la célèbre tapisserie que renfermait cette abbaye, 391.

FLORENTINS (Les), chassés de l'Italie, apportent à Lyon leur industrie et leur style commercial, Mém. IX, 220.

FLORUS, préset de l'Égypte, contraint les barbares à la paix, Mém. X, 191.

FOCALB, expliqué, Mém. IV, 295.

FONCTIONNAIRES PUBLICS, membres de la troisième classe; quand privés de leur traitement ou indemnité, Hist. I, 19. FONDE. Voyez Cour.

FONTENAI (Bataille de), Mém. X, 593.

Forbes (M. James), prisonnier de guerre, est mis en liberté sur la réclamation de la troisième classe de l'Institut, H. V. 2.

Forbin (M. le comte de) assure, mais sans fondement, avoir lu le nom de Claude Germanicus sur le colosse de Memnon, Mém. X, 259, note 1.

Forest (Jean de la), ministre plénipotentiaire de François I" auprès du Grand Seigneur, Mém. X, 552.

FORFAIT (M.), architecte, nommé, en récompense de son zèle et de ses lumières, inspecteur-conservateur des monuments historiques du département de la Charente-Inférieure, Hist. VII, 11.

FORMA; acceptions diverses de ce mot en style monétaire, Mém. IX, 269 et suiv.

FORMALEONI, rectifié touchant la date du premier consulat vénitien chez les mahométans, Mém. X, 545.

FORMARIAGE; ce que c'était, Mém. VIII, 486.

FORNIER (Georges), consul de France à Fez en 1591, Mem. X, 557.

FORRATA (Pointe de la), en Espagne; à quel point de la carte de Ptolémée elle répond, Hist. I, 136.

FÓRTIA D'URBAN (M. le marquis de) est nommé académicien libre, Hist. IX, 48.

Fortin (M.); sa correspondence télégraphique avec son ami M. Dupuis, del'Académie des belles-lettres, Hist. V, 125.

FORTUNE (La), debout, tenant, avec un gouvernail de navire, une charrue simple; allégorie expliquée, Mém. II, 529.

Fossa Drusiana, nom d'un canal du Rhin, Hist. I, 157.

Fossile. Voyez Crâne.

Fostat; ses fondements jetés par Amrou, Mém. V, 42. — Renfermait un trésor public, bâti par Osama, Mém. V, 62, note 1.

Fou, division territoriale de la Chine, Mém. VIII, 83.

Fou-chi, ville de l'état de Bamian, érigée en district du second ordre sous le nom de Si-wan-tcheou, Mém. VIII, 92.

Fougerer (Madame de), fondatrice de la Charité maternelle, Hist. IV, 33.

Fou-nou-man, probablement le même que Bahman, roi de Samarkand, Mém. VIII, 94.

Fou-koue, titre de dignité à la Chine, Mém. VII, 374.

Fou koue 'An Min, titre à la Chine, Mém. VIII, 74.

Foulage; ses procédés chez les anciens, Mém. IV, 252, 253. — Son inventeur,

Fou-Lang, les Francs, Mém. VIII, 74. Fou-Lin, ville; époque de sa fondation, Mėm. VII, 269.

Fou-Lin-Ki-po, fils de Ou-san-tere, lui succède dans la principauté de Ki-pin, Mém. VIII, 99.

Foulques, comte d'Anjou, donne sa fille en mariage à Guillaume Cliton, Mém. IV, 533, 536. — Cause qui le détermine à se réunir aux ennemis du roi d'Angleterre, 536. — Il rejette avec mépris l'interdit mis sur les états de Guillaume Cliton, son gendre, par le pape Calixte II, 538. — Fait la guerre à Gelduin, commandant de Saumur, s'empare de cette ville, et enlève le corps de saint Florent, VI, 382 et suiv. — (Charte de), comte d'Anjou, quatrième roi de Jérusalem, X, 537, 538.

Foulques de Villaret s'empare de Rhodes, Mém. II, 564.

FOUNG-HOA-WANG, titre chinois; sa signification, Mém. VIII, 98.

FOU-PHAO-SSE-THIAN, ville, siège du gouvernement des Tiao-tchi ou Tadjiks, Mém. VIII, 87.

FOURCADE (M. de), correspondant, Hist. 1, 38.

FOURIER (M.), membre de la commission d'Égypte, cité, Mém. VIII, 131.

FOURMONT, justifié d'avoir falsifié les inscriptions qu'il a publiées, Mém. V, 362 et suiv. — Disculpé par M. Raoul-Rochette, VIII, 241, 242. — Son système mythologique apprécié, Hist. V, 127. — Son système erroné sur les clefs de l'écriture chinoise, Mém. VIII, 11.

Fox (M. Charles), associé étranger de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 9.

— Meurt et n'est point remplacé immédiatement, ibid. 33. — A M. Daniel Wyttenbach pour successeur à l'Académie des belles-lettres, V, 32.

France (La) était chez les Germains le signe de la majorité, Mém. VIII, 419.

France (Recherches de M. Bernardi sur la formation de la), proprement dite, Mém. X, 591 et saiv. — Elle est divisée en France orientale et en France occidentale, par le traité de Verdun; pays

compris dans chacune de ces divisions; le nom de France orientale disparaît, et est remplacé par celui de Germanie ou d'Allemagne, 594. — État de la France lors de l'avénement de Hugues-Capet à la couronne, 600. — Son étendue, sa population et ses revenus sous François I<sup>st</sup>, VI, 641. — Son territoire en 1806, ibid. — (Monuments de la). Voyez Monuments. — Voyez Francs.

François (Saint); les religieux de l'Observance de Saint-François sont les plus anciennement établis dans le pays des infidèles, Mém. X, 567.

François I<sup>er</sup>, roi de France; négociations relatives à son traité d'alliance avec le Grand Seigneur, *Mém.* X, 552. — Son histoire par Gaillard, *Hist.* IV, 11, 12. — Voy. Charles-Quint.

François II, élu empereur le 14 juillet 1792; tableau des acquisitions et des pertes de la maison d'Autriche sous son règne, depuis 1795 jusqu'en 1806, Mém. VI, 669, 670 et suiv.

François, missionnaire dominicain ou frère prêcheur, envoyé vers Tamerlan par Charles VI, roi de France; recherches sur sa mission par M. Silvestre de Sacy, Mém. VI, 503, 514.

François-Étienne de Lorraine, époux de Marie-Thérèse, élu empereur le 15 septembre 1745, doit la couronne impériale à sa femme, Mém. VI, 666.

Francs, leurs mœurs barbares, leur penchant au pillage; leur droit des gens sous Clovis; leur établissement dans la Gaule, Mém. VIII, 431 et suiv. — Ils considéraient la royauté comme un alleu, 432. — Ils procédaient au partage de leurs conquêtes et de leurs possessions, par la voie du sort, 432. — Leur conduite dans la Gaule n'eut point la tolérance pour principe, comme on l'a cru, X, 592. — Division générale des habitants du royaume des Francs, VIII, 455. — Peuple franc, 457 et suiv.

- La propriété et la milice étaient chez les Francs les deux conditions indispensables pour être citoyen, 458. — Lois qui réglaient les successions, 458, 459. -Deux classes d'hommes libres dans le royaume des Francs, les Francs proprement dits et les ingénus, 468 et suiv. -\$.1. Hommes libres de première classe; leurs droits et leurs obligations, 465 et suiv. \$.11. Hommes libres de seconde classe; preuves qui en établissent l'existence, 472. - Leur condition, 473 et suiv. - Leurs obligations et leurs charges, 475. — Pourquoi et comment ils aliénaient une partie de leurs droits par la mundeburde et devenaient lites ou lides; quelle était la condition du lite, 477 et saiv. Voyez LITE. — S. 111. Des femmes, et de leur condition chez les Francs, 487 et suiv. Voy. Femmes. — (Les) désignés par les noms de rustici, de populas campanensis, 465, 466.—Tableau de leur état social, politique et civil, après leur établissement dans la Gaule, 498 et suiv. -Pouvoir absolu des rois francs; leurs ordres appelés præceptiones, 499. — Rapts, meurtres, confiscations, exécutions violentes, 499, 500 et suiv. — Le meurtre consacré par les lois, 501. -Excès, vexations, violences auxquels se livraient les grands; origine du droit de prise, 502, 503 et suiv. — Contraste frappant entre leur droit des gens et leur droit civil, 568. - Protection que leurs lois accordaient aux faibles et aux opprimés; leur aversion pour la persidie et la calomnie, 568, 569. — Fréquence des meurtres qui se commettaient chez eux, surtout dans les repas, 558, 565.—Leurs usages, au jugement de M. Bernardi, se conservèrent sans mélange dans la France orientale ou l'Allemagne, X, 596.—L'ost ou prise d'armes; comment il avait lieu; vexations, désordres dont il était la source, VIII, 504. - Dégradation générale des hommes de condition libre, qui per-

dent, de fait, toutes leurs prérogatives sous les maires du palais; progrès toujours croissants de l'autorité des grands, extinction de la classe intermédiaire de citoyens; origine et établissement de la féodalité, 506 et suiv. — Ban, obligation qu'il imposait, 470. - Nations barbares sujettes des Francs; rapport de leur législation avec celle des Saliens et des Ripuaires; leur état politique, leur service militaire, leur composition ou estimation personnelle, 508. — La polygamie se conserva longtemps dans le royaume des Francs, 492. — Progrès rapides du luxe chez les Francs, 476. - Leur profonde ignorance favorable à l'établissement de la puissance sacerdotale, 518. — Ils étaient dans l'usage d'admettre des enfants comme témoins de leurs contrats de vente, 518, 519.-Leurs rois, depuis la fin du v° siècle jusqu'à la fin du viii, protégent les papes contre les Ostrogoths et les Lombards, 524, 525. — Division du territoire et circonscription des églises, 525.—Leur civilisation dans la Gaule et leur instruction naissante furent arrêtées par l'établissement du vasselage de Charles Martel, 452 et suiv. — Ils n'ont point imité les Romains, dans leurs institutions, comme l'a avancé M. Gaillard, 478, note 1.—(Les) s'étaient acquis une grande réputation de bravoure parmi les Tartares mongols et dans l'Orient, VI, 423. — Leurs différences et leurs ressemblances avec les Anglo-Saxons, issus de la même origine, X, 655, 656.

Frances (Les) placées aux bords des habiliements des anciens, désignent-elles toujours des barbares, comme le pensait Winckelmann? Mém. IV, 270.

FRANGIPANI, envoyé de François I<sup>ee</sup> à la cour de Soliman, Mém. X, 551.

Franklin approuve et seconde M. Julien-David Leroy dans ses essais de navigation à la manière des anciens, *Hist.* I, 280. FRÉDÉRIC I<sup>st</sup>, margrave de Brandebourg, fondateur de la maison régnante de Brandebourg, Mém. VI, 621.

Frédéric, empereur d'Allemagne; ses différends avec le pape Grégoire IX à l'époque de l'invasion des Tartares mongols, sont funestes à la Hongrie, Mém. VI, 410, 411.—Sa réponse aux envoyés du roi des Tartares mongols, qui demandait qu'il rendît hommage pour ses états, 411, 412.

France III, duc d'Autriche, élu le 2 février 1440, Mém. VI, 632. — Ses goûts pacifiques et littéraires, 633.—Les deux événements les plus remarquables de son règne, qui fut de quarante-trois ans, sont le traité conclu avec Ladislas pour le retour des couronnes de Bohême et de Hongrie à la maison d'Autriche, et le mariage de l'archiduc Maximilien en 1477, avec la princesse Marie, fille et unique héritière de Charles le Téméraire, dernier duc de Bourgogne, 634.

Frédéric V, électeur palatin, accepte la couronne de Bohème, et n'ose pas la défendre; il est mis au ban de l'Empire par son compétiteur, Ferdinand II, Mém. VI, 653.

FRÉDÉRIC, burgrave de Nuremberg, parent de Rodolphe, comte de Habsbourg, favorise son élection à l'Empire, et en reçoit pour récompense le margraviat de Nuremberg à titre héréditaire, Mém. VI, 621, note 1.

FRÉDÉRIC LE BELLIQUEUX, dernier rejeton de la dynastie des comtes de Bamberg et de la famille de Léopold, meurt en 1214, et laisse une succession vivement disputée, Mém. VI, 625.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME-RODOLPHE, dernier comte de Hohen-Embs, Mém. VI, 667. FRÉLONS; d'où ils naissent suivant Servius,

Mém. VIII, 345.

Faères (Les) du Temple assiégés dans Antioche, par les infidèles, *Mém.* IV, 513. Fréret; réfutation de son mémoire intitulé, Observations générales sur l'origine et sur l'ancienne histoire des premiers habitants de la Grèce, par M. Louis Petit-Radel, Mém. II, 5 et suiv. — Son opinion sur la fondation d'Argos, 5. — Réfutation de ses Recherches sur l'origine et l'ancienne histoire des divers peuples de l'Italie, par M. L. Petit-Radel, V, 173. — Ses considérations sur les volcans éteints, 177, 178. — Induit en erreur par une faute de la version latine de Golius, crée une seconde coudée hachémique, VI, 131, note 1.

FRISCHE HAPP, golfe de la Baltique, connu des anciens, qui venaient y recueillir le succin ou l'ambre, Hist. I, 166.

Faisons; division et état des personnes établies par leur législation, Mém.VIII, 482.

FRODOBERT (S.); sa sépulture, Hist. III, 22.
FRONT; sa petitesse considérée comme une beauté chez les femmes dans l'antiquité, Mém. III, 368.

FRONTON, de Orationibus, lib. II, p. 268, expliqué, Mém. IX, 242.

FRONTONS (Les) des temples de la Grèce étaient décorés de statues de rondebosse, Hist. VIII, 22.

FROOM, fleuve; son nom ancien, Hist. I, 208.

FRUMENTARII, à Rome, Mém. III, 291.

FRUMENTIUS (S.) convertit, sous le règne de Constantin, la partie nord-est de l'Abyssinie, Mém. IX, 151, 152. — Est le véritable auteur de la conversion des Abyssins et des Axumites au christianisme, Mém. X, 238, 239.

FRÜSCHIN, fils de Sisman ou Sismanos, Mém. VII, 316.

Fuziac, pour eixíac, Mém. V, 349, 365. Fucin, lac. Voy. Aqueduc.

FULLONIUS saltus, expliqué, Mém. IV, 253.

Fulvius Hirpinus. Voy. Escargots.

Funen, fle, l'ancienne Baltia, Hist. I, 170.

— Peut être appelée aussi Abalus ou

Abal, I, 171. — Nommée autrefois Scandinavia, 172.

Funérailles (La cérémonie des), chez les Romains, dans les premiers siècles, était réglée par la loi des Douze Tables, Mém. III, 306 et suiv. — Loi sur les dépenses funéraires à Rome, ibid. et suiv.

FUSEAU; son influence magique, Hist. III. 6, 7.

Fusica rouet. Voy. Arquebuse.
Fusication (Peine de la) infligée par la loi romaine, Mém. VIII, 278.
Fusicum admonitio, Mém. VIII, 278.

FUTILE, vase consacré à Vesta; sa forme, Mém. VIII, 337, note 1.

G

GABALI; Mémoire sur l'étendue et les limites de leur territoire, par M. C. A. WALCKENAER, Mém. V, 386. — Quel est le premier auteur qui en fasse mention, 387. — Leurs anciennes limites, 405 et saiv. — Causes qui ont déterminé le changement de leur capitale, 406 et saiv. — Productions et richesse de leur territoire, 408. — Leurs mines d'argent encore existantes, 408.

GABALITANUM TERRITORIUM, le même que Gavaldanum, Mém. V, 387.

GABALUM, civitas Gabalitana, ou civitas Gabalorum, postérieurement au v° siècle, désigne, non pas la capitale des Gabali, Anderitum, mais Mimate, Mende, la capitale moderne, Mém. V, 417.

Gabinius donne à Mithridate un bel exemple de l'antique simplicité romaine, Mém. III, 424.

GABIUM; recherches de M. Visconti sur cette ville, Hist. VIII, 13.

GABRANTUICORUM sinus; sa position et son nom moderne, Hist. I, 213, 214.

GADARA, de Ptolémée, dans le golfe Persique, répond à Catura, Hist. I, 65.

GADES, héros qui donna son nom aux colonnes appelées Colonnes de Gades, était Cyclope de nation et Thrace d'origine, suivant M. L. Petit-Radel, Mém. VI, 337.

Gades, île; les Tyriens y abordent et s'y établissent, Hist. I, 124, 125. — Confondue avec Gadir, 126. — Son étendue, suivant Polybe, ibid. — Connue

des Grecs, est la même que la nouvelle Gadir des Tyriens, 128. — Visitée par Polybe, ibid. — Son étendue à l'époque de cet historien, ibid. — Agrandissement et embellissement qu'elle reçoit de Lucius Cornelius Balbus, ibid. — Appelée Didyme ou Jumelles, ibid. — Ne doit pas être confondue avez Cadiz, 129.

GADIR; signification de ce mot, Hist. I. 125. — Deux villes de ce nom, une ancienne et une nouvelle, fondées par les Tyriens, 125 et suiv. — Recherches sur l'emplacement de l'ancienne Gadir, fixé à l'île d'Erythia, 126 et suiv.—La Gadir des Tyriens confondue avec la Gades des Grecs, 126. — L'ancienne Gadir, détruite plusieurs siècles avant J. C. occupait l'emplacement du banc de la Olla d'aujourd'hui, suivant une tradition, 127.—Fondée d'abord dans l'île d'Erythie, 128.—Une nouvelle Gadir, fondée par les Tyriens dans l'île de Cotinussa, est la Gades connue des Grecs, ibid. -Visitée par Polybe, ibid. — Ne doit pas être confondue avec Cadiz, 129.—Recherches sur le nom que portait la nouvelle Gadir avant l'arrivée des Tyriens, 129 et suiv. — Appelée quelquesois Erythie, 128. — Ce nom substitué à celui de Tartesse par les Tyriens, 130.

GAÉTAN-MARIE CAPECE (M.), théatin, professeur à Naples et archevêque de Trani; ses travaux archéologiques; notice sur la collection de ses œuvres, Mém. II, GAETANO MARINI (M.), correspondent, .Hist. I, 37.

GAÉTAN PALMA (M.), auteur d'une carte de la plus grande partie de la Turquie d'Europe, Mém. VII, 299.

GAIL (M. Jean-Baptiste) est porté sur la liste des membres composant la troisième classe de l'Institut en 1811, Hist. I, 36. — Remplace M. Le Blond, 34. - De l'Académie des inscriptions et belles-lettres; date de sa mort, IX, 47. - Liste de ses travaux académiques : 1°. Mémoire sur l'Épi-Thrace, Hist. V, 41; 2°. Mémoire sur la signification du mot Hieron, et autres analogues, dans les écrits des anciens, 43; 3°. Mémoire sur Olympie, 48; 4°. Examen du texte de Diodore de Sicile relatif au monument d'Osymandyas; Mém. VIII, 131-213. Voyez Osymandyas. — Notice historique sur sa vie et ses ouvrages par M. Dacier, secrétaire perpétuel, Hist. IX, 222 et suiv. — Sa naissance, sa famille; ses premières études; sa vocation précoce et son penchant irrésistible pour la littérature grecque et l'enseignement public, 222, 223.—Il publie en 1780 son premier ouvrage, les Dialogues des morts de Lucien, traduits en français, 223. — Utilité et heureuse influence de ses nombreuses productions élémentaires, 223, 224. — Nommé d'abord suppléant et ensuite titulaire de la chaire de Vauvilliers au Collége de France, il prend le noble engagement de la lui rendre aussitôt qu'il la réclamerait, 225. —Zèle infatigable et désintéressé avec lequel il fait pendant plusieurs années des cours élémentaires et gratuits pour entretenir et répandre l'étude de la langue grecque, mission à laquelle il sacrifie jusqu'aux intérêts de sa gloire littéraire, 225, 226. — Justification des reproches qui lui ont été adressés sur ses livres élémentaires, 226, 227. — Il publie sa Grammaire grecque; nature, mérite, utilité et influence de cet ouvrage sur l'enseignement, 228. — Son Examen du Philoctète de Laharpe; ses éditions d'Anacréon, de Théocrite, de Xénophon, de Thucydide; mérite particulier de chacune de ces productions, 228, 229. — Il est nommé membre de la classe d'histoire et de littérature aucienne de l'Institut, où il remplace l'abbé Le Blond. Traits qui le caractérisent comme académicien, 229, 230. — Sa polémique à l'occasion des prix décennaux, 231.—Son portrait, 231, 232.— Aperçu de ses travaux académiques, 233,234. — Il obtient en 1815 la place de conservateur des manuscrits grecs de la Bibliothèque du roi, où il succède à M.La Porte du Theil, 235.—Ses travaux critiques et philologiques sur Hérodote, Thucydide et Xénophon; riche et précieuse collation de manuscrits qu'il a laissée pour ce dernier historien, 235, 236. -Notice sur la collection de ses œuvres; son Philologue; principales matières contenues dans ce recueil, 236, 237. - Circonstances qui ont accompagné sa mort, arrivée le 5 février 1829, 238. 237. — Ordres dont il était membre, - Son fils entré avec honneur dans la carrière que lui a ouverte son père, ibid.

GAIL (M. J.-F.) fils, professeur d'histoire à l'École militaire de Saint-Cyr, obtient, en 1819, un prix, partagé avec M. Rolle, et décerné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres à l'auteur du meilleur mémoire ayant pour objet de Rechercher quelles étaient, dans les diverses villes de la Grèce, et particulièrement à Athènes, les différentes fêtes de Bacchus, etc. Hist. VII, 22.

GAILLARD (M. Gabriel-Henri), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, g.—Date de sa mort; son remplacement, 33.—Dans son histoire de la Rivalité de la France et de l'Angleterre, t. I, p. 315, se trompe sur le degré de parente de Guillaume Cliton avec sa femme, Mém. IV, 540, note 1.— Commet une erreur

grave en avançant que les Romains ont imité les Gaulois, et que les Francs ont imité les Romains, VIII, 478. - Notice historique sur sa vie et ses ouvrages par M. Dacier, Hist. IV, 3. - Sa naissance, sa famille et ses premières études, 4.-Il renonce au barreau pour s'adonner tout entier à la littérature ancienne et moderne, 5. - Il publie à vingt ans sa Rhétorique française, à l'usage des demoiselles; succès brillant de cet ouvrage, 5, 6. — Sa poétique, à l'usage des dames, 6. — Ses mélanges littéraires, ibid. - Auteur d'une Vie de Gaston de Foix; ibid. - Son Histoire de Marie de Bourgogne, 7.—Il est nommé membre de l'Académie des belles-lettres, ibid. -Ses mémoires sur Brunehaut et sur l'histoire des Lombards, 8.—Il partage avec Thomas le prix proposé par l'Académie française pour l'éloge de Descartes, ibid. - Il obtient des prix acadédémiques pour son Discours sur les avantages de la paix, l'Éloge de Henri IV, et de Pierre Corneille, et celui de Massillon, q.—Ses succès dans les concours de poésie, 10. — Sa nomination à l'Académie française, ibid.- Il publie son Histoire de François I'r; jugement porté sur cet ouvrage, 11, 12. Son Histoire de Charlemagne; examen et appréciation de cet ouvrage, 12, 13.— Son Histoire de la rivalité de la France et de l'Angleterre, appréciée, 13, 14.-- Son Histoire de la rivalité de la France et de l'Espagne; analyse de cet ouvrage, 15.— Ses notices et extraits de manuscrits de la Bibliothèque du roi, ibid. -Ses articles insérés au Journal des Savants et au Mercure de France, ibid.-Il rédige le Dictionnaire historique de l'Encyclopédie méthodique, et donne une nouvelle édition des œuvres de Debelloy, 16, 17. — Portrait de son caractère et de ses mœurs, 17. - Sa retraite à Saint-Firmin, près Chantilly, pendant la révolution, 17, 18. — Sa mémoirc

prodigieuse, 18. — Il compose l'éloge de Malesherbes, 18, 19. — Sa mort, 19. — Jugement sur son mérite et sur ses ouvrages, 20.

Gailland (M.) obtient en 1829 une des trois médailles d'or décernées par l'Académie des belles-lettres pour les recherches d'antiquités nationales, H. IX, 33.

GAÏOMARD. Voyez KAÏOMORTS.

Gala, fils de Polyphème et de Galatée, donne son nom aux Galates, Mém. VI, 329, 330.

GALATES; origine de leur nom, Mém. VI, 329, 330.

Galba réprime le monopole de l'annone, Mém. VII, 164. — Son avarice et ses mœurs dépravées, 165.

Galère (Une) carthaginoise, échouée sur le rivage, sert de modèle aux Romains, Mém. III, 322. Voyez Galères.

GALÈRES construites avec un luxe prodigieux par Caligula, Mém. VII, 142.

GALERIUS TRACHALUS ( Recherches sur ). orateur et consul romain, par M. Bernardi, Hist. VII, 119. - Obscurité qui règne sur l'époque précise de sa naissance, ibid. - Epoque où il florissait: dignités qu'il a obtenues, ibid. — Caractère de son éloquence, 120.—Il passait à Rome pour être l'auteur des discours prononcés par l'empereur Othon, 122. - Il ne nous est resté aucun de ses plaidoyers, 123.—Examen des discours attribués par Tacite à l'empereur Othon. et dans lesquels on peut retrouver quelques traces du talent de Trachalus, qui passait pour les avoir rédigés, 125. Danger auquel l'exposent ses liaisons intimes avec Othon, 128.—Incertitude où l'on est sur l'époque de sa mort, ibid.

Galiba, promontoire de la Taprobane, Hist. I, 121.

Galland (M.) fait le premier connaître en Europe le recueil de contes arabes intitulé les Mille et une Nuits; il n'énonce aucune opinion sur l'époque et l'origine de cet ouvrage, Mém. X, 30. — Mérite parti-

culier de sa traduction, 61. Voyez aussi MILLE ET UNE NUITS.

GALLICIE (La) orientale acquise par l'Autriche en 1770; son étendue, Mém. VI, 668

GALLOIS (M.), correspondant, Hist. I, 9, 37. — Lègue, par son testament, sa bibliothèque, pour être réunie à celle de l'Institut, IX, 38.

GALLOWAY, presqu'île; son nom ancien, Hist. I, 210.

Galluce (Le) à Rome, Mém. III, 182. Galons (Les), connus des anciens, Mém.

GALUE, île voisine de Ceylan, tire son nom de l'ancien promontoire Galiba, Hist. I, 121.

Gamma, supprimé dans certains noms de ville et autres, Mém. VI, 335.

Gandéwari (Le), fleuve, divise également la presqu'île de l'Inde, Hist. I, 100.— Anciennement appelé Ganga, Gange, ibid.—L'ancien Tyndis, 103.—Répond au promontoire Calingôn.

GANGA (Le), aujourd'hui le Gandewari, fleuve de la presqu'île de l'Inde, confondu avec le Gange, Hist. I, 100, 103, — Est identique avec le Tyndis, 103.— ou Gange; deux fleuves de ce nom, ibid. — Ses embouchures mal connues et mal décrites par Marin de Tyr, 104. Voyez GANGE.

GANGAMÈLES (Bataille de); sa date précise, Mém. IV, 486.

GANGARIDES, Hist. I, 103.

TOME XI.

Gange (Le), fleuve de l'Inde, inconnu aux Perses, Hist. I, 75.—Latitude sous laquelle se trouve son embouchure, 79.—Son embouchure dans la carte d'Ératosthènes, 81.—Jusqu'à quelle époque ce fleuve n'était point dépassé par les navigateurs d'Alexandrie, 90.—(Golfe du); son étendue suivant Marin de Tyr, 99.—Deux fleuves de ce nom, dont l'un est le Gandéwari, 100, 103.—Erreur produite par la confusion de ces deux fleuves, 100.—Son lit vers le

commencement de l'ère chrétienne, 104.—Sur la carte de ce fleuve, voyez THIEFFENTHALER.

GANGES, fleuve de la Taprobane, aujourd'hui le Mowil Ganga, Hist. I, 122.

GARAMANTES (Bœufs des). Voyez Bœufs. GARDETTE (M. de la) réfuté relativement à son opinion sur la charpente du temple de Pæstum, Mém. III, 271.

GARDIOLLES, premier consul de France en

Egypte, Mém. X, 554.

GARNIER (M. Jean-Jacques), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8. - Date de sa mort et de son remplacement, 33. - Réfuté par M. Naudet touchant son opinion sur la qualité et le caractère des antrustions, Mém. VIII, 421, note 1. - Liste de ses travaux académiques : 1° Mémoire sur l'art oratoire de Corax, II, 44-80. — 2° Observations sur quelques ouvrages du stoicien Panétius, 81-110. — Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, Hist. I, 335. Sa naissance et ses études, ibid. — Particularités sur son arrivée à Paris et son entrée, comme commensal, au collège d'Harcourt, 336. — Son singulier début dans la carrière littéraire sous la protection de M. le duc de la Vrillère, 336. -Il est nommé adjoint de l'abbé Sallier au Collége de France, 337. — Il remporte le prix de l'Académie des inscriptions, dont il est élu membre, ibid. — Nommé inspecteur du Collége royal de France, il rend les plus grands services à cet établissement, 337, 342. — Son goût prononcé pour la philosophie ancienne et particulièrement pour Platon; ses études et ses écrits sur ce philosophe, 344. — Son explication du Cratyle de Platon, ibid. — Versé dans la doctrine des stoiciens, il la mettait en pratique, 345. — Son Mémoire sur la vie et les ouvrages d'Epictète, ibid.—Son ouvrage intitulé l'Homme de lettres, ibid. - Son Traité de l'éducation civile fait établir au Collège de France une chaire de droit

de la nature et des gens, 346. — Il devient le continuateur de Villaret pour l'Histoire de France; parties qui lui sont dues dans cet ouvrage, ibid. - Son mérite comme historien, 347, 348. — Il est appelé comme historiographe auprès de la seconde Assemblée des Notables, 348. — Il donne sa démission de professeur du Collège de France pour ne pas prêter serment à la constitution de 1790, 349. — Courage avec lequel il supporte l'adversité pendant la révolution, 350. - Il est admis dans la classe d'histoire et de littérature ancienne, 351. — Ses mémoires, lus à la classe, sur la Rhétorique adressée à Alexandre par Aristote, et sur le traité de Officiis de Cicéron, 352.—Sa mort, ibid.—Beaux traits de générosité et de désintéressement qui honorent sa mémoire; ses qualités rares, ibid.

GARNIER (M. Germain), correspondant de la troisième classe en l'an xI, Hist. I, 10.—Avec le titre de comte en 1811, 37.—Est nommé associé de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, V, 34. - Marquis, pair de France, minîstre d'état, membre du Conseil privé et grand officier de la Légion d'honneur, associé de l'Institut en 1795, et membre de l'Académie des belles-lettres, classe des académiciens libres; notice historique sur sa vie et ses ouvrages par M. Dacier, secrétaire perpétuel, Hist. VIII, 61. — Sa naissance, ses premières études; son début dans le monde; ses talents agréables; ses succès dans la société et à la cour, dus à une chanson historique, 62, 63. — Il est nommé secrétaire du cabinet de Madame Adélaide, 63. - Ses principes à l'époque de la révolution; ses écrits sur la Propriété et ses rapports avec les droits politiques, 64. - Proscrit, il est obligé de se réfugier dans le pays de Vaud, 65. — Pendant son exil, il s'occupe de la traduction du Caleb

Williams de l'Anglais Godwin, et mûrit sa doctrine sur l'économie politique, 66. - De retour dans sa patrie, il publie en 1796, un Abrégé élémentaire des principes d'économie politique d'Adam Smith, et, six ans après, la traduction entière de l'ouvrage de ce publiciste; mérite et importance de cette traduction, 67 et suiv. — Exposition de son système sur la monnaie de compte des anciens; ce système combattu au sein de l'Académie par M. Letronne, 70 et suiv. — Qualités particulières de son style et mérite littéraire de ses écrits. 72. — Il publie une édition des œuvres complètes de Racine, avec des notes du plus grand intérêt; culte qu'il rend à ce grand poëte, dont il se montre le plus zélé et le plus habile défenseur, 72 et suiv. - Sa mort; traits qui honorent son caractère, 75, 76. — Il n'est point remplacé à l'Académie, VII, 25.

GAROPALO. VOYEZ CARYOPHILUS.

GARRAN (M. Jean-Philippe), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8. — Avec le nom et le titre de comte Garran-Coulon en 1811, 35. — Membre de l'Académie des inscriptions, meurt, et est remplacé par M. Naudet, V, 34.

GARRAN-COULON OU DE COULON (M.), Hist. V, 34. Voyez GARRAN.

GARRYENUS, fleuve de la Bretagne, dans Ptolémée, Hist. I, 213.

GARUMNA, dans la carte de Ptolémée, Hist.

GASINDI; ce qu'ils étaient, Mém. VIII, 426, 540.

Gassan (Royaume de); époque et cause de sa fondation; sa durée, Mém. X, 7.

GASSENDI; réfutation de son opinion sur la Construction mathématique de Ptolémée, Mém. I, 225.

GASTON DE FOIX; sa vie, par M. Gaillard, Hist. IV, 6.

GAUBIL (Le P.); observations sur la latitude et la longitude qu'il assigne à la ville de Kara-koroum ou Ho-lin, Mém. VII, 236, 237.

GAUDIN (M.), correspondant, Hist. I, 9.
GAUJAL (M. le baron de), à Limoges, obtient en 1824 une des trois médailles décernées par l'Académie des belles-lettres aux auteurs des meilleures recherches d'antiquités nationales, Hist. IX, 28.

Gaule (Géographie des côtes de la); par M. Gossellin, Hist. I, 136 et suivantes.— Son étendue d'après Agrippa, gendre d'Auguste, 140. — Sa mesure exacte inconnue à Strabon, 140 et suiv. — Où César en fixait la limite, 142. — (La) entière investie du droit et des priviléges de cité romaine par la constitution de Caracalla, Mém. VIII, 407, note 1. — Division du territoire et circonscription des églises de la Gaule sous les Francs, 525, 526. Voyez Clergé, Gaules et Gaulois.

GAULES; leur étendue et leur division au temps où César en fit la conquête, Mém. X, 671. — Leurs divisions géographiques conservées par les Romains et reproduites dans les circonscriptions ecclésiastiques ou diocésaines, V, 387. — (La Géographie des) après la chute de l'empire romain, objet d'un prix proposé et décerné par l'Académie des inscriptions, IX, 45. - Cisalpine et Transalpine. Rechercher quels sont les peuples qui ont habité les Gaules Cisalpine et Transalpine aux différentes époques de l'histoire antérieures à l'année 410 de J. C. etc.; prix proposé en 1811 par la troisième classe, Hist. I, 31. — (Quelle partie des) était inconnue à Xenophon, suivant Arrien, VII, 58. — Leur commerce au siècle d'Auguste, Mém. V. 120 et suiv. — Leurs mines, 120, 121. - Leurs principales productions, 121. - Les Gaulois, habiles à contrefaire la pourpre de Tyr, en faisaient un grand commerce, ibid.—Leurs relations commerciales avec le Levant, X, 518,

519. — État du droit civil dans les Gaules avant l'invasion des Romains, 671 et suiv. — Du droit civil des Gaules sous la domination romaine, 676 et suiv.

GAULOIS; époque de leur première expédition dans la Grèce, Mém. IV, 96. — (Les) offraient tous les ans à Diane un sacrifice solennel et lui formaient un trésor, Hist. VII, 58. — Sur la prise de Rome par les Gaulois, voyez Rome. — Leurs arts, Mém. III, 56. — Voyez GAULE et GAULES.

GAUS, nom des cantons suisses, Mém. VI, 629.

GAUSAPE, expliqué, Mém. IV, 276. GAUSAPUM, expliqué, Mém. IV, 276.

GAUTIER (Le parti) excommunié par le pape Grégoire VII, Hist. VII, 133.

GAUTIER de SIBERT; ses Mémoires sur les anciennes coutumes des villes de France, mentionnés dans la table du recueil de l'Académie des inscriptions de Laverdy, n'ont pu être retrouvés par M. Pardessus, Mém. X, 669, 670.

GAUTTIER (M. Édouard), nouvel éditeur de la traduction des Mille et une Nuits par Galland. Examen et réfutation de son opinion sur l'origine de cet ouvrage, Mém. X, 33 et suiv. — Jugement porté par M. le baron Silvestre de Sacy sur le mérite des additions que M. Éd. Gauttier a faites à ce recueil, et sur son interprétation des mots als leilet woua leilet, les Mille et une Nuits, 51, 52. — A eu tort d'insérer dans son édition le conte des Quarante Vizirs, 54.

GAVALDANUM, aujourd'hui le Gévaudan, M. V. 387.

GAYOUK, khakan des Mongols; son inauguration faite en présence des envoyés du pape Innocent IV, Mém. VI, 428.

— Il ne paraît pas avoir embrassé le christianisme, comme on le croyait vulgairement, 429. — Princes chréjens qui assistèrent à son couronnament, 433. — Date précise de sa mort, 449.

GAZAN abjure le christianisme et devient

156

roi des Mongols, Mém. VII, 384. -Durée de la persécution qu'il exerça contre les chrétiens d'Orient, 384, 385. -Il attaque le sultan d'Egypte et prend Damas; détails de cette expédition, où figurent les chrétiens de Chypre, 385.— Il s'empare de Jérusalem et y rétablit les chrétiens, qui peuvent y célébrer la solennité de Pâques; promesses qu'il leur avait faites, 386. — Il reçoit un envoyé du roi d'Aragon Jacques II, qui entre en négociation avec lui pour la conquête de la terre sainte, ibid. — Il envoie des ambassadeurs en Occident pour solliciter une croisade des princes chrétiens; fixation de la date de cette ambassade, 387, 388. — Entièrement défait par les musulmans, il est obligé de repasser l'Euphrate; sa mort; son successeur, 389. — Voyez Cassianus.

GAZARIE (Empire de), Hist. III, 113. — (Statuts de), 98.

GAZNA, capitale des pays de Sie-iu et de Ko-tha-lo-tchi, Mém. VIII, 102.

GAZNÉVIDE MAHMOUD, fils de Sébectéghin, Mém. X, 49.

Geav (Le), premier architecte du roi de Prusse Frédéric le Grand, est un des maîtres de M. Julien-David Leroy, de l'Académie des belles-lettres, *Hist*. I, 269.

GEBER, Arabe, découvre l'eau-forte, Mém. IX, 231,

Gédroste (Description des côtes de la) par M. Gossellin, Hist. I, 66 et suiv. — Ses côtes peuplées d'ichthyophages, 68. — Ses côtes mal mesurées par Ptolémée, 71. — Sa carte ancienne rectifiée par M. Gossellin, 71, 72. — Ses limites au temps de Ptolémée, 72. — Connaissances de Ptolémée sur le littoral de ce pays, 70 et suiv. — Terme de ses côtes et leur étendue, 74.

GEGEDA, dans les lois du roi Ina; sens de cemot, Mém. X, 584.

GEGINA VICUS, aujourd'hui Saint-Vétérin de Genne, Mém. VI, 383.

Γεγωνείν, pris passivement dans une inscription, Mém. IX, 141.

GELA, aujourd'hui Licata, en Sicile, Mém. II, 118. Voyez Décret.

GELABI ou marchands, Mem. X, 420.

GELDUIN, commandant du château de Saumur en 1025, soutient la guerre contre Foulques, comte d'Anjou, Mém. VI, 382.

GÉMINUS; examen de ce qu'il rapporte au sujet du voyage de Pythéas à Thulé, Hist. I, 191 et suiv. — Difficulté de décider, d'après son ouvrage, sous quel parallèle il a écrit, Mém. VI, 269.

GÉNÉRATION; son évaluation chronologique, Mém. II, 475, 476. — Évaluée à vingtcinq années par Denys d'Halicarnasse,

V, 217.

Gènes (Rapport sur les archives de), fait à la troisième classe de l'Institut par M. Silvestre de Sacy, Hist. III, 85. - Archives et titres de la banque de Saint-George; leur description, leur histoire et leur contenu, 95 et suiv. - Notice des pièces tirées des archives secrètes du gouvernement à Gènes: 1° Liber jurium, 103. 2° Privilége accordé aux Génois par Boémond le Grand, 104. 3° Traité de paix et de commerce entre la république de Gènes et le roi mahométan de Valence, Boabdèle, 105. 4° Privilége accordé aux Génois par Boémond, ibid. 5° Convention faite à Constantinople entre Amicus de Marta et l'empereur Porphyrogenète, ib. 6° Engagement souscrit par les consuls d'Alexandrie en faveur de la république de Gènes, 106. 7° Traité de paix entre Abou-Ibrahim Ishak, roi de Majorque, et la république de Gènes, ibid. 8º Traité de paix conclu entre Abou-Mahomed Abdallah et la république de Gènes, ibid. 9° Privilége accordé aux Génois par Boémond III, ibid. 10° Serment prêté à Alexandrie par les consuls de cette ville, d'observer les conventions faites en faveur des Génois, 107. 11° Ratification faite par les consuls et magistrats de Gènes, d'un traité conclu avec l'empe-

reur Manuel Comnène, 108. 12° Cahier contenant les instructions données par les consuls de Gènes à Ottobon, leur ambassadeur à Constantinople, ibid. 13° Convention de commerce faite entre Pierre, roi de Majorque, et Obert de Volta, ambassadeur de Gènes, ibid. 14° Etat des différentes propriétés appartenant à Gènes, tant à Tyr qu'à Saint-Jeand'Acre, à Sidon, etc. ibid. 15° Traité fait entre le roi de Tunis Mir Boabdile et la république de Gènes, 109. 16° Traité entre la république de Gènes et les rois de Castille et de Léon, ibid. 17° Signification faite de la part de Pierre Zeno à Simon Guercio, 110. 18° Traité de paix entre le roi de Tunis, Boabdile, et Opizo Adalardus, ambassadeur de Gènes, ibid. 19° Traité de paix et de commerce entre Boabdile Macomet et la république de Gènes, ibid. 20° Convention faite à Tunis, 111. 21° Privilége accordé aux Génois par Léon, roi d'Arménie, ibid. 22° Traité de paix et de commerce entre Almalic Almansor, sultan d'Égypte et de Syrie, et la république de Gènes, 112. 23° Traité du 28 juillet 1383, entre le consul de Caffa, Janonus de Bosco, et les autres officiers de la république de Gènes dans l'empire de la Gazarie, et Ihancasius, seigneur de Solcat, 113. 24° Trois traités conclus par les Génois: le premier, avec Morath-bey; le second, avec Toctamis, empereur des Tartares; le troisième, avec Juanchus 115. 25° Cahier contenant les instructions données par l'archevêque de Milan, gouverneur du duché de Gênes, au capitaine de Famagouste, etc. pour traiter de la paix avec le sultan, 118. 26° Lettre datée de Péra, le 3 juin 1453, et contenant des détails sur la prise de Constantinople, donnés par un témoin oculaire, 119. 27° Trève faite entre Alphonse, roi d'Aragon, et la commune de Gènes, en présence du pape Calixte III, à Rome, le 11 juillet 1455,

140. 28° Cahier contenant divers traités faits avec les souverains de Tunis, ibid. 29° Bress des papes, donnés en faveur de la commune de Gènes, 122. 30° Notice des pièces tirées des archives de la banque de Saint-George, 123. — État politique des Juiss dans cette république au xvi° siècle, 100. — Voyez aussi Génois.

Génie ailé, tenant les rênes de Pégase, Mém. VIII, 378. — Génie particulier attaché à chaque divinité dans l'ancienne mythologie, ibid.

GÉNOIS; leurs conquêtes dans l'Archipel, Mém. II, 565. — Exposé de leur commerce et de leurs établissements dans les différentes parties du monde, Hist. III, 88. — Leurs traités avec les musulmans rédigés concurremment en arabe et en latin, 94. — de Péra; Mémoire sur un traité fait entre les Génois de Péra et un prince des Bulgares, par M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. VII, 292. — 334. — Idée succincte du traité, 292 et suiv.

GERS de poète; quelle classe ils formaient, Mém. VIII, 580.

GENTIL (M. LE), lieutenant-colonel français, fait hommage à la Bibliothèque du roi de deux cents manuscrits orientaux, Hist. III, 162.

GENTILE DE GRIMALDI, ambassadeur et procureur du doge Anthoniotto Adorno, Mém. VII, 293.

GEOFROI DE LOROUX, archevêque de Bordeaux, donne la consécration épiscopale à un évêque de Poitiers sans le consentement de Louis le Jeune, Mém. VI, 576.

GEOFFROI, frère aîné de Jean-sans-Terre, Mém. X, 63q.

GÉOGRAPHES GRECS (Mémoire de M. Gossellin sur les erreurs commises par les), dans les mesures en longitude, et sur les moyens de rectifier ces mesures en les ramenant à leurs modules primitifs, Mém. IX, 86, — 127. — Causes de ces erreurs, 87, 88. — Exposé de la mé-

thode employée par l'auteur du mémoine pour les découvrir et les rectifier, 90 et suiv. - Eratosthènes et Dicéarque; leurs erreurs dans l'évaluation des degrés, depuis le promontoire Sacré de l'Ibérie jusqu'à Thinæ, 92 et suiv. -Polybe; inexactitudes de sa mesure de la Méditerranée; leurs causes et leurs rectifications, 96 et suiv. — Hipparque; nature des changements qu'il fit à la carte d'Eratosthènes; relevé et rectification de ses erreurs, 103 et suiv. - Strabon : sa mesure de la Méditerranée ne paraît pas avoir été établie dans toute sa longueur sur un seul et même stade; relevé et rectification des erreurs qu'elle présente en longitude, 106 et suiv.— Stade de 500 au degré connu et employé par quelques géographes alexandrins avant Posidonius et Eratosthènes, 108. — Diversité des stades employés en Egypte, 109 et saiv. — Erreur de Strabon. sur la valeur des stades et sur les conséquences de celui de 500 au degré qu'avait adopté Posidonius, 110. — Marin de Tyr; sa carte et son système de graduation, ibid. — Ptolémée; sa carte empruntée à Marin de Tyr; changements qu'il y a introduits pour la détermination des degrés; rectification de ses erreurs, 111 et suiv. — Tableaux présentant les systèmes des principales longitudes des cartes d'Eratosthènes, 118; de Polybe, 120; d'Hipparque, 122; de Strabon, 124; de Ptolémée, 126. — alexandrins ou de l'Ecole d'Alexandrie. Voy. ALEXAN-DRINS et ALEXANDRIE.

GÉOGRAPHIE (La) GRECQUE contient beaueoup de dénominations mythographiques créées par l'imagination des poètes et des historiens grecs, M.X, 313, 314.

GEOGRAPHIE ANCIENNE (Recherches sur la), par M. Gossellin, Hist. I, 41 et suiv. de l'Inde, 74 et suiv.— de la Chine et de la Tartarie. Voyez KARA-KOROUM. des Turcs; ils ne connaissent point les divisions qu'on a conservées sur nos cartes, Mém. VII, 299. — (La) enseignée sur des cartes à l'école d'Autun au 111° siècle, IX, 442.

GEORGE, auteur d'un poème en vers iambiques, sur le moine Michel, surnommé Maxime, expliqué et corrigé, Mém. II, 132 et suiv.

GEORGE LASCHA. VOy. LASCHA.

GEORGE PODIÉBRAD, roi de Bohême, Mém. VI, 634.

GEORGE-GUILLAUME, dernier rejeton de la famille des Piast, en Silésie, Mém. VI, 658.

GEORGE LE SYNCELLE, son époque, Mém. I, 197, 198. — Difficultés que présente sa tradition sur l'apparition du Phénix, 198. — Examen critique des sources où George le Syncelle a puisé, etc. prix proposé par la troisième classe, Hist. I, 29.

Georges, patriarche de Jerusalem, du temps de Charlemagne, lui envoie des

reliques, Mém. X, 529.

Géorgie; sa religion, ses rois, sa puissance et ses relations avec les princes chrétiens à l'époque où elle fut envahie par les Mongols, sous les ordres de Tchinggis, Mém. VI, 400 et suiv. — Son roi George Lascha, 401. — Sa reine Roussoudan (voyez ce mot) défait les Tartares mongols, et adresse à ce sujet une lettre au pape Honorius III, 402. - Elle est de nouveau envahie par les Mongols, 405. - Exposé des événements et des causes qui, sous le khakan Gayouk, ont fait gouverner ce pays par deux rois, qui y régnaient en même temps, 431 et suiv. Voyez Roussoudan et David. — (La) de nouveau envahie par les Mongols, 404.

GÉBANIUS DE SICYONE, vainqueur à la course armée, Mém. IV, 186.

GÉRARD LE NOIR et AUBERT DE ORTO, compilateur, au x1° siècle, des coutumes féodales, Mém. X, 597, 598.

GÉRARD DU PRÉ, frère mineur, missionnaire du pape à la cour de Khoubilai, Mém. VII, 351. GERMAIN (L'abbaye de SAINT-), dévorée par un incendie, Hist. I, 295.

GERMAIN (Le marquis) GARNIER. Voyez GARNIER.

GERMAIN POIRIER. VOYEZ POIRIER.

GERMAINS; leurs associations et leurs confréries, Mém. X, 582 et suiv.

GERMANICUS, représenté sur des camées antiques, Mém. VIII, 382, 394. — Il n'obtient que les ornements triomphaux, ibid. — Voyez Maléricus. — César, auteur d'une traduction d'Aratus, dont il nous reste une partie, I, 233.

GERMANIE (Recherches géographiques sur la), par M. Gossellin, Hist. I, 150 et suiv. — A quelle époque connue des Grecs, ibid. — Étendue de ses côtes, 174. — Où elle commençait et où elle finissait, ibid. — Sa description donnée par Tacite, examinée, ibid. — Son commerce au siècle d'Auguste, Mém. V, 117. — Ses marbres, ses vins, ses pelleteries, ses troupeaux, son fer, ibid.

GERMIGNY (M. DE), baron de Germolles, ambassadeur de France à Constantinople en 1579; négocie des traités avantageux au commerce dans les échelles du Levant, Mém. X, 560. — Juge la Turquie en homme d'état, 561.

Germolles (Baron de). Voyez Germigny. Germa, de Ptolémée, ville du golfe Persique, Hist. I, 57. — Sa position, 57, 58, 65. — Correspond à Hadjar, 57, 58

GERRAÏCUS SINUS, de Pline; sa position et sa dénomination moderne, Hist. I, 58.

GERVAIS, archevêque de Reims, fait insérer dans le procès-verbal du sacre dè Philippe, fils de Henri I<sup>er</sup>, les priviléges et mêmes les prétentions de son église, Mém. IV, 491.

GESORIACUM; sa distance de Lagdanum, Hist. I, 152. — Répond à Boulogne, ibid. — Sa distance de Rutupiæ et des côtes de la Bretagne, ibid. — Navale; sa position et son nom moderne, 150. Gessner, littérateur; jugement sur ses ouvrages, Hist. I, 319.

Gessner (Jean-Mathias); importance que l'autorité attache à la nomination de son successeur à la chaire de Gœttingue, où il est remplacé par Heyne. V. 226.

GESTE. Voyez MAIN, ORATEUR, POLHYMNIE. GETA; époque de son association à l'empire, Hist. I, 243.

GÉTES (Gouvernement des), ou Ye-tha, en chinois Ta-han; époque de sa création; son siége, Mém. VIII, 86. — Voyez Kou-tou-lou-thun-tha-tou.

GÉTULES; leur état sauvage au siècle de Salluste, Mém. V, 141.

GÉTULIE; son état sauvage au siècle de Salluste, Mém. V, 142. — Supériorité de sa pourpre, ibid.

GÉVAUDAN (Comtes de); origine de ce titre donné aux évêques de ce diocèse, Mém. V, 415. — L'animal connu par ses ravages sous le nom de bête du Gévaudan, paraît avoir été le lynx des anciens, 409. — Voy. GAVALDANUM.

GIANANGELO BRASCIII. Voyez BRASCHI.

GIANNONE DEL BOSCO. Voyez Bosco.

GIBELIN (M.), correspondent, Hist. I, 10, 37.

GIBRALTAR (Détroit de); sa description par M. Gossellin, Hist. I, 123. — Ses deux montagnes appelées colonnes, de temps immémorial, par les navigateurs, ibid.; Colonnes de Saturne, Colonnes de Briarée, Colonnes d'Hercule, ibid. — Passait pour avoir formé autrefois un isthme, qui unissait l'Europe à l'Afrique, 123, 124. — Nom des deux montagnes qui en forment l'entrée, 124. - Les Phéniciens de Tyr le franchissent les premiers, 124. — Est aujourd'hui dans quelques-unes de ses parties beaucoup plus large que ne le présentent les anciens, 133. — Dans quels points la distance est restée la même, ibid.

GIDDORE, rivière d'Irlande; son nom ancien, Hist. I, 219.

GILDA; sens de ce mot, Mém. X, 584. GILDES des Scandinaves, Mém. X, 582. GILDOMA, Mém. X, 584.

GINGEMBRE (M.) remporte le prix proposé par le gouvernement pour le perfectionnement de l'art monétaire, Mém. IX, 230.

GINGUENÉ (M. Pierre-Louis), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8, 35. — Nommé membre de la commission chargée de continuer l'Histoire littéraire de la France, 25. — Est proposé par la troisième classe de l'Institut pour remplacer M. Delille au Collège de France, V, 3. — Membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, VII, 145. — Meurt, et est remplacé par M. Tôchon d'Annecy, V, 34. — Auteur d'une préface mise en tête de l'édition des nouvelles fables attribuées à Phèdre, Mém. VIII. 317. — Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, Hist. VII, 145. — Sa naissance, sa famille et ses premières études, ibid. - Il vient à Paris et obtient un emploi dans les finances, 146, 147. - Ses premiers pas dans la carrière littéraire ne rencontrent que des obstacles, 146. — Son penchant pour la poésie lui attire des critiques dont il sait profiter, 147. - Il publie La Confession de Zulmé, sous le voile de l'anonyme, et ce n'est pas sans contestation qu'il parvient plus tard à s'en faire reconnaître pour l'auteur, ibid. - Il renonce pour quelque temps à la poésie, se livre à des études sérieuses, et publie dans les journaux une foule d'articles remarquables, 148. — Ses quatre lettres apologétiques sur les Confessions de Rousseau, 148. — Il prend parti dans la querelle des Gluckistes et des Piccinistes, où il figure au premier rang comme défenseur de Piccini et de la musique italienne, 149. — Il se présente sans succès au concours extraordinaire ouvert en 1785 par l'Académie fran-

çaise, à l'invitation de S. A. R. Ms. le comte d'Artois, pour célébrer le dévouement de Léopold, duc de Brunswick, 150. — Il publie en 1810 un recueil de fables : jugement porté sur cette production, 150, 151.—Sa traduction en vers du poeme de Catulle, Les Noces de Thétis et de Pélée; appréciation de cet ouvrage, 151. — Il se livre à une étude approfondie de la langue et de la littérature italienne, et ses rares connaissances le font recevoir membre de l'Académie della Crusca, 152. — Travaux par lesquels il se prépare à la composition de son Histoire littéraire de l'Italie; plan, analyse et jugement de cet ouvrage, 152 et suiv. — Sa collaboration à la continuation de l'Histoire littéraire de la France, 157. — Il fait pendant plusieurs années le rapport annuel des travaux de la classe d'histoire et de littérature ancienne; ib. — Jusqu'à quelle époque il avait conduit son Histoire littéraire de l'Italie, qu'il n'eut point la satisfaction de terminer, 158.—Quelques détails sur sa vie privée, son caractère et sa mort, 158, 159.

GIOMLU; sens de ce mot, Mém. I, 56, note 1, col. 1.

GIRAFE (La), appelée en latin camelopardalis et ovis fera; origine de ces noms,
Mém. X, 381, 382, 401. — Nommée
par les Arabes zerrafa, et par les Grecs
modernes, ζοράφις, 413. — Se défend
même contre le lion, 382. — Montrée
pour la première fois à Rome aux jeux
du cirque donnés par César, 411. —
Recherches historiques, par M. Mongez,
sur la girafe, 412 et suiv.

GIRARD, évêque d'Angoulème et légat du pape Calixte II, reçoit de l'argent de Henri I<sup>st</sup>, roi d'Angleterre, pour déclarer nul le mariage de Guillaume Cliton avec la fille de Foulques, comte d'Anjou, Mém. IV, 536, 537.—Sa sentence cassée par la cour de Rome, 537.

GIRARD (M.), ingénieur; extrait de son

mémoire sur la province de Fayyoum, en Égypte, 15 et suiv. — Son système métrique, fondé sur la coudée du nilomètre d'Eléphantine, réfuté par M. Gossellin, VI, 69 et suiv. — Son opinion sur le système métrique de Héron d'Alexandrie combattue par M. Gossellin, 105, 106.

GIRAUD (M.) obtient en 1822 la médaille d'or décernée par l'Académie des inscriptions pour le meilleur mémoire d'Antiquités nationales, *Hist.* VII, 20.

Giunguly; sens de ce mot, Mém. I, 56,

GIUSTINIANI (Jean) accusé d'avoir livré Constantinople à Mahomet II, Hist. III, 119.

GLADIATEUR combattant (Statue du), expliquée, par M. Quatremère de Quincy, Mém. IV, 165, 219. — Ouvrage d'Agassias, 167. — Appelée Gladiateur Borghèse, ibid. Voyez GLADIATEURS.

GLADIATEURS (Loi sur les), Mém. III, 431, 432. — A quelle époque les combats de gladiateurs furent introduits dans la Grèce, X, 360, 361. — Quand ils combattirent à Rome pour la première fois, 36.. — Les combats de gladiateurs abolis par Constantin, 364; — sa défense violée, 454. — (Combats de) depuis l'établissement du christianisme dans l'empire romain; difficulté qu'éprouva leur abolition, VIII, 311, 312. — Voyez Jeux.

GLATZ (Le comté de), perdu par la maison d'Autriche en 1742, Mém. VI, 668.

GLOBE terrestre à calottes concentriques construit par M. Mentelle d'après le système et les idées de Philippe Buache, Hist. VII, 217, 218.

GLOTA, golfe; sa position, Hist. I, 204.
GLYCAS; son époque et son opinion sur le
Phénix, Mém. I, 199.

GLYCON, dieu créé par le faux prophète Alexandre, Mém. III, 255.

GNATIA, ville. Vovez EGNATIA.

GNIDE (Temple de Vénus à); à quelle TOME XI.

époque il existait encore, Mém. II, 584. Gиррон, professeur de littérature à Rome, Mém. IX, 399.

Γνωμαι; sens de ce mot chez les rhéteurs, Mém. II, 60.

GNOSTIQUES; leur symbole IAO, Mém. VII. 45, 47. — (Les diverses sectes des) et des Ophites, objet d'un prix proposé et décerné en 1826 par l'Académie, Hut. IX, 43.

GOADEL, cap et golfe de Gédrosie, franchi par la flotte d'Alexandre, *Hist.* I, 69. —Voyez Alabagium.

GOARIS, fleuve, dans Ptolémée; sa position, Hist. I, 93.

GOBEUM, cap; sa disposition et son nom moderne, Hist. I, 139, 145.—Sa distance de l'embouchure de la Seine, Hist. I, 145 et suiv.

GOB-ESTAN, cap, le Gobœum de Ptolémée, Hist. I, 139.

GODERROI DE BOUILLON, premier roi de l'état fondé par les croisés en Palestine: exposé de l'organisation judiciaire et du code de lois qu'il y instroduisit sous le nom d'Assises de Jérusalem, Mém. X, 733 et suiv.

GODEFROI, évêque de Langres; son discours dans l'assemblée tenue à Bourges, Mém. IV, 509.

GODEFROI, commentateur de la chronique de Monstrelet, y insère un arrêt de parlement sans authenticité, Mém. IV, 570,

572, 573, 574.

GODEFROY (Jacques), jurisconsulte; ses travaux sur la loi des Douze Tables, Hist. I, 310.

GODEFROY (Denis). Voyez CANCIANI.

Godwin, auteur anglais; son Caleb Williams traduit par M. le comte Germain Garnier, Hist. VIII, 66.

GOERTZ (Date de l'acquisition du comté de) par la maison d'Autriche, Mém. VI, 633.

GOGANA répond à Congan, Hist. I, 48. GOLBÉRY (M. DE), à Colmar, obtient en 1824 une des trois médailles décernées par l'Académie aux auteurs des meilleures recherches d'Antiquités nationales, *Hist.*'IX, 28.

GOLFE DU GANGE. VOYEZ GANGE.

Golffe Persique (Recherches sur les connaissances des anciens dans le), par M. Gossellin, Hist. I, 42 et suiv. — Quelle est la plus ancienne navigation dans ce golfe, ibid. — Nature de son rivage, 48. — Mieux connu sous les rois de Syrie, 60. — Sa côte occidentale explorée par Archias, 56 et suiv. — Longueur de chacun de ses deux côtés, 57. — (Res du), d'après la carte de Ptolémée; leur position et leurs dénominations modernes, 66.

Goltznus; ses découvertes en numismatique appréciées, Mém. VI, 526.

GONDRATE, Hist. III, 52.

GONGULLUS; sens de ce mot, Mêm. I; 56. GONNELLE; étymologie de ce mot, Hist. IX, 63.

GONTAUT-BIRON (François de), ambassadeur de Henri IV à Constantinople, y meurt du chagrin que lui cause l'assassinat de ce prince, et il est enterré dans l'église de Saint-Benoît à Galata, Mém. X, 565.

GONTRAND LE RICHE, duc d'Alsace, mis au ban de l'Empire, Mém. VI, 621.

Gonzague (Les biens de la maison de) séquestrés par l'impératrice Marie-Thérèse, Mém. VI, 667.

GORDISH, capitale du Kharisme, Mém. VIII, 93.

Gon; sa latinité blâmée par M. de Villoison; ses fautes contre la quantité latine relevées par le même savant, Mém. II, 149. GOROTMAN, séjour d'Ormuzd, Mém. II,

Goschoroun, l'âme du taureau, dans la cosmogonie des Parses, Mém. II, 211

Gossellin (M. Pascal-François-Joseph), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I. 8, 35. — Communique une suite de mémoires sur la géographie ancienne à l'Académie des inscriptions et belles-lettres et à la classe d'histoire et de littérature ancienne, 41. - Ana- . lyse de ces mémoires, 42 et suiv. -Membre ordinaire de l'Académie des inscriptions, meurt et est remplacé par M. Van-Praet, IX, 48. - Liste de ses travaux académiques : 1° Recherches sur le principe, les bases et l'évaluation eles différents systèmes métriques linéaires de Pantiquité, Mém. VI, 44, 164; -2º Mémoire sur l'origine des erreurs commises par les géographes grecs dans les mesures en longitude, et sur les moyens de rectifier ces mesures en les ramenant à leurs modules primitifs, IX, 86, 127. Voyez Géographes grecs. — Notice nistorique sur sa vie et ses ouvrages par M. Dacier, secrétaire perpétuel, Hist. IX, 200 et suiv. - Sa naissance et sa famille, 201. - Ses premières études. Il compose à quinze ans un traité de chronologie, 201. - Entré dans la carrière du commerce, il fait en France, en Espagne et en Italie des voyages qui éveillent chez lui le goût des études géographiques, 201, 202.—Il renonce au négoce pour se livrer à ses goûts studieux, 202. - Nommé député depuis plusieurs années consécutives au Conseil royal du commerce, il compose différents mémoires sur le commerce de Dunkerque, de Lille, de Bordeaux, et du port franc de Marseille, 202.-Il s'occupe d'économie politique, de cristallographie, de numismatique; rédige, avec l'abbé de Tersan, le catalogue du cabinet d'Ennery; compose une dissertation sur la Chersonnèse d'Or et les Sines de Ptolémée, 203. — Il remporte, en 1789, le prix extraordinaire proposé par l'Acadé-Mie; mérite supérieur de son mémoire publié en 1790, 204. - Il est nommé, en 1791, membre de l'Académie des belles-lettres, 205. - Dans les années 1792 et 1793 il n'est point distrait de ses travaux académiques par'la gravité des circonstances, 205. — Sa conduite ferme et énergique pendant la crise révolutionnaire, 206 .- Perticularité sur la manière dont il est mis en réquisition par le Comité de salut public. Une partie de ses papiers publiés par ordre de la Commission d'instruction publique, ibid. — Il est élu membre de l'Institut dès sa créstion, 207, --- Ses Recherches sur la géographie des anciens : exposé raisonné et analytique du système de cet ouvrage, 207 et suiv. - Rigueur de sa méthode, 213, 215. — Son opinion sur les connaissances géographiques des anciens dans le nord de l'Europe, sur les deux côtés du continent africain et aux extrémités orientales de l'Asie, 215 et suiv. - Ses manuscrits et ses cartes, dessinées de sa main, sont des modèles parfaits de calligraphie, 217. — Importance de son atlas de géographie ancienne, ibid. - Il est choisi pour coapérer à la traduction française de Strabon; nature et importance des services qu'il a rendus dans cette grande entreprise, 217, 218. - Sa riche collection de médailles romaines en argent et de médailles grecques relatives à l'art monétaire chez les anciens, 118. - Ses travaux sur la numismatique le sont nommer, en 1799, conservateur du Cabinet des médailles, pierres gravées et antiques, en remplacement de l'abbé Barthélemy. Sollicitude consciencieuse qu'il montre dans l'exercice de ses fonctions, 219. — Anecdote qui prouve son infatigable ardeur pour l'étude et les progrès de la science à laquelle il s'était voué, ibid.—Décoré de la croix de la Légion d'honneur à l'origine de son institution, il en est nommé officier en 1814. - Son éloge, 220. -Ses dernières années et sa mort, 221.

GOTARZES, roi ou satrape des Parthes;

Sacy, Mom. II, 19h et suiv.

recherches sur ce nom et sur ce personnage par M. de baron Silvestre de Gotas. Quel fut, sous le gouvernement des Goths, l'état civil et politique des peuples de l'Italie? etc. prix proposé, en 1810, par la troisième classe, Hist. I, 30. — Leur émigration en Suède, 180.

GOTHIE (La) en Suède; origine de ce nom, Hist. I, 180.

Goul; ce que c'est chez les Arabes, Mém. X, 57.

GOUNE, VOYER SISTRA.

GOURAFÈH; description de cet instrument employé en Égypte pour curer les canaux, Mém. I, 164.

Gource (L'abbé de), auteur d'un excellent mémoire, couronné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sur cette question: Quel fut l'état des personnes en France sous la première et la seconde race? Exposé et examen de son opinion sur la noblesse dans le royaume des Francs, Mem. VIII, 403 et sais.— Réfutation de son opinion sur les antrustions, 411 et suis.—Examen et réfutation de son opinion sur l'origine et la nature du vasselage sous les rois francs de la première race, 423 et suis.

GOURNAY (M. de); à quoi il réduisait la théorie de l'administration du commerce, Hist. VIII, 28.

Goût (Le) insuffisant pour fixer d'une manière certaine l'époque des monuments des arts, Mém. II, 278, 279.

GOUVERNEMENTS (Les) despotiques de l'Orient considérés sous le rapport du droit de propriété, Mém. I, 1 et suiv. — fédératifs inconnus aux Grecs jusqu'à la ligue achéenne, Hist. IV, 61, 62.

GRABERG (M.), savant suédois, domicilié à Gênes: son Journal de statistique et de géographie, *Hist*. III, 102.

GRACCHURIS, appelée plus tard *Illureis*, première colonie romaine établie en Espagne, *Mém.* VI, 356.

GRACCHUS (Caius) s'efforce de faire revivre la loi agraire, établie par son frère Tibérius, Mém. III, 364.—Sa conduite en opposition avec l'austérité de ses discours et de ses lois, 365.—Ses richesses, ibid.

GRADISCA (Le comté de) repris par l'empereur Charles VI; son étendue, Mém. VI, 661.

Grapion ou comte; ses attributions, Mém. X, 693.

GRAFT. VOYEZ SENIORES.

Grain d'orge faisant partie du système métrique des Arabes, Mém. VI, 136, 137, 138, 139; — des Indiens, 146 et suiv. — Voyez Grains et Graine.

Graine de paradis; ce que c'était, Mém. X, 520. — Graines de quelques végétaux qui ont été prises pour étalons de poids par les anciens; mémoire de M. Mongez, Hut. V, 77.

GRAINS (Recherches sur la consommation des) dans l'Attique, par M. Letronne, Mém. VI, 214 et suiv. — du Pont faisaient en partie la consommation de l'Attique; leur qualité et leur poids, 215. — étrangers importes dans l'Attique; leur quantité, 216, 217. — Voyez COMMERGE.

Grammairiens; leurs attributions, d'abord confondues à Rome avec celles des rhéteurs, en sont ensuite séparées; en quoi elles consistaient, Mém. IX, 413, 414.

— anciens; leurs subtilités et leurs recherches futiles, 444, note 1. — Le droit augural devenu à Rome une de leurs attributions, 445, note col. 1. — Voyez Instruction publique.

Γραμματεύς; explication de cette qualification donnée à l'hiéromnémon amphictyonique, Mém. VI, 256.—Synonyme de iερογραμματεύς, 257.—Sa signification chez les auteurs alexandrins, ibid.

GRAMPIAN, mont; son nom ancien, Hist. I, 204.

GRAMPIUS, mont; son nom moderne, Hut. I. 204.

GRAND PROMONTOIBE (Le) de Ptolémée ne répond point à la pointe de Romania, Hist. I, 113. GRAND (M. LE); ses plâtres antiques, *Hisp.* I, 278.

Grandchamp, ambassadeur de France à Constantinople en 1570, Mém. X, 559. Grandmaison. Voyez Millin.

GRANGER OU TOURTECHOT, auteur d'un Voyage en Égypte, cité au sujet des multézims, Mém. I, 136.

GRANIS, fleuve vu par Néarque, répond à Grân, Hist. I, 48.

GRANIT (Le) ne s'employait jamais en Égypte pour la construction des pylônes, Mém. VIII, 150, 160.

Γράφειν; sa signification propre, Mém. VIII, 154. — Γράφειν ἀπὸ κερκίδος, expliqué, IV, 264.

GRASSATORES; ce que les anciens Romains entendaient par ce mot, Mém. IX, 395. GRATIDIANUS (Marius). Voyez MARIUS

GRATIDIANUS.

Graulhié (M.), auteur d'un mémoire sur les âges d'or et d'argent, d'airain et de fer, émet sur la trempe du bronze des anciens une opinion réfutée par M. Mongez, Mém. VIII, 363, 364 et saiv.

GRAVEURS (Les) avaient coutume, dans l'antiquité, de mettre leur nom au génitif sur leurs ouvrages, Mém. II, 145. — de pierres fines, chez les anciens; de quelle étoffe ils se servaient pour reposer leurs yeux, IV, 258.

Gravii (Les), peuple de la côte occidentale d'Espagne, paraissent tirer leur nom des Graviscæ de la côte tyrrhénienne de l'Italie, Mém. VI, 351, 353.

GRAVISCE; son air pestilenticl, Mém. V, 185.

GRÈCE (La) ne doit pas sa première civilisation aux colonies égyptiennes, suivant M. Louis Petit-Radel, Mém. II, 11.— Considérée comme la source de la civilisation de l'Égypte, 40.— Son commerce au siècle d'Auguste, V, 122 et saiv.— Ses productions propres au commerce, V, 122 et saiv.— Voy. GRECS.

GRECS (Les) ont puisé en Égypte leurs connaissances astronomiques, Mém. I,

220. — Commencements et progrès de l'écriture chez eux, II, 311, 312. — Quels furent leurs premiers écrivains en prose, 312.—Leurs connaissances astronomiques avantl'époque d'Alexandre, IV, 474. — Recherches sur la véritable époque où ils introduisirent leur littérature à Rome, VIII, 260 et suiv. -Introduisirent le culte de leurs divinités jusqu'en Abyssinie, IX, 177.-(Navigation des); ils paraissent avoir pratiqué les côtes d'Espagne même au siècle d'Homère, VI, 344. — (Anciens) mettaient souvent leur nom à la troisième personne, à la tête et à la première ligne de leurs ouvrages, II, 113 et suiv. — Exemples de la propension de leurs poētes et même de leurs historiens à donner une origine historique aux dénominations géographiques de la Grèce et des autres pays, X, 313. Leur présomption et leur vanité nationale ont beaucoup nui à la vérité historique, II, 409, 410. - Enclins à tout expliquer par des fables, ibid. — Leurs habits sous le règne de Justin II, IV, 299. — Leur expédition en Égypte du temps du kalise Othman et d'Amrou, V, 41, 42. — Cause de cette invasion, 43, note 1. — Voyez Grèce.

GREDONENSE CASTRUM, OU GRÉS-LE-CHÂ-TEAU, Mém. V, 301.

GRÉGOIRE (Saint) de Nazianze, Epigr. cxvii, p. 146, éd. de Clémencet, expliqué, Mém. II, 557, note 1.

GREGOIRE de Tours, liv. III, 36, mal compris par Montesquieu et l'abbé Dubos, est expliqué par M. Naudet, Mém. VIII, 469, 470.

Gazgoine X, pape, reçoit une ambassade d'Abaga, roi des Tartares, Mém. VII, 344.

GRÉGOIRE, cardinal de Saint-Ange, préside le concile tenu à Chartres en 1124, Mém. IV, 531.

GRÉGOIRE (M. Henri), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8. —

Prend le titre de comte en 1811, 35. GRELOT, Français attaché au service du chevalier Chardin, et auteur d'une relation de Constantinople, Mém. II, 164.

GRENADE (Recherches par M. le baron Silvestre de Sacy sur la chronologie des rois de), Mém. IX, 501 et suiv.

GRENIERS publics de l'Egypte sous les khalifes, Mém. V, 62, note 1.

GRENLAW (Jean) doit être rejeté de la liste des archevêques de Sultaniyèh, suivant M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. VI, 510, 513 et suiv.

GRES-LE-CHÂTEAU, l'ancien GREDONENSE CASTRUM, Mém. V, 301.

GRISE-GONNELLE, nom donné à un comte d'Anjou; son origine, Hist. IX, 63.

GRIVES (Les) étaient fort recherchées à Rome pour les repas, Mém. III, 404.

Gnorius; détails relatifs à la publication de ses deux traités intitulés, Mare clausum et Mare liberum, Hist. V, 194, 195.

GROUVELLE (M.), correspondant, Hist. I, 9.
GRUES (Les) servies dans les repas à Rome,
Mém. III, 404. — de Mélos, recherchées pour les repas chez les Romains,
V, 112. — (Combat de) entre elles
donné pour la première fois à Rome,
sous Titus, dans les jeux du cirque.

GRUTER Inscript. p. DCCCXX, n° 1, épitaphe de Procope, corrigée par M. Visconti et défendue par M. Mongez, Hist. I, 240; VII, 89, 90.

X, 432.

GRYPHONS, peuple fantastique, Hist. 1, 187.

GUADALÉTÉ; son nom ancien, Hist. I, 134. GUADER. Voyez RAOUL DE GAEL.

GUALMÉSI, fleuve. Voyez TRANSDUCTA.

GUDIN (M.), correspondent, Hist. I, 10, 37.

GUDME, canton de l'île de Fanen; son nom ancien, Hist. I, 183.

Guéémesch ou Guéiéhémerété. Voyez Kaiomorts.

GUÉPES; leur origine suivant Pline, Mém. VIII, 345.

Guérière (La), architecte, directeur général des bâtiments du duc de Wirtemberg, donne des leçons de son art à M. Julien-David Leroy, de l'Académie des belles-lettres, Hist. I, 269.

166

Guérano (M. Benjamin) obtient le prix proposé et décerné en 1830 par l'Académie des inscriptions, Hist. IX, 45.

Guerre (Droit de la) chez les musulmans; ses dispositions, Mém. V, 6 et suiv. — de trente ans en Allemagne; son berceau, ses causes, ses développements et ses diverses phases, VI, 648 et suiv. Voyez Bohême. — de sept ans en Allemagne, 666. — Voyez Guerre.

Guerres civiles allumées à Rome pour un anneau, Mêm. III, 308.

GUERRIERS représentés nus dans les statues des Grecs, Mém. IV, 168. — Comment ils étaient représentés dans les statues antiques, 205.

rins, partie de la charrue antique, expliqué, Mém. II, 639.

Gui, comte de Ponthieu; date de sa mort, Mêm. IV, 504. — Sa lettre à son cousin Lambert, évêque d'Arras, ibid. — Il arme chevalier Louis le Gros, ibid.

Gui Le Rouge, comté de Rochefort, marie sa fille Lucienne à Louis le Gros, Hut. V. 103.

Gui Trousseau, seigneur du château de Mont-Leheri, marie sa fille à Philippe, fils de Philippe I", Hist. V, 103.

GUIBALDE. VOYEZ WIBALDE.

Guichard (Mémoire sur le procès de), évêque de Troyes, en 1304 et années suivantes, par M. le comte Boissy d'Anglas, Mém. VI, 603, 619. — Ressemblance de son procès avec celui des Templiers, 604, 605. — Il est, comme les Templiers, dénoncé par Noffé-dey, 605. — Crimes qui lui étaient imputés, 605, 606. — Sa première accusatrice est Blanche, belle-mère du roi et reine de Navarre, 606; futilité de la première enquête et des dépositions dirigées contre lui, 607, 608. — Il est accusé de la

mort de la reine Blanche de Navarrect de celle de sa fille Jeanne, reine de France, et son procès est instruit par une commission ecclésiastique, conformément à une bulle du pape Clément V, 608. — Acte énonciatif des crimes d'empoisonnements et de sortifége qui lui sont imputés, 609 et suiv. — Il passe pour le fils d'un démon incube, nommé Petum, 613. — Il est confronté avec ses témoins à charge, 615. — Il avoue quelquesuns des faits qui lui sont imputés, 616. — Son innocence est reconnue, 617. — Réflexions de M. Boissy-d'Anglas sur la cause et l'issue de son procès, 628.

GUICHARD de Crémone, ambassadeur du pape Innocent IV auprès des Tartares mongols, Mém. VI, 420.

Guichard (Pierre), auteur d'un traité sur les funérailles des anciens; extrait de cet ouvrage relatif à la destruction du tombeau de Mausole, Mém. II, 575 et

Guienne (Le duché de), appartenant au roi d'Angleterre à titre de grand vassal de la couronne de France, est saisi par Philippe le Bel, Mém. X, 651.

Guignes. Voyez Deguignes.

GUILLAUME LE CONQUÉRANT introduit et organise en Angleterre le régime féodal d'une manière plus favorable à l'autorité royale que celle qui existait en France, Mém. X, 657 et saiv. — Son amour pour les lettres, 658.

GUILLAUME LE ROUX, fils et successeur de Guillaume le Conquérant, maintient son autorité sur les barons, Mém. X, 659.

GUILLAUME, empereur d'Allemagne, tué en 1256, Mém. VI, 622. — Sa mort est suivie d'un interrègne de deux ans, ibid.

Guillaume de Breteuil; sa filiation et ses faits principaux, Hist. III, 65. — Épouse Adeline, fille de Hugues IV, vibid. — Cohabite avec Adélaide, cousine de la comtesse de Chartres, dont il a deux enfants, et ce commerce donne lieu à la cinquième lettre d'Ives de Chartres,

65 et sare.— Est vaincu et fait prisonnier par Ascelin-Goël, son vassal, 65. — Sa succession donne lieu à une longue guerre soutenue par Eustache, son fils naturel, 66, 67.

Guillaume de Bouldeselle; ses voyages, Mém. VII, 413.

GUILLAUME, fils de Raous de Gaël et d'Emme, sœur de Guillaume de Breteuil, se porte héritier de son oncle contre Eustache de Paci, fils naturel de Guillaume de Breteuil, Hist. III, 66.

GUILLAUME CLITON. VOYEZ CLITON.

GUILLAUME, fils d'Osberne; sa mort; ses enfants, Hist. III, 65.

Guillaume d'Hangers, bailti de Sens, fait mettre à la torture un témoin dans le procès de l'évêque Guichard, Mém. VI, 613.— Il est chargé d'informer sur les faits imputés à cet évêque, 615.

Guillaume de Jumiège, a pour continuateur Robert, moine du Bec, Hist. III, 61.

GUILLAUME de Chaumont, Guillelmus de Calvo-Monte, époux d'Isabelle, fille de Louis le Gros; ses actions, Hist. V, 96, 97. — Date de son mariage, 97, 98. — Voyez Philippe de Chaumont.

Guillaume de Nangis, éclairei par don Poirier, Hist. I, 293.

Guillaume, adjoint à frère André dans son ambassade auprès du grand khan des Mongols, Mém. VI, 445.

GUITON DE MONVEAU, inventeur d'un procédé pour la désinfection de l'air, Mém. IX, 225. Gumreck-emini; valeur de ce mot, Mém 1, 45.

GUNDAR. Voyez DUNGA.

GUNDUR. VOYEZ CODDURA.

GUNNA; ce que c'était, Hist. IX, 63.

GUNNOM (Duchesse de), Hist. III, 65.

Gustave Adolphe, roi de Suède', est déterminé par les cardinal de Richelieu à se déclarer, pendant la guerre de trente ans, contre l'empereur d'Autriche Ferdinand II, Mém. VI, 655. — Il bat Tilly à Breitenseld, ibid. — Ses succès rapides et sa mort à la bataille de Lutzen, 666. — Ses plans sont continués par les Suédois, ibid.

GUSTAVE III, roi de Suède, fondateur de Flordre de Vasa, Hist. VIII, 29.

Guzz, peuple; leur emplacement et leur nom moderne, Hist. I, 183.

Guttalus, fleuve; sa position et son nom moderne, Hist. I, 166.

GUTTER, ville de Gédrosie, dont s'empare Néarque, Hist. I, 6g. Voyez Néarque. GUTTONES; leur position, Hist. I, 170.

GUTT-STADT; origine de ce nom, Hist. I, 166.

GUY DE LUSIGNAN (Charte de), Mém. X, 537, 539, note 2.

GYGÈS. VOYEZ CENTIMANES.

GYMNASTIQUE; en quoi ses exercices consistaient chez les Romains; — à quelle époque ils commencèrent à les négliger, Mém. IX, 416, 417.

GYRINE. Voyez ORMUS.

GYRIS. VOYEZ ORMUS.

H

Habas (Le), différent du wakf, Mém. I, 74. — Sa définition, 76, 77.

Habicht (M.); son opinion sur l'origine des Mille et une nuits, Mém. X, 49.

HABILLEMENTS DES ANCIENS (Recherches sur les), par M. Mongez, Mém. IV, 222-314. Première partie, 223. — Faits de peaux et de cuirs, 223, 224; — de

poils, 225. — de poils de lièvre; 226; — de laine, ibid. — de soie, 226 et suiv. — de pinne-marine, 226; — de castor, 229; — de loutre, de martre, d'hermine, de renard, 230; — de plumes d'oiseaux, 231; — de végétaux, 232. — d'écorce d'arbre, 233; — de coton, 234; — de chanvre, 337; — d'hya-

cinthe, 239; — de roseaux, de papyrus et de sparte, 240; — de corps inorganiques, ibid. — Comment tissus, 241 et suiv. - Comment foulés, 252. -- Leur lainage, 253. - des habitants de la campagne, 255.—des cuisiniers, ibid. — Comment étaient préservés des teignes, 255, 256. — Leurs couleurs, . 257 et suiv. - de couleurs changeantes, 260. — de toiles peintes, 261, 262. de feutres et de centons, 263. — Brochés, 264. — Bordés, 267, 268. — Galonnés, 268. — Tissus d'or et d'argent, ibid. — Leurs replis, 270. — Garnis de franges, ibid. — Ornés de pièces d'applique, 272. — Ornés de broderies, 274. — Faits d'étoffes à poils ou peluchées, 275, 276. — Garnis de franges, 276. — Leurs plis, ibid. — Mis en presse et comme calandrés, 277, 278. - Etaient-ils doublés ? 278. — Appropropriés à chaque saison, 279. — Leur désignation, ibid. — Ont souvent un même nom pour les deux sexes, ibid.— Pallium, 281. - Erdona, 281. - Tunique de nuit, 282. — qui se portaient sous la tunique extérieure, 283 et suiv. — Chemise, 284. — Pièce d'estomac, 291, 294. — Plastrons, ibid. — Cravate, 295. — Caleçons, 296. — Treκαμισοδράκιον, 300. — Campestre, 301. — Linus, 302.—Semicinctium, 302.— Lumbare, ibid. — Cingulam, cinctus ou cinctum; leur différence, 303. - Renale, 303. - Ventrale, ibid. - Castula, ibid. — Ήμιδιπλοίδιον , ήμιτύθιον , ibid. — Pantalon, 303 et suiv. — Anaxyrides, 304.—Sarabara, saravaia, ibid.—Bandelette du sein, μασχαλιστήρ, fascia pectoralis, mamillare, tænia, 304. — Poches, 305. — Mouchoir, muccinium, sudarium, orarium, φακιόλιος, σωδάριος, Peiser, Hurricior, 307 et suiv.

Habis. Voyez Abis.

HACHE; ses formes et ses noms différents chez les anciens, Mém. III, 62. HADDJEH; ce que c'est, Mém. I, 9. HADJAR; signification de ce nom, Hist. I., 58.— Correspond à l'ancien Gerra, ibid. HADJEB, ou chambellans à la cour du sultan, Mém. VII, 109.

Hadi-Khalfa, auteur d'une Description de la Romélie et de la Bosnie, traduite par M. de Hammer, Mém. VII, 200.

HAFEDH ABD-ALMEDJID n'est pas d'abord reconnu comme héritier du trône; pourquoi, Mém. IX, 290, 292.

HAPEDH-LIDIN-ALLAH, khalife fatémite, Mém. IV, 77. — Successeur d'Amer; son histoire traduite par M. le baron Silvestre de Sacy, d'Abou'lféda, IX, 290, 293; — d'Abou'lfaradj, 294; — de Makrisi, 295; — d'Abou'lmahasen Yousouf, fils de Tagri-birdi, 301; — d'Ebn-Khallican, 309. Voyez Abd-Alméddid Abou'lmaimoun.

HAGENBUCH; ses travaux sur les inscriptions de la statue de Memnon appréciés par M. Letronne, Mém. X, 250.

HAGER (M.), auteur d'un Alphabet coréen, cité, Mém. VIII, 56.

Hahilinga. Voyez Bavarois.

Hai-chan, empereur sous le nom de Woutsoung; guerres qu'il eut à soutenir; sa vie, Mém. VII, 283.

HAI-LA-EUL, fleuve; Mém. VII, 287.

HAITHAM, fils d'Adi, Mém. X, 84.

HAI-THIEI, montagne; vent impétueux qui en souffle, Mém. VII, 272.

Hai-rou; l'un des ancêtres de Tchinggis; sa résidence et ses conquêtes, Mém. VII, 262. — Exilé par Meng-ko, ou Mangou, Mém. VII, 270. — (Le prince) vient insulter le khakan Khoubilai sur ses frontières; il est repoussé, 281, 282. — Dernière guerre qu'il fait à l'Empire, 283. — Ses fils To-wa et Tchapar soutiennent la guerre contre Hai-chan, ibid. HAKEM-BIAMR-ALLAH, connu aussi sous le nom de Abou-Ali Mansour, khalife, pendant un règne de 27 ans, se signale par des extravagances, des cruautés et des persécutions sans exemple, Mém. III,

82 et suiv. — Est reconnu pour un dieu

par ses sectateurs, les Druzes, 86. — Dogmes principaux de sa religion, 87 et suiv. — Ses sectateurs appelés Unitaires, 89. - Mohammed ou Durzi et Hamza, les deux fondateurs de sa secte, 84. — Causes qui ont contribué à l'établissement de sa religion et de son culte, 89, 90.—Adoré sous le symbole d'un veau d'or, 94, 95 et suiv. — Il passe, chez ses sectateurs, pour s'être retiré dans le Sedd Aliscander, ou Digue d'Alexandre, 95, 98, 99. — Ordonne aux Juiss de porter des billots de bois suspendus à leur cou; note sur ce passage, 123. — Époque de sa mort ou de sa disparition, IX, 47. - Ses actes de folie, 452. — Témoignage irrécusable de son extravagance et de sa stupidité, fourni par un écrit authentique, qui se trouve dans les livres religieux des Druzes, X, 108, 109 et saiv. Explication allégorique de ses folies, 110 et suiv. - Acte perfidement atroce dont il se rend coupable, 114, 115. Voyez aussi Hamza.

HARIM, fils de Hazam, Mém. X, 69. HA-LA-HA-SUN, général, gouverneur d'une partie de la ville de Ho-lin, y crée des institutions utiles, Mém. VII, 284.

HA-LA-HO-LIN, fleuve de la Chine, Mém. VII, 240.

HALIARTE doit être comprise au nombre des villes qui composaient la confédération béotienne, Mém. VIII, 225.

Halicarnasse, ville de Carie; sa fondation, sa position géographique, sa description, son histoire, Mém. II, 526 et suiv.—Devient la capitale des états de Mausole, 515.—Assiégée, prise et rasée par Alexandre le Grand, 545.—Tombe au pouvoir des Rhodiens, 546.—Sa situation sous les Romains, 547.—N'éprouve pas de tremblement de terre pendant douze siècles, ibid.—Brigue l'honneur d'élever un temple à Tibère, ibid.—Prise par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, 564.—Prise par

Naillac, 569.—Avantages de sa position géographique, 568.—Appelée vulgairement Misi, 569, et Mesy ou Messi, 581. HA-LI-FA (Le) de Pa-ha-tha, ou le khalife

de Bagdad, Mem. VIII, 74.

HALIL-PACHA, grand vizir, adopte les vues de M. le comte de Choiseul-Gouffier, pour la réforme du système militaire en Turquie, et appelle des officiers et des ingénieurs français, pour enseigner la théorie et la pratique des différentes armes, et organiser la défense de l'empire othoman, tant sur terre que sur mer, Hist. VII, 183.

HALLAND (Le) n'a pas été habité par les Hilleviones, Hist. I, 172.

HALOUAN. Voyez Holwan.

HAMAKER (M.). Voyez WAKIDI.

Hamilton (M.); opinion qu'il émet, dans ses Egyptiaca, sur la description du monument d'Osymandyas donnée par Diodore de Sicile; sa réfutation par M. Gail, Mém. VIII, 131 et saiv.

HAMLAT ELSARRAF; valeur de ces mots, Mém. I, 35.

HAMMER (M. Joseph DE), bibliothécaire de S. M. l'empereur d'Autriche, à Vienne, porté en 1811 sur la liste des correspondants de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 38. — Auteur d'un ouvrage, écrit en allemand, intitulé, Constitution et Administration de l'Empire othoman; examen et résutation de l'opinion qu'il y émet sur le principe de la propriété foncière chez les musulmans, Mém. VII, 55, 56.— Auteur d'une traduction de la Description de la Romélie et de la Bosnie, par Hadji-khalfa, cité, 299.—Obtient en 1825 une mention honorable au concours ouvert par l'Académie des inscriptions, Hist. IX, 42. — Exposé, examen et réfutation de son opinion sur l'origine des Mille et une Nuits, Mém. X, 38 et suiv. - Commet une erreur sur le nombre des missions de François I<sup>e</sup> auprès de Soliman I<sup>er</sup>, 552, note 2.

HAMZA, fils d'Ali; valeur du mot Hamza

170 TABLE

dans la langue des Druzes, Mém. III, 78. — Différent de Hakem, ibid. — L'un des fondateurs de la secte de Hakem, 86. — Son caractère religieux et ses écrits, 86, 87. — Son rôle dans la religion des Druzes, 88. — Causes qui ont contribué à l'établissement des dogmes qu'il a enseignés, 89, 90. -Extraits et traduction de quelques-uns de ses ouvrages, relatifs à l'adoration du veau d'or, gi et suiv. - Ere de Hamza, 100. — Date de la promulgation de sa doctrine, IX, 48. — Chef de la religion des Unitaires; ses écrits, 89 et suiv. — Ce qu'il dit de son rival Neschtékin Durzi, 102. — Prétendus miracles faits en sa faveur, 104 et suiv. - Son ère; à quelle époque en répond la première année, 108.

HAMZA ISPAHANI; Mémoire où l'on examine l'autorité des synchronismes établis par Hamza Isfahani entre les rois de Perse, d'une part, et, de l'autre, les rois arabes du Yémen et de Hira; par M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. X, 1-29. — Notice littéraire sur la publication de l'ouvrage de Hamza, 1, 2. -Réfutation de quelques critiques faites d'une opinion de M. de Sacy par M. Ch. Théod. Johannsen, 2 et suiv. — Notice sur Hamza et ses écrits, 5. — Exposé sommaire de ce qu'il dit de la durée du royaume de Hira, d'où résulte la preuve de ses contradictions, 6, 7. — Série chronologique des rois de Hira, accompagnée des synchronismes des règnes de ces princes avec ceux des rois de Perse, suivant Hamza, 8 et suiv. — Examen de cette double série de rois et de leurs synchronismes, q et suiv. - Difficulté que présente la place que Hamza assigne au règne d'Amrialkais III, fils de Noman I"; exposition et réfutation des systèmes créés par MM. Eichhorn et Saint-Martin pour lever cette difficulté, 15 et suiv.—Preuve de la confusion qui règne dans les données chronologiques

de Hamza, tirée d'un synchronisme par lequel il lierait l'histoire des rois du Yémen à celle des rois de Perse et des rois de Hira, 23 et suiv. — Corrigé pour les noms Kosai et Malai-Carb, X, 25. — A quelle époque il fait naître Mahomet; incertitude où les écrivains musulmans nous laissent sur l'année du règne de Nouschiréwan à laquelle naquit Mahomet, et en général sur l'ordre chronologique des événements antérieurs à l'hégire, 26. — Série des rois arabes de Hira, d'après le Moroudj al-dhéheb de Masoudi, 28, 29.

HAN (Ce fut sous la dynastie des) que les Chinois commencèrent à porter leurs armes en Occident, Mém. VIII, 114 et saiv.

HANCARVILLE (D'); son système mythologique apprécié, Hist. V, 127.

HANG- HAI (Le), du Sou-houng-kian-lou, pourrait bien n'être qu'une corruption tartare du chinois Han-hai, Mem. VII, 275.

HAN-HAI est un des noms que les modernes donnent au Gobi ou à la mer de sable; ce nom était aussi celui d'un lac de la Tartarie, Mém. VH, 275.—Pourrait bien être le Hang-haī du Sou-houngkian-lou, ibid. — (Gouvernement de) 265. — Description de ce pays, 271.

HAN-PAO-CHING; son opinion sur le Penthsao, Mem. X, 121.

HAN-SIEOU s'oppose à l'abandon de la ville de Cha-tcheou et à la translation du siège de la garnison à Liang-tcheou, sur la frontière occidentale de la Chine, Mêm. VIII, 109, 110.

HANTALA BEN-SAFWAN, gouverneur de l'Égypte, Mém. V, 63.

HAOUARAH, tribu d'Arabes, Mém. I, 29.
HARANGUES (Les) et les discours qui se trouvent dans les historiens romains ne sont point de leur invention; ils y ont seulement apporté quelques modifications, ce qui est prouvé par un monument authentique, Hist. VII, 123 et s.

HARBURN (William), négociateur du premier traité de commerce et d'amitié conclu en 1579 entre la Turquie et l'Angleterre, X, 560, note 2.

HARDOUIN (Le P.), éditeur de Pline le Naturaliste, critiqué pour la témérité de ses corrections, Mém. I, 289 et saiv.—
Son paradoxe sur les ouvrages des anciens, II, 483.

HARRIH, Kendi, sils d'Amrou, roi de Hira; durée de son usurpation, suivant Hamza, X, g.

HARÉTHA. Voyez Zeid.

HARIM, fils d'Aus; demande qu'il adresse à Mahomet, Mém. V, 16.

HARLAY-SANCY (Achille de). Voyez SANCY. HARLES (M.), à Erlang, porté en 1811 sur la liste des correspondants de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 37.

HARLÈVE OU HARLETTE, concubine de Robert, duc de Normandie, Hist. III, 61.

HARMAND (M.), élève en astronomie et premier commis des finances, se dévoue pour sauver M. Dupont de Nemours, proscrit pendant la révolution, Hist. VIII, 31.

HARMÉNOPULE, Prompt. Juris civil. lib. II, tit. 4, p. 144, 145, expliqué, et corrigé d'après un manuscrit, par M. Gossellin, Mém. VI, 99: — Erreur de son traducteur, Jean Mercier, qui corrige à tort le texte, 100.

HARMODIUS et Aristogiton; histoire de leurs statues, Mém. I, 213, 214.

HARMOZIA, contrée et ville du golfe Persique, visitées par Néarque, répond à Harmuz ou Hormuz; étymologie et sens de ce mot, Hist. I, 44.— Ravagée par une armée de Tartares, ibid.

HARMOZUM (L'ancien promontoire) répond au cap Kuliestek, Hist. I, 44, 61.

HARMUZ ou HORMUZ, contrée et ville du golfe Persique; son histoire; étymologie et signification de son nom, Hist. I, 44.

HARMUZA, ville, répond à Harmuz, Hist. I, 61. HARPÈ, arme de Persée, Mém. III, 63. HARRA, Voyez NOMAN.

HARRAH, rivière d'Irlande; son nom dans Ptolémée, Hist. I, 218.

HARRAN, prise par Houlagou, khan des Tartares mongols, Mém. VI, 465.

HARTLAND, cap; son nom ancien, Hist. I, 200.

HASAN, surnommé Ala-dhicrihi-alsélam; sur ce personnage, voyez ici l'article Nezar.

Hasan, fils d'Abou-Mansour Ahmed; ses conquêtes, Mém. IV, 6, 7.— Sa défaite et sa mort, 7.— Chef des Carmates; détails sur son expédition en Syrie et en Égypte, Mém. IX, 50 et suiv.

HASAN, fils d'Ali, empoisonné, dit-on, par sa femme Djada, Mém. X, 84.

Hasan, frère du khalife Mamoun; son époque et ses dignités dans l'empire, Mém. IX, 15.

Hasan, fils de Mohammed, et petit-fils de Kia-Buzurc-umid, opère une révolution dans la religion et les croyances des Ismaéliens, Mém. IV, 18; — khalife fatémite, dispense ses sujets de toutes les observances légales, 78. — Il cherche à en imposer sur sa naissance, afin de faire croire qu'il est le véritable khalife et l'imam, ibid.

HASAN BEN-YOUSOUF, gouverneur de l'Égypte; à quelle époque, Mém. V, 62.

HASAN, fils d'Osama, Mém. X, 69.

HASAN HOMAIRI, fondateur de la secte des Ismaéliens de Perse, Mém. IV, 8, 9.

Hasan Kasrani, généralissime de Hasan ben-Sabbah, Mém. IV, 77.

HASAN SABBAH, fondateur de la dynastie des Ismaéliens de Perse, Mém. IV, 8, Q.

HASAN BEN-SABBAH, fils d'Ali, et l'un des dais des khalifes Obaidites, Mém. IV, 12.—Ses différents noms, ibid.—Son histoire, 13 et suiv.—Par quel stratagème il s'empare de la forteresse d'Alamout, 15.— Il fait mourir ses deux fils, 16.— Sa mort, 17.— Comment il se rendit indépendant dans le Kouhestan, 77.

172

HASCHISCH et HASCHISCHA, nom d'un électuaire enivrant en usage chez les Orientaux, Mém. IV, 46 et suiv. — Ses effets funcstes, 62, 63. — A quelle époque connu dans l'Orient, 64 et suiv.

HASCHISCHIN, surnom des Ismaéliens ou Baténiens, Mém. IV, 36 et saiv.

HASCHISCHIS; origine de ce nom donné aux Ismaéliens, Mém. IV, 46 et suiv.

HASE (M.) est élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Hist. IX 46

HASIS (Le), de Léon l'Africain, est le même que le haschisch, Mém. IV, 49.

HASSAN, fils de Sabbah, fondateur de la dynastie des Ismaéliens de Perse, Mém. IX, 287. Voyez HASAN-BEN-SABBAH.

Hasya; explication de ce mot, Mém. VI, 476.

HAUT-BERT (Fiefs de), Mém. X, 602.

HAUTERIVE (M. le comte D') élu académicien libre en remplacement de M. Fauris de Saint-Vincens, Hist. VII, 24, 25.

— Donne sa démission du titre d'académicien libre, IX, 47.

HAYTER (M.). Voyez TYRWHIT.

HAYTON, roi d'Arménie, se rend à la cour de Mangou, grand khan des Mongols; circonstances, objet et résultat de ce voyage, Mém. VI, 457 et suiv. — Mangou, à sa prière, charge Houlagou de faire la conquête de la terre sainte et de tirer Jérusalem des mains des musulmans, pour la donner aux chrétiens, 463. — Envoie des présents aux généraux mongols Batchou et Houlagou, pour les détourner d'entrer sur ses terres, 464, 465.

Harron, roi de la petite Arménie, livre la la mère et la femme du sultan d'Iconium, qui s'étaient réfugiées auprès de lui, et fait sa soumission aux Mongols, Mém. VI, 415.

HAYTON, roi de Cilicie, n'assista point à la cérémonie du couronnement du khakan Gayouk, Mem. VI, 433.—A quelle occasion il envoie son frère Sempad, connétable d'Arménie, à la cour du khakan, 434, 435.

HAYTON, moine et auteur d'une relation du voyage du roi Hayton, son parent, à la cour du khakan Mangou; jugement porté sur son ouvrage par M. Abel-Rémusat, Mém. VI, 458, 459.—Chargé par le souverain pontife de rédiger un mémoire sur les secours qu'on pouvait attendre des Mongols ou Tartares dans l'expédition que les Occidentaux voulaient faire en Syrie; analyse de ce mémoire par M. Abel-Rémusat, VII, 403 et suiv.

HAYYAN BEN-SORAÏH; notice sur ce personnage, Mém. V, 28, note 2.

HAZAM. Voyez HAKIM.

Héa, ville d'Espagne; son nom ancien, Hist. I, 136.

HÉBREUX (Système métrique des), Mém. VI, 122. Voyez aussi Système. — Ne paraissent pas avoir, après la captivité, conservé les mesures usitées chez les Babyloniens, ni même les avoir entièrement adoptées pendant leur esclavage, 121, 122. — Ce qu'il faut entendre chez eux par anciennes mesures, 123.

HÉCATÉE; son opinion sur l'île Elizoia et les Hyperboréens, Hist. I, 168. — Voyez AMALCHIUM.

HÉCATOMNE, dynaste de Carie; établissement de sa puissance, Mém. II, 508 et suiv. — Recherches sur son titre, 109. — Ses enfants, 512.

HÉCATOMPÉDON, surnom du frontispice du Parthénon à Athènes; sa longueur exacte en mesures modernes, Mém. VI, 69.

HEEREN (M.), professeur d'histoire à l'Académie de Gœttingue, est porté en 1811 sur la liste des correspondants de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 38.—Obtient un prix partagé, 30.—Gendre et collègue de M. Heyne, compose sa biographie, V, 228.—Est nommé associé étranger de l'Acadé-

- mie des inscriptions et belles-lettres, VII, 25.—Lit à tort rave au lieu de rase dans une inscription, Mém. X, 184, note 2.
- HÉGÉSIPPE, auteur de la Harangue sur l'Halonèse, vulgairement attribuée à Démosthène, Mém. II, 249, 261.
- HÉGIRE (Recherches sur le commencement de l'ère de l'), Mém. VI, 494. — (L'année 613 de l') considérée par les musulmans comme leur ayant été fatale, 436.
- HE-HO, fleuve. Voyez ABI-SIAH.
- Heininge; son nom ancien, Hist. I, 172. Helali, impôt en Égypte; sa nature, Mém. V. 60.
- HÉLÉPOLE (L') de Dioclide d'Abdère, Mém. IV, 323.
- HÉLIE de VILLENEUVE-VENCE, grand maître de Rhodes, assiége et prend Smyrne, Mém. II, 566.
- HÉLIE DE SAINT-SAENS, gendre de Robert, duc de Normandie; son dévouement pour son beau-père et pour Guillaume Cliton, fils de Robert, M. IV, 533 et suiv.
- Héliodore de Larisse; son époque, Mém. VI, 2.
- HÉLIODORE, Æthiop. lib. IV; sa description de la course armée expliquée et appliquée à la statue d'Agasias, Mém. IV, 214 et suiv.
- HÉLIOPOLIS, dans le Delta, n'était point d'origine grecque, Mém. II, 410.
- HELLANICUS de Lesbos, historien ou auteur d'une chronique intitulée, Phoronide, Mém. V, 163.
- HELLÉ. Voyez PHRYXUS.
- Hellespont; origine de son nom, Mém. II, 500; sa description, 492.
- HELVÉTIE (Constitution politique de l') sous Albert I<sup>er</sup>, Mém. VI, 629.—Résistance que quelques-uns des cantons opposent à ce prince, 630.
- HELVÉTIENS; tableaux statistiques de leur population au temps de César, Mém. X, 490.
- HÉMIARITES, peuple d'Arabie, Hist. I, 58.

- HÉNAIN (M.) obtient le prix de numismatique décerné en 1830 par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, *Hist*. IX, 45.
- HENRI, roi d'Angleterre, assiste au sacre de Philippe-Auguste; en quelle qualité, Mém. X, 613 et saiv.
- Henri I<sup>er</sup>, fils de Guillaume le Conquérant, est reconnu roi par les barons anglais; conditions qu'ils lui imposent, *Mém.* X, 659. Charte dite de Henri; recherches et doutes sur son authencité, *Mém.* 659 et suiv. Voyez ci-après.
- Henri I", roi d'Angleterre, fait la conquête de la Normandie, Mém. IV, 533. Sa conduite envers Robert, duc de Normandie et son fils Guillaume Cliton, ib.— Il défait Louis le Gros au combat de Brenneville-sur-Andelle, 535. Ses efforts et sa politique pour faire perdre à Guillaume Cliton le comté de Flandre, et rester possesseur de la Normandie, 542.
- HENRI I", second fils de Robert, roi de France, associé au trône par son père, est couronné à Reims, *Mém.* IV, 490.—
  Il fait couronner Philippe, son fils aîné, âgé de sept ans, 490.
- Henri I<sup>e</sup>, dit l'Oiseleur, reçoit en 919 la couronne d'Allemagne, qui passe pour la première fois dans la maison de Saxe, Mém. X, 595.
- HENRI II, roi d'Angleterre; faits principaux de ses différends avec Louis le Jeune, Mém. X, 636, 637.
- HENRI II de Lusignan, roi de Chypre, Mém. II, 564.
- HENRI II Jochsammergot, premier duc d'Autriche, Mém. VI, 625.
- HERRI IV, roi de France; coup d'œil historique sur sa vie et sur son règne, Mêm. I, 250 et suiv. Entretient par politique les inquiétudes des protestants de Bohème, VI, 650.
- Henri V, roi d'Angleterre, devenu le gendre de Charles VI, est nommé régent du royaume pendant la démence de ce prince, Mém. IV, 556.—Déclaré héri-

tier du royaume de France dans l'édit du 23 décembre 1420, 561.—Sa mort, 578.—Son fils Henri VI reconnu roi de France par le parlement de Paris, 579.

Hanai VII, comte de Luxembourg, élu empereur d'Allemagne en 1308, Mém. VI, 631.

HENRI, comte de Champagne, meurt dans une croisade; contestation élevée pour sa succession entre Érard de Brienne, son gendre, et son neveu, fils posthume de Thibaut, Mém. X, 643.

HENRI au court mantel; quand et pourquoi appelé Henri le Jeune ou le jeune roi, Mém. IV, 498.

HENRI LE JEUNE, roi d'Angleterre. Voyez HENRI au court mantel.

Henri l'Illustre (Les trois fils de) sont dépouillés de leur héritage par l'empereur Rodolphe, Mém. VI, 627.

HENRI, fils de Louis le Gros, Hist. V, 95.
HENRI PALOS y Navarro; ses expériences sur les propriétés acoustiques des théâtres anciens, Hist. I, 258.

HÉPHESTION (Mesures du bûcher d'), Mém. IV, 453 et sâiv. Voyez Bûcher.

HEPHESTIUM, Mem. VIII, 193.

HÉRACLIDE de Pont avait publié des tragédies sous le nom de Thespis, M. II, 267.

HERATEMIS, fleuve, répond à Dékian, Hist. I, 48;—de Néarque, répond au fleuve et à la ville de Kierazin, 63.

HERBEDS (Les), dans la hiérarchie des Perses, sont, avec les Mobeds et les Destours, compris sous le nom commun d'athorné, Mém. II, 202.

HERBELOT (D') commet, dans sa Bibliothèque orientale, une erreur grave touchant le Djavidan khired, Mem. IX, 2.

HERBERT, comte du Maine; pourquoi surnommé Éveille-chien, Hist. III, 78.

HERCULE; connaissances des Grecs sur ses conquêtes au temps d'Hérodote, Hist. I, 74. — Phénicien; son culte introduit dans les cantons du détroit de Gibraltar, et son nom donné aux Colonnes de ce détroit, 123. — Thébain; les Grecs

cherchent a lui appliquer les exploits de l'Hercule Phénioien, 123, 124; — passait pour avoir ouvert le détroit de Gibraltar, et élevé les deux Colonnes qui en forment l'entrée, 124; — avait dans l'île de Gades un temple fondé par les Tyriens, 125, 126. — habile à découvrir les sources et les fontaines, donnait son nom aux bains d'eaux thermales appelés 'Hpáxatia, Mém. II, 148 et saiv. — appelé sarrép, 155. — Voyez Hercules et Hercules.

HERCULES FICTILIS, Mem. V, 99.

HERCULIS PROMONTORIUM; sa position et son nom moderne, Hist. I, 209.

HERDER, célèbre philosophe, reconnaît et proclame le premier le mérite des travaux de Karsten Niebuhr, H. VII, 173.

HERE, abréviation de habere ou mis pour ere, Mém. VII, 321, note 1.

HERFASTE, père d'Osberne et frère de la duchesse de Gunnor, Hist. III, 65.

HERFORD (Le comte d'), conqui sous le nom de Guillaume fils d'Osberne, Hist. I, 65. Voyez ces noms.

HERIBANNUM; ce que c'était, Mém. VIII, 458, 567.

HÉRIMANNE, abbé de Saint-Martin de Tournai, auteur d'une chronique du temps de Louis le Jeune; ce qu'il dit du différend survenu entre ce prince et le pape Innocent II, Mém. VI, 561, 562.

Herimanni des Francs; étymologie de leur nom; quelle classe ils constituaient, Mém. VIII, 461. — Leur dégradation vers le viii siècle, où leur nom se donnait aux personnes de condition servile, 506.

Herrus, fleuve; sa position et son nom moderne, Hist. I, 145.

HERLUIN DE CONTEVILLE, tige des countes de Mortain, Hist. III, 61.

HERMAION OU HERMAON, Epuaior; recherches sur la position de ce licu de la Béotie nommé dans Thucydide, Hist. VII, 42 et suiv. — Ce mot mal rendu par Mercurii fanum, 44.

HERMAN de Bade, petit-neveu de Frédéric le Belliqueux, dispute et conserve la succession de son oncle, Mém. VI, 625. HERMAPHRODITES, sorte de nains, Mém. VII, 167.

HERMÈS, auteur d'une division du périmètre de la terre, Mém. VI, 121.

HERMÈS le Trismégiste (Passage d'), qui présente une grande conformité avec le Tao-king de Lao-tseu, Mém. VII, 25.

HERMINE (L') connue des anciens sous le nom de mus ponticus, et employée par eux pour les vêtements, Mém. IV, 230.

— Son étymologie, 231.

Hermogène, fils naturel d'Hipponicus II; pourquoi réduit à une extrême pauvreté malgré la grande fortune de son père, Mém. III, 150.

HERNA; sens de ce mot dans la langue sabine, Mém. V, 177; VI, 360.

HERNIA, montagne du Guipuscoa; étymologie de ce nom, Mém. VI, 360.

HERNICUS. Voyez HERNIQUES.

HERNIQUE; étymologie et signification de ce mot, Mém. V, 177. Voy. HERNIQUES.

Herniques (Les), descendants des Pélasges, ont pris leur nom de Hernicus, conducteur de leur colonie, Mém. V, 164, 165. — Avaient coutume de marcher à la guerre un pied chaussé et l'autre nu durée de cet usage, ibid.

HÉRODE ATTICUS (Monument antique relatif à), retrouvé dans la villa Pinciana, et expliqué par M. Visconti, Hist. VIII, 19.

HÉRODEEN, liv. IV, expliqué pour sa description du bûcher des apothéoses, Mém. IV, 419 et suiv.

HÉRODOTE, fait connaître le premier aux Grecs quelques peuplades de l'Inde, Hist. I, 74. — Abusé par les Perses sur l'étendue de leur domination dans l'Inde, 74, 75. — Critiqué au sujet de l'origine qu'il donne aux Mèdes et aux Perses, Mém. II, 409. — Ce qu'il rapporte sur l'ambre, Hist. I, 160. — Son opinion sur le fleuve Eridan, ibid. — Liv. I, chap. 1<sup>st</sup>, expliqué et corrigé

au sujet de la généalogie d'Io, Mem. II, 29.- Livre II, chap. 11, traduit et commenté par M. Caussin pour démontrer l'exactitude avec laquelle M. Larcher a rendu les mots ές τε Πίσαν και έπι τον νηον του Διός του 'Ολυμπίου, Hist. VII, 33 et suiv. — Liv. II, ch. clxxvi, \$ 6, corrigé et expliqué touchant les mots μεγάλε et υπτιος, Mem. IX, 363, note 2. - Liv. II, ch. clxxvi, expliqué pour le mot μέγαρον, VIII, 190 et suiv. — Liv. III, ch. Lvi, expliqué, IX, 249. - Liv. IV, ch. cix, expliqué pour les mots θηρία τετραγωνοπρόσωπα, Hist. IX, 59.—Liv. V, ch. xcv11, expliqué relativement au nombre auquel il élève la population de l'Attique, Mém. VI, 184, 185.—Liv. VI, ch. LVI, commet une erreur sur le nombre des hommes qui composaient la garde des rois de Sparte, V, 361. note 1.

HÉRON d'Alexandrie (Explication du système métrique de), sujet d'un prix proposé par l'Académie en 1816, et obtenu par M. Letronne, Hist. V, 30.— Exposition et analyse de son système métrique, par M. Gossellin, Mém. VI, 105 et suiv. HÉROOPOLIS; sa latitude, Mém. VI, 285.

Heroum, το Ἡρῶοτ, nom du tombeau de Constantin, Mem. II, 551.

HERSCHELL (M.); son opinion improbable sur la voix du colosse de Memnon, Mém. X, 252, note 1.— Son explication physique de la voix de Memnon, 354. HÉSAR-AFSANÈH. Voyez HÉZAR-AFSANÈH.

HESCHAM, fils d'Abd-almélic, khalife, Mém. V, 62.— Successeur d'Omar, permet aux Arabes de Kaïs de s'établir en Égypte, 63.

Hésiode n'a pu connaître la fable du Phénix, Mém. I, 182 et suiv.— Examen d'un vers attribué à ce poête par Plutarque, et d'où il résulterait qu'il aurait parlé du Phénix, ibid. et suiv.— Autorité de ses poésies morales, chez les anciens, II, 61. — Examen de sa description du bouclier d'Hercule, IV, 115 et suiv.

— Induction tirée de cet ouvrage pour définir l'époque de cet auteur, relativement à Homère, 118. — Opera et dies, v. 432, 467, 471, expliqué, II, 623, 627; III, 23, 30.

Hesychius, voc. σπαθές, corrigé et expliqué, Mém. IV, 250. — Expliqué, 251. — Voc. Κῶας, expliqué, 272, 273. — Voc. Έμπασέντας, expliqué, V, 352 et saiv. — Voc. Μνάμων, expliqué, VI, 231.—Voc. Μνήμονες, corrigé par M. Letronne, 231, 232.

HEYNE (M. Christian-Gottlob) est nommé associé étranger de la troisième classe de l'Institut, à l'époque de sa création, Hist. I, 9, 36.—Réfutation de son jugement sur les Antiquités romaines de Denys d'Halicarnasse, Mém. V, 149. — Réfutation de l'opinion qu'il émet, dans ses Mélanges, t. VI, p. 205, sur la mesure de bannissement qui frappait les acteurs sous les empereurs romains, VIII, 300. - Son opinion sur les fables du manuscrit de Perotti, attribuées à Phèdre, 348 et suiv. - Une de ses opinions, touchant les sources où Diodore a puisé pour son histoire de l'Egypte, est combattue par M. Gail, 148. - Meurt et est remplacé à l'Académie par M. Ch. Wilkins, Hist. V, 33.—Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, 217. — Sa naissance; difficultés dont la pauvreté environne ses premières études; ses heureuses dispositions et ses rapides progrès, 218. — Il part pour continuer ses études à Leipsick; sa position critique, 219. — Il devient l'élève particulier d'Ernesti, de Bacchius et de Christius, 220. — Maladie que lui cause et détresse où le réduit l'excès du travail, ibid. Une élégie latine le tire d'embarras; il fixe l'attention du comte de Bruhl, qui le fait nommer l'un des gardes de la bibliothèque royale de Dresde, 221. -Sa liaison avec Winckelmann, 222. Voyez aussi plus bas. — Il jette les premiers fondements de sa réputation lit-

téraire en publiant d'abord Tibulle et ensuite le Manuel d'Epictète, 223, 224. - Malheurs dont l'accable la guerre de sept ans; atteint par ses ravages, il quitte Dresde pour se réfugier à Wittemberg, 224. — Sa passion pour Thérèse Weiss; circonstances particulières de leur liaison et de leur mariage, 224, 225. — Il devient régisseur des biens d'un homme riche et généreux; admirable exemple de dévouement qu'il donne dans ses nouvelles fonctions, 225. — A la paix il retourne à Dresde, où il travaille à la Dactyliothèque de Lippert, 226. — Il succède au célèbre Matthias Gessner dans la chaire d'éloquence et de poésie de l'université de Gœttingue; circonstances particulières de sa nomination, ibid. — Son mérite reconnu par Ruhnkenius le premier, ibid. — Sa biographie composée par M. Heeren, 228. — Traits caractéristiques de la méthode qu'il a introduite dans l'explication des ouvrages de l'antiquité, 229 et suiv. — Ses éditions de Virgile, d'Homère et de Pindare, jugées et appréciées, 230. — Ses principes de critique, ibid. et suiv. — Caractère et résultats de ses recherches mythologiques, 232 et suiv. - Son édition d'Apollodore examinée et jugée, 233. -Ses travaux archéologiques comparés à ceux de Winckelmann, 234 et suiv. -Liste de ses principaux ouvrages sur l'histoire de l'art, 236. — Son école devenue le foyer des lumières de l'Allemagne et son séminaire philologique, 338 et suiv. - Exactitude et activité avec lesquelles il remplit les fonctions d'administrateur de l'université de Gœttingue, de secrétaire perpétuel de la Société royale et de bibliothécaire de cette ville ; accroissement extraordinaire que lui doit la bibliothèque confiée à ses soins, 239 et suiv. — Sa collaboration aux Annonces littéraires, 240. - Ses opinions philosophiques, ibid. — Son nom préserve Gættingue d'être occupée par l'armée française, ibid. — Honneurs publics qui lui sont rendus dans sa vieillesse; ses derniers jours, 241.

HÉZAR AFSANÈH; recherches sur l'auteur et l'époque de la composition de cet ouvrage, considéré comme l'original ou le prototype des Mille et une Nuits, Mém. X, 48, 49. — Intitulé aussi, Elf Leilèh, 49.

HIAN-TOU (Les), tribu d'Hindous établie dans la Tartarie, Mém. VIII, 116.

Hiao-wou-ti, de la dynastie des Han; époque et durée de son règne, sous lequel les Chinois commencèrent à avoir des rapports réguliers avec les pays de l'Occident, Mém. VIII, 115. — Occasion et circonstances du voyage qu'il fit entreprendre au général Tchhang-kian, 116 et suiv.

HIBERNI. VOYEZ ÎLE SACRÉE.

HIBERNIA, ancien nom de l'Irlande, Hist. I, 216, 220. Voy. IRLANDE et HIBERNIE. HIBERNIE ou IRLANDE; erreur de César sur sa position, Hist. I, 197, 198.

Hicétas, et non Nicétas ni Icétas, considéré par quelques auteurs comme ayant découvert le mouvement de la terre, Mém. I, 265.

HIEOU-SIUN, nom de la ville de Ho-se, érigée en gouvernement, et de la grande nation des Ou-sun, dans la langue chinoise, Mém. VIII, 97.

HIERABRIGA, ville d'Espagne; valeur étymologique de son nom et sa position géographique, Mém. VI, 332, 336.

Hiérapole, iεραστόλος, titre d'un pontife, expliqué, Mém. VI, 234 et suiv. — Souverain pontife éponyme, 237.

HIERA-SYCAMINOS, aujourd'hui Méharrakah; synonymie confirmée par une inscription, Mém. IX, 179, note 1.

HIERATIS, ville vue par Néarque, répond à Kiérazin, Hist. I, 48, 63.

Hiérocéryce, Mém. III, 158.

HIEROGLYPHES (Les) inventés en Égypte longtemps avant les caractères alpha-

bétiques, Mem. II, 431. — Leur rapport avec les signes figuratifs des Chinois; opinion de M. Abel-Rémusat sur la manière dont on a cherché à établir une comparaison entre ces deux ordres de signes, VIII, 2. — Sur quels points doit uniquement porter, suivant M. Abel-Rémusat, toute comparaison établie entre les hiéroglyphes égyptiens et les anciens caractères chinois, 32. — (Les) ou signes figuratifs paraissent avoir donné naissance à l'écriture alphabétique, 34.

Hiérogrammateus; sa fonction; à quelle époque elle cessa, Mém. I, 187.

Hiéromnémon, nom d'une magistrature; éclaircissements donnés sur ce mot par M. Letronne, Mém. VI, 222 et suiv. — Son étymologie et sa valeur grammaticale, 225 et suiv. — Différentes espèces d'hiéromnémons et leurs fonctions, 238 et suiv. — De l'hiéromnémon amphictyonique, 241 et suiv. Voyez aussi Amphictyons. — Les hiéromnémons amphictyoniques désignés aussi sous le nom de synèdres, 549 et suiv. — Leurs fonctions particulières, et en quoi elles différaient de celles des pylagores dans l'assemblée amphictyonique, 253 et saiv. — Appelés aussi γραμματεῖς et ίερογραμματείς; explication de cette qualification, 256 et suiv.

Hiéron, promontoire de l'Hibernie ou Irlande; sa position et son nom moderne, Hist. I, 218.

Hiéron de Solis, navigateur, explore la côte occidentale du golfe Persique, Hist. I, 57.

Highon, lepór, objet d'un mémoire de M. Gail, Hist. V, 43.—différent du naos, ναός, et du temenos, τέμενος, 43 et suiv.

Hiéronymus, auteur d'une description du chariot qui transporta le corps d'Alexandre, Mém. IV, 323.

Ηιέποτηγτε. Voyez Ίτροθύτης.

HILDEBERT, évêque du Mans; son sermon prononcé au concile tenu à Chartres en 1124, Mém. IV, 532, 538.

HILLERSLOV et HILLERSLEV, pays des anciens Hilleviones, Hist. I, 172.

178

HILLEVIONES; où ils habitaient, Hist. I, 172.—(Les) de Pline sont les mêmes que les Levoni de Ptolémée; leur emplacement, 182.

Himàlaya (L'), le même que le Kouen-lun, Mêm. VII, 273.

HIMÉRIUS; ce qu'on doit penser de son témoignage sur la statue de Memnon et de ses écrits en général, Mém. X, 297.
HIMILON; son Périple, Hist. I, 188, 189.
HIMYARITE (Écriture); son histoire, Mém. IX, 77, 78.

Hindous (Les) attaqués par les Mongols, Mém. VII, 276.— (Écriture des), VIII, 56.— (Les) ont connu de tout temps les poudres explosives, VII, 416.

HINEGAM, rivière de Ceilan, l'ancien Azanus, Hist. I, 121.

Iling-ching, caractères syllabiques des Chinois, Mém. VIII, 36, 39.

HIN-TOU-SSE, ou les Hindous, Mém. VII, 276.

HIOU-LIEÏ-WOU, le même que Houlagou; relation de son expédition dans l'occident d'après le Thoung-kian-kang-mou, Mém. VII, 270 et suiv.

HIOUNG-NOU (Les); cinq divisions de cette nation sont réunies à l'empire chinois sous les Tsin, Mém. VIII, 111.—Leur révolte dans le Chen-si interrompt les relations des Tsin avec l'Occident, 112. - Leur guerre contre les Youei-chi, sous le règne de Hiao-wou-ti, 116. Ho-khiu-ping fait contre eux une expédition, dans laquelle ils sont vaincus, 118. — Ils considéraient leur pays comme un vaste campement, et ils le partageaient comme une armée prête à se mettre en marche vers le midi, ibid. - Leur pays divisé par les Chinois en quatre kinn ou territoires, 119.- Ils sont en partie soumis à l'empire chinois sous les Han; affaiblissement progressif de leur puissance, 119, 120. - Ils ressaisissent leur autorité pendant l'usurpation de Wang-mang, 121. — Ayant augmenté leurs forces de celles de tous les états de la Tartarie occidentale, ils font de nouveau la guerre à l'empire de la Chine; ils sont repoussés, 122 et suiv. — A la faveur de la révolte générale des états de la Tartarie, ils en rentrent en possession, et recommencent leurs courses contre l'empire chinois, 126, 127.

HIPPALUS, pilote, auteur d'une découverte importante pour la navigation de la mer de l'Inde, Hist. I, 84.—Vent d'Hippalus, ibid.—Description de sa marche dans la mer de l'Inde, 84, 85.

HIPPARÈTE, fille d'Hipponicus II, mariée à Alcibiade, Mém. III, 148, 149.

HIPPARQUE, astronome et géographe; son système géographique rétabli par M. Gossellin, Hist. I, 41.—A connu l'anticipation de l'étoile caniculaire, Mém. I, 248. — Paraît avoir connu la précession, ibid. Voyez plus bas. — Invente une période astronomique de 304 ans, 268 et suiv. — Corrige l'année calippique, 26g. — Son opinion sur les étoiles fixes, et leur mouvement apparent, 281 et suv.; IV, 469. — Justifié d'une allégation que lui prête Jamblique au snjet de la chronologie et des observations astronomiques des Assyriens, 470. — N'a pas connu l'ère de Nabonassar, 481, 482. — Quel stade il a employé dans ses discussions géographiques et dans sa Table des climats, VI, 107. — Son calcul de la précession des équinoxes, 267. — Nature des changements qu'il fit à la carte d'Eratosthènes; relevé et rectification de ses erreurs dans la détermination des degrés de longitude, IX, 103 et suiv. - Tableau de M. Gossellin présentant le système des principales longitudes de la carte d'Hipparque, 122.

HIPPONICUS I, chef d'une illustre famille d'Athènes, Mém. III, 129. — Acquiert par fraude une immense fortune, 130.

— Marie sa fille à Callias, ibid. — Célèbre par ses richesses, VI, 201.

HIPPONICUS II, fils de Callias II; détails sur sa vie et son immense fortune, Mém. III, 146, 147.— Surnommé Laccoploutos, 148.— Ses deux mariages et ses enfants, ibid.— Doute sur l'authenticité de l'aventure qui l'engagea, dit-on, à donner sa fille Hipparète en mariage à Alcibiade, 149.— Il laisse dans le besoin Hermogène, son fils naturel; pourquoi, 150.— Il est joué sur le théâtre d'Athènes, ibid.

HIPPONICUS, fils de Callias III, épouse la fille d'Alcibiade, Mém. III, 164.

Hipponicus, surnommé Ammon, fils de Callias; origine de son immense fortune, Mém. III, 131, 132.

HIPPOPODES, îles; leur position et leur nom moderne, Hist. I, 171.

Hірроготамв; dans quelle partie de l'Égypte cet animal s'était retiré du temps
d'Ammien Marcellin; cause de sa retraite, Mém. X, 371.— A quelle époque
on en vit un pour la première fois à
Rome, 397.— Ses diverses destinées en
Égypte, 397, 398.—Il n'a jamais pu être
apprivoisé, 398. — apprivoisé, monté
par le tyran Firmus, 447.

HIPPURIS, port de la Taprobane, Mém. X, 228.

HIRA (Royaume de); époque de sa conquête par les musulmans, Mém. X, 6.

— Sa durée suivant Hamza, ibid. —
Série chronologique des rois de Hira, accompagnée des synchronismes des règnes de ces princes avec ceux des rois de Perse, suivant Hamza, 8 et suiv. —
Série des rois arabes de Hira, d'après le Moroudj-aldhéheb de Masoudi, 28.

Hirrius; ses réservoirs de lamproies célèbres à Rome, Mém. III, 390.

Hissa ou Hisski, expliqué, Mém. I, 77 et suiv.

Histoire de la classe d'histoire et de littérature ancienne de l'Institut, Hist. I, 1 et saiv. — métallique de l'empereur Napoléon composée par la troisième classe, 22, 23. — (L') Littéraire de la France, continuée par la troisième classe, 23. Etat de ce travail, 25. Pour d'autres renseignements sur la publication de cet ouvrage, voyer Académie des inscrip-TIONS. — romaine. Voyez Rome, Ro-MAINS, LEVESQUE.—naturelle à la Chine. Voy. Chinois. — (L'), écrite d'abord en vers, est écrite pour la première fois en prose par Cadmus de Milet, Mém. II, 312. — Histoires antérieures à celle d'Hérodote et d'Antipater de Sidon ; leur caractère, V, 147.—Considérations sur les difficultés que présente l'enseignement de l'histoire, Hist. VII, 215, 216. - Voyer Historiens.

HISTORIERS (Les) latins ne doivent pas être considérés comme les auteurs des discours qui se lisent dans leurs ouvrages; ils y apportaient seulement quelques changements et quelques modifications, ce qui est prouvé par un monument authentique, Hist. VII, 123 et suiv.

HISTORIENS DE FRANCE (Recueil des); sa continuation par la troisième classe; nombre des tomes qu'elle en a publiés, Hist. I, 27.

Histrion; étymologie de ce mot, Mém. V. 280. Voyez Histrions.

HISTRIONS, nom toscan des ludions: quand ils parurent à Rome, Mém. VIII, 257, 259.—Leur société était fort recherchée des grands de Rome, 298, 299.—Leurs bannissements et leurs rappels alternatifs sous Néron et ses successeurs, 299.

300. — Le nom d'histrions a été spécialement donné aux pantomimes sous le règne d'Auguste, 300 et suiv.

HIU-CHIN, célèbre lettré chinois, auteur du Choue-wen, ou Traité de littérature; date, matière, autorité et importance de cet ouvrage pour la classification et la connaissance des caractères chinois, Mém. VIII, 8 et saiv.

HIU-LIEÏ-'WOU. VOYEZ HOULAGOU.

HIUN-TOU (Les), tribu d'origine indienne,

180 TABLE

fixée dans la Tartarie, Mém. VIII, 121. Hiu-wou; sens de ces mots en chinois, Mém. VII, 43.

Ho (Pays de), nommé aussi Kioue-chouangni-kia; sa position géographique; ses relations politiques avec la Chine sous les Thang, Mém. VIII, 93.

Нолі-нол. Voyez NA-кій-тенне-рі-сні.

HOANG-HO. VOYEZ YERKIYANG.

Hoang-TI, empereur de la Chine; son livre intitulé, Simples Questions, Mém. X, 118.

Hoai-Nan-Tseu, auteur et philosophe chinois, utilité dont peuvent être ses écrits pour l'histoire de la Chine et des autres pays, Mém. VIII, 130. — Sa doctrine sur la monade conforme à celle de Plotin, VII, 38. — Son époque, X, 120.

Hoang-wou-eul, nommé gouverneur de Ho-lin, Mém. VII, 270.

HOARA. VOYEZ HAOUARAH.

Hoai-te-wang, titre donné au prince Kolo-pou-lo; sa signification, Mém. VIII, 89.

Hoa-тио, médecin chinois, Mém. X, 119. Hoghtay. Voyez Тоиктоикна.

Hodaibivya, lieu où les Koreischites interdirent l'entrée de la Mecque à Mahomet, Mém. X, 90.

HODDJET ALISLAM, VOYEZ ABOU-HAMID, HODHAFA, VOYEZ KHARÉDJA.

Hoder ou Alhoder, ville; son emplacement, Mém. V, 11.

HODOMÈTRE (L') connu des anciens, Mém. IX, 87.

Ноєї-не; leur pays partagé en fou et en tcheou par Thai-tsoung, Mém. VII, 274. Ноєї-1, caractères combinés des Chinois,

Mém. VIII, 36, 38. Новī-ног, peuple mongol; recherches sur le lieu où campait leur khan, Mém. VII, 265 et suiv. — Leur capitale, 248.

Horī-nou, contrée de la Tartarie, n'est autre que le Ho-lin de la dynastie des Mongols, Mém. VII, 245. Voyez aussi Kara-koroum.

Нові-кне, peuple, Mėm. VII, 272. Нові-го, fils de Hou-lou-han, prince de

BE

Tabarestan, est envoyé en ambassade auprès de l'empereur de la Chine, Mém. VIII, 104.

Hoen-mou-lian, fleuve, Mém. VII, 271. Hoen-тou-наї, général mongol, soutient A-li-pou-ko, compétiteur de Khoubilaï à l'empire, Mém. VII, 277.

Horr (M. de), cité avec éloge; indications servant à compléter son ouvrage, Mém.

X, 275, note 5, col. 2.

Hohenberg (Le comté de) acheté par la maison d'Autriche, Mém. VI, 633.

Hohen-Embs (Le comté de) confisqué au profit de la maison d'Autriche en 1759 par l'empereur François, à la mort de Frédéric-Guillaume Rodolphe, dernier comte de Hohen-Embs, Mém. VI, 667. Étendue de ce comté, ibid.

Hohenzollern (Les princes de), descendants d'Ettichon, duc d'Alsace, forment deux branches dont sont originaires les maisons régnantes d'Autriche et de Brandebourg, Mém. VI, 621, note 1.

HOHLENBERG (M.); examen et réfutation de son opinion sur la position de l'île de Dibus ou Diabus, et sur le voyage de Théophile l'Indien en Occident, Mém. X, 225, 226.

Ho-khiu-ping; son expédition contre les Hioung-nou; ses résultats pour l'extension de l'empire chinois sous les Han, Mém. VIII, 118, 119.

Holagou, chef des Mogols, entreprend de détruire la puissance des Ismaéliens, Mém. IV, 72.

Ho-La-но-тна (Désert de), Mém. VII, 283. Ho-Li, montagne; sa position, Mém. VII, 254.

Hollin est la transcription du mot turc ou mongol Korin ou Koroum, Mém. VII, 284. Voyez Kara-koroum.

Ho-lin-ріеї-li-ро-lī-тна, résidence d'Youeilun; étymologie de ce nom, Mém. VII, 256, 257.

HOLLANDE (Tableau de l'étendue et de la population des provinces du royaume de), Mém. VI, 677.

HOLLANDAIS (Les) dissimulaient l'origine des objets de leur commerce lointain, Hist. IX, 56.

Holms, iles; leur nom ancien, Hist. I, 181. Hollo, ville, siège du gouvernement des Gètes, Mém. VIII, 86.

HOLOSERICUM, expliqué, Mém. IV, 226. HOLSTEIN (Le) et le Mecklenbourg correspondent à l'ancienne Scythie européenne, Hist. I, 163.

HOLWAN, ville; sa position, Mém. V, 11. HOLWAN; explication de ce mot, Mém. I, 140.— ou halouan; nature de ce droit perçu en Égypte, d'après M. Lancret, Mém. I, 164.

Homam (Meurtre de), lutteur, Mém. X, 111, 112, 114.

Homeiri, surnom de Hasan-ben-Sabbah, Mém. IV, 83.

Homère; temps où il a vécu, Mém. II, 440. — A connu et employé l'écriture, suivant M. Larcher, 433 et suiv. - Explication des deux passages de l'Odyssée, XII, v. 15, et de l'Iliade, VI, v. 169, par lesquels quelques critiques ont prétendu prouver que ce poéte n'avait pas connu l'écriture, 438, 439. — Exposé du nouveau système critique sur la manière dont ses ouvrages auraient été publies, Hist. 1, 364. — Défendu contre le système de F. A. Wolf, par M. Larcher, Mem. II, 434 et suiv. - Sa navigation vers les côtes de la Tyrrhénie et de l'Ibérie, VI, 344. — N'a pas connu l'Océan atlantique, Hist. I, 129. — Ouvrages pseudonymes qui lui ont été attribués, Mém. II, 266, 267. — A dû connaître l'Égypte, si l'on en juge d'après les idées et les usages qu'il a empruntés aux Egyptiens, Hist. V, 85. - Justifié du reproche d'exagération au sujet des détails qu'il donne sur la Thèbes d'Égypte, 87.— Erreurs dans lesquelles ses commentateurs ont entraîné quelques géographes de l'antiquité, Mém. IX, 94. — La lecture d'Homère initiait les jeunes Romains aux études littéraires, 414. — Iliade, II, v. 261, expliqué, IV, 296.

HOMMES (Bons), Mém. X, 586.

Homologus, mois béotien, retrouvé dans une inscription, Mém. V, 338, 341, 373.

Honesti (Dominique), Génois, forme à Paris le premier établissement autorisé pour le départ de l'or et de l'argent, Mém. IX, 232.

Hongrie (La) est envahie par les Tartares mongols, Mem. VI, 410. Voyez aussi BÉLA. - Ferdinand, empereur d'Allemagne, cède une partie de la Hongrie d'abord à Jean de Zapolski, son concurrent au trône, ensuite aux Turcs, qui l'avaient conquise, 646. — (La couronne de ), déférée en 1458 à Ladislas, roi de Bohême, par suite d'un traité conclu entre ce prince et l'empereur Frédéric III, revient plus tard à la maison d'Autriche, 634. — (Le royaume de), à la mort de Louis II, son souverain, passe à Ferdinand, qui en est élu roi, et transporte ainsi cette couronne à la maison d'Autriche, en 1526, 644.

Hongrois; leur origine scythique prouvée par une coutume subsistante encore chez eux, VI, 360. Voy. Huns.

Ho-ning, nom donné à la ville de Ho-lin ou de Kara-koroum; étymologie de ce nom, Mém. VII, 240, 284. Voy. Karakoroum.

Ho-NING-WANG, titre chinois; sa signification, Mém. VII, 287.

Honoré IV, pape; reçoit une ambassade d'Argoun, roi de Perse, Mém. VII, 356. Hoore, réfuté, Mém. II, 367.

Hope, province frontière de la Chine, Mém. VIII, 80.

HOPLITODROMES (Mémoire sur les), par M. Quatremère de Quincy, Mém. IV, 165, 219. Voyez aussi Course Armée.

— Leur armure, 179, 180, 183. — Espace qu'ils parcouraient, ibid. — Leurs statues et leurs noms parvenus jusqu'à nous, 185 et suiv. — Ils opéraient en courant certaines évolutions

182 TABLE

militaires et frappaient leur bouclier, 212, 213.

Hor, fleuve de la Gédrosie; sa position, Hist. I, 67, 72.

Horace, I Carm. 1, 2, expliqué, Mém. III, 28.— I Od. xxxII, expliqué, pour les mots Syra merce, V, 127.— Epod. II, v. 63, 64, expliqué, II, 664.— II Serm. VIII, expliqué, III, 404.— Ibid. II, V, v. 104, expliqué par M. Mongez, Hist. VII, 81.— I Ép. x, v. 22, expliqué pour l'épithète varias donnée à columnas, Mém. VII, 137.— De Art poet. v. 50, expliqué, IV, 303.— Ibid. v. 95, expliqué touchant les mots sermons pedestri, VIII, 321.

Honapollon; son texte désendu contre une correction de Corn. de Pauw, Mém. I, 196.

Horesti, peuple breton, Hist. I. 204. Horeogerie (L') perfectionnée par M. Julien Leroy, Hist. I, 267.

HORMUZ. Voyez HARMUZ.

HORMUZD, fils de Schapour, roi de Perse, de la dynastie des Arsacides, Mem. X, 8

HORMUZD II, fils de Narsi, roi de Perse, de la dynastie des Arsacides, Mém. X, 8.— Durée de son règne, 10.

Hornsey, golfe; son nom ancien, Hist. I, 214.

Horouris: exposé de leur doctrine, Mém. 1X, 18, note 1.

Horsens (lles d'), les anciennes Scandiæ, Hist. I, 181.

Horrage, roi des Germains, vaincu par l'empereur Julien, se soumet aux conditions les plus onéreuses pour obtenir la liberté de ses compagnons, Mém. VIII, 423.

Hontensius, l'orateur; son affection pour une lamproie, Mém. III, 390. — Importance extrême qu'il mettait à l'entretien de ses réservoirs de poissons, 391.

Hosain Ben-Schabl; époque de sa mort, Mém. V, 20. — Passage de son texte éclairei, 21, note 2. Hosain Kaint, dai des khalifes fatémites; ses prédications, Mém. IV, 15. — Sa mort, 16.

HOSAM-EDDIN. VOYEZ LADJIN.

Ho-se, ville du pays de Fargana, érigée, sous les Thang, en gouvernement ou district de Hieou-siun, Mém. VIII, 97.

Ho-sou (Le royaume de) est remplacé, sous les Thang, par un gouvernement, Mém. VIII, 87.

Hospices fondés en France, sous la première race, pour les voyageurs, les malades et les infirmes, Mém. VIII, 560

Hospitaliers (Les) refusent de se soumettre aux Tartares mongols, Mém. VI,

Hospitalité chez les Orientaux, Hist. VII, 193.

Hospites (Les), chez les Francs, correspondaient aux inquilini des Latins, Mém.

Hospitium, manoir ou mansus chez les Francs, Mém. VIII, 585; sa destination particulière, 586.

Ho-TAN, général de Khoubilai, fait la guerre aux rebelles qui voulaient placer A-li-pou-ko on Arik-bouga sur le trône des Mongols, Mém. VII, 278. — Exilé par Meng-ko, 270.

Ho-тнеи-мі (Principauté de), Mém. VIII,

Ho-11, empereur de la dynastie des Han, rétablit la puissance chinoise dans la Tartarie occidentale, où elle avait été détruite sous le règne de son prédécesseur Tchang-ti, Mém. VIII, 122, 123.

HOUAN-TI, empereur de la dynastie des Han; époque de son règne; il reçoit des ambassadeurs venus du grand Thesin, l'empire romain, Mém. VIII, 124, 125.

HOUARD (M.), correspondant, Hist. I., 9. HOU-CHI-KIAN (Royaume de), Mém. VIII. 87.

Houn, le même que le patriarche Héber.

de qui les Hébreux tirent leur nom, Mém. VII, 59. — Prophète; par qui ses révélations furent mises en écrit, IX, 78.

llough, une des bouches du Gange, est le Magnum Gangis ostium, Hist. I, 104. — Confondu par Marin de Tyr avec la seconde embouchure du Ganga, ibid.

Houlagou il-khan, le même que Hiou-lieiwou ou Hiu-liei-'wou; tableau de son expédition et de ses conquêtes en Asie, Mém. VI, 463 et suiv. — Il détruit les Ismaéliens et quelques autres états musulmans, 464. — Ses bonnes dispositions pour les chrétiens, 464, 465, 466. -Il prend Bagdad en 1258 et met fin à la puissance des khalifes, 465.—Il entre dans la Mésopotamie, passe l'Euphrate et se rend maître d'Alep et de Damas, 465. — Un Hongrois, nommé Jean, vient, de sa part, annoncer à la cour de Rome sa résolution de recevoir le baptême et de se convertir au christianisme, 466. — Le pape Alexandre IV lui adresse une lettre, ibid. - Son expédition contre le khalife de Bagdad, VII, 276.—Après la victoire remportée par le sultan d'Égypte sur Ketbouga, il convoque ses vassaux et envoie des ambassadeurs auprès de plusieurs princes chrétiens d'Orient, pour les engager à entreprendre une expédition contre le sultan d'Égypte; sa mort met obstacle à ce projet, 336, 337. -Son successeur Abaga, ibid.; voyez ce nom. — Domination et titres honorifiques de ses descendants dans la Tartarie occidentale, VIII, 74.—Ambassade conduite par son arrière-petit-fils Tchhouре, ibid. Voyez Танноп-ре. — Reçoit le titre de chi-tchin après ses conquêtes en Occident, ibid. — A quelle époque il n'est plus parlé des princes de la branche d'Houlagou à titre de tributaires ou de feudataires du grand empire mongol, 75.

HOU-LI-THA-HA, montagne de la Tartarie chinoise; étymologie de son nom; fatalité attachée à sa possession; manière dont les Chinois s'en emparèrent, VII, 257.

HOU-LOU-HAN, prince de Tabarestan; ses relations politiques avec la China sous les Thang, Mém. VIII, 104.

Hou-mi, petit état du Tokharestan; sa position géographique; ses relations avec les empereurs de la dynastie des *Thang*, *Mém.* VIII, 92.

Hou-min, ville, Mém. VIII, 97.

Hou-mi-ro, (Pays de), siège du quatornième gouvernement sous les *Thang*, *Mém*. VIII, 88.

Houng-Lou-sse, bureau des affaires étrangères à la Chine; époque de son institution; attributions particulières qui le distinguaient du Li-phin-youan, Mém. VIII, 77, 78.

HOURSCHAD. VOYEZ HOUSCHENK.

Houschenk, fils de Siamec et petit-fils de Cayoumarath, ancien roi de Perse, appelé aussi Sad Wakhschour et Hourschad fils de Siamer dans le Désatir, Mém. IX, 6.—Renseignements sur l'histoire littéraire de l'ouvrage qui lui est attribué sous le titre de Testament de Houschenk, et de Djavidan khired, 3 et suiv. - Époque où il a vécu, 9. -Est regardé par les Persans comme l'instituteur et le fondateur de la vie sociale; inventions qui lui sont dues, 27. — Pourquoi il fut surnommé Pischdad, ibid. — Il est quelquesois confondu avec le grand Abad, le premier des rois préadamites, 28. — Sa loi appelée farhanghikisch, ou la règle de la religion, ibid. — Voyez Abad.

Hou-sie (Pays des), Mém. VII, 265.

HOU-TCHANG, fleuve; sa source; comment on le passe; nature du pays qu'il arrose; coutumes des habitants, Mém. VII, 273.

HUELVA. VOYEZ ONOBA ÆSTUARIA.

Huer; son sylème mythologique apprécié, Hist. V, 127.

HUGONET, ministre, périt sur l'échafaud

par suite d'une perfidie de Louis XI, Mém. VI, 635.

Hulle; de quels pays elle était importée en Italie, Mém. V, 101. — de cèdre, connue des anciens Romains, ibid. — Voyez Italie.

Huîtres du lac Lucrin. Voyez Lucrin. — de Brindes, de Tarente et de la mer Britannique, Mém. III, 380.

HUGUES CAPET; élu par les grands du royaume, suivant dom Poirier, Hist. I, 293.—Associe à la royauté son fils Robert, Mém. IV, 489.—Dispositions des grands vassaux à son égard, X, 622.—État de la France lors de son avéntement à la couronne, 600.—Il n'est pas facile de dire quels furent les seigneurs qui contribuèrent à son élection, Mém. 624.

Hugues, fils aîné de Robert, roi de France, associé au trône par son père, Mém. IV, 490. — Date de sa mort, 491.

HUGUES, fils de Louis le Gros, Hist. V, 95. HUGUES IV, roi de Chypre, assiége Smyrne, Mém. II, 565.

HUGUES DE LUSIGNAN, comte de la Marche; son procès contre Jean-sans-Terre, Mém. X, 638. Voyez ÉLISABETH.

Hugues de Meun paraît à dom Brial un personnage historique créé par un copiste, qui l'a confondu avec Humbaud, seigneur de Sainte-Sévère, Hist. VII, 135.

Humbaud, seigneur de Sainte-Sévère, cité par l'abbé Suger, Vie de Louis le Gros, chap. x1; recherches sur ce personnage par dom Brial, Hist. VII, 131 et suiv.

Humber, golfe; son nom ancien, Hist. I, 105. — fleuve d'Angleterre; son nom ancien, 213.

HUMBERT. VOYEZ UMBERT.

HUMBOLDT (M. le baron Guillaume DE), ministre d'état, est élu associé étranger de l'Académie des inscriptions et belleslettres, Hist. IX, 46.—Son explication du son que font entendre les rochers de l'Orénoque, Mém. X, 353. Hume; son opinion sur la population de l'Attique combattue par M. Letronne, Mém. VI, 171.

Humeiri, dénomination des Ismaéliens, Mém. IV, 74, 83.

Huniade (Jean), Mém. VI, 634.

HUNNES, rivière, l'ancien Vidrus, Hist. I,

Huns; époque de leur invasion en Europe, Hist. I, 180. — (Les) ancêtres des Hongrois, Mém. VI, 624.

HUOSI. VOYEZ BAVAROIS.

Huss (Jean); sa condamnation et sa mort deviennent le principe de la guerre de trente ans, Mém. VI, 649.

HUYOT (M.), architecte, membre de l'A-. cadémie des beaux-arts; cité comme autorité dans la question des monuments peints des Égyptiens, Mém. VIII, 155. -Entend bien un passage de Diodore de Sicile, 164. — Ne s'accorde point dans ses mesures avec MM. les membres de la Commission d'Égypte; cause de cette dissérence, 172. - Résuté au sujet de son opinion sur le monument d'Osymandyas, 178.—S'accorde avec la Commission d'Égypte sur la découverte et la place du colosse d'Osymandyas, 186. — Son opinion sur la forme des odéons réfutée, 197. — Ses travaux sur le monument d'Osymandyas, IX, 319 et

HYACINTHE (L'), plante bulbeuse, employée par les anciens, pour faire des vêtements Mém. IV, 239.

HYCSOS OU PASTEURS; leur domination en Égypte et leur émigration en Grèce, Mém. II, 8, 14, 15, 17.—Date de leur expulsion de l'Égypte, 14, 15, 17.

HYDRARGYRE, vif-argent artificiel; son exploitation et son application à Rome, Mém. V, 89, 90.

HYDRIACES, fleuve, dans Ptolémée, répond au Gutler, Hist. I, 73.

Hygin, défendu contre les commentateurs qui veulent changer dans cet auteur le nom de Cétée en celui d'Hérée, Mém. V, 208, note 1. — De limitib. constit. expliqué au sujet du pes drasianus et du pes ptolemaicus, VI, 86. Voyez ci-après.

HYGINUS (Caius Julius), professeur de littérature à Rome, y mourut dans l'indigence, Mém. IX, 399.

HYLAS, célèbre pantomime, subit par ordre d'Auguste un châtiment ignominieux, Mém. VIII, 297.

HYMETTE (Mont); son miel, Mém. V, 123.
—Son marbre, ibid.

HYPÆTHRE. VOYEZ TEMPLE.

HYPANIS, fleuve, limite de la domination de Darius et des conquêtes d'Alexandre dans l'Inde, Hist. I, 57. — Quand et par qui sa rive orientale a été mieux connue, ibid.

HYPERBORÉENS; leur emplacement suivant Hécatée, Hist. I, 168. — Des géographes antérieurs à Marin de Tyr, 186. — Idée que les anciens s'en formaient, Mém. X, 281, note 1.

Hyperee, fontaine; voyez Messeis. Ηγροκτγίε, ὑπόστυλος; sens propre de ce

mot, Mem. VIII, 197.

I

I pour v en dorien et en éolien, Mém. V, 370, note.

III VIR. A. A. A. F. F. explication de ce sigle, Mém. IX, 218.

 M. explication de cette abréviation, Hist. I, 245.

I, HI, Weī, mots, ou caractères symboliques du Tao-te-king de Lao-tseu, Mém.
VII, 40; — interprétés, 42 et suiv. — Le nom trigrammatique de I-hi-weī ou I H V paraît être le même que celui de I A O, que les Gnostiques donnaient au soleil, 44 et suiv.

IABADII, île de la mer des Indes; sa position, Hist. I, 117.

'Iace, nom de Dieu chez les Samaritains, Mém. VII, 45.

IAMESA ou Tamesa æstuarium, Hist. I, 213. Ιαῶ, ἰαού, ἰαή; étymologie et signification de ces mots, Mém. VII, 45.

I A O, nom que les Gnostiques donnent au soleil, paraît être le même que celui de *I-hi-weī*, ou I H V, qui se trouve dans le *Tao-te-king* de Lao-tseu, *Mêm*. VII, 44, 45. — Explication astrologique de ce mot, 45. — Recherches sur son étymologie et sa signification, 45 et suiv.

IASEN, roi des Bulgares, à tort nommé par les Grecs Asane et Casane; époque de son règne; le même que Asan, Mém. VII, 307, 308.

TOME XI.

IBELIN (Jean D'), comte de Joppé ou Jaffa et d'Ascalon, rétablit de mémoire les Assises de Jérusalem, qui avaient péri lors de la destruction de cetteville, Mém. X, 607. — Sa rédaction des Assises de Jérusalem, reconnue authentique par un acte de 1369, est celle que nous possédons, 738. — Il assure lui-même qu'il a mis le plus grand scrupule pour donner le véritable texte des Assises, 744.

IBELLIN (Jean D'), seigneur de Marseille; ses aïeux et ses dignités, Mém. X, 539, note 1.

IBÈRES; leur origine italique appuyée du témoignage de saint Jérôme, Mém. VI, 358.

IBÉRIE (L') comparée, sous le rapport des origines et de la géographie ancienne, à la région de l'Italie qui comprend les côtes de l'Étrurie et de l'ancien Latium, M. VI, 348 et suiv. — Pour les origines ibériennes, voyez Espagne.

IBÉRIE, contrée de l'Asie; sa position, Mém. VII, 212.

IBERNA, fleuve; le même que l'Iernus, Hist. I, 220.

IBERNUS, fleuve, Hist. I, 220, 221, 222.
IBIS noir; où et par qui il a été retrouvé, Mém. X, 371.

IBLIS; ce qu'il faut entendre par ce mot

dans la religion des Unitaires, Mém. X, 96, 102.

IBN HAITEM Syrien, le même que Alhazen, géomètre arabe, Mém. VI, 23.

IBRIM. Voyez PRIMIS.

Icadius, personnage inconnu, M. V, 213.
Icare, île du golfe Persique; sa position,
Hist. I, 57; — renfermant un temple
de Diane, est confondue par Arrien avec
une autre de même nom, ibid.— Correspond à Bubéân, ibid.— Autre île du
golfe Persique, avec un temple d'Apollon Tauropole, ibid.— Confondue par
Arrien avec une autre de même nom,
consacrée à Diane, ibid.— Visitée par
Néarque, ib.— Correspond à Péludje, ib.
Icétas. Voyez Ilicétas.

ICHARA, fle du golfe Persique, confondue avec celle d'Aual, Hist. I, 66.

ICHTHYOPHAGES sur les côtes de la Gédrosie, Hist. I, 68.— (Côte des); son nom et sa configuration sur la carte de Ptolémée, 71.

Ichthyophagorum sinus, de Ptolémée; sa position, Hist. I, 65.

ICIDMAGUS, aujourd'hui Issengeaux, Mém. V, 400, note 1.

Іста, en arabe, le même que le timar, Mém. 1, 82.

Ictinus, un des architectes du temple de Cérès à Éleusis; Mém. II, 298; III, 258, 260.

IDELER (M.); son opinion sur l'ère de Dioclétien examinée par M. Letronne, Mém. X, 209 et suiv.

"1δ μετ, pour ἴσμετ, Mėm. V, 343.

Idriés, fils d'Hécatomne, dynaste de Carie, Mém. II, 512;—succède à Artémise, 518. — Durée de son règne, 522.

Ptolémée; sa position et son nom moderne, Hut. I, 213.

IDYLLE; sa définition et son étymologie, Hist. III, 1, 2.

IENA ESTUARIUM, de Ptolémée; sa position et son nom moderne, Hist. I. 211.

IENI-HISARI, promontoire, l'ancien Sigeum promontorium, Mém. III, 479.

Ίεραπόλος. Voyez Hierapole.

'Isρεύς, syn. de αρχιερεύς, de isραπόλος, de isροθύτης, suivant M. Letronne, Mém. VI, 234, 237.— Επὶ isρέως, explication de cette formule, 246 et suiv.

IERNE, Reuve, Hist. I, 220. Voyez IERNIS. IERNIS, IERNE, IVERNIA, HIBERNIA, l'Irlande, Hist. I, 216.

IERNIS, fleuve, Hist. 1, 220.

IERNUS, fleuve de l'Hibernie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 219 et suiv. — Appelé aussi Ibernus et Iberna, ibid. — Confondu avec l'Ibernus, dont il diffère, 221.

Τερογαμματεύς désigne l'hiéromnémon amphictyonique; explication de cette qualification, Mém. VI, 256 et saiv. — signific hiérophante, grand prêtre, chez les auteurs alexandrins, 257.

'Ιεροδιδάσκαλοι, 'Ιερονόμοι, 'Ιεροφύλακες, 'Ιεροφάνται, 'Ιερομνήμονες, considérés par Denys d'Halicarnasse comme propres à rendre le pontifices des Latins, Mém. VI. 222.

'Iεροθύτης, syn. de άρχιερεύς, suivant M. Letronne, Mém. VI, 234, 237.

'Ispor, Voyez Hiéron.

'Iευώ, Mem. VII, 46.

IGLAU (Traité d'), Mém. VI, 627.

IGNACE, architecte, s'illustre en réparant l'église de Sainte-Sophie; comment il sut se soustraire au supplice auquel l'avait condamné Justin II, Mém. IV, 299.

IGOUR (Pays d') ou de Kamoul, le même que I-'ou; époque de sa réunion à la province de Loung-yeou, sous le titre d'I-tcheou, Mém. VIII, 81.

IHANCASIUS, seigneur de Solcat, Hist. III, 113.

I-HOU, dignité à la Chine, Mém. VIII, 91.
I-HOU-KHO-HAN fait la guerre à la Perse et tue Kou-sa-ho ou Kosroès, suivant les auteurs chinois, Mém. VIII, 102.

IKHTILAF ALMANATHIR; explication de ces mots arabes, Mém. VI, 21. ILA, île du golfe Persique, visitée par Néarque, répond à Gilla, Hist. I, 47.

ILA, île d'Irlande; son nom ancien, Hist. I, 223.

I.A, fleuve, dans Ptolémée; sa position et son nom moderne, Hist. I, 215.

Ίλαροτραγωδία, Μέπ. V, 282.

ILCHI-KHATAI remplace Batchou, général des Tartares mongols, Mém. VI, 436.

— Noms des provinces dont le gouvernement lui fut donné par le khakan Gayouk, 437. — Appelé faussement roi des Tartares et roi des Tarses par les historiens et les chroniques du temps, 438.

— A-t-il envoyé des ambassadeurs à saint Louis? Examen de cette question, 437 et suiv. — (Lettre d') à saint Louis, publiée par M. Abel-Rémusat, VII, 423, n° 3.

LE DES ALBIONI; sa position et son nom moderne, Hist. I, 180.

ILE (L') D'ALEXANDRE, surnommée Aracia, répond à l'Ara, Hist. I, 66.

ILE DES BATAVES; sa position et son étendue, Hist. I, 155.

ILE D'OR du Périple de la mer Érythrée, Hist. I, 89. — Ses divers emplacements aux diverses époques de la navigation des Grecs dans les mers de l'Inde, 111, 112.

ILE SACRÉE des Hiberni; sa position et son nom moderne, Hist. I, 189.

ILE consacrée au soleil, sur les côtes de Gédrosie; sa position, Hist. I, 69.

ILES (Les) BRITANNIQUES, connues des anciens; leur description, Hist. I, 188 et saiv.—Jusqu'à quelle époque inconnues aux Grecs, 197. — Époque de la première expédition qu'y firent les Romains, ibid.

ILES FORTUNÉES; où situées, Hist. I, 111. ILES DES SATYRES. Voyez SATYRES.

ILES DES SAXONS de Ptolémée; leur position et leur nom moderne, Hist. I, 181.

ILES ajoutées postérieurement au texte de Ptolémée, dans l'océan Indien, *Hist.* I, 117.

ILITHYIE (Trésor d'), à Rome; son institution et sa destination, M. X, 468, 469. IL-KHAN (Les) ou les Mongols de Perse, Mém. VII, 370.

ILLURCIS. Voyez GRACCHURIS.

ILLYRIE: origine de son nom, Mém. VI, 329.

Rome à recevoir les plus dures conditions de paix, Mém. III, 357.

ILLYRIUS, fils de Polyphème, Mém. VI, 320.

ILTIZAM (En quoi l') diffère de l'émanet, Mém. I, 96.— (Place donnée en), 45, 48, note 1, col. 2.

IMAGE de cire employée dans les sortiléges du temps de Philippe le Bel, Mém. VI, 609, 610.

IMAMS des Ismaéliens, Mém. IV, 12.—La succession de douze imams non admise par une secte des Ismaéliens, IX, 289.

Imamat; valeur de ce mot, Mém. IV, 11.

Τμάτιοτ, iματίδιοτ, leurs diverses acceptions, Mém. IV, 280.

IMBERCOURT, ministre, périt sur l'échafaud, victime d'une perfidie de Louis XI, Mém. VI, 635.

Immunités du clergé français sous les rois de la première race, Mém. VIII, 539.

Impôr (Modération apportée dans le système de l') sous Néron, Mém. VII, 151. - Le tarif de l'impôt devenu public et l'impôt prescriptible, 152. indirect, appelé portorium, 152, 153. - mis sur les herbages et les aliments vendus au marché, ibid. — du vingtième sur les successions, et impôt sur les marchandises chez les Romains; VOYEZ BOUCHAUD. - Comment les impôts se payaient dans les premiers siècles de Rome, III, 295. — Impôts à Rome; voy. Commerce des Romains.— Comment l'impôt était assis en Egypte sous le gouvernement des khalifes et sous celui des Grecs, V, 47, 48, 49, 50.—Dispositions fiscales relatives aux 188 TABLE

 nouveaux convertis à la religion musulmane, 51, 52.

Imprécation (Formule d'), trouvée dans un tombeau, Hist. 1, 236. — Imprécations écrites pour vouer une personne aux dieux infernaux, 237 et suiv.

IMPRESSION (L') avec des planches stéréotypes paraît une invention due aux Chinois, Mém. VII, 418, 419.

IMPRIMERIE; les Chinois paraissent en avoir donné la première idée aux Européens, et les avoir mis sur la trace de cette invention, Mém. VII, 419.

IMPRIMERIE ROYALE (Les types de l') améliorés en 1824 par une commission tirée de l'Institut, Hist. IX, 39, 40.

IMPORTATION (L') des vins étrangers défendue à Rome par une loi, Mém. III, 346.

IMPROVISATEURS célèbres chez les Latins, Mém. V, 285 et suiv.;—chez les Grecs,

IMPROVISATION (Recherches sur l') poétique chez les Romains, par M. Raoul-Rochette, Mém. V, 263-299. — Cultivée à Rome avant la conquête de la Grèce, 263. — Paraît avoir eu chez les Romains une origine grecque, 264, 270.—Son nom en grec et en latin, 265. - Divers genres de poésie sur lesquels s'exerça l'improvisation romaine, 267. — En usage dans les triomphes et les solennités publiques, 268 et suiv. — Usitée parmi les pasteurs latins, comme l'attestent les Bucoliques de Virgile, 275 et suiv. -Commune chez les Romains dans le temps de leur littérature perfectionnée, 284, et suiv. — poétique, facile et ordinaire dans l'ensance et la décadence d'une langue, 284, 285.

INACHUS amène dans le Péloponnèse la première colonie orientale dont les Grecs aient conservé le souvenir, suivant M. Gossellin, Hist. I, 60. — Réfutation de l'opinion de Fréret, qui lui donne une origine égyptienne, Mém. II, 7, et suiv. — Étymologie de son nom, 9, 13. — N'est point d'une origine égyptienne,

28 et suiv. — Considéré comme un autochthone européen, 33 et suiv.

INACHUS (Le fleuve) établi arbitre entre Neptune et Junon, Hist. VII, 111.

Inanus est secouru dans sa révolte contre le roi de Perse par les généraux d'Athènes, sans la permission du peuple, Mém. III, 141.

Incendie des livres à la Chine; zèle des lettrés pour en réparer les suites; liste et nature des ouvrages retrouvés ou rétablis par leurs soins, Mém. VIII, 4,5.

INCUBE (Démon), qui passait pour le père de l'évêque Guichard, Mém. VI, 613.

— L'évêque reconnaît lui-même l'existence des incubes dans la maison de son père, 616.

Inde; description de ses côtes visitées par les anciens, Hist. I, 74 et suiv. - Exposé des connaissances des Grecs sur l'Inde, ib.—Décrite par Patrocles; la différence qu'il donne à son étendue résulte de celle des stades employés par les différents géographes, 79,80.—Son étendue en stades et en degrés, 79-82. — Sa carte composée avec des mesures hétérogènes, 80, 81; — corrigée par Ératosthènes, 81. - Comparée à un triangle par Mégasthènes et par Déimaque, 76, 77, 79; — à un rhombe par Ératosthènes, 81. - Sa largeur suivant Mégasthènes et Déimaque, 76, 77. — Sa longueur, suivant Mégasthènes, 77. -Ses latitudes indiquées par Mégasthènes, ibid. — Par où Alexandre y pénétra, ibid.—La grande et la petite Ourse y étaient visibles dans les parties méridionales du temps de Mégasthènes, 77, 78. - Ses dimensions en latitude et en longitude altérées et exagérées par les géographes de l'Ecole d'Alexandrie, 78, 79. Son étendue et sa limite, suivant Eratosthènes, 81, 82. — Sa carte rétablie par M. Gossellin, 82. — Étendue de ses côtes depuis l'embouchure orientale jusqu'au cap Comorin, 94. — Ce nom, qui désignait spécialement les pays à l'est

de l'Indus, a reçu une extension abusive et arbitraire; les anciens l'on appliqué à toutes les régions méridionales de l'Asie, à l'Arabie et aux côtes éthiopiennes de la mer Rouge; à quelles époques commence et devient plus fréquente cette confusion, Mém. X, 218, 235, 236 et suiv. - Oi endorepa Indoi, n' endoτέρω ou ένδοτάτω Ἰνδία, expliqués, 236, 237. — 'H i oxarn'Ird'ia, désignant le continent de l'Inde, 237. - L'Inde et l'Ethiopie confondues ensemble et comprises sous la même dénomination par les anciens; histoire de cette confusion géographique, par M. Letronne, IX, 158 et suiv. Voyez aussi I, 177; V, III. -Observations de M. Letronne sur la géographie ancienne de cette contrée, X, 222 et suiv. — Pourquoi les Chinois l'ont rangée parmi les pays occidentaux, VIII, 124. — Elle était sous les Han remplie de curiosités et de marchandises venues du grand Thsin, ou l'Empire romain, ibid. — Des ambassades se rendirent de l'Inde à la Chine sous les Han, ibid. — Caractères de ses monuments, Hist. IX, 112. — Examen de la question relative à l'origine des habitants de l'Inde déterminée d'après celle du dieu Bouddha, 113. — L'entrepôt primitif de son commerce était à Cottonara, dans la Limyrique, I, 93.—De quelle manière et par quelle route se saisait, au siècle d'Auguste, le commerce de l'Inde, M. V, 133 et suiv. — Les échanges commerciaux ne s'y faisaient point en espèces monnayées, ib. — Son commerce avec Rome au siècle d'Auguste, 131 et suiv. - Privée de vin, ibid. - Sa fertilité merveilleuse; son extrême abondance en métaux précieux; ses produits, 131 et suiv. — Son sol passait pour être d'or et d'argent; conjectures sur cette opinion vulgaire, ibid. — Voyez Marin de Tyr, ARABIE MÉRIDIONALE.—Carte de l'Inde; voyez Prolémée et Marin de Tyr. -Voyez aussi Indians.

Indemnité allouée aux membres de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 18.
India major, India minor, India minima, Mém. X, 232.

Indictacus mons, Mém. V, 406.
Indictions (Le comput des) passé de Constantinople en Nubie, Mém. IX, 184.
Indicum cornu, ivoire, Mém. X, 450.

Indiens; quelle partie du monde ils occupaient suivant Ephore, Hist. I, 137.—
Ne connaissaient pas le mille itinéraire, 109. — Quelle circonférence ils donnaient à la terre, 110.—Arrivés sur les côtes de la Suévie par la mer Septentrionale, 187, 188.—A quelle époque ils furent connus pour la première fois des Chinois sous le nom de Chin-tou,—Mém. VIII, 118.— Leurs ambassades à Constantin, à Auguste, à Claude, à Trajan, à Antonin [Héliogabale], examinées par M. Letronne sous le rapport de leur réalité, X, 225 et suiv.—(Systèmes métriques des); voyez Systèmes.

INDIGÉTES (Les) d'Espagne semblent tirer leur origine des *Indigetes* d'Italie, VI, 352.

Indièh-Balaban, général ottoman, s'empare de la ville de Sophie en Bulgarie, et rend compte à Morad-khan, ou Amurat, des circonstances qui accompagnèrent la prise de cette ville, dans un mémoire dont M. le baron Silvestre de Sacy a donné le texte et la traduction, Mém. VII, 314, 327, 329.

Indus ou Sindus, fleuve; à quelle époque connu des Grecs, Hit. I, 74. — Terme des conquêtes de Ninus, de Sémiramis et de leurs successeurs, ibid. — Latitude de ses sources et de son embouchure, 79. — Longueur et direction de son cours suivant Ératosthènes, 81. — Distance de son embouchure orientale au cap Comorin, 94. — Nom de son embouchure orientale, 92. — (L') pris pour le Nil par Alexandre et les Macédoniens; cause de leur erreur, Mém. X, 316.

INDUSTRIE (État de l') à Rome sous Auguste, Mém. V, 85.

Infinitif (Théorie de l') grec exposée par M. Letronne, Mém. IX, 384 et suiv. Ingavones, peuple germanique; pays qu'ils occupaient, Hist. I, 171.

Ingena; quand et pourquoi devint civitas Abrincatum, puis Abrincæ, Hist. V, 75. Ingenucs, ingénu; sens de ce mot dans la législation des Francs, Mém. VIII, 460, 462. — Recherches sur la signification de ce mot quand il représente un affranchi, 592, note 1. — Marque deux degrés de liberté dans la législation des Francs, 480, note 1.

INITIALE (Lettre) désignant le nom propre; voyez LETTRE.

Inn (Le quartier de l') cédé par la Bavière à l'Autriche, Mém. VI, 668. — Son étendue, ibid.

INNOCENT II, pape; sur son différend avec Louis le Jeune, voyez BRIAL et Louis LE JEUNE. — Il adresse une lettre à Louis le Jeune au sujet des désordres dont était affligée l'église de Reims, Mém. VI, 570. -Fixation de la date de cette lettre, 571. -Est soutenu par saint Bernard dans ses prétentions et ses tentatives pour enlever au roi de France et aux autorités laiques le droit d'investiture et de confirmation des évêques, 576. — Adresse à Louis le Jeune une lettre superbe et humiliante, au sujet de l'interdit mis sur la ville de Reims, 570. — Assemble, l'an 1139, un concile général au palais de Latran, où il annonce la prétention de convertir en droit pour le pontife romain la collation des dignités ecclesiastiques, comme des fiefs dépendant du pape, 576. — Envoie un légat en France pour connaître tant de l'affaire du comte de Vermandois, que du rejet de l'archevêque de Bourges par Louis le Jeune, 580. — Il rejette l'in tervention de saint Bernard, qui s'employait pour amener un accommodement entre Louis le Jeune et le comte de Champagne, 584. — Meurt le 24 septembre 1143, et a pour successeur

Célestin II, qui se montre plus favorable à la conclusion d'un accord avec la France, 599.

Innocent IV, pape, reçoit un message du grand khan des Tartares mongols, Mém. VI, 424 et suiv. — Son aversion pour Vatace, empereur de Nicée, ne paraît pas avoir été la véritable cause de ses négociations secrètes avec les envoyés tartares, 426. — Envoie des ambassadeurs aux généraux des Tartares mongols, 419 et suiv. — A-t-il, comme le croit l'historien Mosheim, adressé une lettre à Sartak, en réponse à la mission dont ce général mongol aurait chargé le prêtre Jean auprès du saint-siége? Examen de cette question par M. Abel-Rémusat, 454 et suiv.

Inscripțion (L') d'Actium rapportée par M. Poucqueville et expliquée par M. Boissonade, Mcm. VI, 224; — expliquée par M. Letronne, 233 et suiv. d'Adulis; voy. Adulis.—Grecque, trouvée au village de Calamo, à trois lieues de Marathon, et contenant un décret général des Béotiens; détails sur son état, le lieu où elle se trouve actuellement, les copies qui en ont ôté faites et les travaux dont elle a été l'objet, VIII, 214, 215; — expliquée par M. Raoul-Rochette, 216 et suiv. — Conclusions et résultats des recherches relatives à cette inscription, 241. — de Cyriaque d'Ancône, expliquée, VI, 248. — Grecque inédite (déposée au Musée royal des Antiques de Paris, et comprise sous le n° 206 du catalogue de la collection de M. le comte de Choiseul-Gouffier), publiée, restituée et expliquée par M. Raoul-Rochette, VIII, 241, 242 et saiv. - de Patara, n° vIII, p. 545, restituée en un endroit par M. Letronne, IX, 136, note 1. - fruste de Phasélis, restituée en un endroit par M. Letronne, 137, note, col. 1. - Grecque du roi nubien Silco, examinée, expliquée et publiée par M. Letronne, 128 et suiv. — de

Rosette; par qui apportée en France et offerte à l'Institut, Hist. V, 155; - examinée et expliquée par M. Ameilhon, ibid. — expliquée pour les mots xupiou тріахоттаєтирівот, Мет. I, 254, 255. - Grecque d'un temple égyptien situé à l'est d'Éléthyia, restituée par M. Letronne, IX, 137.—sur bronze, contenant un décret da sénat romain, et conservé dans la maison des Padri del Comune à Genes, Hist. III, 99. — Grecque, comprise sous le n° xxvi des Marm. Oxon. éd. de Chandler, traduite par M. Raoul-Rochette, Mém. VIII, 247, 248. — Ecrite en hexamètres irréguliers, Hist. I, 231. - Tracée sur une feuille de plomb et contenant une imprécation, trouvée dans un tombeau, 236 et suiv. — Grecque découverte près d'Athènes, expliquée par M. Visconti, III, 44. — Déterrée dans le parc de Marseille, expliquée par M. d'Ansse de Villoison, Mém. II, 124 et suiv. — Grecque fruste gravée sur un anneau de jaspe, restituée et expliquée par M. d'Ansse de Villoison, 137 et suiv. - de l'obélisque de Rhamessès, traduite, I, 300, 301, 303. — Rapportée par Muratori, Thes. t. II, p. 591, nº 4, et par Corsini, Fast. t. II, p..443, restituée par M. Raoul-Rochette, V, 375 et suiv. — Grecque trouvée près de Calamo en Béotie, expliquée par M. Raoul-Rochette, 337. — Sépulcrale trouvée à Lyon, Hist. I, 248. - Sépulcrale latine et grecque, trouvée à Lyon, 251. — Grecque sur une sardoine, Mém. II, 111. — d'Amphitryon et d'une colonne dans un bois consacré à Proserpine, vues par Hérodote; leur authenticité défendue par M. Larcher, 436. - La première inscription romaine gravée sous le règne de Servius Tullius, 354, 355. - Voyez ci-après.

Inscriptions recueillies en Grèce, objet d'un mémoire de M. de Villoison, Hist. I, 369, 370. — Grecques, trouvées à Athènes par M. Fauvel, 230 et suiv. — (Quatre)

grecques de l'île de Philes, dans la haute Égypte, publiées, restituées, expliquées et traduites par M. Letronne, Mcm. X, 171, 177, 178, 194, 195 et suiv. — Grecques, expliquées dans un mémoire par M. d'Ansse de Villoison, II, 111-161. Voyez VILLOISON. — Grecques, contenant des versets de psaumes ou des fragments de poêtes profanes, 140, 141 et suiv. — Renfermant une sentence morale, 142 et suiv. — (Les) présentent souvent chez les Grecs les vers et les mots confondus, Hist. I, 231. - Latines, trouvées en 1825 à Lyon et à Nîmes, expliquées par M. Mongez, IX, 71 et suiv. - (Deux) romaines, trouvées à Lyon, dans les fondations de l'ancienne commanderie de Saint-George, recueillies par M. Artaud et expliquées par M. Mongez, V, 52 et suiv.—Latines et grecques réunies sur un tombeau; explication de cet usage, I, 255. -Arabes existant en Portugal, expliquées par M. Silvestre de Sacy, M. II, 596; de Kirmanschah et de Bisutoun, expliquée par M. Silvestre de Sacy, 162 et saiv.

Inscriptions et Médailles; la composition en est confiée à la troisième classe par le gouvernement, Hist. I, 20, 21. - Décret de l'empereur Napoléon y relatif, 22. — Composées ou adoptées par la troisième classe de l'Institut depuis 1803 [an x1] jusqu'en 1811, 260 et suiv. — En 1806, deux latines, l'une pour le monument de l'esplanade des Invalides, l'autre pour la fontaine de l'Ecole de médecine, ibid. — En 1807, diverses inscriptions latines et françaises pour des monuments et des établissements publics du département des Hautes-Alpes, 261. — Huit françaises pour l'arc de triomphe temporaire élevé à la barrière de Pantin, ibid. — En 1809, deux latines et deux françaises pour le canal de Saint-Quentin, 262. Voyez les années 1823, 1830. — Quatre françaises pour

un obélisque de la montagne de Lansberg, ibid. — Deux, une latine et une française, à la restauration de la porte triomphale de la rue Saint-Denis, ibid. - Quatre, deux latines et deux françaises, pour le canal qui unit la Meuse au Rhin, 263. — En 1810, quatre, pour l'arc de triomphe érigé provisoirement à l'Étoile, à l'occasion du mariage de l'empereur Napoléon, ibid. -Plusieurs, latines et françaises, pour l'arc de triomphe érigé au Carrousel, ibid. — En 1811, quelques-unes pour divers édifices et monuments du département de la Roer, ibid. — Trois latines pour le château d'eau du boulevard de Bondi, 264. — Quatre, deux latines et deux françaises, pour l'obélisque élevé par la ville de Marseille à la naissance du fils de l'empereur Napoléon, ibid. -Composées ou adoptées par l'Académie: en 1818, une pour la translation du tombeau de Santeul dans l'église de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, VII, 138. - Trois pour les tombeaux de D. Mabillon, de D. Montfaucon et de Descartes, 13q.—Plusieurs revues et adoptées par l'Académie pour être gravées : à la prise d'eau du canal de Crapone; sur le monument de Louis XI, rétabli dans l'église de Notre-Dame de Cléry; sur la fontaine érigée à Salon, en l'honneur d'Adam de Crapone; sur une colonne élevée à Marseille en l'honneur de la famille royale; sur le monument élevé à Cognac en mémoire de la naissance de François I"; sur un autre monument élevé, dans la plaine de Jarnac, en mémoire de la mort du prince de Condé en 1569; pour l'arc de triomphe érigé sur le terre-plein du Pont-Neuf, le jour de l'inauguration de la statue de Henri IV, ibid. — En 1819, pour un monument érigé à Aix (Bouches-du-Rhône) en l'honneur du roi René, 140. — A la mémoire et à la translation des cendres de Boileau-Despréaux, ibid. — En 1820:

aux intendants de la Santé de la ville de Marseille, 141.—Une en français pour la maison de Jeanne d'Arc à Domrémy, ib. - En 1821: deux en latin pour l'obélisque élevé en l'honneur de Fénelon par le dép. du Lot, 142. Voy. l'année 1823. -Pour le piédestal de la statue de Louis XIV rétablie sur la place des Victoires à Paris, ibid. — Une pour la statue en bronze du chevalier Bayard, érigée à Grenoble par le département de l'Isère, ibid. - Depuis 1823 jusqu'en 1830 : une pour le monument funéraire du duc d'Enghien à Vincennes, IX, 79. — Plusieurs nouvelles pour le canal de Saint-Quentin, 80.—Deux pour la porte principale du cimetière du Père La Chaise, ibid. — Une pour le monument consacré à la mémoire du vertueux Montyon, ibid. — Une pour le monument élevé à Fénelon dans la cathédrale de Cambray, ibid. — Une pour le rétablissement du monument de Desaix, ibid. — Deux, l'une pour l'obélisque élevé à Montargis, l'autre pour l'obélisque du port Dieudonné à Marseille, 81. — Une pour l'arc de triomphe élevé à Marseille en mémoire de la guerre d'Espagne, 82. - Une pour le monument érigé à Aubagne en l'honneur de l'abbé Barthélemy, ibid. — Une pour l'hospice du lazaret établi dans l'île de Ratoneau à Marseille pour le traitement de la sièvre jaune, ibid. — Une pour le monument élevé en l'honneur du roi législateur, Louis XVIII, ibid. — Une pour le pont doré de Gisors, ibid. — Une pour le basrelief du cadran de l'église de la Sorbonne, ibid. — Une pour le canal de navigation d'Arles au port de Bouc, 83. -Une pour la nouvelle église paroissiale de Saint-Remi (Bouches-du-Rhône). ibid. — Une pour le palais de justice à Aix (Bouches-du-Rhône), ibid. — Une ancienne remplacée et une nouvelle adoptée, avec modifications, pour la nouvelle statue équestre de Louis XIV

à Lyon, ibid. — Une pour la nouvelle fontaine du carrefour Gaillon, ibid. — Une pour le monument rétabli d'Alphonse II et de Raymond Béranger IV, comtes de Provence, 84. — Une pour le piédestal de la statue équestre de Louis XIII, érigée à la Place Royale à Paris, ibid. — Une pour le piédestal de la statue de Louis XVI, érigée devant le palais de la Chambre des Députés, ibid. — Une pour le piédestal de la statue de Louis XVI, érigée dans la ville de Rennes, ibid. — Une pour une porte monumentale élevée à l'entrée du lazaret de Marseille, ibid. — Voyez MÉDAILLES.

INSTITUT; son organisation primitive, Hist. I, 1.—Classes dont il se composait originairement, et leurs attributions, ibid. -Sa nouvelle organisation, et arrêtés y relatifs, 2, 12 - Voyez CLASSE. - Divisé en quatre classes par un arrêté du gouvernement de la République, 2.-Emoluments de ses membres, 6.—Ses revenus et ses dépenses, ibid.—Sa commission administrative, ibid. — Ses réunions en corps, ibid. — Elit son bibliothécaire, son sous-bibliothécaire et ses agents, ibid. - Est chargé par le gouvernement de présenter le tableau général de l'état et des progrès des sciences, des lettres et des arts, 25. Est autorisé par deux décrets du gouvernement à juger les prix décennaux, 26. - Réorganisé par une ordonnance royale du 21 mars 1816, V, 6 et suiv. Voyez Académie.

Instruction publique (Mémoire sur l') chez les anciens, et particulièrement chez les Romains, par M. Naudet, Mém. IX, 388-447. — Coup d'œil général sur l'état de-l'instruction publique chez les anciens, 388 et suiv. — Première période. Les cinq premiers siècles de Rome. Absence des études littéraires. — Rareté de l'usage de l'écriture. — Écoles primaires.—Éducation des classes privilégiées. — Les Étrusques précepteurs des Ro-

mains, 391 et suiv. — Seconde période; depuis le commencement du vie siècle de Rome, jusqu'à Jules César, 394. Les premiers lettrés arrivent à Rome à la suite des victoires remportées par les armées romaines dans la Grèce italique, ibid. — Quels sont ceux qui, les premiers, professèrent la littérature à Rome. — Spurius Carvilius, le premier, enseigne publiquement pour un salaire, 395, 396. — Nature des études littéraires; lenteur de leurs progrès, 396, 397. - Esclaves littérateurs chargés de l'enseignement; prix qu'ils coûtaient; spéculations dont ils étaient l'objet, 397.-Dédain des Romains pour les fonctions d'instituteur salarié, 398.-Facilités accordées à l'enseignement; indépendance laissée aux maîtres, 398, 399. — Difficulté de décider si, à cette époque, le métier de professeur était lucratif à Rome, 399. — Philosophes et rhéteurs; peine qu'ils ont à s'établir à Rome; décret du sénat de l'an 593; édit des censeurs de l'an 662, qui les bannissent de Rome; motifs de ces mesures, 399, 400, 401; - elles atteignaient probablement tous les rhéteurs, et non pas, comme semble le dire Aulu-Gelle, les seuls rhéteurs latins, 400; - tableau des circonstances dans lesquelles elles furent prises, 401 et suiv. -Tolérance accordée aux rhéteurs, 404. -Préférence donnée d'abord à l'enseignement dans la langue grecque, 405, 406. — L. Plotius enseigne le premier la rhétorique en latin, et son exemple est suivi par plusieurs autres, 406, 407. - Changement opéré dans les préjugés des Romains sur l'étude des lettres; les citoyens et même les chevaliers commencent à les enseigner, 407. - L'instruction publique s'étend et se régularise, ibid. — Education de la première enfance, 409.—Écoles du premier degré; étendue de l'enseignement qui s'y donnait; méthodes qu'on y employait, ibid. — Elles étaient communes à toutes

les classes. — Emplacement et régime intérieur de ces établisséments; salaire des maîtres; punitions; vacances, 410. -Les filles, jusqu'à l'âge de quatorze ans, fréquentaient les écoles avec les garcons, sans distinction de sexe, 411.-Enseignement supérieur; en quoi il consistait, 412, 413. — La poésie grecque, base et complément des études, 413. — Grammairiens; leurs attributions, d'abord confondues avec celles des rhéteurs, en sont ensuite séparées; en quoi elles consistaient, 413, 414.—Rhéteurs; leurs attributions particulières, 414. — Cours faits par les philosophes, 415.-Un voyage dans la Grèce, complément de l'éducation de la jeunesse romaine, ibid. — Etude du droit, ibid. — Gymnastique; en quoi elle consistait; du temps de Plaute elle commençait déjà à être négligée, 416, 417. — Vices de l'éducation chez les Romains, 418. — Désobéissance de l'enfance, licence de la jeunesse, 419, 420. — Arts libéraux ou d'agrément, ludicræ artes; bannis d'abord de l'éducation romaine, ils sinissent par s'y introduire, 421. - Passion des Romains pour la danse, 422. - Résumé du système de l'éducation des Romains pendant le v1' et le v11° siècle, 423. — Troisième période. Gou-Vernement impérial, ibid. — César accorde le droit de cité romaine aux professeurs d'arts libéraux; ce qu'on doit entendre par ce mot, 424. - Étude des mathématiques à Rome, avant et sous les empereurs, 424, 425. — Mathematici; sens de ce mot sous les empereurs, 425. — Vespasien assigne, le premier, des salaires aux rhéteurs grees et latins, sur le trésor impérial, 425, 426. — Quintilien reçoit, le premier, un traitement comme professeur public, 426. - Professeurs émérites; leurs années d'exercice et leur pension de retraite, ibid. - Protection et faveur accordée - aux lettres et à la philosophie par Adrien

et ses successeurs; écoles publiques ouvertes dans les provinces, 428. - Appointements et émoluments des professeurs; exemptions et priviléges dont ils jouissaient, 429 et suiv. — Ces immunités étendues aux femmes et aux enfants des professeurs par Constantin, 431. -Restrictions apportées aux immunités des professeurs par les empereurs Gratien, Valentinien et Théodose, 431, 432. — Décadence générale de l'instruction publique, due à la parcimonie apportée par les municipalités dans la rétribution des professeurs; le droit de fixer leur traitement retiré aux corps municipaux, en 376, par les empereurs Valentinien et Valens, qui se l'attribuent, 430. — État des études au commencement du v' siècle, 434. - Loi de Théodose le jeune, de l'an 425, qui organise l'instruction publique à Constantinople, ibid. --- Loi de la même date et du même prince, qui statue sur le temps d'exercice, les honneurs et les prérogatives des professeurs émérites, ibid. — Entraves mises par Théodose le jeune à l'exercice des fonctions d'instituteur et à la liberté d'enseignement, ibid. — Chaires de droit sous Théodose le jeune, 435. - Comment les professeurs obtenaient leur emploi; autorités qui concouraient à leur nomination, 435 et suiv. — Lois et règlements relatifs aux étudiants, 438 et suiv. — Pensions accordées aux élèves pauvres qui suivaient les écoles de mécanique, d'architecture et même de belles lettres; immunités dont jouissaient les étudiants en droit, 438. — Ordre des cours et distributions solennelles de prix, 440, 441. — Sciences mathématiques; peu de cas qu'on en faisait à Rome, 441, 443. — Géographie; l'école d'Autun au 111° siècle, pourvue de cartes géographiques, 442. - Réflexions et aperçus généraux tirés de l'histoire de l'instruction publique chez les Romains; sciences ma-

thématiques, grammaire, philosophie, art oratoire, histoire, 443 et suivantes. Instruments d'agriculture employés par les anciens. Second mémoire de M. Mongez, Mem. III, 1-73.—Employes pour les labours: Bêche, πτύον, 2. - Fourche de fer, raster, 4. — Le pic, opu &, upupa, 6, .7, 8. — La pioche, 6. — Les crochets, ibid. - La houe, σχαφίον, σχάφη, ligo, 9, μάχελλα, 10; la houe fourchue, δίχελλα, bidens, rastrum, et bipalium, 10-12. Le pastinum, 12; la ouiron, 13; la marra, ibid. — Le raster, 14, 16; rastellas, 14, 15 .- Irpex, ibid. - aun, 17. - Ascia, ibid. — Rutrum, 18. — Employés chez les anciens, avant et après les semailles, 19: Marteau brise-mottes, βωλοχοπία, ολεσίδωλος σφύρα, σφύρα βωλοκόπος, 21; - Sarculum et sarculus, 27, 28; capreoli, 28.—Pour la moisson, 29: Falx, ibid.; RAadeuthpior et apan, 31. - Falces vericulatæ, 34; merga, 35. - Pectines, 35; merges, 37, 38. — Charrette pour moissonner, 30. - Pelle pour la moisson, 41. - Pour le battage: Tribula, 42. — Fléau, flagellum, baculus, virga; mais l'instrument que nous désignons par le mot fléau, n'a peut-être pas été connu des anciens, 44. — Faux pour faucher, 53; faux italique, 52, 53. — Pour tailler la vigne, 54, 55; tarière, vrille, vilebrequin; pour la labourer, pastinum, 56. - Pressoirs, 58. - Tonneaux, 61. - Lin, ibid. - Mesure de blé de l'Égypte; sa figure, 62. - Scie, ibid. - Hache; ses diverses formes et ses différents noms, ibid. - Sacoche, 63. — Moulin à huile, 64.

Intérêt de l'argent; son élévation à Athènes, Mém. VI, 202, 203. — A Rome, à quel taux réglé par les Douze Tables, III, 314. — Erreur de Montesquieu à cet égard, ibid. — Réglé par les lois Licinia et Duillia, 315. — Suite qu'eut à Rome son abaissement excessif, 316. — Loi sur l'intérêt de l'argent à Rome, 384. — légal de l'argent à Rome vers

l'an 529 de la fondation, X, 509. INTERULA, expliqué, Mém. IV, 292. INTIKALI; explication de ce mot, Mém. I, 153.

Inventions que l'Europe doit aux croisades et à l'irruption des Mongols, Mém. VII, 416 et suiv. — dues aux Français, et que les Anglais se sont appropriées, IX, 225, 230.

Investiture (Le droit d') et de confirmation des évêques par les mains des laics, contesté et méconnu par les papes, est défendu par les rois de France Louis le Gros et Louis le Jeune, Mém. VI, 565 et suiv; — reconnu d'abord par S. Bernard, est ensuite contesté par cet abbé, 566, 576 et suiv.

INVULTARE, Mém.VI, 615. Voyez ENVOUTER. INVULTUS; ce que c'élait, Hist. III, 4.

Io, fille d'Issus et non d'Inachus, enlevée par les Phéniciens, Mém. II, 29.—Nommée aussi Isis, fille d'un roi de Sinope; Mém. II, 41.

Ιοναζα, ville, répond à Iakau, Hist. I, 62.
Ἰωάντης, souvent indéclinable dans le moyen âge, Mém. H, 126.

I-ou. Voyez Igour.

I-'ou, Wei-' ou-eul, les Ouigours; voyez ce mot.

IPHICRATE, général d'Athènes; sa contestation avec Callias III; mots piquants qu'il lui adresse, Mém. III, 156, 159.

'Ιππαγρίτης. Voyez ¶ππαρμοστής.

Ιππαρμοστής synonyme de iππαγρίτης,Μέπ. V, 354, 355.

IRÈNE, impératrices son reliquaire, Mém. II, 123.

Inenée (Église de Saint-) à Lyon; sa restauration; son emplacement sur un ancien cimetière, Hist. IX, 71.

IRINUS, golfe, répond à Cutch, Hist. I, 86. Voyez Canthi.

Inis de Corinthe, préparation aromatique, Mém. V, 124.

IRIS, fleuve, Hist. I, 220.

IRLANDE; ses différents noms dans l'antiquité, Hist. 1, 216. — Examén de la mesure qu'en donne Agrippa, 216, 217. — Quand son intérieur a-t-il été soumis aux Romains? ibid. — Examen de sa carte d'après Ptolémée, 217 et saiv. — Étymologie de son nom, 220. — Son nom ancien, 189. — L'ancienne Hibernie, 197. — Opinion des anciens sur ce pays; son commerce sous le règne de l'empereur Claude, Mém. VII, 145.

Imminon; notice sur son manuscrit polyptique, Mém. VIII, 562.— Extraits de ce manuscrit, 563, 564, 566, notes 1 et 2; 567, note 2; 570, note 1; 572, 573, 577, 578, 579, 581, 584, note 2; 588, note 1; 589.

Inora, syllabaires des Japonais, Mém. VIII,

Inpex , instrument d'agriculture , expliqué, Mém. III , 15.

Intisch, fleuve, le même que l'Ye-li-titchi, Mém. VII, 283.

Isabelle de Bavière; tableau de ses excès, Mém. IV, 547 et suiv. — Elle se réconcilie avec le duc de Bourgogne, et est nommée régente du royaume, ibid. — Premiers actes de son administration, 548. — Elle est ramenée à Paris par le duc de Bourgogne, ibid.—Ses fureurs après l'assassinat du duc de Bourgogne sur le pont de Montereau, 553.

Isabelle, fille de Louis le Gros; preuves qui établissent sa filiation, Hist. V, 95, 96. — Mariée à Guillaume de Chaumont, ibid.

Isabelle, fille naturelle de Guillaume de Breteuil et d'Adélaîde, fille de Judith, comtesse de Northampton, est mariée à Ascelin-Goël, vassal de son père, Hist. III, 65.

ISABELLE, reine de Castille. Voyez Ferdi-NAND LE CATHOLIQUE.

ISACA FLUVIUS; sa position et son nom moderne, Hist. I, 208.

Isamnum, promontoire d'Hibernie; sa position et son nom moderne, *Hist.* I, 218.

ISARRE DE SAINT-JACQUES, consul de Mar-

seille en la ville d'Acre, Mém. X, 538. ISDEDJERD. Voyez I-SSE-TSE.

ISIDORE de Séville a suivi Ératosthènes pour la description de l'Inde, Hist. I, 83. — Liv. XX, c. xiv et xv, expliqué, Mém. III, 70, 71, 72, 73.

Isis; sa naissance, Mém. I, 205. — Époque de la célébration de ses fêtes, et leur caractère, X, 180. — Son culte et celui d'Osiris s'exerçaient encore librement à Philes, dans la Haute-Egypte, soixante ans après l'édit de Théodose qui abolissait les cérémonies de la religion égyptienne, 181 et suiv. - Voyages de ses statues chez les peuples de la vallée supérieure du Nil, 183, 184. — Son culte définitivement aboli en Égypte par Justinien, et les images de cette divinité transportées à Constantinople, 193. — où l'on montrait une boucle de ses cheveux, 321. — Sculptée en Europe; à quel signe se reconnaît, IV, 276. Voyez Io.

ISLAMISME; ses différentes sectes ou écoles, Mém. IV, 68.

Istande; quand et par qui retrouvée, Hist.

I. 228.

Ismael, fils de Djafar Sadek, septième imam des Ismaéliens, Mém. IV, 12. — Son histoire, 76.

Ismaéliens; leur religion et leurs différentes sectes, Mem. IV, 1 et suiv. d'Égypte ou Fatémites; leur communauté d'origine et de doctrine avec les Karmates, 3 et suiv. — de Perse ou Mohleds, 3. — de Perse et de Syrie, connus sous le nom de Mohleds ou d'Assassins; leur rapport et leurs liaisons avec les Karmates et les Fatémites, 8. — Quels sont les fondateurs de leur secte et de leur dynastie, ibid. - Leur dynastie encore peu connue, g. - Leur identité, 10.—Divisés en deux branches, 11. — Points sur lesquels ils s'accordent tous, 11, 12. — D'où ils ont pris leur nom, 12. — Appelés réfikan; à quelle occasion, 17. — Traits principaux de

leur histoire, par ordre chronologique, jusqu'à la fin de leur souveraineté, 17 et suiv. — Révolution complète opérée dans leur religion et leur croyance sous Hasan, fils de Mohammed, et sous Mohammed, son fils et son successeur, 18. - Ils reprennent les signes extérieurs de la religion musulmane, 19. - ou Baténiens; appelés Haschischin, et pourquoi, 35, 45, 46 et suiv. — Attentent plusieurs fois aux jours du sultan Saladin, 37 et suivantes. — Origine du nom de Haschischis, qui leur fut donné, 46. — Leurs assemblées secrètes ou Conférences de la sagesse, IX, 57 et suiv. — Leurs différents noms dans l'Irak et dans le Khorasan, IV, 66. — Pourquoi surnommés Karmates, 68.—Il en existe encore en Syrie, 84. - qui n'admettaient point une succession de douze imams, IX, 289.

ISMANDES, nom de Memnon chez les Égyptiens, Mém. VIII, 134, note 1. — Peutêtre le même qu'Osymandyas, IX, 375. ISOCRATE d'Apollonie, et non Isocrate d'Athènes, auteur d'un éloge de Mausole, Mém. II, 541 et suiv. — Ses autres ouvrages, 543.

Iσοδυναμούντα; valeur de cette épithète donnée aux astres, Mém. I, 231.

Isola longa, l'ancienne Cos, Mém. II, 565, note 1.

Isopsèphes (Vers); leur nature, Hist. VII, 192.

ISSENGEAUX. Voyez ICIDMAGUS.

I-SSE-TSE, ou ISDEDJERD, roi de Perse; ce que les auteurs chinois nous apprennent de ses rapports avec la Chine et de son règne, Mém. VIII, 103.

ISTEME de Corinthe. Voyez BRIARÉE.

Ίστο Cou νς, partie de la charrue antique, expliqué, Mém. II, 633.

Ίστοροῦσι. Voyez Φασί.

ITALIE (L'), appelée d'abord terre saturnienne, Mém. II, 395. — antique; ses productions relatives à son commerce dans l'antiquité, V, 92 et suivantes. — Ses vignes et ses vins, ibid. — Ses oliviers et son huile; commerce qu'elle en faisait, 95 et saiv. — Ses laines et ses draps; leur fabrication; leurs diverses qualités, 96 et suiv. — Ses manufactures de terre et de poterie, 99. - Ses productions en soufre, en safran, en miel, en lin, en corail, en pierres de taille, en bois de construction, en froments, 100. — Ses mines d'or, d'argent, de cuivre, ibid. - Ses eaux pour la trempe, ibid. — (La région de l') qui comprend les côtes de l'Étrurie et de l'ancien Latium, comparée, sous le rapport des origines et des noms géographiques, à la partie de l'Espagne appelée Ibérie, VI, 348 et suiv. — L'origine et l'histoire de ses anciens peuples défendues contre le système de Fréret, par M. L. Petit-Radel, V, 173 et suiv. — Ses antiquités historiques et ses premiers historiens, 146 et suiv. — Mémoire sur la population libre de l'Italie, sous la domination de la République romaine, par M. Dureau de la Malle, X, 461-512. - Exposé des éléments de certitude que présente la question, 463 et suiv. — Du cens ou dénombrement; son origine; son antiquité; son objet; son mode, 463. -Forme des tables du cens, appelées tabulæ censuales, 466. — Antiquité de la statistique et du cadastre chez les Romains, 465, 467. — Le recensement établi par Servius Tullius; comment il se faisait, 467, 468. — Le lustre institué par Servius Tullius; son objet; nombre de citoyens qu'il fait connaître; 460.-Comment les tables censoriales se transmettaient chez les Romains, 470. — Registres de l'état civil; leur haute antiquité; leur tenue exacte dans l'empire romain; 470, 477. — Résumé, breviarium, de la statistique de l'empire romain, écrit de la main d'Auguste; recherches sur la nature et l'étendue de ce cadastre et de ce recensement, 471 et suiv. - Recensement général à l'é198 TABLE

poque de la naissance de J. C. 472 et sziv. — Pourquoi le mot cens fut pris dans l'acception de tribut, 473. — L'usage établi pour les recensements était que chaque habitant fût recensé dans le lieu de sa naissance, 474. — Lustre ou cens fait par Quinctius, l'au 289 de Rome, 463 ans avant J. C.; son résultat; 475; fait l'an de Rome 708, ibid. -Peines portées contre ceux qui ne se conformaient pas à la loi du cens et du recensement, 469, 475. — Preuves du haut degré de perfection où la statistique de la population et du cadastre était parvenue chez les Romains, 476, 477 et suiv. - L'importance de cette institution fondamentale n'a point été assez appréciée, 477. — Table des probabilités de la vie humaine publiée par Domitius Ulpien, 478. - Preuves qui établissent que tous les documents statistiques étaient publiés régulièrement, et que les historiens grecs et latins ont eu tous les moyens de nous transmettre des renseignements exacts et sidèles, 478 et suiv. — Bulletins ou journaux quotidiens ou hebdomadaires, connus sous le nom de publica acta, ou, par abrégé, acta ou diurna, actes du sénat, actes du peuple; époque de leur création; leur nature; leur objet; leur mode de rédaction et de publication; leur importance et leur autorité; par qui ils étaient dressés et où ils étaient conservés, 479 et suiv. - Nombre de citoyens romains d'après le trente-cinquième recensement fait avant la première guerre punique, l'an 488 de la république, 482, 483. — Recensement fait vers l'an 529 de Rome, un peu avant la seconde guerre punique; forces actives ou en réserve que possédaient les Romains à cette époque, d'après Polybe, 484 et suiv. — Inductions et lumières nouvelles tirées d'un texte de Denys d'Halicarnasse, qui fait connaître le montant de la population de Rome, l'an 278 de sa

fondation, 34 ans après l'expulsion des rois, et qui établit le rapport numérique des différents âges et des diverses classes, 493 et suiv. — Rapport de la population libre à la population esclave, 495. — Rapports des métæques aux citoyens, 496, 497. — Recherches qui révèlent les causes du petit nombre des esclaves en Italie pendant les trois premiers siècles de la République romaine, 499 et suiv. — (L') moderne, comparée à la France, Hist. VIII, 58. — Tableau de la renaissance des lettres, des sciences et des arts, en Italie, VII, 153 et saiv.

I-TCHEOU. Voyez IGOUR.

ITINÉRAIRE (L') d'Antonin, p. 315, (édition de Wesseling), rectifié par M. Walckenaer, Mém. VII, 198. Voyez ITINERA-RIUM et ITINÉRAIRES.

ITINÉRAIRES croisés dans la carte d'Espagne de Ptolémée, Hist. I, 133, 134. — romains, marquant les distances en millés et en lieues, Mém. V, 400.

ITINERARIUM (L') Antonini, corrigé, à la suite du mot Beroës, par M. Walckenaer, d'après un manuscrit de la Bibliothèque du roi, Mém. VII, 191.— D'après quelle édition il a été publié par Wesseling, ibid. note 1.— Il n'en reste qu'un seul manuscrit connu, collationné par M. Walckenaer, ibid.

ITIUM, promontoire; sa position et son nom moderne, Hist. I, 149, 150.

ITIUS PORTUS; son emplacement et son nom moderne, Hist. I, 149. — Jules-César s'y embarqua pour passer en Angleterre, ibid. — Sa distance du point de la côte de la Bretagne où débarqua César, 150.

ITONIENNE (Minerve). Voyez MINERVE.

I-rou, nom de deux montagnes; description du pays situé dans leurs environs, Mém. VII, 273. — Leur distance de la ville de Ho-lin, ibid.

I-TSI-NAI (Ville d'); sa position géographique, Mém. VII, 290, 291.

ITUNA ESTUARIUM; sa position et son nom

moderne, Hist. I, 210. — Rivière; son nom moderne, ibid.

Irvs, fleuve de la Bretagne, Hist. I, 212. Iu ou région, Mém. VIII, 109. — (Pierre de) ou jaspe, connue des Chinois des la plus haute antiquité, 23. Voyez JADE.

IU-MEN, passage de la Chine dans la Tartarie occidentale, Mém. VIII, 118, 119,

IU-PHAN, contrée; sa position géographique; ses relations avec la Chine sous les Thang, Mém. VIII, Q2.

IVER-AGH, canton maritime de l'Irlande; son nom ancien, Hist. I, 220, 221.

IVERNIA, ancien nom de l'Irlande, Hist. I, 220. Voyez IERNIS.

IVERNUS ou *Ibernus*, fleuve; sa position et son nom moderne, *Hist*. I, 222.

Ives de Chartres (Recherches historiques

pour parvenir à l'intelligence de la cinquième lettre d'), par M. Brial, Hist. III, 57-70. — Sa lettre à Hugues, comte de Troyes ou de Champagne, au sujet du mariage de Louis le Gros avec une fille de Boniface, marquis de Montferrat, V, 105. — Rectifications d'erreurs commises sur des noms propres par les copistes dans sa ccxxxvi°, sa ccxxxvi° et sa clii° lettre, VII, 130, 131.

Ivoire; usage qui s'en faisait à Rome, Mém. V, 110.

IVRESSE; par quels moyens les Orientaux se la procurent, Mém. IV, 47 et suiv.

IVRI (Le château d'), sujet d'une guerre entre Guillaume de Breteuil et Ascelin-Goël, son vassal, *Hist*. III, 66.

I-ium, appelé le fleuve Jaune; son cours, Mém. VII, 273.

J

Jablonski; ses travaux sur la statue de Memnon appréciés par M. Letronne, Mém. X, 250.

JACOBITES; à quelle époque leur hérésie s'introduisit en Abyssinie et chez les Coptes, Mém. IX, 168.

Jacobs (M.); exposé de ses importants travaux sur la statue de Memnon, et leur appréciation par M. Letronne, Mém. X, 251. — Fait un usage peu fondé d'un passage de Philostrate pour établir une fête de deuil en l'honneur d'Aménophis, 281, note 1. — Son opinion improbable sur la voix de la statue de Memnon, 252, note 1. — Attribue avec peu de probabilité à Probus la restauration de la statue de Memnon, 285, note 2. — Présente à tort Méroé comme le point de départ des traditions memnoniennes, 322.

JACQUEMONT (M.), correspondant, Hist. I, g, 36.

Jacques I", roi d'Angleterre, avait marié sa fille à Frédéric V, électeur palatin, Mém. VI, 653. Jacques II, roi d'Aragon, entre en négociation avec Gazan, roi des Mongols, pour la conquête de la terre sainte, Mém. VII, 386.—Reçoit à Valence, en 1269, une ambassade de Michel Paléologue et du grand khan, roi des Tartares, 341.—Malgré son grand âge, il se détermine à aller au secours des chrétiens d'Orient; résultat de son expédition, 341, 342.

Jade ou pierre de Ia, envoyé en tribut; contrée où abonde cette substance minérale, Mém. VIII, 75.

Jankov, nom de Jean Huniade, en turc, Mém. VII, 314.

JARTELLI (M.), éditeur des nouvelles fables attribuées à Phèdre, Mém. VIII, 317. Voyez Phèdre.

Janus; à quelle époque son temple fut fermé pour la première et la seconde fois, Mém. III, 324. — Son temple ferme trois fois sous le règne d'Auguste, V, 77.

Japon. Voyez Japonais.

JAPONAIS; à quelle source ils ont puisé l'idée de leur écriture, Mém. VIII, 50. — Différences principales qui existent entre leur prononciation et celle des Chinois, 50, 51.— Exposé de leur système d'écriture; leurs syllabaires ou alphabets appelés irofa, siro-kana et katakana, 52 et saiv. — Leur poésie; son caractère particulier, 54.

Jask, cap; sa position et son nom ancien, Hist. I, 71. Voyez Badis et Carpella. Jaubert (M. Amédée) est élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, Hist. IX, 48.

JAVOLS, hameau du département de la Lozère, ne représente pas l'ancien Anderitum, Mém. V, 393 et suiv.

JAXARTE. Voyez Oxus.

200

JEAN, mis faussement pour Jocerannus, Joceran ou Gauceran, sur le catalogue des archevêques de Lyon, par le P. Sirmond, qu'avait induit en erreur une faute de copiste, Hist.VII, 130, 131.—A-t-ilexisté sous ce nom, pour l'an 1403, un archevêque de Sultaniyèh? Examen de cette question par M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. VI, 502, 506 et suiv.

JEAN, prêtre, se disant chapelain du prince mongol Sartak; examen critique de sa prétendue mission auprès du pape Innocent IV, Mém. VI, 454.

JEAN. Hongrois, vient de la part d'Houlagou annoncer à la cour de Rome la résolution où est ce khan de recevoir le baptême et de se convertir au christianisme, Mém. VI, 466.

JEAN, fils de Rodolphe duc d'Autriche, assassine son oncle Albert I'', empereur d'Allemagne, VI, 630.

JEAN, compétiteur de Ferdinand d'Autriche au trône de Hongrie, Mém. VI, 644.

JEAN, duc de Bourgogne, sa conduite et ses actes pendant la démence de Charles VI, Mém. IV, 547 et suiv. — Son entrevue avec le dauphin sur le pont de Montereau, où il est assassiné; considération sur ce meurtre et sur ses suites, 551 et suiv. — Noms de ses meurtriers, 558, 559. — Son fils rend plainte devant

Charles VI, au palais de Saint-Pol, 558.

Jean de Calès, trésorier du comte de Champagne; sa conduite coupable dans le procès de Guichard, évêque de Troyes.

Mém. VI, 606.

Jean de Carcassonne, adjoint à frère André dans son ambassade auprès du grand khan des Tartares mongols, Mém. VI,

JEAN DE CRÉME, prêtre cardinal du titre de Saint-Chrysogone, frappe d'interdit les états de Guillaume Cliton, Mém. IV, 538.

JEAN DE FAYAC, moine jacobin, impliqué dans le procès de Guichard, évêque de Troyes, Mém. VI, 609.

JEAN DE LA FOREST. Voyez FOREST.

JEAN HUSS. Voyez HUSS.

JEAN DE MANDEVILLE; ses voyages, Mém. VII, 413.

JEAN DE MONTECORVINO se rend à Khanbalikh avec la mission de travailler à la conversion des Mongols, Mém. VII, 351, 361, 362.

JEAN DE SAINTE AGATHE, frère mineur, envoyé du pape à la cour de Khoubilai, Mém. VII, 351.

JEAN PETIT, cordelier, justifie l'assassinat du duc d'Orléans, Mém. IV, 568.

JEAN ROMISANT, chevalier, mort empoisonné du temps de Philippe le Bed, par suite d'un maléfice imputé à l'évêque Guichard, Mém. VI, 610, 611.

Jean II, promu à l'archevêché de Sultaniyèh en 1398, fut, suivant M. le baron Silvestre de Sacy, porteur de la lettre adressée par Tamerlan à Charles VI, roi de France, Mém. VI, 514.

JEAN XXI, pape, reçoit des ambassadeurs d'Abaga, roi de Perse, Mém. VII, 345, 346.

JEAN-SANS-TERRE; histoire de son procès, et recherches sur l'authenticité du jugement de la cour du roi rendu contre lui, Mém. X, 638 et suiv. — Ses démélés avec les barons anglais, qui lui imposent la Grande-Charte, 661, 662. JEANNE D'ARC; Inscription et médaille composées en son honneur par l'Académie des belles-lettres, Hist. VII, 141.

JEANNE, épouse de Philippe le Bel, meurt vers le même temps que sa mère, la reine Blanche de Navarre, et sa mort est imputée à Guichard, évêque de Troyes, Mém. VI, 608.

Jeanne, infante d'Espagne, fille et héritière de Ferdinand le Catholique, roi d'Aragon, et d'Isabelle, reine de Castille, est mariée en 1496 à Philippe, fils de l'empereur Maximilien, Mém. VI, 638. Son amous extrême pour son époux, 639. — Ses fils Ferdinand et Charles-Quint, 639 et saiv.

JEFFERSON (M.), associé étranger, Hist. I, 9, 36.

Jenkins; sa collection d'inscriptions antiques publiée par M. Visconti, H. VIII, 13.

Jérusalem (Le roi de) assiégé dans Antioche par les infidèles, Mém. IV, 513.

— Occupée par les Mongols; les Chrétiens y célèbrent la solennité de Pâques, en 1299, VII, 386. Voyez Mangou et Koui-Bouga. — Les saints lieux conservés par les religieux de l'ordre de S. Basile, X, 530. — Établissements qui y furent fondés par les Amalfitains, ibid.

— Foire de Jérusalem, 531. — Son bazar, sa bibliothèque, 532. — (Assises de). Voyez Assises.

JETONS DE PRÉSENCE; à quelle époque en commença l'usage, Mém. IX, 283.

JEUX, imités de ceux des Grecs, introduits à Rome dans les fêtes données au peuple par Néron, Mém. VII, 150.

JEUX (Grands), jeux romains, jeux du cirque, Mém. II, 346, 347. Voyez JEUX SCÉNIQUES.

JEUX APOLLINAIRES; à quelle époque et à quelle occasion ils furent institués, Mém. VIII, 265, 266. — Loi qui fixait le jour de leur célébration, 267.

JEUX FUNÈBRES, avec combat de gladiateurs, leur introduction à Rome, Mém. III, 328.

TOME XI.

JEUX GYMNIQUES; à quelle époque ils commencèrent à tomber en discrédit dans la Grèce, Mém. IV, 182.

JEUX MÉGALÉSIENS; la dépense des repas qui s'y donnaient était réglée par un décret du sénat, Mém. III, 342. Voyez JEUX SCÉNIQUES.

Jeux Publics (Les), à Rome, prennent de grands développements à l'époque de Sylla, M. III, 400. — Nombre prodigieux de bêtes féroces de toutes espèces qu'on y faisait paraître, 400, 401.

Jeux sanglants; époque de leur introduction dans la Grèce et à Rome, Mém. X, 360, 361. — Leur origine chez les Romains, 362. — Premiers jeux sanglants donnés à Rome, 363.

JEUX SCÉNIQUES à Rome; leurs commencements et leur nature, Mém. III, 327. Voyez Spectacles. - Mémoire sur l'origine des jeux scéniques chez les Romains, et sur les lois qui les établirent et en réglèrent la discipline; par M. Bernardi, VIII, 250-316.— Lois théâtrales; leur importance dans la législation romaine, ibid. — Les grands jeux ou jeux romains; leur origine, 251.—Comment les jeux scéniques s'établirent à Rome. 252 et suiv. - Examen et réfutation de l'opinion qui attribue l'origine de l'art dramatique à des orgies champêtres, 254. — Traduction et explication du passage de Tite-Live, l. VII, c. 2, relatif aux jeux scéniques, 257 et suiv. - Ludions et histrions, 257. — Livius Andronicus; changements qu'il introduisit dans les représentations théâtrales, 258; ses ouvrages, 260. — Difficultés de concilier le témoignage de Tite-Live avec celui d'Horace et de Tacite touchant l'époque où l'art dramatique et la littérature grecque s'introduisirent à Rome, 260, 261 et suiv. — Lois théâtrales des Romains, qui mettaient les jeux scéniques au rang des institutions publiques, 264 et suiv. - Les représentations théâtrales n'étaient que les accessoires des anciens

jeux romains qui se donnaient dans le cirque, 265. — apollinaires; à quelle époque et à quelle occasion ils furent institués; loi Licinia qui les réglait; jour et durée de leur célébration, si les représentations théâtrales en faisaient partie, 265 et suivantes. — mégalésiens; époque et occasion de leur institution; ils se confondaient avec les jeux scéniques; ignorance où l'on est sur l'acte de l'autorité publique qui les a institués, 270, 271. — Lois et règlements concernant les auteurs dramatiques, 271 et suiv. - Tableau de la licence dramatique chez les Grecs, 272, 276. - Différents noms du drame latin suivant ses différents genres, 274. — Peine portée contre la diffamation, par la loi des Douze Tables, 276 et suiv. — Examen de la question relative à la peine capitale infligée, suivant Cicéron, aux auteurs dramatiques qui se rendaient coupables de diffamation, 277 et suiv. - Les acteurs étaient réputés infâmes à Rome, et privés des prérogatives des autres citoyens, 277. - Loi Valeria, 279; loi Porcia, 280, qui assuraient un recours aux citoyens romains condamnés à une peine afflictive par une disposition de la loi des Douze Tables, relative au délit de diffamation, 279, 280. - Ignorance où l'on est sur l'application de ces lois, 281, 283. - Nævius puni rigoureusement pour la licence de ses vers; son exil, sa mort; conduite coupable de Plaute à son égard, 281, 282.—Caractère circonspect de la comédie romaine, 283. - Législation romaine sur les discours et les écrits diffamatoires, 283, 284 et suiv. - Lois concernant les acteurs, 287 et suiv. - Causes du mépris attaché à cette profession, 292 et suiv. -Difficultés apportées à l'établissement des spectacles dans les provinces romaines, 204. — La personne des acteurs d'abord abandonnée à la merci des magistrats, 295. — Les histrions

expulsés de Rome et d'Italie à diverses reprises, ibid. — Révolution complète opérée dans l'art dramatique sous Auguste, 296. — La pantomime portée au dernier degré de perfection à cette époque, où elle passe même pour avoir été inventée; acteurs qui se sont rendus célèbres en ce genre; effets prodigieux de leur talent et de leur influence sur les mœurs, 296 et suiv. - Désordres publics causés par leurs rivalités, 297. - Peines ignominieuses infligées à quelques acteurs célèbres, par ordre d'Auguste, ibid. — Désordres graves et mouvements séditieux arrivés sous Tibère pendant les représentations théâtrales; sénatus-consulte rendu pour en prévenir le retour et diminuer l'importance des histrions; principales dispositions de ce sénatus-consulte, relatives aux sénateurs et aux chevaliers, auxquels elles interdisaient de fréquenter les histrions, 298, 299. — Les histrions, chassés de l'Italie par Tibère, sont rappelés par Caligula, 299. — Leurs bannissements et leurs rappels alternatifs sous Néron et ses successeurs, 300.-Ces mesures ne s'étendaient point à tous les acteurs indistinctement, comme le pense M. Heyne; elles ne frappaient que les pantomimes désignés, à partir d'Auguste, sous le nom d'histrions, 300, 301. - Règlements relatifs à la décence du costume et du langage des acteurs, 302. -A Rome, les femmes montaient sur le théâtre, mais elles étaient, comme les acteurs, réputées infâmes et assimilées aux prostituées; une loi d'Auguste défendait, sous peine de nullité, aux sénateurs de les épouser, et leur infamie s'étendait sur leurs filles, jusqu'à la troisième génération, 302, 303. — Obligations pénibles et humiliantes imposées aux acteurs pendant qu'ils étaient sur la scène, 303.—Manière dont les spectateurs manifestaient leur approbation et leur improbation; diverses

٠,

espèces d'applaudissements en usage; leurs différents caractères; procédés particuliers employés pour applaudir, 303, 304. - Lois et règlements concernant les spectateurs, 304 et suiv. — Comment les trois ordres de l'état assistaient aux jeux du cirque dans les premiers temps de Rome, 304. - Place assignée aux sénateurs dans les jeux du cirque et dans les autres théâtres; recherches historiques sur ce sujet, 304 et suiv. - Place particulière des chevaliers au théâtre; à quelle époque cette distinction leur fut accordée par la loi Roscia; ses dispositions et celles de la loi Julia, 307 et suiv. - Rigidité avec laquelle la distinction des rangs fut maintenue au théâtre, sous les empereurs; designatores, leurs fonctions, 300, 310. — Coussins et tapis; à qui il appartenait d'en avoir au théâtre, 310. — Police des spectacles; fonctionnaires qui en étaient chargés; conquisitores, 310, 311. — Cabales, troubles qui agitaient les théâtres; interruptions fréquentes dans les représentations; nature des spectacles demandés par la multitude; peines portées contre les perturbateurs, ibid. — Législation des spectacles depuis l'établissement du christianisme dans l'empire romain, 311 et suiv. - Lois et règlements relatifs aux jeux de gladiateurs, 311, 312; aux cérémonies payennes, 312; aux juges, ibid.; aux jours de fêtes, ibid; aux histrions, 312, 313; aux femmes de thé-Atre, 313; aux portraits des pantomimes, des cochers des cirques et des bistrions en général, ibid. - Coup d'œil jeté sur l'état des spectacles dans les derniers temps de l'empire romain; époque de leur cessation et de leur renaissance en Occident, 314, 315.

Ji-nan, le Ton-King, traversé par une ambassade venue de l'empire romain, sous Houan-Ti, l'an 166 de J. C. Mém. VIII, 124, 125.

JOGERAN OU GAUCERAN, Jocerannus, arche-

vêque de Lyon en 1107. Voyez Jean et Sirmond.

JOHANNSEN (M. Ch. Théod.), auteur d'un ouvrage intitulé, Historia Iemanæ e codice manuscripto arabico concinnata. Réfutation de sa critique d'une opinion de M. le baron Silvestre de Sacy, sur les synchronismes de Hamza Isfahani, Mém. X, 2 et suiv.

Jollois (M.), d'Épinal, obtient en 1823 une des trois médailles décernées par l'Académie des belles-lettres, aux meilleures recherches d'antiquités nationales, Hist. IX, 28.

Jollois (M.), membre de la Commission d'Égypte; ses travaux et ses recherches sur le monument d'Osymandyas, discutés, réfutés ou confirmés par M. Gail, Mém. VIII, 131 et suiv.

JOLPANI, ambassadeur de Juanchus, signe, au nom de ce prince bulgare, un traité conclu avec les Génois de Péra, Mém. VII, 293.—Un apocrisiaire de ce nom, appelé Τζόλπαι, en moldave, 317.

Jomand (M.), nommé membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Hist. VII, 24. — Membre de la Commission d'Égypte; ses recherches et ses travaux sur le monument d'Osymandyas, discutés, réfutés ou confirmés par M. Gail, Mém. VIII, 131 et suiv.

Joppé, port de la Méditerranée, et capitale des états de Céphée, père d'Andromède et roi d'Éthiopie, Mém. X, 315. — Étymologie forcée, qui fait venir de Joppé le nom d'Éthiopie, ibid.

JOSAPHAT BARBARO, voyageur, M.VII, 417. JOSEPH, fils aîné de l'empereur Léopold, lui succède en 1705. Il reprend le Milanez et Mantoue; étendue de ses états à sa mort arrivée en 1710, Mém. VI, 660.

Joseph II, fils de Marie-Thérèse, couronné empereur le 3 avril 1764; acquisitions de la maison d'Autriche sous son règne, Mém. VI, 668, 669.

Joslin, évêque de Soissons, écrit pour la défense de Louis le Jeune, lors du différend de ce prince avec le pape Innocent II; mais ses lettres n'ont point été conservées; pour quelle raison, Mém. VI, 562.

204

Josuna, mesure itinéraire de l'Inde, Mém. X, 233.

JOTAPÉ, nom de quelques princesses de la famille royale de Commagène, Mém. VI, 555, 556, note.

JOTAPIANUS (Notice sur une médaille de l'empereur), par M. Tôchon d'Anneci, Mém. VI, 552, 560. — Recherches pour fixer son véritable nom, 553, note 1. — Conjecture sur le passage d'Aurelius Victor, où il est qualifié du titre de descendant d'Alexandre, 554 et suiv. — Époque de sa rébellion, de sa défaite et de sa mort, 556.

JOUAN-JOUAN (Les), nation tartare, s'opposent à l'agrandissement de l'empire chinois, Mém. VIII, 108.

JOUEURS DE PLÛTE; à Rome; leur nombre aux funérailles fixé par la loi des Douze Tables, Mém. III, 309. — Formaient une centurie dans la division du peuple romain, ibid. — Leur révolte et comment elle fut apaisée, 310.

JOURFROI (Le marquis de), inventeur du bateau à vapeur, Mém. IX, 225.

Joug du triomphe et joug du labourage, Mém. II, 663.

JOUHANNET (M.), à Bordeaux, obtient une des trois médailles d'or décernées par l'Académie des belles-lettres pour les recherches d'antiquités nationales, Hist. IX, 33.

Joung (Les) ou Tartares, Mém. VIII, 111.

Jour intercalaire; où et quand il a commencé à être en usage en Égypte,

Mém. I, 220. Voyez Jours.

JOURDAIN (M. Amable) obtient le prix proposé par l'Académie en 1817, H. V, 31.

JOURNAL DE VERDUN, rédigé par MM. Bonami et Ameilhon, Hist. V, 144; mérite de cette feuille périodique, ibid. Voyez VERDUN et JOURNAUX. JOURNAUX; Mémoire de M. de Saint-Vincens fils, sur les journaux des anciens, Hist. IX, 97, 98. — Les journaux, ignorés des Grecs et des Gaulois, ont été connus des Romains sous les noms de diarium, diurnum, acta diurna, 97, 98; et sous ceux de publica acta, ou, par abrégé, acta ou diurna; époque de leur création; leur nature, leur mode de rédaction et de publication; leur autorité et leur importance; Mém. X, 479 et suiv.

Jours Épagonèmes (Origine de l'institution, des); Mém. I, 205 et suiv.—Par qui introduits, 210; incertitude sur leur introduction, 214, 215.—Conjecture sur le temps où ils furent connus en Égypte, 216.

Jou-rchi (Écriture des), Mém. VIII, 56, 58. — Véritable prononciation de leur nom, VI, 398, note 1. — Ils sont entièrement soumis par Ogodai, successeur de Tchinggis, 403.

Jovis extrema, dans la Taprobane; sa position, Hist. I, 121.

Jovis, Iovispiter, dérivés de Jehovah, Mém. VII, 46.

JOWJUN, mesure indienne, Mém. VI, 145

JUANCHUS, prince bulgare, fait avec les Génois de Péra, un traité, objet d'un Mémoire de M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. VII, 292. — Il était fils de Dobordizé, 293. — Où étaient situés ses états, 297. — Il était, suivant M. Silvestre de Sacy, le même que Dobritzaogli, mentionné dans les annales turques, 311, 312 et s. — Il paraît désigné comme prince ou roi de la ville de Sophie, sous le nom de Janouka-ban, dans une lettre ou mémoire d'Indjèh-Balaban, 314.

JUBA; sens de ce mot chez les Maures, Mém. VII, 46.

Judith, comtesse de Northampton, fille d'Eudes le Champenois, et épouse de Waltef, seigneur danois, Hist. III, 62. — Cause, par sa trahison, la mort de son mari, décapité, 63, 64. — Se condamne à l'exil et à la retraite, ibid.— Ses enfants, ibid.

JUGEMENTS; comment ils se rendaient primitivement chez les nations germaniques et gauloises, Mém. X, 585 et suiv.

— par pairs; leur ancienneté et leur établissement définitif en Allemagne, 596, 597. — (Les) par les égaux ou les pairs sont fondés sur une maxime qui remonte à la création de la monarchie française, 622. — par pairs et par jurés, portés en Orient par les croisés, 606, 607.

Jugas prévaricateurs à Rome, poursuivis, Mém. III, 386. — Quels jours les juges pouvaient assister aux spectacles, sous Théodose, Mém. VIII, 312.

JUGURTHA; exposé historique de sa vie, Mém. III, 376.

Juirs; leur état civil sous les Francs; dispositions législatives qui le réglaient, Mém. VIII, 510.—Leur état en France, en Espagne et en Italie, depuis le commencement du v° siècle de l'ère vulgaire, jusqu'à la fin du xv1° siècle, sujet d'un prix proposé et décerné par l'Académie des inscriptions, Hist. IX, 41.— Leur état politique à Gènes au xv1° siècle, III, 100, 101.— Soumis par le khalife Omar aux lois les plus vexatoires et les plus humiliantes, Mém. V, 45.— Pour leur système métrique, voyez Hébreux.

JULIA (Loi). Voyez Loi.

JULIANUS, prêtre jacobite, convertit les Nubiens, Mém. IX, 167.

Julien, après son retour au paganisme, persécute les histrions, Mém. VIII, 314.

JULIEN d'Ascalon; ses extraits relatifs au système métrique des Syriens, expliqués par M. Gossellin, Mém. VI, 99 et suiv.

JÜLIEN (Saint); lieu de sa sépulture, Mém. V, 397.

JULIENNE, fille naturelle de Henri I", roi

d'Angleterre, mariée à Eustache de Paci, fils naturel de Guillaume de Breteuil, Hist, III, 68.

JULIUS (C.) et L. Virginius, consuls; difficulté chronologique sur leur consulat, Mém. II, 379.

JULIUS CÆSAR, orateur; sa réponse à Métellus, Mém. III, 415.

Julius Firmicus Maternus. Voyez Firmicus Maternus.

JUNIUS (Adrien) range, sans critique, Memnon parmi les architectes, Mem. X, 320, note 2.

JUNON reçoit une offrande de quarante livres d'or, dans son temple de Lanuvium, Mém. III, 351, 352. — On montrait en Troade les enclumes que Jupiter avait attachées aux pieds de cette déesse, X, 321. Voy. cl-après.

Junon (Temple ou Promontoire de) en Ibérie, aujourd'hui cap Trafalgar, Hist. I, 134.

JUNONIA, île. Voyez ÉRYTHIA.

JUPITER CAPITOLIN; offrande immense que lui fait Auguste empereur, Mém. V, 80.

JUPITER CARIEN OU LABRADIEN (Statue de), apportée de Constantinople pour orner l'église de Sainte-Sophie, Mém. II, 563.

JUPITER OLYMPIEN. Voyez TEMPLE.

JUPITER SANCUS, Mém. II, 355.

JUPITER URIUS; emplacement de son temple, Mém. II, 494.

Jurés; origine de ce mot et de la procédure par jurés, Mém. X, 585, 588. — d'Angleterre; leur origine et leur dénomination françaises, 663. — Institués par le code des Assises du royaume de Jérusalem; leur caractère et leurs attributions, 761.

JURIS STUDIOSUS, jurisconsulte et étudiant en droit; seuls textes où se trouvent ces mots, Hist. IX, 77, 78.

Juny formé au sein de l'Institut pour le jugement des prix décennaux, Hist. I, 26. — Voy. Junés.

Justices seigneuriales, cantonales et des bénéficiers. Voyez Bénéficiers. Justin, martyr, Apol. I, n° 55, expliqué, Mém. II, 636.

Justin II, empereur de Constantinople; sa jalousie et sa cruauté envers l'architecte Ignace, Mém. IV, 299.

JUSTINIEN abolit définitivement le culte d'Isis et le paganisme à Philes dans la Haute-Égypte, Mém. X, 193.

JUSTITIUM; ce que c'était, Mém. X, 488.

JUVÉNAL, Sat. II, v. 66 et 78, expliqué pour le mot Creticus, Mém. VII, 160, 161. — II, v. 136, expliqué touchant les mots libris actorum; IX. v. 84, touchant les mots in acta referri, Mém. X, 480.

JUVENTUS (Trésor de la déesse); son institution et sa destination à Rome, *Mém*. X, 469.

K

KABOUL (Gouvernement de); ses divisions et son chef-lieu, sous les Thang, Mém. VIII, 87.

Kabous, fils de Mondhar III, roi de Hira; durée et synchronisme de son règne, suivant Hamza, Mém. X, 9.

KADHÉMA. Voyez LEANITES SINUS.

KAIDOU, prince mongol, fait soulever les tribus tartares, Mem. VII, 395.

KAIM-MAKAM; valeur de ce mot, Mém. I, 11, 31, 35. — Ses attributions, 35, 37.

Kaiomorts, nommé aussi Caioumarath, Gaiomard, Guéémesch et Guéiéhemérété, est l'origine de la première race des rois de Perse et même du genre humain; sa représentation emblématique; étymologie de son nom, Mém. II, 211, 212.

Kai-Phing-rou, ville appelée ensuite Chantou; époque de sa fondation; son emplacement; elle devient le siège de l'empire des Mongols, après sa translation sous Mangou, Mém. VII, 276.

Kais, père d'Alaschath, Mém. X, 84.

Kaïs, père de Noman, Mém. X, 85.

Kais, fils de Saad, gouverneur de l'Égypte sous le khalifat d'Ali, Mém. X, 78.— Attente aux jours de Moawia, 82, 83.

KAÏTBAI, sultan; faits, caractère et durée de son règne, Mém. VII, 114, 115, note 1, col. 1. — Son fils Mohammed lui succède, 115, note 1, col. 2.

Kalba. Voyez Cabana.

KALDAN. Voyez KHANG-HI et TSEBDEN-BALD-JOUR. KALENDÉRI OU KARENDÉLI, ordre de moines musulmans; époque de sa fondation, Mém. X, 58.

KALKAS (Les) deviennent vassaux des Mandchous, Mém. VIII, 66.

KA-MI-CHI, chef-lieu du gouvernement de Ki-cha, Mém. VIII, 87.

Kaminieck pris par les Mongols, Mém. VI, 407.

KAMOUL. Voyez Igour.

KANDAHAR (Le) appelé Ki-pin par les Chinois, Mém. VIII, 98. Voyez KI-PIN. — Ses rapports avec la Chine sous les 'Weī, 108.

Kandjaītou, roi des Mongols; ce qu'en rapporte Hayton, Mém. VII, 384.

Kan-ma-la, roi de Tsin, veut s'opposer aux rebelles commandés par Hai-toz, et il est cerné par eux, Mém. VII, 281.

Kanngiesser (M.) croit à tort que la première Éthiopie des anciens était en Colchide; jugement porté par M. Letronne sur l'ouvrage où M. Kanngiesser émet cette opinion, Mém. X, 316, note 1.

Kan-tcheou (Pays de), appelé Tchang-i, sous les Thang; sa latitude et sa longitude, Mém. VII, 254.—(La ville de); sa réunion à la province de Loung-yeou, Mém. VIII, 81.

Kan-ying, général chinois, visite, par ordre supérieur, la mer d'Occident, sous le règne de l'empereur Ho-ti; terme et résultats de son voyage, Mém. VIII, 123. KAO, mont de la Tartarie, Mém. VII, 287.
KAO-SIAN-TCHI, général chinois; son expédition, sous les Thang, dans le pays de Schasch; sa cruelle perfidie et sa défaite, Mém. VIII, 90. — Lieutenant général sous les Thang, remporte une victoire célébre sur les Tibétains et les peuples du grand et du petit Pourout, révoltés contre l'empire de la Chine; suites importantes de leur défaite et de leur soumission pour la puissance des Chinois, Mém. VIII, 101.

KAO-TCHHANG, pays de la Tartarie occidentale, Mém. VIII, 122. Voyez Tour-FAN.

KAO-TSOU, empereur de la Chine, de la dynastie des Thang; ses relations avec les peuples du pays de Thsao, Mém. VIII, 89.

KAPTCHAK. Voyez CHOU-TCHI.

KARA-BOUGA, Tartare, adjoint à Argoun pour la collection des tributs de l'Arménie et de la Géorgie; sa conduite dure et barbare, Mém. VI, 434.

KARA-KOROUM, siége de l'empire des Tartares mongols et résidence du khakan, Mem. VI, 447, 449, 453. — (Recherches sur la ville de), par M. Abel-Rémusat, VII, 234-291. - Cette ville célèbre a été pendant un certain temps la capitale de l'empire des Mongols, 234. -Les auteurs ne s'accordent point sur sa position et sa latitude, 235, 236 et suiv. - Nommée aussi Ho-lin, 236; d'où lui vient ce nom, 240. — Appelée plus tard Ho-ning, ibid. — Le fondateur de la dynastie des Youan y établit d'abord sa cour, 240, 241. — Principaux faits relatifs à cette ville, depuis sa fondation jusqu'à l'établissement des Mongols, d'après l'historien Chao-kiai-chan, 241, 242.—Itinéraire pour y arriver, d'après le Thang-chou, 244, 246. — Est le même que la capitale des Hoei-hou ou le Holin de la dynastie des Mongols, 245. — Description des pays qui environnent cette ville, d'après le Thang-chou, 251 et suiv. — Textes de la géographie des Thang, appliqués à la détermination de la position de Kara-koroum, 252 et suiv. -Concours frappant de ces textes avec la carte de D'Anville, 253, 254. — Éclaircissements sur la tradition chinoise qui fait les Ouïgours originaires de Karakoroum, 256 et suiv. — Chronique historique qui peut contribuer à déterminer la position géographique de cette ville, 263 et suiv. - Renseignements fournis par l'histoire des Mongols, pour déterminer l'emplacement de cette ville, 268 et suiv. — Mentionnée pour la première fois sous le nom de Ho-lin, dans le Thoung-kian-kang-mou, 268. — A quelle époque cette ville cesse d'être la capitale de l'empire mongol, 276, 277. — Faits postérieurs à l'établissement des empereurs mongols en Chine, qui se rattachent à l'histoire de Kara-koroum et peuvent jeter quelques lumières sur sa position géographique, 277 et suiv. -Placé à tort par Fischer au midi de l'Orkhon, 280. — On y abolit le titre de Siouan-'wei, et l'on nomme deux généraux pour y résider, 284. - Cette ville, d'abord appelée Ho-lin, reçoit le nom Ho-ning, sous le règne de l'empereur OEldjaitou, ibid.—Est affligé d'un tremblement de terre et d'une peste, ibid. - A quelle époque l'histoire des Mongols se tait sur Ho-lin ou Kara-koroum, 285. — Cette ville redevient la capitale des Tartares après leur expulsion de la Chine; faits de cette époque relatifs à Kara-koroum ou Ho-lin, 285 et suiv. - Ne fut pas pris par Su-ta, généralissime de l'armée des Ming, comme l'avance le P. Mailla, 286. — En résumé, degré de précision avec lequel on peut, dans l'état actuel de nos connaissances, fixer la position géographique de cette ville, 288, 289. — Exposé succinct des rapprochements qu'on peut établir, relativement à Kara-koroum, entre les récits des écrivains chinois et celui de nos voyageurs du moyen âge, 289, 290. Karaoglan; sens de ce mot dans Makrisi, Mém. VII, 70, note 1, col. 2.

KARASANKOR, émir, gouverneur d'Alep, échappe un grand nombre de fois au poignard des Ismaéliens, connus sous le nom d'Assassins, Mém. IV, 20.

KARATS; valeur de ce mot, Mém. I, 26.
— Nom des divisions du territoire de l'Égypte, VII, 77.

KAREK. VOYEZ SOPHTHA.

Karendéli. Voyez Kalenderi.

KARGO, île. Voyez TABIANA.

KARICAL. Voyez CALIGARDAMNA.

KARLOURS (Les) s'emparent de Nou-chehe ou la Nouvelle-Ville, Mém. VIII, 105.

KARMATES (Les), branche des Ismaéliens, Mém. IV, 3. — Surnom des Ismaéliens, expliqué, 68. — Profanent la Mecque, et enlèvent la pierre noire, 3; ils la restituent, 5. — Se rendent très-redoutables à l'empire des khalifes Abbasides, 6, 7. — Ils disparaissent de l'histoire, 7, 8. Voy. CARMATES.

KARUN, rivière du golfe Persique, Hist.

I, 53. — Répond au Mezbour, 55. — vient du mot grec Charax, ibid. — Ne paraît point dans la carte de Ptolémée, et pourquoi, 64.

KASARIN, rivière; son nom ancien, Hist. I, 185.

KASCHEMIRE (Le); idée que les Chinois se forment de sa position géographique; ses forces militaires; ses relations politiques avec l'empire de la Chine sous les Thang, Mém. VIII, 105, 106.

KASCHGHAR OU KIA-CHI-HA, Mém. VII, 257. Voyez Sou-LE.

KASI-BEG (Le mont) des modernes n'est point le Caspins mons des anciens, suivant M. Walckenaer, Mém. VII, 226.

Kast, nom d'une mesure pour les choses sèches, Mém. IX, 72, note 1.

KATA-KANA, syllabaire ou alphabet des Japonais; en quoi il diffère du firokana, Mém. VIII, 53. KATIF. Voyez MAGORUM SINUS.

KAUMBOLE, ville de l'Inde; son nom ancien, Hist. I, 102.

KAUNAKÈ, καυνάκη, expliqué, Hist. IX, 55. Kéif, des Persans, Mém. IV, 48; des Arabes, 50, 51.

KÉLAM. Voyez Aus.

KÉLAOUN; date de l'entière extinction de sa dynastie, Mém. VII, 92.

KEMA et KEM. Voyez KIAN.

KEN, rivière d'Angleterre; son nom ancien, Hist. I, 211.

KENMARE, fleuve d'Irlande; son nom ancien, Hist. I, 221, 222.

Kentzingen (Date de l'acquisition de la ville de) par la maison d'Autriche, Mém. VI, 633.

Kerkuan, rivière du Khos-istan, Hist. I, 53, 54.

Keroulen ou Kerlon. Voyez Kiu-lan. Kesch (Pays de); ses relations politiques avec la Chine, sous les *Thang*, *Mém*. VIII, 93.

KETBOUGA est vaincu par le sultan d'Égypte à Ain Dialout, Mém. VII, 336.

Khadidja, épouse de Mahomet, lui cède l'esclave Zeid, Mém. X, 69.

KHAIBAR, partagé, Mém. V, 25.

KHAÎR-BEY, nommé gouverneur de l'Égypte par Sélim I", Mém. I, 60.

Khakan; signification de ce titre, Mém. VI, 421. — Il ne peut y avoir qu'un khakan; comment et à quel titre on peut aspirer à le devenir, VIII, 76. Voyez Chagan.

KHALAPSCHÉH. Voyez TALMIS.

KHALDJAN, fils de Kasem, met par écrit les révélations du prophète Houd, *Mém.* IX, 78.

KHALED, fils de Thabit Fahmi, refuse de se charger de percevoir le droit nommé macs, Mém. V, 61.—Particularité sur la capitulation qu'il accorda aux habitants de Hira, 16.

KHALIFES (Fin de la puissance des) après la prise de Bagdad par Houlagou-il-khan, en 1258, *Mém.* VI, 465. KHAN (Le) céleste, désigne l'empereur de la Chine, Mém. VIII, 89, 127.

KHAN-BALIKH OU PÉKING, Mém. VII, 373. KHANG-HI, empereur de la Chine, fait lever par les jésuites la carte de ce pays, Mém. VI, 152, 153.

Kнамс-ні, empereur des Mandchous; ses guerres contre Kaldan et contre les Olet, *Mém.* VIII, 67.

KHAN-KIE, capitale du pays de Schasch, est érigée en gouvernement sous le titre de Ta-wan, Mém. VIII, 89.

KANG-KIU, premier nom du pays de Samarkand, Mém. VIII, 94.

Kharadi, impôt; sa nature, M. V, 47, 48; I, 57.—Valeur de ce mot, I, 113, 116; V, 11, 15.— En quoi diffère du taksit, I, 127.—Comment il s'établissait et se prélevait avant la domination turque, V, 72.— Formalités prises pour son adjudication et son administration, 69.— Jusqu'à quelle époque ses registres furent tenus en langue copte, ibid.— Ses dispositions relatives aux personnes converties à la religion musulmane, 52.— En quoi diffère du djizyèh, 53.— Son produit du temps d'Amrou, 57.

Kharedja, fils de Hodhafa, lieutenant d'Amrou, est assassiné à sa place par Yézid, Mém. X, 82, 83. — Origine du proverbe: Je voulais Amrou, et Dieu a voulu Kharédja, ibid.

KHAREDJITES; leur complot contre la vie d'Ali, de Moawia et d'Amrou, Mém. X, 82.83.

KHARISME (Le); sa position géographique; sa capitale; ses relations politiques avec la Chine, sous les Thang, Mem. VIII, 93. KHATKIN, dài, Mém. X, 97.

KHATUN (KHO-TUN), titre turk d'une princesse de Samarkand, correspond à celui de Kiun-fou-jin, en chinois; sa signification; il a souvent été pris par les Chinois pour un nom propre, Mém. VIII, 95, 96.

KHEM, véritable nom du fleuve Enisei, Mém. VII, 283.

TOME XI.

KHÉRASKA, mesure arménienne; son évaluation, Mém. VI, 92, 94, 95.

KHIAN-LOUNG, empereur des Mandchous; ses expéditions contre Amoursana, Mém. VIII, 67.

KHIDMET; valeur de ce mot, Mém. I, 136 et suiv. 152.

KHIEÏ-LOU-LIAN. VOYEZ KIU-LAN.

KHIEÏ-PE, gouverneur de Ho-lin, seconde le rebelle Haï-tou, Mém. VII, 281.

KHI-PE reçoit de Hoang-ti l'ordre de goûter les plantes, etc. pour composer le Pen-thsao-king, Mem. X, 121.

KHI-PI, prince de Fargana; sa mort; son successeur, Mém. VIII, 97.

KHI-TAN (Les), peuples; pays qu'ils habitent, Mém. VII, 273. — (Ecriture des), VIII, 56, 58.

KHITAT; leurs conquêtes dans la-Chine septentrionale, Mém. VIII, 78, 79.—
Leur nom est donné par les Tartares aux Chinois, et passe jusqu'en Occident, où l'on en a fait le nom du Catai, ibid.

KHIU-LAN-NA (Royaume de); ses relations avec la Chine, sous les Thang, Mem. VIII, 105.

KHIU-LI, dans la Tartarie occidentale, Mem. VIII, 120.

KHIU-LOU (Le magasin de); son emplacement, Mém. VIII, 121.

KHIU-'WEI (Royaume de), appelé aussi Chang-mi; sa position géographique; ses relations avec la Chine, sous les Thang, Mem. VIII, 105.

KHODABENDEH, fils d'Argoun, et fondateur de Soultaniyeh, Mém. VII, 372. — Il reçoit une lettre du pape Nicolas IV, 383. — Il succède à Gazan, roi de Perse; date de son avénement, 389. — Il abjure le christianisme et embrasse le musulmanisme, ibid. — Il cherche, comme ses prédéceseurs, à former des alliances avec les princes chrétiens, et il envoie à cet effet à Philippe le Bel un message écrit en langue mongole et en caractères ouïgours, conservé dans les archives royales de France, et publié en

210 TABLE

copie figurée, avec des éclaircissements, par M. Abel-Rémusat, 390 et suiv. Importance de cette pièce, qui révèle un fait historique inconnu, 389. — Il se nommait OEldjaiton, dans sa propre langue; étymologie de ce nom, 392.— Il est appelé Algiapton par d'Herbelot et Deguignes; cause de cette différence, ibid. note 1. — Fixation de la date de l'ambassade qu'il envoya aux princes chrétiens d'Occident, et son résultat, 399 et suiv. — Sa mort met fin pour toujours au projet d'alliance entre les Mongols et les Occidentaux, 402, 403.

Khodjend, ville; relations politiques de ses princes avec la Chine, sous la dynastie des Thang, Mém. VIII, 96. — Elle est érigée en tcheou, sous le titre de Mou-lou, ibid.

Kho-han des Turks; sa résidence, Mém. VII, 249.

KHOLLIÈH; valeur de ce mot, Mém. I, 23. KHOMAR des Zémindars, Mém. I, 155.

Kno-po-тен, prince de la ville de Ho-se, se reconnaît tributaire de l'empire de la Chine, sous les Thang, Mém. VIII, 97.

KBOBASAN (Le), appelé Ki-pin par les Chinois, Mém. VIII, 98.

Kuon-Mousa, fleuve du Khos-istan, l'ancien Pasitigris ou Euleus, prend différentes noms dans ses différentes parties, Hist. I, 54, 55.

Knos-ISTAN; ses rivières, avec leur correspondance aux rivières anciennes, Hist. I, 53, 54.

KHOSBOU. Voyez CHOSROES.

KROTAN; sa communication avec la Chine est rouverte sous le règne de Ming-ti, après une interruption de soixante-cinq ans, Mém. VIII, 122.

Knotea, prière publique, Mém. IX, 293. Knotus, mère de Chao-won-khai-tchoue, roi de Mi, recoit le titre de kinn-fon-jin, Mém. VIII, 96. Voyez Кнатин.

KHOUA-TCHEOU (La ville de); sa réunion à la province de Loung-yeou, Mém. VIII, . 81.

Khoubilai prend possession du trône de l'empire des Mongols, et fait la guerre à A-li-pou-ko ou Arik-bonga, son competiteur, Mem. VII, 277, 278. - 1 envoie le général Pe-yan pour réduire les princes mongols révoltés contre Nanmon-ho, chargé du commandement de la Tartarie, 279. — Il donne au grand général Pe-yan le commandement de toutes les troupes de Ho-lin, 280. — Il se met lui-même à la tête d'une armée pour aller châtier le prince Hai-tou, 281. -Empereur de la Chine, il favorise les travaux de l'astronome Kono-cheon-king, 238. — Le même que Chi-tson, 242. - Khakan, il fait embrasser le bouddhisme à ses sujets, VI, 429. - N'était point converti au christianisme, comme l'avaient fait croire les ambassadeurs tartares et mongols auprès du saintsiége, VII, 349, 350. — Il se fixe, dès 1260, sur le choix d'une religion, qu'il fait adopter à ses sujets, et crée un pontife sous le titre de maître du revenue, 349.— C'est depuis lui que le lamisme ou bouddhisme réformé est devenu la religion commune à tous les Mongols, 350. — Il recoit des missionnaires envoyés par le pape, 351.

Kouen-Lun, mont, le même que l'Himàlaya, Mêm. VII, 273.

Khouly, employé du multézim, Mém. I, 165.

KHOUO-KHANG, surnommé Tchoung-ho et appelé aussi Kokan, général du prince Houlagou, l'accompagne dans son expédition en Occident, et en laisse une relation curieuse, traduite par M. Abel-Rémusat, Mém. VII, 270 et suiv.

Khouo-khe (Pays de), Mém. VII, 283. Khouo-pie-liei (Pays de), Mém. VII, 283. Kia Buzurc-umid, successeur de Hasan ben-Sabbah, Mém. IV, 17. — Fonction qu'il obtient après la mort de Hasan ben-Sabbah, 77.

Kiabbos, fleuve, communément appelé Marava et Soucova, Mém. VII, 303. KIA-CHI-HA OU KASCHGHAR, Mem. VII, 257.

Kia-iu (Le passage de), frontière de l'empire de la Chine, Mém. VIII, 73.

Kiai-yin, nom des caractères syllabiques des Chinois, Mém. VIII, 39.

Kia-kian-tchha-han, palais; époque de sa fondation, Mém. VII, 269.

Kian, ville de Perse; ses relations avec la Chine, sous les Thang, Mém. VIII, 105.

Kian, l'Enisei, rivière, appelé aussi Kema et Kem, Mém. VII, 252.

Kian-kouen (Les), les mêmes que les Kie-kia-se ou Kirkis, appelés aussi Kili-ki-se; leur position géographique; étymologie de leur nom, Mém. VII, 251, 252.

KIA-TSIEÏ; caractères métaphoriques des Chinois, Mém. VIII, 36, 38.

KIAN-TA, royaume, Mém. VIII, 104.

KIAN-TCHI, pays de la Tartarie occidentale, soumis à l'empire chinois sous les Han, Mém. VIII, 120.

KIANG (Les), ou Tibétains, Mém.VIII, 111, 113,

KIBLA, Mem. X, 99.

KI-CHA (Gouvernement de); époque de sa création; son emplacement; ses divisions, Mém. VIII, 87.

Kieffer (M.) est présenté pour la chaire de langue turque, vacante au Collége royal de France, *Hist*.VII, 3.

Kiri-cei-mi-'L, Kaschmire, Mém. VII, 276.

KIE-LI-FA-CHI-KHIOU-EUL, roi de Ko-tha-lo-tchi, Mém. VIII, 102.

KIEOU-YOUEĪ-TE-KIAN (Le pays de) renfermait, sous les Thang, le gouvernement de Wang-thing, Mém. VIII, 88.

Kiew, pris par les Mongols, Mém. VI, 407.

Kilan, contrée à l'orient du Tokharestan, Mém. VIII, 91.

KILGAAR, rivière d'Irlande; son nom ancien, Hist. I, 219.

Killing; explication de ce mot, Mém. I, 78, note. — ziamet, ibid. col. 1.

Ki-Lian, montagne; sa position, Mém. VII, 254.

KI-LI-KI-SSE. Voyer KIAN-KOUBN et MA-A-TCHOUNG.

Kings, ou livres classiques des Chinois, Mém. VII, 14. — Les Chinois ont coutume de désigner les parties ou chapitres des livres classiques, par des mots qui se trouvent au commencement, sans avoir égard au contenu du chapitre, 15.

KIN-HOA, titre du prince Tou-ho, roi de Mi et de Samarkand, Mém. VIII, 95.

KI-PIN (Pays de); variation dans son étendue; son nom donné par les Chinois à différentes contrées; relations politiques de ses princes avec l'empire de la Chine, sous les Thang, Mém. VIII, 98, 99. — Il est érigé en gouvernement sous le titre de gouvernement de Siconsian, 98.—(Le royaume de) ou de Kandahar, remplacé, sous les Thang, par le gouvernement de Sicou-sian, 87.

KIOUE-CHOUANG-NI-KIA. VOYEZ HO.

KIRAT; valeur de ce mot, Mém. I, 11.

KIBRÈS. Voyez SAMYDAGES.

KIRKIS. VOYEZ KIAN-KOUBN.

Kirmanschah ou Chermonsac, Mém. II, 166; ses inscriptions et ses monuments expliqués par M. Silvestre de Sacy, 162 et suiv. — Description d'une montagne située dans les environs de cette ville et où se trouvent des antiquités, 166 et suiv. — Fondé par Bahram, 186. — Surnom de Bahram, ibid.

Kisilbas-noor. Voyez Ki-Tse-Li-Pa-sse. Ki-Tse-Li-Pa-sse, île, la même que Kisilbasnoor; sa position géographique, Mém. VII, 271.

KIU-LAN, rivière, désigné aussi sous les noms de Keroulen, Kerlon et Khiei-loulian, Mém. VII, 261.

Kiu-mi, petit état du Tokharestan; sa position géographique; ses relations avec la Chine, sous les *Thang, Mém.* VIII, 92. — (Royaume de), 87. KIUN; signification de ce titre donné à une ville, en chinois, Mém. VII, 254. -Division territoriale des Chinois, VIII, 119. - Campement ou station militaire; combien il y en avait à la Chine, sous les Thanq, 86.

KIUN-POU-JIN; sur ce titre chinois, voyez ici Khatun.

KIU-YAN, lac; sa position geographique; n'est pas le So-pou-noor, comme le suppose Deguignes, Mem. VII, 255.

KIVARBEG, chargé de dresser un nouveau cadastre de l'Égypte, après l'incendie de ses archives, Mém. I, 143.

KLAPROTH (M. Julius); son voyage au Caucase, Mem. VII, 225, 232. - Etymologie qu'il donne du nom de cette chaîne de montagne, ibid. — Auteur d'une dissertation sur l'origine du papier-monnaie, citée, 417, note 1, col. 2.

KLOPSTOK (M. Frédéric-Gottlieb), associé étranger de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 9.—Sa mort et son remplacement, 33.—Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, par M. Dacier, secrétaire perpétuel, 313 et saiv. - Sa naissance, son éducation et ses études, ibid. - Son début dans la carrière littéraire, 314, 315.—Sa Messiade analysée et appréciée, 315-324.—Comparé à Milton, 321 et saiv. - Difficultés qu'il eut à vaincre; révolution opérée par lui dans la langue et la poésie allemandes, 324. - A quel âge il publia sa Messiade; sensation produite en Allemagne par ce poēme, 325, 326.—Sans fortune, il trouve un protecteur dans M. le comte de Bernstorf, 326. — Il se rend à Copenhague auprès du comte de Bernstorf, et ne se sépare plus de lui, 327. - Son mariage avec Méta Moller, ibid. - Il devient pensionnaire de Frédéric V. - Il revient se fixer à Hambourg, 328. -Ses poésies lyriques, 329.—Ses discours sur la langue allemande, et ses tragédies, 332. — Son second mariage, 333. - Son enthousiasme pour la révolution

française, 331.—Il est déclaré citoyen français par un décret de l'Assemblée constituante, 332. — Nommé membre de l'Institut, il lui adresse une lettre. qui est son dernier morceau littéraire, ibid. — Sa mort et sa pompe funèbre, 332 et suiv.

Krūtz (M.); auteur d'une dissertation, de Fædere bæotico, Mém. VIII, 215,

KNIGHT (M.), son Analyse de l'alphabet grec, citée et appréciée, Mém. V, 368, note 2. — Combattu au sujet de son opinion sur le digamma éolique, 369. 370, note 1.

Koch (M.), correspondent, Hist. I, 10, 37. KODHAI, Mem. V, 34.

Kodouri (Abou'lhosain Ahmed ben-Mohammed), jurisconsulte musulman; son vrai nom, son époque, ses ouvrages, Mém. V, 8, note 2.—Extraits de son Traité sur le droit de guerre des Musulmans, q et suiv.

KŒNIGSLUTTER (Bataille de), gagnée sur Christiern IV par Wallenstein, général de l'empereur Ferdinand II, Mém. VI, 654.

Ko-не, ville; siège du gouvernement de Sieou-sian, Mém. VIII, 87.

KOIL, ou COIL, ou COR, mot indien; son sens, Hist. I, 95.

KOKAN. VOYEZ KHOUO-KHANG.

KO-LE-TI-KIN, fils de Youei-lun, chef des Ouigours, Mém. VII, 256. — Sa résidence, 257.

Ko-LOUAN, lac de la Tartarie, Mém. VII, 287.

Ko-Lo-Pou-Lo, roi de Se-ti-hen, se déclare tributaire de l'empereur de la Chine, sous le règne de Kao-tsou, et reçoit le titre de hoai-te-wang, Mem. VIII, 8q.

KÔLOUN, lac, Mém. VII, 285.

KOLOUN-NAGOUR. VOYEZ KOU-LOUAN.

Komu; sens de ce mot, Mém. I, 56, n. 1.

KONGORLAN. VOYEZ SOULTANIYEH.

KOPANG, monniae du Japon, Mém. IX, 278.

Ko-pi-chi. Voyez Nan-se-in.

KOREISCHITES. VOYEZ HODAÏBIYYA.

Kosnoès, roi de Perse; ce que les auteurs chinois rapportent de sa mort et de ses successeurs, Mém. VIII, 102, 103.

Kotaībaн, fils de Moslem, général, de la tribu de Behaly; difficulté sur le lieu de sa mort et de sa sépulture, levée par M. Abel-Rémusat, Mém. VIII, 107.

Ko-THA-LO-TCHI. Voyez Sie-1U.

Ko-THA-LO-TCHI, contrée de la Chine occidentale; nom de ses anciens habitants; gouvernement qui y fut créé sous les Thang; son siège, Mém. VIII, 87.

Kou; sens et emploi de ce mot en chinois, Mém. VII, 37.

KOUA-JIN OU KOUA-TE; signification de ces mots en chinois, Mém. VII, 37.

KOUAN-LING-TSEU, ouvrage de Yun-hi, disciple de Lao-tseu, Mém. VII, 7.

KOUAN-NEI, province frontière de la Chine, Mém. VIII, 80.

KOUA-TGHEOU, Mem. VII, 285.

KOUEÏ-CHAN (Pays de). Voyez Schasch.

KOURI-CHOUANG, nom d'une des cinq principautés de la Sogdiane, donné au pays de Ho, Mém. VIII, 93.

Kouei-hoa. Voyez Koukou-hotan.

Koueï-sin-wang, titre donné au prince de Tabarestan, Mém. VIII, 104.

Kouri-tseu ou Bisch-balikh, une des quatre garnisons ou possessions militaires des Chinois; époque de son établissement, Mém. VIII, 85.—Royaume de la Tartarie occidentale; ses relations politiques avec l'empire chinois, sous les Tsin, 111.—Son souverain se soumet à l'empire chinois, sous les Tsin, ibid.

Kouei-yeou ou Gayouk; sa résidence, Mém. VII, 269.

KOUEN. Voyez WEN-KOUEN.

Kouen-ніц (Gouvernement de); sa création; son siège, Mém. VIII, 87.

KOUEN-LUN (Le mont) des Chinois; à quoi

il correspond en géographie, Mém. VII, 10.

KOU-HIAN OU KOU-YANG; sa position geographique, Mem. VII, 4, note 1.

Koui-Bouga, général mongol, chargé de faire la conquête de Jérusalem, pour la remettre aux chrétiens, Mém. VI, 465.

— Il s'empare de la ville de Sidon, dont les habitants avaient tué son neveu, ibid.

— Il est défait par le sultan d'Égypte, 468.

KOUROU-HOTAN (La ville de), en Koueihoa; sa latitude et sa longitude, Mém. VII, 260.

KOU-LI-HAN (Pays des); sa position géographique, Mém. VII, 251.

KOU-LOUAN (Le lac), est le même que le Kôloun-nagour ou Coulonnor, Mém. VII, 261.

Kou-me (Gouvernement de), dans le royaume de Ta-mou; époque de sa création, Mém. VIII, 87.

KOUNDALAN; recherches sur ce mot mongol, Mém. VII, 372.

KOUO-CHEOU-KING, astronome chinois; notice sur sa vie et ses travaux, Mém. VII, 238.

Kour. Voyez Cyrus.

Kou-sa-пo, en chinois, le même que Kosroès. Voyez ce nom.

Koutlouk, un des généraux de Gazan, Mém. VII, 385.

Kou-тou-сыі-чло-сыл, ville, chef-lieu du gouvernement de Kaboul, Mém. VIII, 87.

Kou-tou-lou-pi-kia; sa résidence, Mém. VII, 265.

Kou-тou-Lou-тним-тна-тou, roi de Tokharestan, reçoit de l'empereur de la Chine le titre de i-hou du Tokharestan et de roi des Gètes, Mém. VIII, 91.

KRICHNA. Voyez Adamas et Mæsolus.

KUHESTEK. Voyez HARMOZUM.

 $\mathbf{L}$ 

A (Lambda), confondu avec l'A, Mém. II,

AA et M confondus, Mém. V, 358.

Labat (Dom), bénédictin, auteur du premier volume d'une nouvelle collection des conciles des Gaules; son éloge par D. Brial, Hist. IX, 182, 183.

LABÈNE (M.), correspondant, Hist. I, 9, 37.

LABERIUS, chevalier romain, contraint de monter sur le théâtre par Jules-César, déplore son infortune, Mém. VIII, 290.

LABERIUS, grammairien du temps de Sylla, Mém. IX, 399.

LABORDE (M. le comte Alexandre DE), remplace M. de Toulongeon à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Hut. V. 32. — Entreprend, en 1810, de réunir dans un grand ouvrage, et par ordre chronologique, la description et les dessins de tous les monuments et édifices précieux échappés, en France, aux ravages du temps et des révolutions; il provoque, à cet effet, des mesures de la part du ministre de l'intérieur, et indique la nature et le plan des recherches recommandées aux préfets des départements, VII, 9, 10.

LABOUR, en Égypte, Mém. I, 23. — Sans charrue chez les anciens, III, 2. Voyez LABOURAGE.

LABOURAGE avec le pic, chez les anciens, Mém. II, 625. Voy. INSTRUMENTS.

LABOUREUR (LE), traducteur de l'Anonyme de Saint-Denis, Hist. I, 293.

LACÉDÉMONE; ses rois avaient des conseillers; leur nombre, Mém. V, 358 et suiv.

— Nombre des hommes qui composaient la garde de ses rois, 361, note 1.

LACOBRIA, ville. Voyez LACOBRIGA.

Lacobriga, ville d'Espagne, aujourd'hui Lagos; sa position et son étymologie, Mém. VI, 333. — Ville des Vaccæi, la même que Lacobria, 335.

LACRYMATOIRES (Vases appelés). Voyez Vases.

LACRYMIS ET OPOBALSAMO REDUM CONDERE, formule d'inscription funéraire, expliquée, Hist. VII, 94.

LACUNAR; signification architecturale de ce mot, Mém. III, 237.

LACUS BRIGANTINUS, aujourd'hui le lac de Constance, Mém. VI, 327. — Ses environs habités par les Celtes au temps d'Hérodote, ibid. — Les Thraces, partis des environs de la Macédoine, viennent s'établir sur les bords de ce lac, et y fondent les cités de Brigantium et de Brigobanne, 338.

Ladislas, fils de Casimir, roi de Pologne, obtient la couronne de Bohème en 1471, Mém. VI, 634.

LADISLAS, fils de l'empereur Albert II d'Autriche et de l'impératrice Élisabeth, né en 1440, est reconnu, aussitôt après sa naissance, roi de Bohème et de Hongrie, Mém. VI, 632, note 1.

Ladislas IV, dit le Posthume, roi de Bohème, Mém. VI, 634.

LADJIN (Almélic-almansour), sultan, surnommé Hosam-eddin, c'est-à-dire, le glaive de la religion, opère, au commencement de son règne en Égypte, un changement important dans le partage des apanages militaires des gens de guerre, Mém. VII, 75.—Il fait un nouveau cadastre des terres en Égypte, et cette opération est appelée cadastre de Ladjin, 76, 77.

LAGAN, rivière d'Irlande; son nom ancien, Hist. I, 219.

LAGIDES (Les) s'étaient faits Egyptiens, Mém. X, 311.— (Annales des). Voyez CHAMPOLLION-FIGEAC.

LAGNI (Concile de). Voyez CONCILE.

LAGNUS SINUS, de Pline; sa position déterminée, Hist. I, 173.

Λαγωδόλον (Le), instrument de chasse;

sa description et son usage, Hist. VII, 55, 60, 61. — Le même que le ponanor de Xénophon, 60. — Était aussi la houlette des pasteurs, et répond au pedum des Latins, 61. — Servait de aigne distinctif aux acteurs qui représentaient les habitants de la campagne, 61.

Lagos, ville. Voyez Lacobriga. La guépière. Voyez Guépière.

LAINAGE; ses procédés chez les auciens, Mém. IV, 253 et suiv. Voyez LAINE.

LAINE (Espèces de) les plus estimées chez les anciens, Mém. IV, 226. — Sa fabrication et ses diverses qualités dans l'Italie antique, V, 96 et suiv. — Par qui filée dans l'antiquité, ibid.

LAI- WEI-KOUE, nom honorifique donné à l'état de Kesch, Mém. VIII, 93.

LAIT; servait à Rome aux libations, Mém. III, 347.

LAJARD (M. Félix) obtient le prix décerné par l'Académie des inscriptions, en l'année 1825, Hist. IX, 42. — Est élu membre de l'Académie, 48.

LARANAL (M. Joseph), membre de la troisième classe de l'Institut, Mém. I, 8, 35.

LALANDE (M. DE), astronome; beau trait de ce savant envers son collègue Garnier, Hist. I, 351. — Se dévoue pour sauver M. Dupont de Nemours proscrit pendant la révolution, VIII, 32.

LAMA; à quelle époque et par qui commença la succession des grands lamas, Mém. VII, 350. Voy. aussi LAMISME.

LAMBAY, ile d'Irlande; son nom ancien, Hist. I, 223.

LAMES de métal employées par les auciens pour la toiture des édifices, Mém. III, 271.

LAMISME OU BOUDDHISME réformé; à quelle époque il devient la religion commune à tous les Mongols, Mém. VII, 350.

LAMPE (La) d'or de Callimaque, laquelle brûlait dans le temple de Minerve Poliade, passait pour être inextinguible, Mém. III, 177. — Lampe du temple de Pan en Arcadie, ibid. — La destination des lampes était purement religieuse, 178, 179.

LAMPRIDIUS (Æl.), in Alex. Severo, cap. 39, expliqué par M. Mongez, touchant les changements introduits dans le système monétaire par Alex. Sévère, Mém. IX, 266.

LAMPROIES; excessivement recherchées à Rome; exemples de l'engouement de quelques Romains pour ce poisson, Mém. III, 390, 391.

LANCRET (M.); son Mémoire sur le système d'imposition territoriale de l'Égypte, cité, Mém. I, 159. — Cité, VIII, 196, 197.

LANDRI, évêque de Paris. Voyez SAINT-DENIS, abbaye.

Lane (La), rivière, l'ancien Thalweg, Mém. VI, 376. — Bras de la Vienne, beaucoup plus considérable autrefois, 381.

LANFRANC, jurisconsulte célèbre, confident de Guillaume le Conquérant, Mém. X, 658.

LANGBAIS, dans le département de la Loire, est l'ancien Alingaviensis vicus de Grégoire de Tours, Mém. VI, 392.

Langlès (M. Louis-Mathieu), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. 1, 8, 35. — Membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, meurt le 29 janvier 1824, et n'est pas remplacé nominalement, IX, 46. — Réfutation de l'explication qu'il donne du phénomène vocal du colosse de Memnon, Mém. X, 339. — Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, Hist. IX, 100 et suiv. — Sa naissance; sa famille: ses premières études, ibid.— Innocent subterfuge par lequel il obtient de son père la permission de se livrer à l'étude de la littérature orientale, et particulièrement de la langue persane, 102. — Il publie les Instituts de Tamerlan, traduits du persan d'Abou-Taleb ; jugement sur cette traduction comparée à celle de Davy, 102, 103. - Il est chargé par M. Bertin de publier le dictionnaire mandchou-français, composé par le P. Amyot, 102. — Ses travaux sur l'alphabet mandchou; quelle part lui revient dans la découverte de l'analyse de ce syllabaire tartare, 103, 104. — Il entre au service, et obtient une lieutenance dans la garde du tribunal des maréchaux de France, ibid.—Il présente, en 1790, une adresse à l'Assemblée nationale, pour obtenir la création d'une chaire des langues orientales, 106.—Il est nommé, en 1793, conservateur des manuscrits de la Bibliothèque nationale, ibid. — Il réussit enfin à faire créer par la Convention nationale, l'École spéciale des langues orientales vivantes; il en est nommé administrateur, et y obtient la chaire de persan, 107.-Caractère particulier de son mérite et de ses travaux, 109, 110. - Liste de ses principaux ouvrages, 109 et suiv. -- Les Monuments anciens et modernes de l'Hindoustan, sont sa dernière production; esquisse et appréciation de cet ouvrage, 111,112. — Qualités qui le distinguaient obligations que lui ont les études orientales, 114, 115. — Traits distinctifs de son caractère; son cabinet ouvert à tous les savants, et devenu leur rendez-vous; services particuliers rendus par M. Langlès à l'étude et à la propagation des langues orientales, ibid. — Sa mort, 116.

Lango, l'ancienne Cos.

Langobriga, ancienne ville d'Espagne; son étymologie et sa position, Mém. VI, 333.

LANGRES (L'évêché de) est enlevé par saint Bernard à un moine de Cluny, qui y avait été élu canoniquement, Mém. VI, 566, 567, 575.

LANGUE ÉGYPTIENNE. Voyez ÉGYPTIENS. LANGUE (La) GERMAINE ou tudesque, parlée à la cour des rois francs, dans les Gaules, n'était pas employée dans les actes publics, Mém. X, 592.

LANGUE GRECQUE (Recherches de M. Letronne sur l'introduction et la propagation de la) en Abyssinie et en Nubie, Mém. IX, 170 et suiv. — (La) grecque en usage à Rome au temps de Numa, II, 451 et suiv. — employée pour la rédaction d'un traité conclu en 1387, entre Morath-bey, fils d'Orkhan, et la république de Gènes, Hist. III,

LANGUE LATINE (La) introduite dans le dialecte d'Alexandrie, Mém. IX, 177.

LANGUE ROMANE (La), née de la corruption du latin, devient la source de la langue française, Mém. X, 592.

LANGUE UNIVERSELLE (Système de), conçu par Murr, Mém. VIII, 39; 44.

LANGUES ORIENTALES (Chaires de), établies par le concile de Vienne, tenu en 1311 et 1312, Mém. X, 545.

Langues (Théorie analytique du vocabulaire primitif des) Mém. VIII, 15.

Lan-Iu, général chinois, défait l'armée des Mongols, commandée par Tho-kou-sse-ti-mou-eul; rectification d'une erreur commise par le P. Mailla sur ce fait historique, Mém. VII, 286. — Reçoit de l'empereur Wou-ti, le titre de roi de Ta-wan, VIII, 111.

LANJUINAIS (M. le comte Jean-Denis), pair de France, commandeur de la Légion d'honneur, membre de la troisième classe de l'Institut, y remplace M. Bitaubé, Hist. I, 33. - Porté sur la liste des membres composant la troisième classe de l'Institut en 1811, 36. - De l'Académie des inscriptions et belleslettres; date de sa mort, IX, 47. - Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, par M. Dacier, secrétaire perpétuel 159 et suiv. - Sa naissance et ses premières études, 161. - Influence qu'il reçoit de l'exemple de son oncle, 161, 162. — Rapidité extraordinaire de ses progrès dans la carrière du barreau, ibid.

— Il est, en 1789, nommé député aux États généraux, 163. — Exposé de ses principes politiques et religieux; son caractère, ibid. et suiv. - Appelé au Sépat en 1800, il profite de ses loisirs pour se livrer à l'étude comparative des langues, 165. — Ses travaux sur la littérature, la religion et la philosophie des Indiens, et sur le samskrit, 165, 166, 167. — Il est nommé en 1808 membre de la troisième classe de l'Institut, où il remplace M. Bitaubé, 166. - Son Analyse de l'Oupn'khat, 168.—Son Histoire naturelle de la parole, et un précis sur l'origine du langage et de la grammaire universelle; ses Recherches sur la bastonnade et la flagellation; son Examen historique et moral du chapitre du Contrat social relatif à la religion naturelle, 171.—Infatigable ardeur avec laquelle il recherchait la vérité, 170.—Proscrit au 31 mai 1793, il doit son salut au dévouement de son épouse, secondée par une domestique fidèle, 172. - Eloge de ses vertus publiques et privées, ibid. - Sa mort, ibid.

Lanuvium, célèbre par ses antiques figures d'Atalante et d'Hélène, Mém. II, 348. Lanzi (L'abbé); son explication d'un vase étrusque représentant une scène de la

psychostasie, Hist. V, 86.

LAO-LAI-TSEU, personnage contemporain et compatriote de Lao-tseu, Mém. VII, 7.

LAO-TSEU (Mémoire sur la vie et les opinions de), philosophe chinois du vi° siècle avant notre ère; par M. Abel-Rémusat, Mém. VII, 1-54. — Moins connu sous le nom de Li-eul, est encore à présent considéré comme le patriarche et le réformateur de la secte des Tao-sse, 2. — Est honoré par les lettres eux-mêmes comme un philosophe très-distingué, et adoré par ses sectateurs comme un sage du premier ordre et un être surnaturel, ibid. — Examen des traditions et des opinions différentes qui existent sur Lao-tseu, entre ses sectateurs et ceux de

Confucius, 3. — Certitude historique de son existence, établie par le témoignage de Sse-ma-thsian, 3, 4. - Notice sur sa vie, extraite de cet historien, ibid. et saiv. - Son nom de famille, son petit nom, son titre honorifique, et son titre posthume, ibid. — Son entrevue avec Confucius, 5. - Ses relations avec Yun-hi, 6, 7, 8. - Exposé des traditions merveilleuses et fabuleuses sur ses diverses naissances, ses incarnations, ses transfigurations et ses apparitions, ibid. et suiv. - Pourquoi il est appelé Lao-tseu, et signification de ce nom, ibid. et suiv. - Nommé aussi Thai-chang-Lao-kiun, ibid. — Devient Bouddha, 10. - Examen des rapports qui existent entre sa religion et le bouddhisme, 11, 12. — Accord remarquable et probabilité des traditions qui le font voyager à l'Occident et à une très-grande distance de la Chine; discussion de quelques difficultés que soulève cette question relativement à l'époque de la composition du Tao-te-king, 13. — Son livre intitulé Tao-te-king; notice bibliographique, historique et analytique sur cet ouvrage, ibid. et suiv. - Il est mis au nombre des kings, 14. — Le nombre de ses chapitres paraît avoir du rapport avec le nombre des années que, suivant les Tao-sse, Lao-tseu passa dans le sein de sa mère, ibid.—Les deux parties dont ce livre se compose furent intitulées d'abord, séparément, Tao-king, Te-king; comment il s'en est formé ensuite le titre Tao-te-king, 15. - Il n'est pas certain que le Tao-to-king ait échappé à l'incendie des livres sous le règne de Chihoang-ti, 15. — Travaux critiques des Chinois sur le texte du Tao-te-king, 16, 17. — Le livre de Lao-tseu ne paraît point avoir subi d'altération essentielle, et il n'y a pas un livre à la Chine, il n'y a peut-être aucun ouvrage de philosophie en aucun pays, dont l'antiquité et la pureté soient mieux établies, 18. --

28

Observations sur le mot Tao, qui revient si fréquemment dans le livre de Lao-tseu, ibid. et suiv. - Abus que ses sectateurs ont fait de sa doctrine, 20.-Subtilité de sa métaphysique et obscurité de ses écrits; des précautions commandées par la crainte en paraissent être la cause, 21, 22. - Exposé comparatif et historique de sa doctrine, 2 ì et suiv. — Traduction du début de son premier chapitre, sur la raison primordiale, 22, 23 et suiv. - Rapport frappant qui existe entre le Tuo de Laotseu et le xéyes de Platon et d'autres philosophes de l'antiquité, 24, 25. — Explication du vingt-cinquième paragraphe du Tao-king, où se trouve ce passage: la raison a un nom, elle n'a pas de nom, etc. par des rapprochements avec la philosophie de Platon et de Pythagore, etc. 25, 26. -L'idée de l'homme considéré comme un abrégé de l'univers, le microcosme des platoniciens, se trouve aussi dans Lao-tseu et d'autres philosophes chinois, 29. - Traduction des fameux paragraphes 41, 42, sur la raison primordiale, sur l'obscurité de l'origine des hommes, sur l'âme du monde; et rapprochements qui établissent leur conformité avec les idées et les opinions de Platon, de Pythagore, de Timée, de Plotin et de leurs écoles, 30, 31 et suiv. — L'idée de la monade et de la puissance des nombres se trouve chez Lao-tseu et les philosophes chinois, comme chez Pythagore et Plotin, 38. — Explication justificative de sa doctrine des nombres, 38, 39. — Texte et traduction du passage du Taote-king, commençant par: «Celui que vous regardez et que vous ne voyez pas, se nomme I, etc. . 40. - Interprétation des mots, I, Hi, Wei, 42 et suiv.-Il donne de la triade une notion plus explicitement exprimée qu'elle ne l'est en aucun endroit de Platon ou des autres philosophes qui ont adopté ses

idées, 43. — Le nom trigrammatique de I-hi-wet ou IHV, qu'il emploie dans le Tao-te-king, paraît être le même que celui de IAO, que les gnostiques donnaient au soleil, 44, 45 et saiv. - Le tétragramme hébraïque היוה se trouve, dans le Tao-te-king, réduit à trois lettres comme chez la plupart des anciens; pourquoi? 47. — Lao-tseu paraît avoir tiré ses doctrines de l'Occident, 48. — Causes probables du voyage qu'il entreprit loin de sa patrie, comme Pythagore et Platon, 48, 49. — Traits de ressemblance que présente sa vie avec celle de Pythagore, dont il peut être considéré comme le contemporain, 50. -Fixation de la date de sa naissance et de son entrevue avec Confucius, ibid. - Résumé de sa doctrine, comparée à celle de Platon et de Pythagore, 51, 52. - Utilité dont peuvent être ses écrits pour l'histoire de la Chine et des pays étrangers, VIII, 130.

LAPATIA CORY OU TRILEUCUM, promontoire d'Ibérie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 136.

LAPIN (Le) n'est point mentionné dans les traités de la chasse qui nous sont parvenus de l'antiquité, Hist. VII, 63.—Quoiqu'il ait eu chez les Grecs le nom spécial de δισύπους, il paraît avoir été quelquefois compris sous celui de κανγωός, ibid.

LA PORTE DU THEIL. VOYEZ PORTE (LA). LAQUEDIVES, îles. Voyez MALDIVES.

Lan (Le), fleuve du golfe Persique, répond dans Ptolémée au Séer, Hist. I, 65.

LABCHER (M. Pierre-Henri) est nommé membre de la troisième classe de l'Institut, lors de sa création, Hist. I, 8, 35.

— Meurt et est remplacé dans la troisième classe par M. Boissonade, V, 32.

— Liste de ses travaux académiques: Mémoire sur le Phanix, ou Recherches sur les périodes astronomiques et chronologiques des Égyptiens, Mém. I, 166-307.

— Mémoire où l'on cherche à prou-

ver que la Harangue en réponse à la lettre de Philippe n'est pas de Démosthène, II, 243-270. — Observations sur l'authenticité de l'origine de Rome, telle qu'elle est rapportée par Varron et par les écrivains grecs et romains, 394-483. - Réfutation du Mémoire de M. Ch. Lévesque, intitulé : Dontes, conjectures et discussions sur quelques points de l'histoire romaine, 307. — Mémoire sur les observations astronomiques envoyées à Aristote par Callisthène, IV, 458. - Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, par M. Dacier, secrétaire perpétuel, Hist. V, 243.—Sa naissance, sa famille et ses premières études, 244.—Il vient à Paris; particularités sur son séjour dans la capitale, et son voyage en Angleterre, 245. -Il publie la traduction de l'Électre d'Euripide, 246. — Entraîné momentanément vers l'étude de la langue et de la littérature anglaises, il traduit et publie le Discours de Pope sur la pastorale; quelques parties des Transactions philosophiques de la Société royale de Londres; le Martinus Scriblerus de Pope; un Discours de Swift; les Observations sur les maladies des armées, par le chevalier Pringle; le poeme intitulé Hudibras; l'Essai de Home sur le blanchiment des toiles; l'Essai de Chapman sur le sénat romain, 246, 247. — Revenu à l'étude de la littérature grecque, il publie la traduction du roman des Amours de Chéréas et de Callirrhoé. 248. — Sa polémique avec Voltaire, contre lequel il publie le Supplément à la philosophie de l'histoire, et la Réponse à la défense de mon oncle, 248 et suiv. — Il entreprend la traduction d'Hérodote, 251, 252. — Sa Réfutation des recherches philosophiques sur les Égyptiens et les Chinois, par de Pauw, 252. — L'Académie décerne le prix à son Mémoire sur Vénus, 252, 253. — Il publie la traduction de l'Anabase ou Expédition de Cyrus le jeune dans l'Asie

mineure; jugement sur cet ouvrage, 253. — Il est nommé membre de l'Açadémie des inscriptions et belles-lettres, en remplacement de M. Le Beau, et n'est point recommandé par Voltaire, comme on l'a rapporté dans le temps, 254. — Ses Mémoires sur quelques époques des Assyriens; sur les fêtes des Grecs; sur une fête particulière aux Arcadiens; sur Phidon, roi d'Argos; sur l'archontat de Créon; sur l'histoire de Cadmus; sur l'ordre équestre chez les Grecs; sur Hermias, avec l'apologie d'Aristote relativement aux liaisons qu'il eut avec ce prince, 254, 255.— Il publie enfin sa traduction d'Hérodote; examen et appréciation de cet ouvrage, 255 et suiv. -Mérite de sa Chronologie, 256, 257. -Ardeur pour le travail et force de tête également rares, avec lesquelles il compose, dans un âge fort avancé, ses Observations sur l'authenticité de l'origine de Rome, 259.—Quelques détails sur sa vie privée et sur sa mort, 260 et suiv.—Il est remplacé dans la troisième classe par M. Boissonade, qu'il avait désiré d'y avoir pour successeur, 260.

Larisse d'Argos; ses murs, encore existants, sont une construction cyclopéenne, Mém. II, 6.

LAROMIGUIÈRE (M.); correspondant de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 9, 36.

Lars (M. André Palm.); sa thèse sur la doctrine et le culte des Druzes, Mém. III. 70.

LASCHA (George), roi de Géorgie, appelé par les papes à concourir à la délivrance de la terre sainte, Mém. VI, 401.

La Serna. Voyez Serna.

LATINI VETERES; nombre des peuples compris sous cette dénomination, Mém. VI, 357.

LATITUDE (La) absolue n'a jamais pu être prise avec exactitude par les Alexandrins, suivant M. Letronne, Mém. VI, 284.

LATIUM; sa civilisation au temps des Tarquins, Mém. II, 347.

LATRINES. Voyez VIDANGE.

LATRIS, île, aujourd'hui Fémeren, Hist. I, 173.

LAURENCIN (M.), correspondent, Hist. I, 10, 37.

LAURENT de Portugal, ambassadeur du pape Innocent IV, auprès des Tartares mongols, Mém. VI, 420.—Extrait de la relation de son ambassade, 427 et suiv.

LAURENT (M.), marquis de Villedeuil, qui avait appartenu à l'ancienne Académie des inscriptions et belles-lettres, est inscrit en tête de la liste des académiciens libres, lors de la réorganisation de l'Institut, Hist. V, 33.

LAVERDY, dans sa Table du recueit de l'Académie des inscriptions, parle de Mémoires sur les coutumes que n'a pu retrouver M. Pardessus, Mém. X, 669, 670.

LAXAS DE MUSICA, ou pierres de musique, Mem. X, 350.

LAXÉ. Voyez LAYA.

LAYA ou Laxé (Port de); son nom ancien, Hist. I, 133.

LAZER (Le), a disparu de la Cyrénaïque, Hist. III, 31.

LÉAGRE, fils de Glaucon, Mém. III, 154. LEANITES SINUS OU Kadhema, Hist. I, 65. LEANNONIUS SINUS, de Ptolémée; sa position

et son nom moderne, Hist. I, 212. LEBEUF (l'abbé); sa mort et son succes-

seur, Hist. IV, 7. LEBAK. Voyez PERSEA.

LE BLOND. VOYEZ BLOND (LE).

Lebo pour Levo, dans une inscription, Hist. VII, 90.

LE BON. Voyez BON (LE).

LE BRETON. Voyez BRETON.

LE BRUN. VOYEZ BRUN (LE).

LECLERC (M.), correspondent, Hist. I, 10, 37.

LECTURE des Mémoires présentés à la troisième classe. Voyez Mémoires. — des notices historiques. Voyez Notices.

LÉDA (L'œuf de), conservé à Tégée, Mém. X. 320.

LEG., sigle d'une épitaphe, expliqué, Hist. IX, 67 et suiv.

Leg., précédé d'un 7; sa signification, Hut. I, 252.

Leg. I. MIN.; explication de cette abréviation, Hist. I, 245.

LEG. V. MACEDON., expliqué, Hist. I, 246. LEG. VH. GEM., expliqué, Hist. I, 246.

LEG. XIIII. GEM. expliqué, Hist. I, 245.

LE GEAY. VOYEZ GEAY (LE).

Légion (La) romaine, originairement, n'était composée que de citoyens, Hist. I, 253.— Distincte des auxiliaires, Hist. I, 253.— La cinquième légion appelée Macédonienne, 246.

LÉGIONARIUS, titre honorifique, Hist. IX, 68.—Employé absolument, 69.

LEGIONNAIRES (Les), distincts des auxiliaires; leur prérogative, Hist. I, 253. Λέγουσι. Voyez Φασί.

LE GRAND. Voyez GRAND (Le).

LEGRAND-LALEU (M.), correspondent, Hist. I, q, 37.

LEICH; ses travaux sur la statue de Memnon, appréciés par M. Letronne, Mém. X, 250.

LÉITH; renseignements sur cet auteur, Mém. V, 22. — Fils de Saad, X, 84.

Léleges réunis aux Cariens, Mém. II, 506. Lélex; époque de son arrivée d'Égypte à Mégares, Mém. V, 232.

Lémiño, rivière d'Espagne, l'ancien Via, Hist. I, 136.

Lemor (M.) remplace M. Chaudet dans la commission chargée de l'histoire métallique de Napoléon, *Hist*. I, 23.

LEMOVII, peuple cité par l'historien Tacite; son emplacement, Hist. I, 175.

LENCHES, Corse de nation, reçoit du sultan Sélim II les positions du Bastion-Français, de la Calle, du Collou, du cap de Roses, etc. Mém. X, 558.—Son petitfils Thomas Lenches, sieur de Moissac, traite avec le duc de Guise pour la cession de nos comptoirs d'Afrique, 559. LENE, nom d'une ancienne chapelle en Angleterre; son étymologie, Hist. I, 212.

LE NOBLE. Voyez NOBLE (LE).

LENORMANT (M. Ch.) rapporte de l'île de Philes, dans la Haute-Egypte, la copie de plusieurs inscriptions grecques fort importantes, Mém. X, 170.

LENTILLES (Les) cultivées par les Égyptiens, qui en expédiaient une grande quantité à Rome; pourquoi appelées Pélusiennes, Mém. III, 44.

LENTULUS SPINTHER, cité pour les toiles des théâtres à Rome, Mém. V, 83.

Léon (He de), l'ancienne Cotinussa, Hist., I, 126.

Léon (M.); ses plâtres antiques, Hist. I, 278. Léonicénus; jugement sur sa prétendutiversion d'un ouvrage de Ptolémée, Mém. I, 226, note 1.

LEONTIUS paraît avoir été mythographe et non fabuliste, Mém. VIII, 319.

Léopards apprivoisés, Mém. X, 443.

Léopold l'Illustre, comte de Bamberg, et premier markgraf ou margrave héréditaire, Mém. VI, 624.—A quelle époque finit sa dynastie, 625.

Léopold II, couronné empereur en 1790; accroissements des possessions autrichiennes sous son règne, Mém. VI, 669.

Léopold, fils et successeur de Ferdinand III, empereur d'Allemagne; son portrait par M. Ancillon, Mém. VI, 658.—Acquisitions de la maison d'Autriche sous le règne de ce prince, 658, 659.

Léopold, duc de Brunswick (Le dévouement de), proposé en 1785, par l'Académie française, comme sujet d'un prix extraordinaire, *Hist*. VII, 150.

LEOU-LAN (Les); leur position, Mém. VIII, 121.

Le Père. Voyez Père (Le).

LEPPOUS. Voyez ÆMILIUS.

Lèpre (La), d'après le code des Assises de Jérusalem, entraînait la dissolution du mariage, et frappait d'une sorte de mort civile, Mém X, 749.

Leroy (Julien), père de Pierre, de Charles, de Jean-Baptiste et de Julien-David Leroy; voyez ces noms. — Ses travaux et ses inventions dans l'horlogerie, Hist. I, 267.

Leroy (Pierre), fils aîné de Julien Leroy, horloger célèbre comme son père, *Hist*. I, 268.

LEROY (Charles), second fils de Julien Leroy, célèbre professeur de la faculté de médecine de Montpellier, Hist. I, 268.

Leroy (Jean-Baptiste), troisième fils de Julien Leroy, membre de l'Académie des sciences, *Hist*. I, 268.

LEROY (M. Julien-David), membre de la troisième classe de l'Institut; date de sa mort, Hist. I, 32. - Notice sur sa vie et ses ouvrages, par M. Dacier, secrétaire perpétuel, 267. — Son père et ses trois frères également célèbres, 267, 268. — Sa naissance, ibid. — Sa passion pour l'architecture, ibid. — Ses maîtres, 269. — Il obtient le second et le premier grand prix d'architecture, ibid. -Il est envoyé à Rome, ibid. — Sa prédilection pour l'architecture grecque, ibid. - Son voyage à Venise, à Constantinople et dans la Grèce, 270 et suiv. - Ses travaux à Athènes, 271. — Son mérite particulier comme voyageur et comme artiste, 272, 273. — Etude qui lui a manqué, ibid. — Analyse de son premier ouvrage, publié en 1758, sous le titre de Ruines des plus beaux monuments de la Grèce, 273, 274. — Sensation produite par son premier ouvrage, 274, 275. — Nommé historiographe de l'Académie d'architecture, et professeuradjoint, ibid. — Élu membre de l'Académie des belles-lettres, ibid. — Chagrin que lui causent les critiques de M. Stuart, anglais, auteur des Antiquités d'Athènes, et sa réponse à ces critiques, 275, 276. — Appréciation de cette réfutation, ibid. — Il donne une seconde édition de son ouvrage, avec de grands changements, 277.—Influence exercée par ses travaux sur la France, où ils opèrent une révolution dans le goût et dans la pratique de l'art, 278, 279. — Ses écrits présentés à l'Académie d'architecture, ibid. — Ses études et ses ouvrages sur la construction navale des anciens, 279, 280. — Il construit, sur le modèle antique, un navire appelé Naupotame; sa réussite, et autres projets de navigation, 280, 281. - Son zèle et ses sacrifices pour ses élèves après la destruction de son école, 282. -Nommé membre de l'Institut, il reprend ses projets et ses études nautiques, 283. — Sa mort; douleur de ses élèves; honneur qu'ils lui rendent 283, 284. — Son système sur l'ordre dorique combattu par M. Quatremère de Quincy, Mém. II, 305.

LESCHÉ (Le) était la bourse d'Athènes, Mém. X, 523.

LESURA MONS, le mont Lozère, M. V, 388. LETRONNE (M.) est exempté de la conscription sur la recommandation de la troisième classe de l'Institut, Hist. V, 2. Obtient le prix décerné en 1816 par l'Académie, 30. Voyez Héron. — Est nommé par le roi membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lors de sa réorganisation, 33. — Combat le système de M. le marquis Germain Garnier, sur la monnaie de compte des anciens, et publie son Histoire de la monnaie des peuples anciens; mérite supérieur qu'il montre dans cette discussion et dans cet ouvrage, VIII, 71, 72. — Restitue plusieurs inscriptions grecques, Mėm. IX, 136, 137, 138.—A publié deux éditions de son Mémoire sur le monument d'Osymandyas, VIII, 131, note 1.—Son opinion sur la description que Diodore de Sicile donne du monument d'Osymandyas est combattue par M. Gail, 139 et suiv. -Est consulté par la Société royale de littérature de Londres sur les inscriptions memnoniennes envoyées par feu Salt,

X, 255. — Liste de ses travaux académiques : Mémoire sur la population de l'Attique, pendant l'intervalle de temps compris entre le commencement de la guerre du Péloponnèse et la bataille de Chéronée, VI, 165-220. — Eclaircisements sur les fonctions des magistrats appelés Mnémons, Hiéromnémons, Promnémons, et sur la composition de l'assemblée amphictyonique, 221 et suiv. Voy. ces mots. - Mémoire sur cette question : Les anciens ont-ils exécuté une mesure de la terre postérieurement à l'établissement de l'école d'Alexandrie? 261-323. Voy. MEsune de la terre. — Nouvel examen de l'inscription grecque déposée dans le temple de Talmis en Nubie par le roi nubien Silco, considérée dans ses rapports avec l'introduction du christianisme et la propagation de la langue grecque parmi les peuples de la Nubie et de l'Abyssinie, IX, 128-186. Voyez Stlco, CHRIS-TIANISME, LANGUE GRECQUE, NUBIE, ABYS-SINIE. - Observations sur l'époque où le paganisme a été définitivement aboli à Philes, dans la Haute-Egypte; sur le rôle que cette île a joué entre les règnes de Dioclétien et de Justinien, et sur l'origine et l'emploi de l'ère de Dioclétien ou des martyrs; à l'occasion de quatre inscriptions inédites des ve et vre siècles, X, 168, 217. Voyez PHILES. Mémoire où l'on discute la réalité d'une mission arienne exécutée dans l'Inde sous le règne de l'empereur Constance, 218-248. Voy. Mission arienne. — Mémoire sur le monument d'Osymandyas, IX, 317-387. Voy. OSYMANDYAS. — La statue vocale de Memnon étudiée dans ses rapports avec l'Égypte et la Grèce, X, 249-359. Voy. MEMNON.

LETTRE (La) initiale employée seule pour indiquer le nom propre des personnes, surtout dans le x1° et le x11° siècle; erreurs nombreuses introduites dans l'histoire par cet usage, Hist. VII, 129 et suiv. Voyez LETTRES.

LETTRE du ministre de l'intérieur Chaptal à l'Institut, du 3 pluviôse an xi de la république, pour lui annoncer sa réorganisation, Hist. I, 2. - du ministre de l'intérieur à la troisième classe, au sujet des inscriptions et médailles, 21. - du ministre de l'intérieur Champagny, à la troisième classe, pour l'inviter à continuer l'Histoire littéraire de la France, 23.—Apportée à saint Louis par les envoyés d'Ilchi-khatai, et publiée par M. Abel-Remusat, Mém. VII, 423.—Originale d'Argoun, roi de Perse, écrite, en langue mongole et en caractères ouigours, à Philippe le Bel, et publiée par M. Abel-Rémusat, 363-439; — au pape Honoré IV, publiée par M. Abel-Rémusat, 356, 426, nº 6. — Lettres du même au pape Honoré IV, et à Philippe le Bel, publiées par M. Abel-Rémusat, 426, nº 6, et 428, n° 7. — de Batchou-nouyan au pape, publiée par M. Abel-Rémusat, 421, nº 1". — de Mangou-khan au roi de France, publiée par M. Abel-Rémusat, 424, nº 5. - d'OEldjaitou, sultan, à Philippe le Bel, publiée par M. Abel-Rémusat 433, nº 9, et 437, nº 10. --Remise à André de Lonjumel, sous la régence d'Ogoul-gaimisch, 424, nº 4.

Lettres blanches ou à jour, dans les inscriptions, Mém. II, 126. Voyez Alpha. Bet. — renversées et transposées sur les médailles et monnaies antiques; quelle en est la cause, IX, 200.

LETTRES de majesté accordées par l'empereur Rodolphe II aux Bohémiens, Mém. VI, 650.

Lettres (Les) et les arts comparés aux sciences dans leur marche et leurs progrès, Hist. IV, 42.

LEUDES (Les) étaient les mêmes que les antrustions, Mém. VIII, 417, 420, 421.

— Comment on devenait un des leudes ou des puissants, 421.

LEVANT (Commerce et établissements français au). Voyez Commerce PRANÇAIS. Lévêque de Poully (M.), porté sur la liste des membres correspondants de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 37.
—qui avait appartenu à l'ancienne Académie des inscriptions et belles-lettres, est inscrit en tête de la liste des académiciens libres, lors de la réorganisation de l'Institut, V, 33.—Meurt et n'est point remplacé, VII, 25.—Son Mémoire sur l'incertitude des quatre premiers siècles de Rome, réfuté par M. l'abbé Sallier, Mém. II, 397.

LÉVESQUE (M. Pierre-Charles), porté sur la liste des membres composant la troisième classe de l'Institut, lors de son organisation, Hist. I, 8. - Inscrit sur la liste des membres qui composaient la classe à la fin de l'année 1811, 35. - Ses Mémoires sur l'histoire romaine combattus par M. Larcher, Mém. II, 394. - Date de sa mort et de son remplacement à l'Académie, Hist. V, 32. - Liste de ses travaux académiques : Examen de la Pharmacentrie ou Magicienne de Théocrite, III, 1 et suiv. - Mémoires intitulés: Doutes, conjectures et discussions sur différents points de l'histoire romaine. Premier mémoire: Rome sous les rois, Mém. II, 307-353. — Second mémoire: Rome sous les consuls, 354-393. - Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, par M. Dacier, secrétaire perpétuel, Hist. V, 161. — Particularités sur ses premières années et ses premières études, 162. — Il pratique la gravure, et continue le Dictionnaire de Watelet, 163. - Son ouvrage intitulé Les Réves d'Aristobule, 163, 164. - Sa traduction en prose de quelques morceaux choisis de Pétrarque, 164.-Ses ouvrages publiés sous le titre de L'Homme pensant et de L'Homme moral, 165. — Il est appelé par l'impératrice de Russie pour remplir une place de professeur, ibid. — Il forme et exécute le le projet d'écrire l'histoire de Russie, 165 et suiv. — Ouvrages traduits par lui

dans la Collection des moralistes anciens, 169. — Son Histoire des cing premiers Valois, 169, 170.—Il est admis à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 171.—Sa nomination à la chaire de morale et d'histoire fondée au Collége de France, 172.—Il publie la traduction de Thucydide, ibid. — Sa conduite pendant la révolution, 173. — Il est admis l'un des premiers à l'Institut national, ibid .-- Son Histoire critique de la république romaine et ses Études sur l'histoire ancienne, 174. — Jugements portés sur ces ouvrages, qui engagent une controverse au sein de l'Académie, ibid.—Ses Etudes sur l'histoire ancienne et de celle de la Grèce; analyse et appréciation de cet ouvrage, 176. — Ses derniers travaux et sa mort, 177.

LEVIDENSIS VESTIS, expliqué, Mém.IV, 251. LEVITA (Benedictus), rédacteur des Capitulaires, Mém. X, 685.

LEVONI. Voyez HILLEVIONES.

LEVRIER (M.), correspondant, Hist. 1, 38. LEXOVIA, aujourd'hui la ville de Lisieux, Hist. V, 75.

Lexovii, Hist. I, 147; — et civitas Lexoviorum; leur différence, V, 73. Voyez Noviomagus Lexovionum.

LEXOVIORUM (Civitas), originairement-Noviomagus, Hist. V, 75.

LEYDE. Voyez LUGDUNUM.

LEWIS, île; son nom ancien, Hist. I, 223. LEGRITAL (Michel de), chancelier de France; son portrait, Hist. IX, 120, 121.

LI, mesure itinéraire des Chinois; son évaluation, Mém. VI, 151 et saiv. — Son évaluation en degrés de l'équateur ou lieues marines, VII, 245.

Liang-tcheou (La ville de); sa réunion à la province Loung-yeou, Mém. VIII, 81.—Désignée, sous les Wei, pour être le siège de la garnison sur la frontière occidentale de la Chine, 109.

Libations avec du lait, Mém. III, 347. Libelles (La licence des), parvenue à son comble pendant les guerres civiles de Marius et de Sylla, est réprimée par celui-ci avec la dernière sévérité, Mém. VIII, 285.— La loi de Sylla contre les libellistes est renouvelée par Auguste, ibid.— Variation de la jurisprudence romaine sur cette matière; époque où elle fut fixée, 286, 287.

LIBITINE (Trésor de) à Rome; son institution et sa destination, Mém. X, 469. LIBRIUS, fleuve de l'Hibernie; sa position et son nom moderne, Hist, I, 219.

Libri lintei, livres de toile, chez les Romains, Mém. II, 356.—magistratuum, ibid.— Étaient de plusieurs sortes, 379.

Libra, aieule de Danaus, a donné son nom à la Libye, suivant les Grecs, Mém. X, 314.

LICATA, l'ancienne Géla, Mém. II, 118.
LI-CHI-ECHIN, auteur du célèbre traité d'histoire naturelle intitulé Pen-thsao-kangmou; aperçu et jugement sur ce grand et important ouvrage, Mém. X, 123.—Exposé analytique de son système de classification des êtres naturels, 156 et suiv.

LI-CHI-TSI, naturaliste chinois, Mém. X,

LICINIA (Loi). Voyez Loi.

LICINIUS CRASSUS, consul, auteur de la loi Licinia, Mém. III, 373.

Licinius Crassus, orateur; son riche mobilier et sa superbe maison sur le Mont-Palatin, Mém. III, 413, 414.

LICINIUS (P.) MENA introduit les barbiers en Italie, Mém. III, 333.

AIRMITTÍPIOT, expliqué, Mém. III, 36.

Lidemonium; ce que c'était, Mém. VIII, 578.

Lides ou Lites; quelle classe de serfs ils constituaient dans le royaume des Francs; leur condition correspondait à celle des Aldions chez les Lombards, Mém. VIII, 574 et suiv. — Étymologie de ce mot, 577. — Voyez Lite.

Liei-Sian-Tchouan, ou Histoire des immortels, titre d'un livre de la secte de Tao. Mém. VII, 6. LIEUE GAULOISE; son rapport au mille romain et son étendue, Mém. VI, 87.

Li-EUL, plus connu sous le nom de Laotseu (voyez ce mot), Mém. VII, 2; composition de son nom, 4.

Lièvre; son poil employé pour les vêtements par les anciens, Mém. IV, 226.

— Le lièvre était sous la protection de Diane, Hist. VII, 57, 59. — Exemple de la prodigieuse fécondité de cet animal, 59. Voyez ASTYPALÉE. — Lièvres blancs, Mém. X, 449. — de garenne, III, 372. Voyez Chasse.

Liger (Le), fleuve, dans Ptolémée, répond à l'embouchure de la Loire, Hist. I, 145.

LIGNITZ (La principauté de) acquise à la maison d'Autriche, Mém. VI, 658.

LIGUE DE SOUABE. Voyez SOUABE.

LIGURES; leur émigration antérieure à la guerre de Troie, Mém. VI, 343.

Li-KOUANG-LI; ses conquêtes dans la Tartarie occidentale, VIII, 119.

Limaçons engraissés, Mém. III, 372.

Limius, fleuve; son nom moderne, Hist. I, 135.

Limnus, île d'Hibernie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 223.

Limus des victimaires, Mém. IV, 302.

Limyrique; villes qu'elle renfermait, Hist. I, 87. — Son commencement et sa fin, dans Ptolémée, 93.

Lin (Le), employé par les anciens pour les vêtements, Mém. IV, 232. — Ses divers usages, 233. — Son antiquité, ibid. — Pays d'où il était tiré, et où il était travaillé, ibid. — Sardonique, ibid. — véritable, ne se trouve pas dans l'Inde, 235, 236. — Paraît avoir été confondu avec le coton, ibid. — Comment il se récoltait en Égypte, III, 61. — de Carpasos, considéré comme incombustible, 177.

LINDUS; son vase d'airain, Mém. II, 36.
LINEA, et LINEAM DUCERE; leur sens
comme termes de l'art du dessin, Mém.
V, 311.

Lin-Fang (Gouvernement de); sa création; son siège, Mém. VIII, 87.

Ling-nan, province frontière de la Chine, Mém. VIII, 80.

Ling-pe, nom donné sous le règne de OEldjaîtou au département de Ho-lin; étymologie de ce nom, Mém. VII, 284.

LINTRES, bateaux des peuples anciens; détails sur leur construction et leur usage, Hist. V, 92.

Liocan; signification de ce nom celtique, Hist. I, 148.

Lion, figure emblématique d'Ahriman sur quelques médailles orientales, Mém. II, 205.—Emblème d'Horus ou du soleil d'été; son image sculptée, en Égypte, au bout des tuyaux et à l'orifice des fontaines, Hist. III, 39.—(Le), compagnon d'Osymandyas et de Sésostris sur les monuments d'Egypte, Mém. VIII, 196, 197. — Accompagnant les conquérants égyptiens, IX, 337, note 1.—Dans quelle partie de l'Europe il se trouvait encore des lions du temps d'Aristote et de Pline, X, 371, 389.—Comment les anciens le prenaient à la chasse, 365. anthropophage, dressé à dévorer les hommes, et montré dans les jeux du cirque à Rome, 437. Voyez Lions.

Lions; rareté de ces animaux dans les premiers jeux du cirque à Rome, Mém. X, 388. — Dans quelle partie de l'Europe on en voyait encore au temps d'Aristote, 389. - Lions noirs et lions jubati; recherches sur ces variétés, 389 et suiv. - Lions montrés ou combattant dans les jeux du cirque à Rome, 388 et suiv.—Combat de six cents lions donné par Pompée lors de la dédicace de son théâtre, 409. — Coiffés, 365, 430. — A crinière; combien Sylla en fit combattre dans le cirque, III, 400.—Attelés à un char par Marc-Antoine, X, 424. - Apprivoisés, 425. - Tués dans les jeux du cirque : deux cents, dans les jeux de Germanicus, 429; cent et autant de lionnes, sous Hadrien, 434; cent, sous Commode, 438.

LI-PHIN-YOUAN, bureau des affaires étrangères à la Chine; attributions particulières qui le distinguaient du *Houng-lou*sse, Mém. VIII, 77, 78.

LIPPERT, auteur de la Dactyliothèque, dont Heyne a rédigé en latin le troisième volume, Hist. V, 226.

LISBONNE. Voyez OLIOSIPON.

Lisiard; son affaire portée au concile de Chartres, Mém. IV, 541.

Lisieux n'est point l'ancien Noviomagus Lexoviorum, Hist. V, 73-74. — A quelle époque il commence à être question de cette ville dans l'histoire civile et l'histoire religieuse, ibid.

Lisle de Sales (M. Jean de), membre de la troisième classe de l'Institut, *Hist*. I, 8, 35. — Meurt, et est remplacé par M. Raynouard, V, 34.

Liste des membres composant la troisième classe de l'Institut, au 3 pluviôse an xi de la république, Hist. I, 7. — Changements qu'elle subit jusqu'à la fin de 1811, 32. — des membres qui composaient la classe à la fin de 1811, 35. Lit. Voyez Lits.

LITARICUS; ses clients, Mem. VIII, 422. LI-TCHEOU, ville; productions du pays où elle est située, Mem. VII, 274.

LITE ou LIDE; comment on devenait lite chez les Francs; quelle était la condition de l'homme lite; quelles obligations lui étaient imposées; sa dépendance, Mém. VIII, 479 et suiv. — L'état civil du lite n'était point le même que celui du l'aldion, de l'affranchi et du fiscalin, 480, 481, 487. — Ressemblance des lites avec les colons romains, 486. — Les lites conservaient le titre d'ingénus, et formaient deux ordres différents, 486. — Étymologie du mot lite, 482. — Voyez Lides.

Li-THING, général de Khoubilai, achève de disperser l'armée des princes mongols révoltés, Mém. VII, 279.

Λίθινος αὐλή, expliqué, Mém. VIII, 165. ' Λίθος μέλας, expliqué, Mém. III, 455. — Συηνίτης, expliqué, IX, 386.

Littères: leur usage à Rome; époque où elles y furent introduites; quel est le premier Romain qui s'en servit pour aller dans la ville, Mém. III, 335. — Loi somptuaire sur leur usage à Rome, 434.

Lits (Luxe des) à Rome, Mém. III, 406, 407.

LITTÉRATURE grecque; il faut distinguer deux époques pour son introduction à Rome, Mém. VIII, 263.

LITURGI, du Code Théodosien, livre II, titre 24, S. 6, expliqué, Mém. V, 51.

Lituus (Le) donné à Jules-César et à Auguste, sur les médailles antiques, Mém. VIII, 393.

LIU-KOUANG, général chinois, détrône le roi de Bisch-Balikh, sous les *Tsin*, *Mém*. VIII, 111.

Livie, mère de Tibère, représentée sur un camée antique, Mém. VIII, 381.

LIVIUS ANDRONICUS donne aux Romains les premières représentations théâtrales, Mém. III, 329. — Introduit d'importants changements dans les représentations théâtrales à Rome, VIII, 258. 25g. — Date de la première pièce qu'il fit jouer, 259, 260.—Il ne traita que des sujets grecs; son Odyssée, ibid. — Italo-grec de naissance, il paraît avoir pris dans son pays le goût des lettres, qu'il introduisit ensuite à Rome, 262. Opère une révolution à Rome dans l'art dramatique, 258. — Il jouait luimême ses pièces; la fatigue lui fait perdre la voix; moyen qu'il emploie pour y suppléer, ibid.

Livius Dausus, tribun; sa fortune en argent, Mém. III, 361.

Livre romaine; son rapport avec la mine attique, Hist. V, 80, 81.

LIVRE (Le) D'OR à Venise; son objet, Mém. X, 465. Voyez Livres.

Livres de toile des Romains. Voyez Libri

LINTEI. — (Incendie des) à la Chine sous le règne de Chi-hoang-ti, VII, 15. — classiques des Chinois. Voyez Kings. Lizard (Cap); son nom ancien, Hist. I,

LLIANES, rivière d'Espagne; son nom ancien, Hist. I. 136.

Λοχαγοί; leur nombre, Mém. V, 362.

Λόχος, division de la μόρα, Mém. V, 362.

LOCHRUS-MORE, fleuve d'Irlande; son nom ancien, Hist. I, 219.

Logia, fleuve d'Hibernie, aujourd'hui Newry, Hist. I, 218.

Aόγος (Le) de Platon correspond au Tuo de Lao-tseu et des Tao-sse, Mem. VII, 24.

Lonaia. Voyez Abd-allah.

Loi Agraire; inutilité des efforts tentés pour l'établir, Mém. III, 363, 364. — Motifs qui ont dirigé Tiberius Gracchus pour la remettre en vigueur, 363. — Le frein le plus puissant à opposer aux progrès de luxe, ibid. — Ses inconvénients, ibid. Voyez Lois Agraires.

Lor sur la corruption des tribunaux à Rome, Mém. III, 386.

Loi sur les dettes et l'intérêt de l'argent dans les premiers temps de Rome, Mém. III, 313 et suiv.

Los pour mettre des bornes aux fortunes privées à Rome, Mém. III, 435.

Los qui défendait à Rome l'importation des vins étrangers, Mém. III, 346.

Loi sur les dépenses funéraires à Rome, Mém. III, 306 et suiv.

LOI SOMPTUAIRE sur les funérailles, à Rome, Mém. III, 306. — A Rome, sur les vêtements et les étoffes, 325. — Sur la parure des dames romaines, 332. — de Sylla sur les repas, 388. — Rendue sur les statues par l'empereur Claude, VII, 147. — Sur l'usage des perles, de la pourpre et des litières, III, 434. — Rendue par Tibère, ordonnant que le prix des aliments fût réglé chaque année par le sénat, VII, 126. — de Néron

sur les vêtements, 161. — Voyez Lois somptuaires.

Loi prohibitive des parfums exotiques à Rome, Mém. III, 349.

Loi Æmilia; son véritable auteur, son époque et son objet, Mém. III, 402.

Loi Antia, sur les repas, Mém. III, 403,

Loi Claudia. Voyez Loi Flaminia.

Loi Cornelia, sur les frais de sépulture, Mém. III, 392.

Loi Didia, sur les repas; en quoi elle différait de la loi Fannia, Mém. III, 372. Loi Duillia; son objet, Mém. III, 315.

Loi Fannia, qui réglait les dépenses pendant les solennités publiques, et le nombre des convives, Mém. III, 343. — Comment fut éludée à l'aide des poulets, Mém. III, 405.

Loi Flaminia, ou plutôt Claudia; sa date, son auteur et son objet, Mém. III, 326.

— Pourquoi appelée Flaminia, ibid.

Loi Julia, concernant la place particulière accordée aux chevaliers romains dans les théâtres; sa date, son auteur et ses dispositions, Mém. VIII, 309.

Loi Licinia; son auteur, sa date et son objet, Mém. III, 315, 372 et suiv. — La première rendue, concernant les jeux publics; circonstances de sa promulgation, VIII, 267, 268. Voyez Loi.

Lot Metella, ou mieux Metilia; son auteur, sa date et son objet, Mém. III, 325.

Loi Oppia, sur la parure des femmes, Mém. III, 332. — Défendait aux femmes de se faire traîner dans des chars, 334. — Agitations, intrigues qu'elle excite à Rome; efforts des femmes pour en obtenir l'abrogation, 336.

Loi Orchia, sur le luxe de la table et le nombre des convives, Mém. III, 341.

— Sa date, 342.

Lor Porcia, relative à la liberté individuelle des citoyens romains; son auteur; son application, Mém. VIII, 280.

Lot Roscia, concernant la place particulière accordée aux chevaliers romains dans les théâtres; son auteur, sa date et ses dispositions, Mém. V, 83; VIII, 307 et suir.

Lois Valeria, établissant l'appel au peuple; leurs diverses promulgations, Mém. VIII, 279.

Los Voconia, qui défendait d'instituer une femme héritière, Mém. III, 339.

Lois; leur promulgation à Rome, Mém. III, 373. — Déposées au Capitole, II, 326. — Portaient à Rome le nom propre et non pas le surnom de leur auteur, III, 325. — Les efforts des lois, quelque puissant que soit le despote, se brisent toujours contre les mœurs; M. de Pastoret, VII, 129.

Lois AGRAIRES; date de leur première promulgation à Rome; elles sont sans cesse renouvelées; limites qu'elles apportaient à la propriété foncière, Mém. X, 500, 501.

Lois relatives aux animaux destinés aux jeux, Mem. X, 378.

Lois commerciales et somptuaires des Romains (Recherches et observations sur les), par M. de Pastoret, Mem. III, 285-354, 255-440: V, 76-142; VII, 125-185.

Lots commenciales et maritimes des peuples de l'antiquité, Mém. X, 521 et suir.

Lots sur les repas publics et la vente des aliments. Mem. VII, 155.

Lois somptuaires; à quelle époque la première loi somptuaire fut portée à Rome, Mem. III. 325. — Idee génerale sur leur influence à Rome. 318. — Plusieurs! relatives aux femmes, à leur parure, à leurs richesses, etc. 338. — Sur les repas, rendues dans le vii' siecle de Rome, 372. — Obstacles qu'elles éprouvent à Rome, 121. — Leur silence sous Crassus et Pompée, 128. — Rendues par Auguste, sur la parure, les repas et les exiles, V. 86 et suir.

Lors THE LYRALES; leur importance dans la législation romaine, Mem. VIII, 250. Loire (La), l'ancien Liger, Hist. I, 145.

— Mémoire sur les changements qui se sont opérés dans le cours de la Loire, entre Tours et Angers; par M. Walckenaer, Mém. VI, 373-395. — Carte du cours de la Loire et de la Vienne, au v'siècle de l'ère chrétienne; par M. Walckenaer, 373. — Ses affluents, 376. — A été, dans tous les temps, sujette à des débordements considérables, 377. — Travaux entrepris dès longtemps pour résister aux inondations de ce fleuve; causes physiques et politiques de ces travaux, et leurs résultats, 377, 378, 379. Voyez Murcs.

Lo-Lax, ville, siège du gouvernement de Sie-foung, Mêm. VIII, 87. — Capitale de l'état de Bamian, érigée en gouvernement sous le titre de Sie-foung, 92.

LOLLIA PAULINA, épouse de l'empereur Caligula, étale dans sa parure un luxe prodigieux en pierreries, Mém. VII, 140.

LOLLIUS, chef de brigands; ses trésors fournissent aux Romains les premières matières de la monnaie d'argent, Mém. III, 295.

Lo-Lo-ko, famille de la nation des Hosi-he; son histoire, Mêm. VII, 263.

Lombards: leur code redige par Rotharis,
Mem. VIII. 428. — Nom donné aux Italiens au xin' siècle; leurs établissements consulaires au Levant. X, 538.
— Les . nom par lequel on designait
les Génois et les Venitiens, introduisent
en France plusieurs expressions commerciales, IX, 220. — Voyer AppraxCRISSEMENT, ALDIONS.

Lo-mo, prince de Tokharestan, se reconnaît tributaire de l'empire de la Chine, Men. VIII, 105.

Lo-not-not-ett, un des princes mongols révoltes centre Nan-mou-bo, chargé du commandement de la Tartarie, par Khoubilai, Mem. VII, 279.

LOSCITUDE: points principeux dont les dis-

tances en longitude ont été observées par les anciens, Mém. VI, 67. — Mémoire de M. Gossellin sur les erreurs commises par les géographes grecs dans les mesures de longitude, IX,86 et suiv. Longus, fleuve, dans Ptolémée; sa position et son nom moderne, Hist. I, 212.

LONIBARE OSTIUM, embouchure orientale de l'Indus, Hist. I, 92.

LONJUMEL (André DE) (Lettre remise à), sous la régence d'Ogoul-gaïmisch, Mém. VII, 424, n° 4.

Lop, lac de la Tartarie, Mém. VIII, 111.

— ou le Lac-Salé, 119, 121.

Lossie, rivière d'Angleterre; son nom dans Ptolémée, Hist. I, 215.

LOTERIE (Billets de) distribués au public dans les fêtes de Néron, Mém. VII, 150.

LOTHAIRE II. VOYEZ BÉNÉFICES.

LOUAGE (Du contrat de). Voyez Droit COUTUMIER.

LOU-CHOU (Caractères chinois appelés); leur inventeur, Mém. VIII, 10.

Lou-KIU, fleuve, Mém. VII, 285, 287.

Louis n'on; sous quel règne cette monnaie fut frappée pour la première fois; par qui furent gravés ses multiples, appelés pièces de plaisir, et qui n'avaient point cours de monnaie, Mém. IX, 274.

Louis Le Débonnaire, successeur de Charlemagne; sa faiblesse superstitieuse et son incapacité; principe qu'il adopta dans le partage de ses états entre ses enfants, mais qui n'en prévint pas les suites funestes, Mém. X, 589, 593.

Louis Le Gros (Recherches historiques et diplomatiques sur la véritable époque de l'association de) au trône, avec le titre de Roi désigné; par M. Brial, Mém. IV, 489-508. — Sacré à Orléans, et pourquoi, 494, 495. — Cause de l'incertitude qui règne sur la véritable époque de son association au trône, 494. — Quoique roi désigné par son père, est, au commencement de son règne, en butte à des factions qui mena-

cent de lui enlever la couronne, 495. — Il fait sacrer, de son vivant, deux de ses enfants, 496. — Ne fut pas sacré et couronné du vivant de son père, 497. -A quelle époque il prit le titre de Roi designe, ibid. — Pourquoi il ne fut pas associé à la couronne par son père Philippe I<sup>er</sup>, 498, 499. — A quelle époque il commença à prendre le gouvernement avec le titre de Roi désigné, 499 et suiv. — A quelle époque il fut promu au grade de chevalier, 503 et suiv. — Ses efforts pour reconquérir la Normandie, 534 et suiv. - Il est vaincu par le roi d'Angleterre, Henri I", au combat de Brenneville-sur-Andelle, 535. — Il recourt au pape, ibid. — Jugement sur son caractère, 543.—(Recherches sur la légitimité ou non-légitimité d'une fille de), dont la mère est inconnue; par M. Brial, Hist. V, 94-107. — Contracte ou consent deux mariages, non consommés, l'un avec Lucienne de Rochefort en Iveline, 95, 102, 103; l'autre avec une fille de Boniface de Montferrat, 94, 104. 105. — Sa fille Isabelle, 95 et suiv. — Détails sur sa vie privée et ses intrigues amoureuses, 107. — Défend contre le pape Paschal II son droit d'investiture et de confirmation des évêques, Mém. VI, 565. — Époque de son expédition dans le Berry contre Humbaud, seigneur de Sainte-Sévère, Hist. VII, 136. Louis le Jeune, ou Louis VII, fils de Louis le Gros, lui succède, Hist. V, 95. - Progrès de l'autorité royale sous son règne, Mém. IV, 496. — Pourquoi, contre l'usage des rois ses prédécesseurs, il ne fait qu'à la dernière année de sa vie couronner son fils Philippe Auguste, 496, 497. — Quand surnommé le Jeune, et pourquoi, 497. -Examen critique des historiens qui ont parlé du différend survenu, l'an 1141,

entre le roi Louis le Jeune et le pape

Innocent II; par M. Brial, VI, 560-619.

- Causes et circonstances de ce diffé-

rend, 560, 562 et suiv. — Silence de l'abbé Suger sur ce différend; ses motifs, 560, 561. — Ce qu'en disent l'auteur anonyme de la Chronique de Morigni et Hérimanne, abbé de Saint-Martin de Tournai, 561. — Dans son différend avec Innocent II il est soutenu et défendu par Joslin, évêque de Soissons, et par l'abbé Suger; et il a contre lui saint Bernard, partisan déclaré du pape, 562. — Il approuve le choix fait de Cadurque, pour l'archevêché de Bourges, et se met ainsi en opposition avec le pape Innocent II, qui favorisait Pierre de la Châtre, 564. - Cette contestation sur le droit de confirmation et d'investiture des évêques dure quatre ans, 565. — Établit à Reims une commune à l'instar de celle de Laon, 571.— Il adresse deux lettres à cette commune, qui s'était mise en opposition ouverte avec l'autorité ecclésiastique, 572. — Il paraît avoir retiré la charte de cette coutume, par suite de concessions faites au saint-siège, 575. -Résiste aux prétentions d'Innocent II, soutenu par saint Bernard dans les contestations élevées au sujet de la consécration épiscopale donnée à deux évêques sans le consentement du roi, 576, 577. — Fait casser son mariage avec la reine Éléonore, pour cause de parenté, 579. — Il est excommunié au concile de Lagni; commencement, durée et nature de son excommunication, 580, 581. — Il commence la guerre contre le comte de Champagne, et la pousse vivement; sac de la ville de Vitri en Perthois, réduite en cendres, 581.— Il est profondément touché des désastres de cette guerre, ibid. — Reçoit du pape le bâton de pèlerin et la panetière, et part pour une croisade, IV, 512. -Forme le projet d'une seconde croisade, 517 et suiv. — Se ligue avec le roi de Sicile contre l'empereur de Constantinople, 522. — Divers motifs qui lui

ont fait former le vœu d'aller en terre sainte, VI, 581. Voyez CROISADE. - II est amené à reconnaître l'archevêque de Bourges, 584; — mais il fait dépendre sa soumission au saint-siège de la légitimation du mariage du comte de Vermandois, 585. — Il s'adresse à saint Bernard pour obtenir l'accomplissement des engagements pris par le comte de Champagne auprès de la cour de Rome, 585, 586. — Il se croit joué, et recommence la guerre contre le comte de Champagne, 587. — Disculpé des accusations dirigées contre lui par saint Bernard, 595, 596. — Offensé des discours de l'abbé de Clairvaux, il rompt la conférence de Corbeil, 597. — Il fait sa paix avec la cour de Rome, sous le pontificat de Célestin II, et reste en possession de confirmer les élections aux évêchés et aux abbayes; faits qui confirment cette opinion, 599, 600 et suiv. - Véritable motif de l'opposition qu'il avait d'abord montrée à Pierre de la Châtre, archevêque de Bourges, 599.-Exposé de ses différends avec Henri II. roi d'Angleterre, X, 636. — Ce n'est qu'en se fondant sur un acte sans authenticité, qu'on lui a attribué le règlement de 1179, concernant le sacre des rois de France et l'institution de la pairie, 612, 621. — Époque présumable où fut fabriqué ce règlement, 653.

Louis (Saint), à la nouvelle de la prise et du sac de Sidon par les Tartares mongols, tient à Paris une assemblée d'évêques et de seigneurs, pour aviser aux moyens de prévenir les malheurs qui menaçaient le monde chrétien, Mém. VI, 467. — Jeu de mots qu'on lui prête sur les Tartares, 408. — Reçoit du khan des Tartares l'ordre de se reconnaître son sujet, 435. — A-t-il, à son arrivée dans l'île de Chypre, reçu des ambassadeurs d'Ilchi-khatai, commandant mongol de la Perse et de l'Arménie? Examen de cette question, par

M. Abel-Rémusat, 437 et suiv. - Il envoie, à son tour, au prince tartare une ambassade présidée par le frère André; détails sur son voyage, 445 et suiv. -Malgré la mauvaise interprétation donnée par les Tartares à sa première démarche, il se détermine à envoyer de la ville d'Acre, où il se trouvait alors, une seconde ambassade au khan des Tartares mongols, et il charge de cette mission Guillaume Ruysbroek, ou Rubruquis, 450. — Marie sa fille Blanche à l'infant don Ferdinand, IX, 478. — Il s'occupe, pendant sa captivité, de revivifier l'ancien commerce du Languedoc, X, 542, 543.— Récit de son expédition en Afrique et de celle des princes croisés, d'après les historiens arabes, IX, 457 et suiv. — Sur les institutions de la France, avant et après saint Louis, voy. BEUGNOT (Arthur), MIGNET (P.).

Lous II, roi de Hongrie, est tué en 1526, à la bataille de Mohatz, et a pour successeur Ferdinand, frère de Charles-Quint, Mém. VI, 644.

Louis V, de Bavière, élu empereur d'Allemagne, en 1314, Mém. VI, 631.

Louis VII. Voyez Louis LE JEUNE.

Louis IX. Voyez Louis (Saint).

Louis XI, roi de France, avait formé le projet de marier le Dauphin, qui depuis fut Charles VIII, avec la fille de Charles le Téméraire, dernier duc de Bourgogne; une perfidie de Louis XI paraît être la véritable cause qui empêcha cette alliance, Mém. VI, 634, 635. — Mécontent du mariage de la princesse Marie, fille et unique héritière de Charles le Téméraire, avec l'archiduc Maximilien d'Autriche, il s'empare du duché de Bourgogne, etc. 636. — Fait refleurir le commerce français du Levant, X, 548, 549. — Son monument rétabli dans l'église de Notre-Dame de Cléry, avec une inscription adoptée par l'Académie des belles-lettres, Hist. VII, 139. Louis XIV; importance extrême qu'il attachait aux représentations de l'Esther de Racine, Hist. VIII, 73. — Sa statue rétablie sur la place des Victoires, à Paris; inscriptions composées à cette occasion par l'Académie des belles lettres, VII, 142.

Louis XVI établit une commission dans l'Académie des belles-lettres pour rédiger des notices des manuscrits de sa bibliothèque, Hist. IV, 15. — Ses connaissances étendues en géographie; preuve de générosité et de protection accordée à la science qu'il donne à M. Mentelle, VII, 218.

Louis XVIII réorganise l'Institut et rend à la troisième classe le nom d'Académie des inscriptions et belles-lettres, Hist. V, 6 et suiv. — Accorde, par ordonnance, à l'Académie les fonds nécessaires pour la continuation des deux recueils des Historiens de France et des Ordonnances des Rois de France de la troisième race, 13.

Loung-kou, fleuve, Mem. VII, 271.

LOUNG-YEOU, province frontière de la Chineson étendue sous les Thang, Mém. VIII, 80, 81.

LOUP-CERVIER; montré pour la première fois aux Romains par Pompée; sa description; vu et tué en France en 1548; Mém. X, 401, 402.

LOURDARIES, capitaine, consul de France à Tunis, et fondateur des comptoirs français sur la côte de Barbarie, Mém. X, 556.

LOUTRE (La), employée du temps de Charlemagne pour les vêtements, Mém. IV,

LOUVRE (Dimension des deux pierres qui forment le fronton du), à Paris, Mêm. VIII, 180.

Loxa, fleuve, dans Ptolémée; sa position et son nom moderne, Hist. I, 215.

Λοξός, épithète du zodiaque, expliqué, Mém. 1, 263.

Lor ou Allor; son étymologie, Mém. IX, 220.

Lozère. Voyez Lesura.

LUANO, rivière d'Espagne; son nom ancien, Hist. I, 136.

Lucain concourt avec Néron pour l'improvisation poétique; sa supériorité et ses succès lui attirent la haine de ce prince, Mém. V, 292. — Auteur d'un poème improvisé sur Orphée, ibid. — Liv. X, v. 117, expliqué, touchant les mots, ebenus mareotica, v, 111, ou hebenus meroetica, X, 236, note 4.

LUCCHESINI. Voyez DÉMOSTHÈNE.

Luce (Baie de); son nom ancien, Hist. I,

LUCIEN, Dial. Mort. xxiv, \$ 1, expliqué, Mém. II, 553. — Pseudom. \$ 19, expliqué, III, 255. — Philopseud. \$ 33, corrigé, touchant le mot ατεριττόν, X, 278, note 1.

LUCIENNE de Rochesort en Iveline, siancée à Louis le Gros, *Hist*. V, 95, 102; motifs de cette alliance, 103.

LUCILIUS, poête satirique latin; époque de sa naissance; sa famille; licence de

ses écrits; ses liaisons; son procès contre un auteur dramatique, Mém. VIII, 284.
— Caractère de ses écrits, III, 381.
— Son style, V, 285.

Lucilius, rhéteur latin du temps d'Antoine, Mém. IX, 407.

Lucius Axius; son commerce de pigeons, Mém. III. 404.

Lucius Cincius Alimentus, historien; son époque, Mém. II, 361.

Lucius Cornelius Balbus, premier étranger nommé consul par les Romains, agrandit extraordinairement *Gades*, sa patrie, *Hist.* I, 128.

LUCRETIUS (Sp.); incertitude sur son consulat, Mém. II, 362.

Lucrin, lac, renommé pour ses huîtres, Mém. III, 380.

Lucullus; ses dépenses pour des réservoirs destinés aux poissons, Mém. III, 389. — Pourquoi appelé Xerxes togatus, le Xerxès romain, ibid. — Produit de la vente des poissons nourris dans

ses réservoirs, 390.— Son désintéressement, son immense fortune et son faste, 411 et suiv. — Donne son nom au marbre de Chio, 420.

LUCUMON, nom commun étrusque, Mém. II, 351.

Lucumon, chef étrusque, vient au secours de Romulus; explication de ce fait historique, Mém. II, 351, 465.

Lucumon, fils de Demaratus; exposé de son histoire, de son règne sous le nom de Tarquin, et de ses travaux, Mém. II, 470 et suiv.

LUCUMONIES de l'Étrurie, Mém. II, 350. LUDIONS; les mêmes que les histrions, Mém. VIII, 257, 259.

LUGDUNUM; recherches sur son emplacement, pour prouver que cette ville répond à Leyde, Hist. I, 151, 152, 154.

— Sa distance du fleuve Albis, 151.

Sa distance de Gesoriacum, 152.

Confondu par Ptolémée avec son port situé à Katwick, 154.

LUGUDUNUM, le même que Lugdunum, dans les inscriptions, Hist. I, 245.

Lumbare, vêtement, expliqué, Mém. IV, 302.

Lunz Montis Promontorium; son nom moderne, Hist. I, 134. — Sa distance du promontoire Orabium, ibid.

LUNETTES (Les), inconnues des anciens, Hist. V, 150.

Lupi (Le P.), t. II, p. 160 de ses Dissertazioni, etc. rapporte une inscription gravée sur un camée antique, et expliquée par M. D'Ansse de Villoison, Mém. II, 140, 141.

LUPINS, lupini, végétal, servant d'étalon de poids chez les anciens; leur valeur, Hist. V, 78, 79.

Lusace (L'investiture de la) donnée à Wradislas II, roi de Bohème, en 1060, par l'empereur Henri IV, Mém. VI, 627, note 1.—(La) est, en 1527, réunie aux états de la maison d'Autriche, Mém. VI, 644.

Λυσγάριον, expliqué, Mém. III, 37.

Lusignan (Jean de), régent du royaume de Chypre, pendant la minorité de son neveu, Mém. X, 738.

LUSIGNAN (Pierre de), roi de Chypre, est assassiné par les principaux seigneurs de cette île, qui mettent son fils sur le trône, Mém. X, 737, 738.

LUSTRE (Le), institué par Servius Tullius; son objet, Mém. X, 469.

Lustres suspendus, lychnichi pensiles, employés pour l'éclairage des temples des anciens, Mém. III, 178.

LUTETIA; quand et pourquoi fut appelée civitas Parisiorum, puis Parisii, et enfin Paris, Hist. V, 75. — Quand appelée Parisii, Mém. V, 394.

LUTHER (Influence de la réformation de), sujet de prix, Hist. I, 28. Voyez VILLERS.

LUTZEN (Bataille de), livrée le 6 novembre 1632, et où périt Gustave-Adolphe, Mém. VI, 656.

Luxe; le despotisme est rarement nuisible au luxe, s'il l'est au commerce de nécessité et d'industrie; M. de Pastoret, Mém. VII, 125.

LUXB des Romains (Recherches et Observations sur le), par M. de Pastoret, Mém. III, 285-355; V, 76; VII, 125.—Ignoré des Romains dans les premiers siècles, III, 294 et suiv. — Comment il s'introduisit à Rome, 320.—Progrès du luxe à Rome après les guerres puniques, 361. — (Besoins du) parmi les Romains, V, 101. — de la table; ses progrès à Rome, III, 341; — des miroirs à Rome, 366; — des poissons à Rome au vii siècle, 389; — de la parure et des repas à Rome sous Auguste, V, 86 et suiv.-Luxe et amour des richesses; tableau des désordres et des crimes qu'ils produisirent à Rome au vii siècle, III, 409. — Faveur qu'il reçoit à Rome de la conduite de César, 429, 430. — Quatrième Mémoire de M. de Pastoret : de Tibère à Vitellius. Nouveau caractère du luxe. Loi sur le prix des aliments,

VII, 125 et saiv. - Le luxe ne diminua point sous les Césars, 126. — Prix excessif mis à des barbeaux, 126, 127. - Tibère veut que le prix des aliments soit réglé chaque année par le sénat, 126. — Lois sur la vaisselle d'or et les habits de soie: discussion au sénat sur les lois somptuaires; luxe des repas, des tables, des lits, des vases, etc. 128. - Poissons d'un prix excessif; réservoirs immenses où on les nourrissait, 131. — Oiseaux ; leurs espèces, et manières de les apprêter pour les festins, 132. — Cuisiniers; leur haut prix, ibid. - Esclaves; leur multitude et leurs fonctions dans les festins, ibid. — Tortues ouvragées, 134. — Tables d'un prix surprenant, 133, 134. — Vases de cristal; coupes de murrha, 134. — Luxe et profusions de Caligula et de Lollia Paulina, son épouse, 140 et suiv. — Progrès et caractère du luxe sous Claude; loi sur les statues; droit prélevé sur les bagues à l'effigie du prince; incrustations de marbre et d'or pour revêtir les murs des édifices, 147 et suiv. Palais de Néron; distributions au peuple; jeux, spectacles, etc. 149 et suir. - Modération dans le système de l'impôt; lois sur les repas publics et la vente des aliments; faste de Néron, 151 et suiv. — Parfums, marbres, cristaux, métaux précieux, perles, etc.; divers objets de commerce, sous Néron, 155 et saiv. — Loi de Néron sur les vêtements: luxe de la toilette et de la coiffure, 160 et suiv. — Spectacles; luxe et abus des esclaves; nains, eunuques; soins du visage, etc.; dépravation des mœurs; goûts contre nature, plaisirs infâmes; Galba, Othon, 164 et suiv. — Gourmandise; dépenses de quelques repas; commerce de la poterie; Vitellius, 171 et suiv. — des plats, des coupes, des bracelets, des colliers, des anneaux; emploi universel de l'or, 174 et suiv. – Salles de bains; nouveaux abus des

parfums; de leur falsification, 178 et saiv. — Accroissement du commerce des esclaves; leur nombre prodigieux; luxe des affranchis, 181 et saiv.

Luxe chez les Francs; ses progrès rapides, Mêm. VIII, 476.

LUYNES (M. le duc DE) est élu académicien libre. Hist. IX, 48.

LUZERNE (Le comte de LA), neveu de M. de Malesherbes, publie en même temps que M. Larcher une traduction de l'Anabase de Xénophon, Hist. V, 253.

Lycaon, roi d'Arcadie; sa généalogie et sa descendance, Mém. V, 201, 206. — Plusieurs rois de ce nom, suivant Denys d'Halicarnasse, 206. — Fils de Lycaon; ce qu'on doit entendre par ces mots, Mém. V, 236.

LYCAONIE; origine de son nom, Mém. II, 33.

Lyciens (Les), passionnés pour les longues ohevelures, en achètent chèrement de Mausole, Mém. II, 525.

LYCOPHRON; son scoliaste sur le v. 481, corrigé, Mém. V, 206, note 1.

Lydus; son traité De Magistratibus respublice Romane a été publié d'après un manuscrit acheté par M. le comte de Choiseul-Gouffier, Mém. VIII, 262.

LYNX (Le) des anciens est le caracal de Linnée, Mém. X, 406.—A quelle époque cet animal fut montré pour la première fois à Rome, et de quelle partie de la Gaule il venait, V, 408, 409.

LYONNAIS. Voyez SEPTIME SÉVÈRE.

Lysandra, fille de Ptolémée Lagus et d'Eurydice; ses deux mariages, Mém. IV, 90.

Lysimaque, un des généraux d'Alexandre; principaux traits de son histoire, Mém. IV, 88 et suiv. — Il fait, sur l'accusation d'Arsinoé, périr son fils Agathoclès, 91.—Sa mort, 92.

Lyraams, promontoire, Hist. I, 167. —
Paraît être le Domes-ness, 168. — Pourquoi désigné comme appartenant à la Celtique, ibid.

M

M. P.; valeur de ce signe dans les itinéraires des Gaules Lyonnaises, Belgiques, Mém. V. 400, note 1.

M P, abréviation de μήτηρ, Mém. II, 147.
 M F R sur une médaille de Jotapianus; expliqué, Mém. VI, 556.

μ et β mis l'un pour l'autre dans les manuscrits antérieurs au xiv siècle, Mém. VI, 302.

Ma-a-tchoung (Les), appelés aussi Ki-liki-sse ou Kirgis; leurs usages, Mém. VII, 273.

MAAWIN, impôt en Égypte, Mém. V, 61.

MABILLON (D.), bénédictin de la congrégation de Saint-Maur; translation de ses cendres du musée des Monuments français à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, Hist. VII, 2.

Mable (L'abbé de); son opinion sur la nature de la noblesse chez les Francs et sur son origine en France, Mém. VIII, 403.— Paraît s'être trompé en avançant que les bénéfices ou fiefs étaient héréditaires ou inamovibles, 442 et suiv.— Examen et réfutation de son opinion sur l'origine et la nature du vasselage sous les rois francs de la première race, 423 et suiv.— Réfuté dans la critique qu'il fait de l'opinion de Montesquieu touchant l'origine des fiefs ou bénéfices, 433 et suiv.— Exposition et réfutation de son système sur l'institution des justices seigneuriales, des juridictions cantonales, et sur les attributions judiciaires des bénéficiers, 436 et suiv.

MACE (Les), tribu d'Arabes, donnent leur nom au promontoire Maceta; vaincus et chasses par les Asabi, ils les expulsent à leur tour, Hist. I, 65, 66.

MACAIRE, abbé de Morigni, envoyé à

Rome comme négociateur pendant les débats survenus entre le pape Innocent II et le roi Louis le Jeune, Mém. VI, 561.

Macédon, fondateur du royaume de Macédoine, Mém. X, 329. Voyes Macédoine.

Macédoine (Royame de); son fondateur suivant les Grecs et les Egyptiens, Mém. X, 329.

MACÉDONIENNE, titre de la ve légion, Hut.

MACÉDONIENS (Les) de la flotte d'Alexandre, réduits par la faim à manger des tiges de palmier et de la chair de chameau, Hist. I, 69, 70.

MACETA, promontoire; sa position, Hist. I, 57, 65.—Répond à Moçandon, 57.—Origine de son nom, 65.—Appelé aussi Asaborum promontorium, et pourquoi, ibid.—Reprend son ancien nom, et le conserve encore sous celui de Moçandon, 66.

MACHICHACO, cap; son nom ancien, Hist. .
I, 136.

MACHINE ARITHMÉTIQUE; sur son origine, voyez Arithmétique et Souan-pan.

MACISTUS, mont; sa distance du mont Athos et sa hauteur, Hist. V, 66.

MACPHERSON; jugement sur sa traduction d'Ossian, Hist. I, 317, 318.

MAGROBE; son erreur sur l'année où fut portée la loi Orchia, Mém. III, 342.

MACROBES (Les) se servaient de l'or pour les chaînes des coupables, Mém. V, 141. Voyez MACROBIENS.

MACROBIENS (Éthiopiens); origine des fables que les anciens ont débitées sur leur compte, Mém. X, 281, note 1.

Macs, taxe en Égypte; sa nature, Mém. V, 61.

MADDI ou NAMADDI, golfe, de l'Hibernie; sa position, Hist. I, 223.

MADERNE (Charles), n'a construit que le portail de Saint-Pierre de Rome, Mém. III, 260.

MADHOUNS; explication de ce mot, Mém. III, 99. — ou licenciés dans la religion des Unitaires, X, 89, 91, 92.

Maës Titianus; étendue de ses relations commerciales, Mém. X, 227, note 2.

Massolus (Le), aujourd'hui le Krichna, fleuve de l'Inde, Hist. I, 89. — Sa position et son nom moderne, 98.

MAFFEI (Le marquis Scipion); son opinion sur l'époque de la fondation de Rome, Mém. II, 345, 346.

MAGISTRATS; leurs noms différents dans les différents états de la Grèce, Mém. VI, 222. — de Lacédémone; leurs noms correspondants dans le dialecte attique, Mém. V, 354 et suiv.

MAGNE. VOYEZ ALLEMAGNE.

Magnésiz; peuples qui concoururent à la fondation de cette ville, Mém. VIII, 245.—du Méandre; sa fondation; existence de cette colonie grecque et son histoire révélées par une inscription inédite, publiée, restituée et expliquée par M. Raoul-Rochette, 241 et suiv.—L'ancienne Magnésie, Παλαιμαγνησία, Palæmagnesia; son existence établie par une inscription, 247.

Magnon, archevêque de Sens, dédie à Charlemagne son ouvrage intitulé Note juris, Mém. X, 685.

Magnovalde tué en trahison à la cour de Childebert, Mem. VIII, 500.

MAGNUM GANGIS OSTIUM, répond à la rivière d'Hougli, Hist. I, 104.

MAGNUS PORTUS, aujourd'hui Portsmouth, Hist. I, 208.

MAGORUM SINUS OU KATIF, dans le golfe Persique, Hist. I, 65.

MA-HA-MOU, prince des Wa-la ou OElet, reçoit le titre chinois de Chun ning-wang; sens de cette qualification, M.VII, 287.

MAHA-MEROU (Le) des Hindous répond au Konen-lun des Chinois, au Caucase, etc. Mém. VII, 10.

MAHA-PO-TO-MO-LOUNG, lac du Kaschemire, Mém. VIII, 106.

Mann, chef des Fatimites ou Baténiens d'Égypte; sa politique et celle de ses successeurs, Mém. IV, 4.

Mandi, commandant de la forteresse

d'Alamout, la livre à Hassan ben-Sabbah, Mém. IV, 15.

Mahdi, fils de Noman, personnage cité dans un papyrus arabe, Mém. X, 84.

MAHDI (Le), ou l'imam attendu, appelé aussi Mohammed Abou'lkasem, personnage fantastique et mythologique des Musulmans; son histoire d'après leur croyance; Mém. IX, 288 et suiv. — Parti que les ambitieux, et particulièrement les Fatimites, ont tiré de l'attente du Mahdi, 289. Voyez OBAĪD-ALLAH.

MAHDI, khalife, met le premier une taxe sur les boutiques, Mém. V, 60.

MAHI, fleuve, l'ancien Mais, Hist. I, 86. Mahomet; époque de sa naissance, Mém. X, 25; — suivant Hamza, 26. — Liste et histoire de ses affranchis, d'après Ebn-Kotaiba, 68. — Nom de sa berceuse, 69. — Par qui son corps fut lavé après sa mort, 70. — Expose aux Musulmans les raisons pour lesquelles il a cédé aux Koreïschites devant la Mecque, 90. - Permet aux juiss et aux chrétiens de son temps l'exercice de leur religion, jusqu'à l'arrivée de leur Paraclet, IX, 49.—Dispositions de sa loi relatives aux droits de la guerre faite aux infidèles, V, 6, 7 et suiv. - Défaut d'authenticité d'un prétendu traité d'immunité accordé par lui aux chrétiens, 6, note 1.

MAHOMET III; sa cruauté, Mém. I, 249. MAHOMET, fils de Bajazet, prend Smyrne, Mém. II, 567.

MAHOMÉTANS (Les) ne nomment point leurs femmes devant les étrangers, Mém. II, 606.

Mahométisme (Examiner quelle a été, pendant les trois premiers siècles de l'hégire, l'influence du, etc.); prix proposé, en 1808, par la troisième classe, Hist. I, 30.

Манка, province; où située, Mém. V, 11.
— Confondue avec le Yémen, ibid.

MA1 (M. A.); sa nouvelle édition de l'Expositio totius mundi; son erreur sur le texte grec qu'il croit original, Mém. X, 769. MAIANUS et MAIANI, personnages dont les noms se trouvent dans des inscriptions, Mém. II, 143.

Mailla (Le P.), missionnaire, auteur d'une lettre sur les caractères chinois; importance de cet écrit pour l'histoire de l'écriture chinoise, Mém. VIII, 4.—Commet, dans son Histoire générale de la Chine, t. X, p. 63, deux erreurs signalées par M. Abel-Rémusat, qui juge son ouvrage défectueux, Mém. VII, 286, 287.—Sur son ouvrage intitulé Tongkion-kang-mou, voyez l'article Thoungkian-kang-mou.

Mailland (Jean), présenté à tort par les historiens, comme le sauveur de la monarchie française pendant la prison du roi Jean, Hist. IX, 150, 151.

MAILLE, monnaie; sa valeur, Mem. IX,

MAILLOT (M.), auteur d'un Traité sur les costumes des anciens, cité, Mém. IV, 305.

Main portée à la tête, représentée sur une antique; signification de ce geste, Mém. VIII, 381, 382. Voyez ci-après.

Mains levées, gravées au-dessus de quelques inscriptions et de quelques épitaphes; explication de ce symbole dans une notice de M. Mongez, Hist. VII, 88.—ouvertes et levées vers le ciel; ce que signifie cet emblème, I, 239.

Mains-Biran (M.) obtient le prix proposé par la classe des Sciences morales, Hist. I, 29. — Est nommé correspondant, 29, 38.

MAINLAND, l'ancienne Thule, Hist. I, 223 et suiv. — Son étendue, 224. — Appelée jadis Thyl-insel, 227.

Mais, fleuve; sa position et son nom moderne, *Hist*. I, 86.

MAISON CARRÉE de Nîmes; sa description et son mode d'éclairage, Mém. III, 189. Voyez MAISONS.

Maisons remarquables de Rome antique, Mém. III, 413 et suiv.

Maîtres d'école; à quelle époque ils rece-

vaient leur salaire à Rome, Mém. IX, 410.

MAJORITÉ (La), appelée l'Age de la force chez les Francs; à quel âge elle était fixée chez les Germains et par la loi salique, Mém. VIII, 419. — des rois de France, fixée à quinze ans, antérieurement à l'ordonnance de Charles V, 419, note 1.

MAKAUKAS, gouverneur de l'Égypte pour Héraclius, est assiégé par Amrou, Mém. V, 31. — Il entre en négociation avec ce chef arabe, 32, 33. — Sa réponse à Amrou sur les causes de la prospérité et de l'appauvrissement de l'Égypte, 58.

MARRIZI; date de la mort de cet historien, Mém. VII, 92. - Son traité relatif au droit de conquête des Musulmans sur l'Égypte, V, 20. — Traduit et expliqué, 73, 74. — Cité et traduit au sujet du droit de propriété chez les Musulmans, VII, 57; des apanages en Egypte, 61, 62, 65 et suiv. — Corrigé, 65, note 2; 66, note 1. — Expliqué, au sujet d'une remise de l'arriéré faite aux débiteurs de l'état par le vizir Mamoun Bataihi, 71, 72. — Cité et traduit relativement à la mesure prise par le sultan Almélic-almansour Ladjin à l'égard du partage des apanages militaires, 75, 76. — Expliqué dans la partie de sa Description de l'Égypte, et de son Histoire des Ayyoubites et des Mameloucs, où il traite du cadastre de Ladjin, 77, note 1; 78, notes 1, 2; 79, notes 1, 2; 80, notes 1, 2, 3, 4, 5; corrigé, 90, note 1. - Analysé et traduit relativement à la constitution militaire de l'Égypte depuis la conquête de ce pays par les Arabes, 94, 97 et suiv. - Cité et traduit par M. le baron Silvestre de Sacy au sujet des conférences secrètes des Ismaéliens, IX, 57 et suiv. —Traduction de l'exposé, présenté par cet historien, des changements survenus dans la constitution de l'armée d'Egypte sous les divers gouvernements qui se sont succédé dans ce pays, depuis sa conquête par les Musulmans jusqu'à la dynastie des Circassiens, VII, 97 et saiv. — Corrigé, 106, note 2. — Son texte complété d'après des manuscrits, 109, notes 1 et 2.

MARTOUM, dans la religion des Ismaéliens, expliqué, Mém IV, 67.

MAL ceduc. Voyez EPILEPSIE.

MAL, nom d'un impôt, en Égypte, Mem.

 35. — Mal djéhat, 37. Mal elmiri,
 ibid. Voyez ci-après.

MAL ELHORR; valeur de ces mots, Mém. I,

MAL CHETAOUI et MAL SEYFY, partie du miri; leur nature, d'après M. Lancret, Mém. I, 165.

Mâl's muâdiété; sens de ces mots, Mém. I, 49, note 1, col. 1. — Mal'y miry, ibid.

Mal mini, miri ou mal padischahi, ou simplement mal; valeur de ces mots, et en quoi l'impôt qu'ils désignent diffère de celui qui s'appelle Faiz, Mém. I, 46.

Malabar. Voyez Paralia.

MALACHALLADEN, sultan, conclut un traité de commerce avec Venise, Mém. X, 537.

MALADETTA (Matines de la), dans les Pyrénées, Mém. X, 350.

MALMOTUS, roi pélasge; sa villa, Mém. VI,

MALEUCOLON, promontoire, sa position, Hist. I, 114.

MALEUM ou BALEUM, promontoire; dans Ptolémée; sa position et son nom moderne, Hist. I, 92.

MALAHIDÈH ou MOLHIDOUN, surnom des Ismaéliens, expliqué, Mém. IV, 68.

Ma-Laī-HI, frère de Mou-kin-mang, roi du petit Pourout, parvient lui-même au trône; son successeur, Mém. VIII, 101.

MALAN, cap sur les côtes de la Gédrosie, doublé par Néarque, Hist. I, 68, 72. Voyez MALANA.

MA-LAN, ville; à combien de journées de marche elle est distante de *Ho-lin* ou Kara-koroum; productions du pays où elle est située, Mém. VII, 274.

MALANA ou MALAN, dans la Gédrosie, Hist. 1,67.

MALAYENNE (La presqu'ile) encore inconnue des Grecs d'Alexandrie à l'époque du géographe Ptolémée, Hist. I, 110. — Confondue avec la presqu'ile de Pégu, 111. — Appelée Chersonèse d'Or, 112. — A quelle époque découverte, ibid. — Insérée postérieurement dans le texte de Ptolémée, y jette un grand désordre, 112, 113 et suiv. — Confondue avec l'ancienne Chersonèse d'or, 115.

MALDIVES et LAQUEDIVES; connaissance que les anciens ont eue de ces îles; causes pour lesquelles ils n'en ont eu que des notions très-vagues, si même ils ne les point complétement ignorées, Mem. X, 223 et suiv. Voyez MALE-DIVES.

MALEC, fils d'Anas, Mém. V, 34.

Malec, fils de Fahm, premier roi de Hira, Mem. X, 8.

Male-dives, îles, ne peuvent être l'ancienne Taprobane, Hist. I, 121. Voyez Maldives.

MALÉPICES écrits et enfermés dans un tombeau, Hist. I, 237 et suiv. — Employés contre Germanicus, 238.

MALEK-EL-MANSOUR-IBRAHIM, prince d'Emesse, reçoit à sa cour des missionnaires envoyés par le pape, M. VI, 430.

MALEK-NASER, sultan d'Egypte, est attaqué par Gazan, roi des Mongols, Mém. VII, 385.

MALEOS, île; sa position et son nom moderne, Hist. I, 223.

MALESHERBES (M. DE); son éloge, *Hist.* IV, 18, 19; V, 253.

Maliarapha, répond à Maréla, dans l'Inde, Hist. I, 98.

Malicanen; explication de ce mot, Mém. 1, 89.

MALIKIANÉ; sens de ce mot, Mém. 1, 49, note 1, col. 1.

Malin, cap de l'Irlande; son nom ancien, Hist. I, 219. Mallus, assemblée des Francs; sa nature, Mém. VIII, 465.

MALOBATERE (Le) naissait en Syrie, Mém. V, 128.

MALORO. Voyez SAGDIANA.

MALTHUS; son opinion sur le principe actif de la population dans les républiques anciennes, Mém. X, 495.

MALUS PERSICA, media, assyria, confondu avec le Citras, Hist. III, 31.

Mamar, seigneur tartare, Hist. III, 115.

Mamar, dont les noms sont Aboa-Obeida

Mamar; date de sa mort, Mem. VII,
58, note 1.

MAMELOUCS; comment ils ont étendu leur pouvoir en Égypte, Mém. I, 19. - Leur autorité arbitraire sur les propriétés en Egypte, 9, 10. — Ils sont favorisés par Sélim I", après la conquête de l'Egypte, 63. Voyez Circassiens. — Leur puissance, 66. — (Les) turcs, esclaves, se soulèvent et renversent la puissance de leurs maîtres les Ayyoubites, VII, 98. - Manière dont ils composent leur armée, ibid. - Leur nombre sous Almélic-almansour Kélaoun et son fils Alaschraf-Khalil, ibid. - Les Mameloucs d'Aschraf sont anéantis par Almélic-alnaser Barkouk, qui'se forme une nouvelle force des Mameloucs circassiens, ibid. — Leurs divisions, et leur destruction par Faradi, ibid. — Leur nombre et leurs classes au temps de l'historien Makrizi; causes pour lesquelles ils avaient cessé d'être redoutables au sultan, vii, 99, 107, 108, note 3.

Mamlakh, ambassadeur d'Œldjaitou; roi de Perse, auprès de Philippe le Bel, Mém. VII, 396.

Mamoun, reconnu khalife, reçoit du roi du Caboulistan une ambassade qui donne lieu à la découverte du Djavidan khired, Mém. IX, 10 et suiv. — A quelle époque se rapporte cette ambassade, 15. — Refuse d'accorder la paix à l'empereur grec pour un défaut de forme dans la correspondance, VI, 471.

MAMOUN BATAIHI, visir, fait aux débiteurs de l'état la remise de leur arriéré; dénombrement de la nature des redevances, Mém. VII, 71, 72.

MAMURRA, sous César, donne le premier l'exemple de revêtir les murs de plaques de marbre, Mém. VII, 148.

MAN, île; son nom ancien, Hist. I, 222.

MANADA. VOYEZ MANDA.

MANAPIA, en Hibernie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 218.

MANARMANIS, port; sa position, Hist. I, 180.

Manda ou Manada, de Marin de Tyr, aujourd'hui la rivière de Marcana, Hist. I,

MANDAGARA, port de l'Inde, répond, dans Ptolémée, à Dabul, Hist. I, 93.

MANDAT (Du). Voyez DROIT COUTUMIER.

MANDCHOU; travaux de MM. Deshauterayes et Langlès sur l'alphabet mandchou, Hist. IX, 103, 104. Voyez MAND-

Mandchous; comment les empereurs mandchous, maîtres de la Chine, étendirent leur domination dans la Tartarie occidentale, par la destruction de la puissance des Olet, Mém. VIII, 66, 67

Mandeville (Jean de), envoyé pour inspecter les établissements français au Levant, Mém. X, 545.

Mandjec Yousoupi, émir, promu au vizirat par le sultan Almélic-alcamil Schaban, rétablit l'usage des échanges et des résignations d'apanages militaires; Mém. VII, 111.

MANDOULIS, nom du soleil adoré dans le temple de la ville de Talmis, Mém. IX,

MANDULIS, nom du Soleil, Mém. X, 185. MANENTES. Voyez SERFS.

Manérion; ce qu'on sait de sa chronique, Mem. I, 201.—Ce qu'il dit de Memnon et de sa statue vocale, n'est qu'une interpolation, demontrée par M. Letronne, Men. X, 289, 290.

MANGALOR, rivière. Voyez Pseudostomus. MANGER (M.) se trompe sur une forme des numératifs de dizaines en arabe, Mém. VI, 492.

Mangey, éditeur de Philon; son erreur sur Diogène d'Apollonie, Mém. I, 276.

Mangou-khan, successeur de Gayouk, adresse à saint Louis, roi de France, une lettre pleine d'orgueil et de dédain, Mém. VI, 452. - Ordonne qu'on fasse la description générale de son empire et le dénombrement de ses sujets, 457. - Khakan, accueille favorablement Sempad l'Orbélien et Haiton, roi d'Arménie, qui s'étaient rendus à sa cour, 456, 457, 458. — A la prière d'Haiton, roi d'Arménie, charge Houlagou de faire la conquête de la terre sainte et d'enlever Jérusalem aux Musulmans, pour les donner aux chrétiens; expédition dont le résultat fut de fonder un empire pour l'un des petits-fils de Tchinggis, 463, 464. — Tient une assemblée générale au nord du Wa-nan, après son expédition d'occident, Mém. VII, 276. -Etablit en Chine le siège de l'Empire mongol, 277. - Il part pour aller faire la guerre dans le midi de la Chine, 277. — Evénements qui suivirent sa mort, 277 et suiv. — (Lettre de) au roi de France, publiée par M. Abel-Rémusat, 424, n° 5. Voyez Meng-ko.

MANGOU-TEMOUR, frère d'Abaga, roi de Perse, Mem. VII, 351.

Manilius; son époque, Mém. 1, 186. — Est le premier auteur latin qui ait parlé du Phénix, ibid. — Remarques sur sa grande année de 560 ans, 289. — Lib. I, v, 677, ou 656, éd. de Pingré, expliqué, 264.

Maniola (Les) de Ptolémée, les mêmes que les îles Andamans, Mém. X, 224.

MANNERT (M.), dans sa Geogr. der Griech. und Rom. X, S. 355, donne une fausse interprétation du mot à Méurer, Mêm. X, 291, note 2. - Montre peu de critique en faisant de Memnon un célèbre architecte et sculpteur, 330, note 2.

Manoirs ou Mansus; étaient de quatre espèces, Mém. VIII, 585, 586.— Leur composition et leur étendue, 586.— Manoir appelé hospitium; son objet, ibid.— Redevances imposées aux tenanciers de manoirs, ibid.

Manse, mansus; ce que c'était, Mém. VIII,

Mansfeld (Le comte de ) se met à la tête d'un corps de partisans dans la guerre de trente ans, Mém. VI, 652.

Mansio, unité de mesure itinéraire; recherches sur sa longueur, Mém. X, 232 et suiv. Voyez ci-après.

Mansion de 30 milles, Hist. I, 10g. — Origine de la mansion indienne, 110.

MANSUETABII, nom de ceux qui, chez les anciens, savaient apprivoiser les animaux féroces; leur habileté étonnante, Mém. X, 371.

Mansus. Voyez Manoir.

Manteau ramené sur la tête, symbole de Saturne, appliqué à César, Mém. VIII, 376. — Bords des manteaux des anciens; leur nature, IV, 268, 269.

Mantoue reprise à l'Espagne par l'empereur Joseph, Mém. VI, 660.

MANUEL, cunuque; son expédition militaire en Egypte du temps du khalife Othman et d'Amrou, Mém. V, 41; sa mort, 42.

MANUFACTURES à Rome sous Auguste, Mém. V, 85.

MANVS LEBO. CONTRA DEVM, formule d'inscription tumulaire différemment expliquée par MM. Visconti et Mongez, Hist. VII, 88 et suiv.

MANUSCRIT de la Genèse de la bibliothèque de Cotton, célèbre par son antiquité; son histoire, Mém. II, 121, 122. Voyez MANUSCRITS.

MANUSCRITS d'auteurs sacrés et profanes, offerts à des églises avec l'inscription, Pro remedio animæ suæ, ou Υπὶρ ψυχικῆς αὐτοῦ σωτηρίας, etc. Mém. II, 128, 129.

— Renfermés dans les divers dépôts

publics de la France, catalogués par ordre du Gouvernement sur la demande de la troisième Classe de l'Institut, Hist. V, 3. — Tirés d'Herculanam, donnés à l'Institut; la troisième Classe s'occupe de les faire dérouler par les procédés de MM. Tyrwhit et Hayter; résultat de cette tentative, 4.

Mao (L'heure), en chinois; son rapport avec nos heures, Mém. VII, g.

MAONGHÉ GAOTCHÉTHBÉ, expliqué, Mém. II, 213, note 1.

MAPURA, dans Marin de Tyr, répond à Mopur, Hist. I, 101.

MAPPINIUS, évêque de Reims, Môm. VIII,

MAR BAR-SCEMA; explication de ce nom honorifique, Mém. VII, 369.

MAR HASYA; explication de ces mots, Mém. VI, 476, 477.

MARAVA. Voyez KIABROS.

Marbois (M.), garde des sceaux, ministre secrétaire d'État, écrit à l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour lui annoncer une ordonnance royale relative à la continuation de ses travaux, Hist. V, 13.

MARBRE de différentes espèces; à quelle époque l'usage s'en introduisit à Rome pour les édifices, Mém. III, 420. — de Lucullus, ibid. — Usage extraordinaire qu'en faisaient les anciens Romains, V, 101 et suiv. — Ses diverses espèces employées en Italie, 103. — Quel est le premier Romain qui revêtit les murs de sa maison de plaques de marbre; procédés employés à Rome pour le scier en feuilles très-minces et l'incruster d'or, VII, 148. — Tibérien, 137. — de Synnade, V, 126.—d'Alabanda, ibid. de différentes espèces que produisait la Grèce, 123, 124. — Marbres mélangés, formant une marqueterie, fort recherchés à Rome sous Néron, VII, 158.

MARCANA, rivière de l'Inde, l'ancien Manda, ou Manada, Hist. I, 101.

MARC-ANTONIN; son tombeau et celui de

sa famille, appelé Antonineium, Mém. II, 550.

MARC-AURÈLE; son aversion pour les jeux sanglants du cirque, Mém. X, 436, 437. Voyez AAN-Tun.

MARC-POL, cité et corrigé, Mém. IV, 57, notes 1 et 3.

MARCELLUS, fils d'Octavie; date de sa mort, Hist. VII, 67. — (Théâtre de), son origine et sa dédicace, Mém. X, 426.

MARCELLUS de Side; son nom et ses ouvrages remis en lumière par M. Visconti, Hist. VIII, 19.

MARCHANDISES (Permutation des) à Rome, dans les premiers siècles, Mém. III, 294.

MARCHANDS (Comment, dans les premiers temps, on punissait à Rome les petites fraudes des), Mém. III, 316 et suiv.

MARCHFELD (Bataille de), ou Marchegg, Mém. VI, 626.

MARCIA (Eau); origine de son nom, Mém. II, 469, 474.

MARCIUS, célèbre devin, dont les prédictions firent instituer à Rome les jeux apollinaires, Mém. VIII, 265 et suiv.—
Ses prédictions remises en vers hexamètres par Joseph Scaliger, 266.

MARCUS SCAURUS. Voyez THÉÂTRE.

MAREB (Rupture des digues de); sa date, Mém. X, 3 et saiv. — Elle donne lieu à l'émigration des Arabes du Yémen, 6, et à la fondation du royaume de Gassan, 7.— La construction de ces digues attribuée à Balkis, contemporain de Salomon, ibid.

MARÉLA. Voyez MALIARAPHA.

MARGA. Voyez Argilla et Mongez.

MARGARIDE Mons; son nom moderne, Mém. V, 398.

MARGERIDE (Montagne de la); son nom ancien, Mém. V, 39&

MARGUERITE, surnommée Maultache, fait entrer, par succession, le Tyrol dans les domaines de la maison d'Autriche. Mém. VI, 632. — Explication du surnom Maultache donné à cette princesse, ibid. note 2.

TOME XI.

MARIA (Santa-). Voyez SANTA-MARIA. MARIAGE: comment il se publiait à Ro

MARIAGE; comment il se publiait à Rome, Mém. X, 480. — (Le) des filles uniques héritières, réglé par une loi à Athènes, III, 154. — Ses prohibitions excessives sous les rois de la première race, VIII, 555. — (Le) interdit aux prêtres dans la Gaule, 531. — Après sa dissolution par l'autorité légitime, les enfants qui en étaient issus étaient réputés bâtards, Hist. III, 70. — (Du contrat de). Voyez Droit coutumes.

MARIE, sœur d'Andronic, empereur de Constantinople, épouse Œldjaitou, roi de Perse, et reçoit le titre de Souveraine des Mongols; elle obtient du roi mongol un corps de trente mille soldats, qui viennent au secours de l'Empire grec, Mém. VII, 407, 408.

MARIE, fille naturelle de l'empereur Michel Paléologue, et fiancée à Houlagou, khakan des Mongols, épouse, après la mort de ce dernier, Abaga, et devient despoina des Mongols, Mém. VII, 338.

MARIE, sœur des deux empereurs Charles-Quint et Ferdinand, et femme de Louis II, roi de Hongrie, Mém. VI, 644.

Manie de Bourgogne, fille et unique héritière de Charles le Téméraire, dernier duc de Bourgogne, épouse, en 1477, l'archiduc d'Autriche Maximilien, fils de l'empereur Frédéric III; circonstances et importance politique de ce mariage; nombre des provinces qui constituaient la dot de la princesse, Mém. VI, 634 et suiv. — Son histoire, par Gaillard, Hist. IV, 7.

Marie-Thérèse, fille ainée de l'empereur Charles VI, archiduchesse d'Autriche, et femme de François-Étienne de Lorraine, grand-duc de Toscane, empereur d'Allemagne, sait, par son habileté et son courage, faire triompher ses droits et placer la couronne impériale sur la tête de son époux, Mém. VI, 666. — Accroissements que lui doit l'Autriche,

666 et suiv. — Pertes éprouvées, sous son règne, par cette maison, 668.

Manie (Église de Sainte-); sa fondation faussement attribuée à Charlemagne, Mém. X, 529.

MARIN DE TYR; son époque, 90. - Confirme les données fournies par Hipparque, sur la navigation de la mer des Indes; il apporte de grands changements dans la géographie des parties orientales de l'Asie, ibid. — Son nom n'existe plus que dans la géographie de Ptolémée, ibid. –Son système géographique rétabli par M. Gossellin, 41, 91 et suiv. — Suivi en partie par Ptolémée dans ses Tables, 91. —Sa carte comparée à celle de Ptolémée et à celle d'Eratosthènes, ibid. — Avait dressé une nouvelle carte de l'Inde; son défaut aperçu et mal corrigé par Ptolémée, 96. — Sa carte des côtes de l'Inde reconstruite par M. Gossellin, 97. - Quel stade il avait employé, ibid. -A suivi un itinéraire inapplicable aux côtes comprises entre Pali-koil et le Gange, 99. - Emploie un nouvel itinéraire, qui partait du cap de Callimère, 101. — Sa carte de la côte orientale de l'Inde, interpolée par un géographe postérieur, 102. - Trompé par son itinéraire, décrit, à son insu, deux fois la même côte de l'Inde, ibid.—Connaissait le prolongement de la côte de l'Inde à l'est, parallèlement à l'équateur, 105. - Sa carte des îles Britanniques nous a été transmise par Ptolémée; examen de cette carte, 106 et saiv. - Stade qu'il a employé, 208. — Environ soixante ans après Strabon, donne une nouvelle et meilleure carte de la Gaule, que nous a transmise Ptolémée, 143. — Examen de cette carte, ibid. et suiv. - Sa carte des côtes septentrionales de l'Europe, copiée par Ptolémée, 185. - Erreurs que renferme sa carte de la mer Baltique, 186. — Adopte l'opinion de Posidonius pour la graduation de sa carte générale du monde connu; son système adopté en général par Ptolémée; modifications que ce dernier y a apportées, Mém. IX, 110 et suiv.

MARINE des Romains sous les rois, Mém. II, 344; — sa naissance, ses développements, ses règlements, III, 321 et suiv.; — encore négligée au temps de Cicéron, 425. — française; sa faiblesse sous Henri III, X, 560, 561. — marchande française, au commencement du xvii siècle; époque de son état le plus prospère, 573. — (Secrétaire d'état de la); date de la création de cette charge, 556, note 1.

MARINI (M. J.), auteur d'une histoire des Assassins; jugement porté sur cet ouvrage, Mém. IV, 8, note 1.

MARINIS (Le P. de), prédicateur du roi René; le manuscrit de ses sermons retrouvé par MM. de Fauris de Saint-Vincens; leur utilité historique, *Hist*. IX, 93, 94.

MARINUS (Médailles de), frappées à Philippopolis, publiées et expliquées par M. Tôchon d'Anneci, Mém. VI, 523 et suiv. — Surnommé Publius Carvilius, mais sans preuves suffisantes, suivant M. Tôchon d'Anneci, 526. — Témoignages historiques qui nous sont parvenus sur ce personnage, 528. — Discussion tendant à établir que les médailles qu'on lui attribue n'ont point été frappées en son honneur, 530 et suiv.

MARINUS, père de l'empereur Philippe, est, suivant M. Tôchon d'Anneci, le Marinus dont l'effigie se trouve sur la médaille de Philippopolis, Mém. VI, 536 et suiv.

MARINUS, tyran de Mésie, ne peut être, suivant M. Tôchon d'Anneci, le Marinus auquel les antiquaires ont attribué les médailles de Philippopolis, Mém. VI, 532.

MARITAGIUM (Droit de), Mém. VIII, 588.

MARIUS; importance de la victoire qu'il remporta sur les Cimbres, Mém. VI, 361. — Incertitude qui règne sur le

lieu où se livra cette célèbre bataille, 361 et suiv. — Son ambition perfide, son avidité et son luxe, III, 377 et suiv. — Sa maison de campagne de Baies, 379. — Son ignorance, 381. — Il fait célébrer à Rome des jeux à la manière des Grecs, ibid. — Comment et pourquoi il obtint ses six consulats, 387. — Sert de modèle à Sylla, 388.

MARIUS GRATIDIANUS obtient des statues élevées en son honneur à Rome, Mém. III, 385. — Quelques faits de sa vie; ses règlements pour les monnaies romaines, IX, 195, 196.

MARKGRAFS (Les), institués par Charlemagne, Mém. VI, 624.

MARKLAND (Jérémie); sa dissertation ayant pour but de prouver que quatre oraisons attribuées à Cicéron ne sont point de lui, Mém. II, 243.

MARNAGE (Le) connu des Romains, Hist. III, 27, 28.

MARRA, instrument d'agriculture, expliqué, Mém. III, 13.

MARSEILLAIS; leurs établissements consulaires au moyen âge, Mém. X, 537 et suiv. — Ils adoptent, en 1162, les lois maritimes des Rhodiens, découvertes à Amalii, 534. — Capitulations commerciales et consulaires souscrites en leur faveur au xiii siècle, 537 et suiv. — Privilége qui leur est octroyé par Almeric, roi de Cypre et de Jérusalem, ibid. — Ils supplantent les Grecs dans le merce du Levant, 544. Voyez

MARSEILLE; époque de sa fondation par les Phocéens, Hist. I, 137. — Ses premiers habitants ne paraissent pas avoir cherché à pénétrer jusqu'aux côtes occidentales de la Gaule, 138. Voyez Pythéas. — Sa latitude suivant Strabon, 201; mal déterminée par ce géographe, elle est rétablie par Marin de Tyr, 142, 143. — Envoie des secours en argent aux Romains, pour racheter leur territoire tombé au pouvoir des Gaulois, Mém. II,

381. — Son commerce avec le Levant après la translation du siége de l'Empire romain à Constantinople, X, 518. — En cessant d'être autonome, elle stipule ses franchises consulaires dans son traité avec Charles d'Anjou, en 1257, 543. — Organisation, en 1660, de la chambre de commerce de Marseille, 575. — Déclarée port franc en 1669, ibid. — Chargée des dépenses du consulat français sous Louis XIV, ibid., note 1. — Le choix des consuls français appartenait à la communauté de Marseille, 553 et saiv., 567. Voyez Marseilla.

MARSHAM; ses travaux sur la statue de Memnon, appréciés par M. Letronne, Mém. X, 250.

Marsyas, Lydien, roi d'Archippe, envoie Cacus et Mégalus en ambassade auprès de Tarchon, Tyrrhénien, Mém. V, 155.

MARTIAL; cause de son inimitié contre Stace, Mém. V, 295.—Lib. I, epigr. 100; Lib. X, epigr. 49, et 74, v. 4, expliqué touchant les mots nummus plumbeus, IX, 238 et saiv.; — Lib. II, epigr. 58, et Lib. III, epigr. 2, expliqué, V, 98. — Lib. XII, epigr. 67, expliqué, VII, 182, 183.

MARTIANUS CAPELLA a suivi Eratosthènes pour la description de l'Inde, Hist. I, 83.

MARTICHORAS (Le) de Ctésias; sa figure représentée sur une pierre gravée, suivant M. Heeren; cette opinion combattue par M. de Sacy, Mém. II, 212. Voyez MARTICORE.

MARTICLA, nom de femme, connu par une inscription, Hist. V, 54.

MARTICORE; sa description, Mém. X, 451.

— Conjectures sur cet animal, 452.

MARTIGNAC (M. de), ministre secrétaire d'état de l'intérieur, accorde de nouveaux encouragements à la collection des Antiquités nationales, entreprise par l'Académie, et adresse à cet effet une circulaire aux préfets des départements, Hist. IX, 30, 31. — Écrit à l'Académie pour l'inviter à désigner les membres de la commission scientifique envoyée

en Morée, à la suite de l'armée française, 34.—Adresse une circulaire aux préfets des départements, pour leur rappeler et leur recommander l'observation des statuts et ordonnances qui règlent les attributions de l'Académie des belleslettres pour la composition des médailles et des inscriptions, 39.

244

MARTIN (Abbaye de Saint-); immense étendue de ses possessions sous la première race, Mém. VIII, 538. Voyez CHAPE.

MARTIN (Saint) de Tours; sa mort; les Tourangeaux et les Poitevins se disputent son corps, Mém. VI, 380.

MARTIN (Saint-) de Saint-Maur était, au x° siècle, situé sur la Vienne et non sur la Loire, comme aujourd'hui, Mém. VI, 381.

Martin de Marseille, consul de France à Tunis, est accusé d'hérésie, Mém. X, 556.

Martin (M. Saint) est nommé membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Hist. VII, 25. — Éditeur de Lebeau, se met en contradiction avec luimème, et commet une erreur en faisant naître Théophile dans l'île de Socotora, Mém. X, 244. — Exposition et réfutation de son système chronologique sur l'époque du règne de Noman, roi de Hira, 19, 20 et suiv.

MARTINITZ, conseiller aux états de Bohème, est précipité par une fenêtre, Mém. VI, 642, note 2.

MARTRE (La), connue et employée par les anciens pour les vêtements, Mém. IV, 230.

MARULLI (Jérôme), commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, Mém. II, 582. — Ses Vies des grands maîtres de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, citées, ibid.

MASALIA on Masuli-patnam, sur la mer des Indes, Hist. I, 89.

Mascanons (Les), à tête de lion, paraissent être d'origine égyptienne, Hist. III, 39. Voyez Lion. Mascouyèn. Voyez Mescowaih, Ebn-Mescowaih.

Masoudi, cité à tort par les orientalistes, qui assignent aux Mille et une nuits une origine indienne ou persane, Mém. X, 31, 35, 38 et suiv.—Texte et traduction du passage de cet auteur, 62 et suiv.—Série des rois arabes de Hira, d'après le Moroudj aldhéheb de Masoudi, 28, 20.

Masque de fer (L'homme au) n'est point le patriarche arménien Avedick; date de son entrée à la Bastille et de sa mort, Mém. X, 576, note 1. Voyez Masques.

Masques des anciens (Mémoire de M. Mongez sur les), Hist. I, 256. - Réfutation de l'opinion de l'abbé Dubos et de l'abbé Barthélemy sur la conformation de la bouche des masques scéniques, 257 et suiv. — Avaient différentes formes de bouches, suivant les différents rôles, 258, 259. — (Supplément à un Mémoire sur les ); par M. Mongez. Nouvelles preuves qui confirment l'opinion de l'auteur sur la conformation de la bouche dans les masques antiques, qui, sans autre mécanisme que leur ouverture, plus ou moins grande, étaient destinés, les uns, avec la bouche béante, à jouer les rôles d'homme, les autres, avec la bouche seulement entr'ouverte, à jouer les rôles de femme, VII, 85 et swiv.

MASSA (M.), correspondant, Hist. I. 0, 37.

MASSON (M.), correspondant, Hist. I. 0, 37.

MASTODONTE du sud de l'Asie, X, 383.

Mastruca, vêtement, expliqué, Mém. IV, 224.

MASULI-PATNAM, port de l'Inde; signification de ce nom et sa correspondance ancienne, Hitt. I, 98. Voyez MASALIA.

MATARCHIAS, successeur d'Aidin, Mém. II, 567.— Tente d'expulser d'Halicarnasse les chevaliers de Saint-Jean, 570.

MATHEMATICI; sens de ce mot à Rome, sous les empereurs, Mém. IX, 425.

MATHÉMATIQUES (Comment les) furent cultivées à Rome, avant et sous les empereurs, Mém. IX, 424, 425. — Peu de cas que les Romains, en général, faisaient des sciences mathématiques, 441.

MATHESIS, signifie astrologie judiciaire,

MATHIAS, dit Corvin; fils de Jean Huniade, roi de Hongrie, Mém. VI, 634.—Entendait le langage des Bulgares, VII, 307.

Mém. I, 221.

MATHIAS, frère de Rodolphe II, empereur d'Allemagne, lui succède en 1612, Mém. VI, 648. — Il est élu roi de Bohème et roi de Hongrie, 648, 650. — Il cherche à détrôner son frère Rodolphe, 650. — Sa perfidie envers les protestants de Bohème excite un soulèvement dans ce pays, 650, 651. — Sa mort, 652.

MATHIEU (Saint); difficultés qu'a fait naître sa mission dans l'Inde en deçà du Gange, Mém. X, 218.

MATHIEU D'AREZZO, frère mineur, envoyé du pape à la cour de Khoubilai, Mém. VII, 351.

MATTER (M. Jacques) obtient, en 1817, le prix proposé par l'Académie en 1815, Hist. V, 31. Voyez ALEXANDRIE. — Professeur à l'Académie de Strasbourg, obtient, en 1826, le prix décerné par l'Académie des inscriptions, IX, 43.

MATTHEI (M.); erreurs de sa Not. codic. corrigées, Mém. II, 132, 135, 136.

MAULTACHE. VOYEZ MARGUERITE.

MAURES; leur expulsion de l'Espagne par Ferdinand le Catholique et Isabelle est considérée par M. Mentelle comme une mesure impolitique et funeste à ce pays, Mém. VI, 63q.

MAURICE ARDANT (M.), à Limoges, obtient, en 1830, une des trois médailles d'or décernées par l'Académie pour les recherches d'Antiquités nationales, Hist. IX, 33.

MAURITANIE (Commerce de la) avec Rome, au siècle d'Auguste, Mêm. V, 141. — Époque de sa soumission aux Romains; productions qu'ils en tirent, VII, 139.

La Mauritanie quitte, sous Claude, le nom de royaume pour prendre celui de province romaine; établissements de commerce qui s'y forment, 144.

MAUROCORDATO, premier drogman de la Porte, entre dans les vues de M. le comte de Choiseul-Gouffier, ambassadeur de France, pour introduire dans l'Empire ottoman la civilisation de l'Europe, Hist. VII, 183.

MAUSOLE (Mémoire sur le tombeau de). par M. de Sainte-Croix, Mém. II, 506-505. — Fils d'Hécatomne, dynaste de Carie; date et durée de son règne. 512 et suiv. - Progrès et étendue de sa puissance; il fait d'Halicarnasse la capitale de ses états, 515. — Date de sa mort, 516 et suiv. — Il emploie des moyens odieux pour satisfaire son avarice et accroître sa domination par des conquêtes, 524 et suiv. — Sa perfidie à l'égard de Dexippe, 526. — Fortifie et embellit la ville d'Halicarnasse, 528. — Sa mort, 529. — Son célèbre tombeau, 521 et suiv. — Caractère de l'architecture de ce tombeau, 534; son emplacement, 534, 535; mis au nombre des sept merveilles du monde, 536; sa description, ibid. et suiv.; noms des artistes qui y ont travaillé, 536, 537; nature des pierres employées dans sa construction, 538; ses dimensions, ibid. - Paraît avoir, de son vivant, fait commencer la construction de son tombeau. 539, 540. — Sa figure, 541. — Son éloge mis au concours par son épouse Artémise, ibid. — Son tombeau donne à Auguste l'idée d'en élever un semblable pour lui et pour sa famille, 548. — Son tombeau encore intact au temps de Pausanias et de Lucien, 553.—Son tombeau resté intact jusqu'à la fin du IV siècle, 557. — État de son tombeau à l'époque de l'impératrice Eudocie, 561. — Causes naturelles qui ont pu contribuer à sa destruction, ibid. — Son tombeau existait encore du temps d'Eustathe, le commentateur d'Homère, 562.—Les matériaux de son monument employés à la construction du château Saint-Pierre, 571.—Causes, époques différentes, et relation de la destruction de son tombeau, 575 et suiv.—Restes actuels de son monument et sa durée, 587.—Son tombeau considéré comme une imitation des bûchers décoratifs, IV, 450, 451. Voyez Mausolée.

MAUSOLE, titre d'une tragédie de Théodecte, Mém. II, 541.

MAUSOLÉE; éclaircissements sur ce mot, Mém. II, 587 et suiv.— Ce nom inconnu aux Grecs, 550, 588. Voyez MAUSOLE et MAUSOLEUM.

MAUSOLEENS, surnom des Rhodiens, Mém. II, 558.

Maυσώλειον n'est point un mot grec proprement dit, Mém. II, 550.

Mausoleum; époque où ce mot fut introduit dans la langue latine, Mém. II, 549; — est un mot adopté seulement par les Latins, 550 et suiv.

MAWERDI ou Abou'lhasan Ali ben-Mohammed, célèbre écrivain arabe, son époque; particularité sur sa mort et la publication posthume de ses ouvrages, Mém. V, 15. — Cité et traduit au sujet du droit de guerre ou de conquête chez les Musulmans, 17 et suiv.

MAXIME, évêque, ajouté à la liste des évêques de Scopia, Mém. II, 134.

MAXIMILIEN, archiduc d'Autriche, et fils de Frédéric III, épouse, en 1477, Marie, fille et unique héritière de Charles le Téméraire, dernier duc de Bourgogne; circonstances particulières et importance politique de ce mariage, Mém. VI, 634 et suiv.

MAXIMILIEN, archiduc d'Autriche, parvient à l'empire en 1493, Mém. VI, 636. — Son portrait, ibid. — Principaux événenements de son règne, et tableau des accroissements de sa maison, 637, 638.

MAXIMILIEN II, fils de Ferdinand, lui suc-

cède à l'empire en 1564; son portrait, Mém. VI, 647.

MAXIMIN. Voyez Blémyes.

MAYER (Tobie), astronome, enseigne au célèbre voyageur Carsten Niebuhr à déterminer les longitudes par une méthode encore nouvelle, Hist. VII, 166.

MAZDAK, novateur persan, Mém. IV, 67. MAZDAKI, nom donné aux Ismaéliens, ex-

pliqué, Mém. IV, 67.

MÉANDRE (Panhellènes du), Mém. VIII, 243 et suiv.—Fondation de la Magnésie du Méandre, 245. Voyez Magnésie.

MÉCHAID, mot arabe, explique, Mém. I, 31.

MÉCHAIN (M.), mesure le méridien, Hist.

I. 342.

MECHED, employé du multézim, M.I, 165. MECQUE (La), ravagée par les Karmates, Mém. IV, 3, 4.

MÉDAILLE de l'empereur Jotapianus, expliquée par M. Tôchon d'Anneci, Mém. VI, 552.

MÉDAILLE de Caligula, du Trésor de Morel, expliquée par M. de Pastoret, Mém, VII, 138, 139.

Médaille arabe inédite, de l'an 525 de l'hégire ( Mémoire de M. le baron Silvestre de Sacy sur une)', Mém. IX, 284-316. — Notice préliminaire sur trois autres médailles arabes en or, appartenant également à la dynastie des khalifes Fatimites, Aziz-billah, fils de Moësslidin-allah, et Abd-almédjid Abou'lmaimoun, 285.—Recherches sur celle de ces quatre médailles qui porte le nom d'un prince appelé Mohammed Abou'lkasem almontadhar-biamr-allah; détails historiques donnés, à propos de ce prince, sur Mostanser-billah et ses deux fils Nezar et Mostali, qu'il appela l'un après l'autre à lui succéder, 285, 286. — Le prince dont le nom se lit sur cette médaille est le personnage fantastique et mythologique appelé le Mahdi (voyez ce mot), 288. — Témoignages historiques qui appuient cette opinion, 200 et suiv. - Époque précise à laquelle la médaille a pu être frappée, 313, 314. — Légendes de la médaille, 314 et suiv.

MÉDAILLES de Marinus, de l'empereur Philippe et de sa famille, publiées et expliquées par M. Tôchon d'Anneci, Mém. VI, 523, 545, 546, 550.

MÉDAILLES (Collection de) de Marseille, faite et publiée par M. de Fauris de Saint-Vincens, Hut. IX, 92.

MÉDAILLES du khalife Abd-almélic; leur authenticité démontrée, Mém. IX, 84.

MÉDAILLES modernes (Collection de) de madame Soehne, Mém. IX, 284.

MÉDAULLES antiques contrefaites à la renaissance des lettres, surtout par les Padouans; à quels signes on peut les reconnaître, Mém. IX, 204.

MÉDAILLES INCUSES; ce qu'on entend par ce mot; d'où elles proviennent, Mém. IX, 212.

MÉDAILLES (Les) antiques rognées la plupart; cause de cette altération, Mém. IX, 223.

MÉDAILLES (Cause probable de la rareté des) de certains métaux, Mém. IX, 210. MÉDAILLES de bronze d'Alexandre le Grand,

servant de talismans aux premiers chrétiens, Mém. II, 117.

MÉDAILLES antiques de plomb (Mémoires sur les), par M. Mongez, Mém. IX, 235.— Sans alliage; leur origine, 247.

MÉDAILLES (Caractères des différentes sortes de) relativement au monnayage, Mém. IX. 206.

MÉDAILLES FOURNÉES; en quoi elles consistent; moyen employé, au siècle des fils de Constantin, pour en empêcher la fabrication, Mém. IX, 202, 203.—Leur parfaite ressemblance avec les médailles véritables; poinçon employé pour les reconnaître, 212.—Leur composition, 248.—Raison qui les a fait rechercher des antiquaires du siècle dernier, 259.—Leur antiquité, ibid.— d'or, antiques et fausses, rarement fourrées, 257.—d'argent, fourrées de fer; comment M. Mongez les reconnut à l'aide d'un petit barreau aimanté, 255.—d'argent,

fourrées de bronze, 257.— de bronze, fourrées de fer, 257, 258.

MÉDAILLES faites avec l'alliage des cloches, Mém. VIII, 367.

MÉDAILLES composées ou adoptées par la troisième classe de l'Institut, depuis 1803 (an XI) jusqu'en 1811, Hist. I, 260 et saiv. — Quelques légendes pour les nouvelles monnaies, 260.—Une médaille, en 1806, à la victoire de Werthingen, et au don fait par l'Empereur, à la ville de Paris, des drapeaux et des canons pris sur l'ennemi, ibid.—En 1806, une à la victoire d'Iéna, 261. — En 1807 une pour le prix d'astronomie fondé par M. de Lalande, ibid. — Une pour la construction d'un bassin dans le port de Dieppe, ibid. — En 1808 une, en français, pour consacrer la mémoire du Rap. port sur l'état et le progrès des sciences, des lettres et des arts, présenté à l'Empereur par les quatre classes de l'Institut, 262. - En 1810 le type et la légende d'un jeton pour l'Imprimerie impériale, 263. - Par l'Académie, en 1818, une à la fin de la captivité de Madame, duchesse d'Angoulème, VII, 138. — Une au refus de Varsovie, le 26 janvier 1803, ibid. — Une au traité de paix de 1815, ibid.— Une à l'accession du Roi à la quadruple alliance, dite d'abord la Sainte-Alliance, ibid.—Une en l'honneur du Camoëns, sur la demande de M. le comte de Souza, soid. — En 1819 une relative à l'ordonnance royale qui accorde exclusivement à la garde nationale de Paris la garde du château des Tuileries, à chaque anniversaire du 3 mai, 140.—Une à la constance du Boi, triomphant de la seconde usurpation, ibid.— Une à la libéralité du Roi durant les calamités causées par l'intempérie des saisons, ibid. — Une à l'avancement du départ des troupes étrangères, suivant le traité du 15 novembre 1818, ibid. — En 1820 une aux funérailles de S. A. R. monseigneur le duc de

Berry, 140. — Une au mariage de S. A. R. Madame avec S. A. R. monseigneur le duc d'Angoulème, 10 juin 1799, ibid. — Une à la naissance de S. A. R. monseigneur le duc de Bordeaux, le 29 septembre 1820, ibid. — Une à l'exhumation des restes de S. A. R. le duc d'Enghien, ibid. — Une à la sépulture de S. A. R. le prince de Condé dans l'église royale de Saint-Denis, 141. En 1821 une relative à la cérémonie du baptême de S. A. R. monseigneur le duc de Bordeaux, ibid. - Une, en français, pour le monument élevé à Orléans en l'honneur de Jeanne d'Arc, ibid. — Une à la construction du pont sur la Dordogne, à Libourne, ibid. -Une à la construction du pont sur la Garonne, à Bordeaux, 142. — Une à l'érection de la colonne des Bourbons, à Boulogne, ibid. — En 1822 une à l'entrée de Sa Majesté dans sa bonne ville de Paris, le 3 mai 1814, ibid.— Une au rétablissement du culte catholique dans l'église de Sainte-Geneviève, ibid. — Une à l'occasion du rétablissement de la statue de Louis XIV sur la place des Victoires à Paris, ibid. -Depuis 1823 jusqu'en 1829, une au traité de commerce avec l'Amérique, IX, 79. — Une aux missions renouvelées dans toute la France, ibid. -Une aux encouragements accordés aux sciences historiques et aux arts par l'acquisition de monuments antiques, ibid. - Une au rétablissement des statues de nos rois dans toute la France, ibid.— Une au système général de canalisation du royaume, ibid. - Une à l'industrie et au commerce fécondés par les progrès des sciences physiques et mathématiques, ibid. — Une au rétablissement de la statue de Turenne à Sedan, ibid. -Une à l'augmentation des siéges épiscopaux, ibid. - Une à l'entrée du prince généralissime dans Paris, avec l'armée, après la fin de la campagne d'Espagne,

80. — Une à la déclaration de guerre à l'Espagne et à la nomination du prince généralissime, ibid. — Une au passage de la Bidassoa, 81. — Une au combat de Logrono, ibid. — Une à l'entrée de l'armée française dans Madrid, ibid. — Une à la prise de la Corogne, ibid. -Une relative à la mort du roi Louis XVIII, ibid. — Une à l'avénement du roi Charles X, ibid. - Une au rétablissement de la statue équestre de Louis XIV par la ville de Lyon, ibid. - Une au sacre de Charles X, ibid. — Une au monument élevé aux victimes de Quiberon, ibid. — Une autre relative au sacre de Charles X, sur la demande du département de la Vendée, ibid. - Une pour la pose de la première pierre de l'église de Saint-Vincent de Paul, à Paris, ibid. — Une à l'érection de la chapelle expiatoire sur le terrain de la Madeleine, à Paris, 82. — Une à la revue passée par le roi Charles X au camp de Saint-Omer, ibid. — Une à la nouvelle décoration de l'arc de triomphe du Carrousel après la guerre d'Espagne, ibid.—Une au monument érigé à Louis XIV dans la ville de Caen, ibid. - Une en l'honneur de M. Bellart, ibid.—Une à l'établissement du Musée Charles X, 83.— Une en l'honneur de M. le comte de Sèze, ibid. — Une au rétablissement de la statue équestre de Louis XIII à la Place-Royale, ibid. — Une au voyage du Roi dans les départements de l'est de la France, ibid. — Une nouvelle sur le même sujet, 84. Voyez Inscriptions. MÉDAILLONS; Mémoire de M. Mongez sur des médaillons romains d'un volume extraordinaire, Mém. IX, 266 et suiv. -Explication d'un passage d'Æl. Lampridius, Vie d'Alex. Sévère, ch. xxxix, relatif à l'aureus, ibid. - Forma, en style monétaire, signifie monnaie, 269, moule, 270, coin des monnaies, 271. - du musée de Vienne, publiés par Antoine

Steinbüchel; description et recherches

sur le poids de quelques-uns, 275 et suiv. — (Les) d'Elagabale, appelés formæ par Lampridius, avaient eu cours de monnaie, 278. — Fabriqués pour être attachés aux enseignes militaires, pour être donnés aux militaires comme récompenses, et aux rois tributaires ou alliés comme présents ou comme tributs, 278 et suiv.

MÉDECINE; son origine et sa naissance à la Chine, Mém. X, 120, 121. — (La) exercée par les femmes dans l'antiquité, Hist. IX, 72. - Etudiée par quelques femmes de nos jours, 73, note 1.

Médecins attachés à la personne des rois de Sparte, Mém. V, 356.

Mèdes; origine de leur nom, Mém. II, 409. MEDICA, dit, dans une inscription, d'une femme qui exerçait la médecine, Mém. IX, 72.

Médicis (Réponse d'un prince de la maison de) à un de ses courtisans qui le flattait, Mem. VIII, 350.

MÉDIMNE ou boisseau attique; sa contenance suivant M. Letronne, Mém. VI,

MEDIOLANUM; quand et pourquoi devint civitas Ebroicorum, puis Ebroici, Hist. V, 75. — Aujourd'hui Evreux, ibid.

MÉDITERRANÉE (La) formée, suivant Buffon, par l'irruption de l'Océan; réfutation de cette opinion, Mém. II, 486, 487. — Sa longueur, suivant Polybe, Pline et Agrippa, IX, 96 et suiv.; d'après Hipparque, 103; — d'après Strabon, 106 et suiv.

Medius Alamanus; sens de ces mois dans les lois barbares, Mem. VIII, 400.

Mégalésiens (Jeux). Voy. Jeux scéniques. Mέγαρον, mégaron; explication de ce mot, Mėm. VIII, 192, 193.

Mégasthènes, justifié par M. Gossellin, Hist. I, 75, 76. — Comparait l'Inde à un triangle, 76, 77, 79. — Longueur qu'il donnait à l'Inde, 77. - Corrigé d'après Pline, par M. Gossellin, dans l'évaluation de la longueur de l'Inde,

Hist. I, 77. - A donné des notions astronomiques sur l'Inde, ibid. — Ses renseignements altérés par les géographes de l'Ecole d'Alexandrie, 78.

MEGNA. VOYEZ CATABEDA.

MEGULLIA; pourquoi surnommée dotata, Mėm. X, 505.

MÈHABAD, appelé aussi Adher Houschenk, Mém. IX, 28, 29.

MÉHABRAGA, l'ancienne Sycaminos, Mém. X. 185.

MÉHARRAKAH. Voyez HIERA-SYCAMINOS.

Mehesté. Voyez Mezesté.

Mei-morg. Voyez Mi. Mékran. Voyez Néarque.

Mel (L'île de), dans la mer des Indes, correspond à Iabadii, Hist. I, 117.

MÉLA (Pomponius); époque où il a écrit, Hist. I, 202. — A suivi la carte d'Ératosthènes, 83.—Son opinion sur la communication de la mer Caspienne avec l'Océan septentrional, 187.

MÉLAIDAS, vainqueur à la course armée, Mém. IV, 185:

MELANGE, aujourd'hui Mélia-pour, dans l'Inde, Hist. I, 98.

MÉLÉAGRE, frère de Ptolémée Céraunus, lui succède au trône de Macédoine, Mém. IV, 94.

MELEAGRIS, pintade, Mém. V, 113.

Melenda, dans Ptolémée, répond à Cochin et ne doit pas être confondue avec Nelcynda, Hist. I, oa.

MÉLÉSIGÈNE, ou Homère, a, suivant l'auteur de sa vie attribuée à Hérodote. navigué vers les côtes de la Tyrrhénie et de l'Ibérie, Mém. VI, 344.

Méretius, Géogr., page 227, traduit et corrigé par M. le baron Silvestre de Sacy, Mem. VII, 298, note 1.

MÉLIA-POUR. Voyez MELANGE.

MELIC-ALAZIZ OTHMAN, fils et successeur de Saladin, rétablit et augmente les taxes en Egypte, Mem. V, 61.

MELIC-ALNASER MOHAMMED, fils de Kélaoun et sultan d'Egypte, essaie plusieurs fois, et toujours en vain, de faire assassiner

TOME XI.

Karasankor par des Ismaeliens, Mém. . . IV. 20.

Melicscha Seldsouride, sultan, admet à sa cour le dai Hasan ben-Sabbah, Mém. IV, 13.—Il est vaincu par Hasan, qui lui avait enlevé la forteresse d'Alamont, 16.—Sa mort, ibid.

MÉLIDES, rivière d'Espagne, l'ancienne Calipos, Hist. I, 134.

MELISSUS nie le mouvement, Mém. II, 482.

MÉLITE, bourgade ou dème de l'Attique,
qui appartint, à différentes époques, à
la tribu Ofinéide et à la tribu Cécropide,
Hut. III, 45, 46.

MÉLITIDES (Portes) d'Athènes; origine de leur nom, Hist. III, 45.

MELIZIGARA, du Périple de la mer Érythrée, correspond à Bombay, Hut. I, 87. MELLARIA. Voyez MENRALIA.

Mnλωτή, vêtement, expliqué, Mêm. IV, 225.

Membres de l'Institut; leurs droits, Hist.

1, 5. — Leurs réunions générales, 6. —
Leurs émoluments, iòid. — de la troisième classe de l'Institut; leur élection,
16, 17: — (Les) de la troisième classe,
âgés de soixante ans, ont droit à une
augmentation de traitement, 19. — Le
titre de membre est interdit aux correspondants, 5. — Liste des membres
qui composaient la troisième classe au
3 pluviôse an xr, 7; à la fin de 1811,
35. Voyez Associés et Λαμέμιε.

Memnon (La statue vocale de) étudiée dans ses repports avec l'Égypte et la Grèce; par M. Letronne, Mém. X, 249-359.

— Observations préliminaires. Aperçu analytique des recherches et des travaux entrepris sur la statue de Memnon depuis la renaissance des lettres jusqu'à nos jours, 250 et suiv. — Diverses explications données du phénomène vocal de la statue, 252. — Difficultés que présentent les notions contradictoires que les anciens ont attachées au personnage de Memnon, 252, 253.

— Devenu le centre des élucubrations fantastiques de quelques mythologues

modernes, 253, 254. — Une nouvelle copie de toutes les inscriptions memnonionnes, envoyée à M. Letronne par la Société royale de Londres, donne lieu à la composition de son mémoire et à la théorie nouvelle qu'il y expose, en la fondant uniquement sur les faits, 255, 256. — Section première. Observations générales sur les inscriptions memnoniennes, dans leurs rapports avec l'histoire du colosse, 256 et suiv. - Nombre et disposition des inscriptions sur le colosse, 257. — Leurs dates, 258 et suiv. — Epoque à laquelle les voyageurs ont eu la permission d'écrire sur les jambes du colosse, 259, 260. — Epoque à laquelle cet usage finit, 263. - Conséquences qui résultent des inscriptions considérées en général, 265.—Section deuxième. Dans quel état les voyageurs anciens, dont les témoignages nous restent, ont-ils vu le colosse? On ne peut élever un doute sur l'identité du colosse, actuellement placé au nord, avec la fameuse statue vocale, 267. — \$ I". Le colosse était brisé par le milieu lorsqu'il a été va par Strabon, Pausanias et les auteurs des inscriptions, 267 et suiv. - Différences qui existent entre les deux colosses placés, l'un au nord, l'autre au sud; nature de la pierre employée pour les sculpter, 268. - \$ II. Le colosse fut brise, l'an 27 avant J. C., par l'effet d'un tremblement de terre, 271. - Réfutation de l'objection tirée de la rareté des tremblements de terre en Egypte, 274. — Explication des causes naturelles et particulières qui ont déterminé la rupture et la chute de la partie supérieure du colosse, 275, 276. — \$ III. Que le rétablissement du colosse a eu lieu postérieurement au règne d'Adrien, 277. — Réfatation de l'opinion contraire, fondée sur les témoignages de Lucien et de Philostrate, 278 et suiv. - \$ IV. Le colosse a été rétabli sous le règne et par les ordres de Septime Stoère, 282. - Nature

et difficultés des travaux exécutés pour restaurer la statue, 282, 283. — Probabilités historiques qui autorisent à attribuer à Septime Sévère le rétablissement du colosse, 283 et.suiv. - Section troisième. A quelle époque Memnon a-t-il commence de se faire entendre, et quand sa voix a-t-elle cessé? \$ Ia. La voix de Memnon n'a commence à se faire entendre que peu de temps avant l'ère chrétienne, à l'époque où sa statue fut brisée, 288 et suiv. — Cambyse, croyant, dit-on, que la voix de Memnon était l'effet d'un prestige, brisa le colosse pour en pénétrer le secret. Examen de cette tradition et réfutation de-l'opinion des critiques qui l'ont adoptée, 288, 289. - Discussion qui démontre la fausseté du texte de Manéthon cité par Jablonski à l'appui de son sentiment sur l'existence d'un mécanisme dans l'intérieur du colosse, 289, 290. — Strabon est le premier auteur qui ait parlé de la statue vocale, 290. — Renommée extraordinaire du colosse à l'époque romaine, 291. - S II. Le phénomène n'acquiert de célébrité que vers le règne de Néron, et il finit au temps de Septime Sévère, époque où le colosse a été rétabli, 292 et suiv. -Ce qu'en rapporte et ce qu'en pensait Strabon, 293.—Pourquoi, suivant saint Jérôme, Memnon avait cessé de se faire entendre, 298. — \$ III. Pourquoi Septime Sévère a-t-il fait rétablir le colosse? Liaison de ce fait avec la latte entre le paganisme et le christianisme, 300 et sniv. - Faits historiques tirés particulièrement de la vie d'Apollonius de Tyane, qui établissent que Septime Sévère a restauré la statue de Memnon en haine du christianisme, 301, 302, 303. — Pourquoi aucune inscription ne fait mention ni de Septime Sévère ni de la restauration du colosse, 303, 304.—La réparation de la statue en fait cesser la voix, 304. - Section quatrième. Histoire de Memnen dans son rapport avec le colosse de Thèbes, 305. \$ I'. Le colosse n'a jamais été pour les Egyptiens que celui d'Aménophis; il n'a été celui de Memnon que pour les Grecs et les Romains, 306 et suiv. - \$ II. Que la dénomination de palais ou quartier memnonien est égyptienne, et n'a primitivement aucun rapport avec Memnon, 308 et suiv. Voyez Memnonia. — \$ III. Que Memnon, dans toutes les traditions poétiques antérioures à Alexandre, est un heros asiatique, sans rapport ni avec l'Egypte, ni avec l'Ethiopie proprement dite, 313 et suiv. — Facilité avec laquelle les Grecs donnaient une origine historique aux dénominations géographiques de la Grèce et des autres pays, 313, 314. Ce qu'Homère nous apprend de Memnon, 314, 315. — Memnon n'était point un Éthiopien pour Homère, et ce ne fut que tard que le fils de l'Aurore devint le noir Memnon, 314, note 1.-Memnon prend place dans la mythologie grecque, 315 et suiv. — Pourquoi Hésiode le qualifie de roi des Ethiopiens, 315. — Influence exercée sur le mythe memnonien par la double notion géographique que les anciens attachaient au mot Ethiopie, 315, 316 et suiv. — Cycle ou histoire poétique de Memnon, inventé par les postes post-homériques, 317 et suir. — L'Ethiopie, où tous les anciens poëtes ont placé les états de Memnon, est constamment l'Ethiopie asiatique, 317, 318. — Tradition qui lui donne pour mère Cissia, dont la Cissie a tiré son nom, et pour père Tithon, satrape de Perse; légèreté des chronologistes modernes qui ont adopté cette tradition, 318. — Comment on expliqua que Memnon, neveu de Priam, pouvait avoir été roi d'Ethiopie, 318, 319.—Monuments laissés par Memnon et appelés memnoniens ou cissiniens, 319. -Son épée conservée à Nicomédie, 320. - Son tombeau moutré en plusieurs endroits à la fois, 321. - Memnon architecte du palais de Cyrus à Ecbatane et sculpteur des statues d'Osymandyas, de sa femme et de sa mère, est une tradition repoussée par la saine critique. 320 note 2. — \$ IV. Que Memnon passa en Egypte et en Ethiopie postérieurement à Alexandre, 322 et suiv. — Ce n'est qu'à partir de l'époque d'Alexandre que l'on aperçoit la notion de la véritable Ethiopie rattachée au mythe de Memnon, 322. — Le mythe de Persée et d'Andromède transporté aussi plus tard à Méroé et sur les bords de la mer Rouge; conséquences historiques de ce fait ignoré généralement des anciens et des modernes, 322, 323. — Mythe de Tithon rapporté par Athénée, 324. — Autre mythe des oiseaux dits memnonides, 325. — A quelle époque on peut dire que Memnon régna définitivement à Méroé, 326.—Les Memnones, peuple; ce que les anciens nous en apprennent, 327. — D'où est née la distinction de deux Memnons, 328. — \$ V. Que ce changement dans le local du mythe a été amené par la connaissance que les Grecs ont eue des Memnonia de Thèbes, 328 et suiv. — Comment et pourquoi les Thébains ont laissé les Grecs attribuer à leur Memmon les édifices appelés Memnonia, 329.—Pourquoi l'on trouve des Memnonia ailleurs qu'à Thèbes, 331.— Cause et solution de la difficulté relative à la diversité des opinions sur le roi égyptien que l'on croit être le Memnon des Grecs, 331, 332.— Explication de deux passages de Strabon et d'Agatharchide concernant les Memnonia, ib. --- SVI. Pourquoi la célébrité du colosse ne date-t-elle que du temps de Néron, et les inscriptions qu'il porte ne remontent-elles pas plus haut, 333 et suiv. — La renommée de la statue est due à l'explication mythologique du phénomène vocal attribué à Memnon considéré comme fils de l'Aurore, 335.—Pourquoi aucun nom égyptien ne se trouve dans les ins-

criptions du colosse, 337. — Section cinquième. La voix de Memnon était un phénomène naturel et non le produit d'une fraude, 338 et suiv. — S I". Elle n'a pu être le produit d'une fraude, parce que, 1º tout mécanisme pratiqué dans l'intérieur de la statue était impossible, 33q. — 2° Tout moyen extérieur de produire la voix était également impraticable, 33q, 34o. — 3° Les prêtres égyptiens n'avaient aucun intérêt à recourir à ce charlatanisme, et ne l'auraient pas souffert de la part d'étrangers, 340, 341. — 4° On ne peut supposer, avec Mosheim, que les prêtres égyptiens aient substitué une autre statue de Memnon à celle qui était détruite depuis longtemps, pour s'opposer aux progrès du christianisme; la chronologie repousse cette explication, 341, 342. — 5° Le prodige ne se produisait pas régulièrement; la voix ne se faisait entendre ni tous les jours ni à la même heure, et même se taisait entièrement dans les circonstances où les prêtres auraient eu le plus grand intérêt à la . faire entendre, ce qui exclut toute idée de supercherie et démontre que la voix de Memnon était un phénomène naturel, dépendant de l'action du soleil à . son lever, 342 et suiv. — 6° On ne peut considérer le phénomène comme un produit de l'imagination; il est impossible qu'une telle illusion ait été le partage de tout le monde pendant deux siècles et demi; si le phénomène n'eût existé que dans l'imagination des auditeurs, il se serait toujours produit au moment où il devait se produire conformément à la croyance qui causait leur erreur; cette illusion puissante une fois produite, le prodige n'aurait pas cessé tout à coup d'agir sur l'imagination, 345, 346. — § II. Caractères de la voix de Memnon; elle provenait d'une vibration sonore, 347 et suiv. - Exemples de faits naturels analogues au phéno-

mène memnonien, 350 et suiv. - Explications données de ce phénomène par les physiciens, 353 et suiv. - Application de ces théories au colosse, 354 et suiv. - Résumé et conclusions du Mémoire, 357. — Notes et Additions pour le Mémoire sur la statue vocale de Memnon, X, 770 et suiv. — Exposé, examen et réfutation du mémoire de M. Wilkinson sur la découverte qu'il prétend avoir faite du procédé frauduleux par lequel on aurait opéré le phénomène vocal de Memnon, 773 et saiu. Memnones, peuple; ce que les anciens nous en apprennent, Mém. X, 327.

MEMNONIA OU MEµróreia (Quartier des), Mém. X, 307, 308, 309. — Ce nom employé en opposition avec celui de Diospolis, 309. — Meuroreia Basineia était une dénomination commune à tous les grands édifices de la rive gauche du Nil, ibid. — Ce nom ne provient pas du mot grec Memnon, mais il est d'une origine égyptienne, 310 et suiv.

Memnonides (Oiseaux dits), Mém. X, 325, 326.

Mémoires (Les) des familles romaines, appréciés comme monuments historiques, Mėm. II, 358, 382, 387.

MÉMOIRES ACADÉMIQUES; règlements relatifs à leur rédaction, à leur lecture et à leur insertion dans le recueil de la troisième classe, Hist. I, 14, 15.— Envoyés au concours; comment et par qui jugés, 16. — La nouvelle collection des Mémoires, dont l'impression a été commencée dès 1805, est entièrement conforme à celle de l'ancienne Académie des inscriptions et belles-lettres, 19, 20.

MEMPHIS, nymphe, fille du Nil, fondatrice de la ville de Memphis, suivant les Grecs, Mem. X, 314.

MÉNAGE; son opinion sur l'ancien cours de la Vienne, Mém. VI, 373.

Mé-nam. Voyez Serus.

MÉNANDRE fut le modèle que les auteurs romains s'attachèrent le plus à imiter, Mem. VIII, 275, 276, 283. — M. De la Porte du Theil avait préparé un nouveau recueil de fragments de cet auteur, Hist. V, 211.

MÉNAS, chartulaire, cité dans une inscription de Philes, Mém. X, 195, 200-205. MENDE, ville; son ancien nom et son antiquité, Mém. V, 388 et suiv. - Était déjà au III' siècle une des villes les plus considérables des Gabali, 409. - Erreur commise par les bénédictins, auteurs de l'Histoire du Languedoc, sur la véritable époque de la translation du siège épiscopal dans cette ville, 410 et suiv. - A quelle époque l'autorité temporelle fut concédée à ses évêques, 414.— L'original de la bulle d'or était conservé dans la cathédrale de cette ville, 414. - Par qui et à quelle époque enceinte de murailles, 416. — Son état au xº siècle, 415.—Sa population actuelle, 416. Ménélas, frère d'Agamemnon ou de Pto-

lémée Soter, Mém. X, 314.

Ménélas, ville et nome près d'Alexandrie; origine de leur nom, Mém. X, 314.

Ménesthée (Port de); sa position, Hist. I,

Meng-ko ou Mangou; sa résidence et son histoire, d'après le Thoung-kian-kangmou, Mém. VII, 269, 270.

Mengs; sa théorie sur l'art des contours chez les Grecs, et son explication d'un passage de Pline relatif au défi d'Apelles et de Protogènes, Mém. V, 322.

MENLASCUS, fleuve d'Ibérie; son nom moderne, Hist. I, 136.

Menosca, en Ibérie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 136.

MÉNOTTE, rivière, avait à son embouchure l'ancienne Rhabana, Hist. I, 114.

MENRALIA, ou MELLARIA, aujourd'hui Tarifa, Hist. I, 134.

Mens, déesse des Romains; son temple à Rome, Hist. I, 244.

MENTARON (Pointe de), Hist. I, 136.

MENTELLE (M. Edme), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8, 35.

- Essai historique et statistique sur les accroissements et les pertes qu'a successivement éprouvés la maison d'Autriche, depuis l'avénement de Rodolphe de Habsbourg à l'Empire, jusques et y compris les traités de Presbourg et d'Austerlitz, 620-678. — Première partie, Mém. VI, 620; seconde partie, 665. Voyez Au-TRICHE. — Meurt et est remplacé à l'Académie par M. Raoul-Rochette, Hist. V, 33. - Notice sur sa vie et ses ouvrages, par M. Dacier, secrétaire perpétuel, VII, 212. - Sa naissance, ses premières études sous le célèbre professeur Crévier, 213. — Il obtient un emploi dans les fermes; ses liaisons avec M. Pesselier raniment son goût pour la poésie; caractère de son talent, 213, 214. — Revenu à l'étude de l'histoire et de la géographie, il publie ses Éléments de géographie, en 1758, et il ouvre ainsi sa carrière scientifique, 214, 215.—Nommé, en 1760, professeur d'histoire et de géographie à l'École militaire, il s'y distingue par l'application d'une méthode particulière pour l'enseignement de ces deux sciences. Considérations sur les difficultés que présente un cours d'histoire et de géographie, 215, 216. -Il publie successivement: Eléments d'histoire romaine; Eléments de sphère; Traité de cosmographie; Lectures géographiques; Géographie comparée; jugements sur ces différents ouvrages, 216, 217. — Il construit un globe terrestre d'après le système de Philippe Buache, 217, 218. - Nommé successivement professeur à l'Ecole normale et aux Écoles centrales de Paris, il fait paraître un Cours de cosmographie, de géographie et d'histoire; mérite particulier de cet ouvrage, 219, 220. — Admis à la retraite après cinquante ans de professorat, il publie, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, une Géographie classique, qui est la dernière de ses productions, 220. - Il est nommé par le Roi, en 1814, chevalier

de la légion d'honneur, 222. — Rang qu'il occupe dans la science, 212. — Jugement qu'il pertait lui-même de ses travaux, 220, 221. — Trait qui peint la fermeté de son âme et l'aimable facilité de son esprit, 221. — Respect dont il est environné dans sa vieillesse; noble simplicité de son caractère, ibid. — Sa fin paisible; son successeur à l'Académie, 222.

Mentonomon, golfe; sa position, son étendue, son nom moderne, Hist. I, 170.

— Le même que le golfe Codanus, 172.

Menton, célèbre ciseleur, Mém. VII, 160.

Men (L'eau de) rendue potable par Poissonnier l'aîné, Mém. IX, 225.

MER CONGELÉE de Pline; son emplacement et son étendue, Hist. I, 169.

MER ADRIATIQUE. Voyez ADRIATIQUE.

MER (La) DORMANTE, IMMOBILE QUI GELÉE, de Tacite, ne doit pas être confondue avec la mer Glaciale des modernes, Hist. I, 177.

MER ÉRYTHRÉE; origine de ce nom, Hist. I, 46. Voyez Mer houge.

MER ROUGE; origine de cette dénomination, Hist. I, 46. — Relations des Ptolémées et de l'Empire romain avec les ports de la mer Rouge, Mém. IX, 172 et suiv. Voyez Mer Érythrée.

MER (La) D'OCCIDENT explorée par le général chinois Kan-ying, sous le règne de l'empereur Ho-ti, de la dynastie des Han, Mém. VIII, 123.

MER DE TOSCANE; origine de son nom, Mém. II, 350.

MERAPIK, impôt en Égypte, Mém. V, 61. MERCATOR voit à tort Sumatra dans la Taprobane, Hist. I, 121.

MERCATORES palatii; leurs fonctions consulaires, Mém. X, 527.

MERCIER (M. Louis-Sébastien), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8, 35. — Meurt, et est remplacé par M. de Vanderbourg, V, 32.

MERCURE, invoqué avec l'épithète de xléves, comme une divinité infernale, dans une imprécation, Hist. I, 236. — Dédicace de son temple à Rome, Mém. III, 289, 290.

MERCURINA (DECORA), citée dans une inscription, Hist. I, 248.

MERDIN, prise par Houlagou, khan des Tartares mongols, Mém. VI, 465.

Merga, instrument d'agriculture, expliqué, Mém. III, 35.

MERGES, de Pline, xviii, 30, expliqué, Mém. III, 38.

MÉRIDIEN mesuré par les Brachmanes au vi° siècle de l'ère vulgaire, M. VI, 145. Ménoé; pourquoi Properce donne à cette île l'épithète de Cephea, Mém. X, 323.

MERSEN (Conférence de), de l'an 851, Mém. X, 589.

MERTOLA, ville d'Espagne, l'ancienne Nertobriga, Mém. VI, 333.

MERVEILLES du monde autres que celles qui étaient désignées vulgairement sous le nom des Sept merveilles, Mém.IV, 323.

MERWAN, dernier des khalifes Ommiades, ordonne de supprimer sur les états de l'armée les Arabes établis en Égypte, lesquels se soulèvent contre lui, Mém. V, 63; VII, 95.

MESAMBRIA, presqu'île, vue par Néarque, répond à Abu-Schahar, Hist. I, 48.

ΜΕΣΑΝΔΡΟΣ. Voyez Άλίξαιδρος.

MESANITES SINUS, dans le golfe Persique, répond au Chor Abdillah, Hist. I., 64.

MESCOWATH. Voyez EBN-MESCOWATH.

MESEMBBIA; son étymologie, Mém. VI, 334, 335.

MESEUS, rivière, le même que le Moseus, Hist. I, 64.

Mést. Voyez Mést.

Méste (La) appelée Dobrudjé, Mém. VII,

MESOLEUCOS, mesomelas, mesoporphyros, expliqué, Mém. IV, 260.

Mésoudi, auteur arabe, présente, dans ce qu'il rapporte de la mesure de la terre entreprise sous le khalife Al-Mamoun, plusieurs inexactitudes dues à l'altération de son texte, et rectifiées par M. Gossellin, Mem. VI, 136. — Exposé de son système métrique, 138.

Messáhs. Voyez Messhaar.

MESSALINE, représentée sur un char de triomphe avec Claude et ses deux enfants, sur un camée antique, Mém. VIII, 397. — Elle est la première épouse d'un triomphateur qui l'ait suivi au Capitole, 398.

MESSALINUS GOTTA rendu célèbre pour une découverte en cuisine, Mém. VII, 132.

Messéis et Hypérée; fontaines mentionnées par Homère, retrouvées sur des médailles de Phères et de Larisse, *Hist*. III, 39.

MESSHAARS, ou plutôt Messahs; valeur de ce mot, Mém. I, 15.

Masroua, dans la religion des Ismaéliens, expliqué, Mém. IV, 67.

MESURE de la terre ; deux grandes mesures prises dans la longueur du continent, données par Ératosthènes et Cosmas Indicopleustès, Hist. I, 109. — de la circonférence de la terre, faite par les Indiens avant les conquêtes d'Alexandre; cette mesure exprimée en stades de 400,000, à la circonférence de la terre, Mém. VI, 144, 145.— Les anciens ont-ils exécuté une mesure de la terre postérieurement à l'établissement de l'École d'Alexandrie? Mémoire sur cette question, par M. Letronne, 261-323. — De Cléomède et de son ouvrage, 264 et s.—Traduction et explication de Cléomède, dans l'endroit où cet auteur décrit l'opération relative à une mesure de la terre, qu'il attribue à Eratosthène, 274 et suiv. — Démonstration des erreurs et de l'inexactitude des calculs d'Eratosthène, 278 et suiv. -En quoi consistait l'opération dite d'Eratosthènes, 282.— (De la) estimée à 300,000 stades, et qu'on a cru retrouver dans Cléomède, 307 et suiv. - Cette mesure, qui se trouve dans l'Arenaire d'Archimède, n'appartient ni à Eratosthènes, ni à ceux qui l'ont suivi, et vient des Chaldéens, suivant M. Letronne. 307. — Des deux mesures de la terre attribuées à Posidonius, 313 et saiv. Voy. Terre et Mesures.

MESURE de blé de l'Égypte; sa figure, Mém. III, 62.

MESURES des peuples anciens; leur exactitude primitive; procédés par lesquels les navigateurs paraissent l'avoir obtenue; causes des altérations successives qu'ont éprouvées ces itinéraires, Mém. IX, 87.

Mesures (Comparaison des) égyptiennes avec les mesures babyloniennes, Mém. VI, 110.

MESURES ROMAINES gravées sur un rocher près de Terracine; objet d'un mémoire de M. Mongez, Hut. VII, 71 et suiv.— Procédés au moyen desquels ces mesures ont été relevées par M. Scaccia, 73 et suiv.— Recherches sur les causes des différences relatives de leurs divers modules qui nous sont parvenus, 82 et suiv.

MESURES (Les) de Pline sont presque toujours données en nombre rond, Mém. VII, 228.

MESURES LINÉAIRES. Voyez Systèmes métrioues.

MESURES DE POIDS données avec des graines végétales chez les anciens, Hist. V, 77. — de longueur, de poids et de capacité, leurs variations en France, 81, 82.

Mésy, nom moderne de la ville d'Halicarnasse, Mém. II, 576, 581.

MESVAT, ville de Syrie, prise par les Ismaéliens, Mém. IV, 17. — Remarque sur la véritable manière d'écrire le nom de cette ville, Mém. IV, 17, note 1.

Mετά, en outre, Mem. IX, 13q.

MÉTA MOLLER, épouse de Klopstok, Hist. I. 327.

MÉTAGÉNÈS, l'un des architectes du temple de Cérès à Éleusis, Mém. III, 258, 260. МÉТАРНОВЕ (La), figure ignorée de Corax le rhéteur, Mém. II, 64.

MÉTAPONTE; son fondateur, Mém. V, 148. METARIS ESTUARIUM; sa position, Hist. I, METARUS, fleuve d'Ibérie; sa position, Hist. I, 136. Voyez ci-après.

METARUS (Le), fleuve de la Callaique, parait tirer son nom du *Metaurus* des Celtes ombriens, *Mém.* VI, 351.

METAURUS. Voyez METARUS.

MÉTAUX (Alliage des) du temps d'Homère, Mém. IV, 153 et suiv. — (Affinage des). Voyez Appinage et Départ.

ME-TCHHOUE, fils de Ou-le-kia, roi de Samarkand, est créé roi de Mi, Mém. VIII, 05.

Mετέχειτ, construit avec le datif, Mém. X, 197, note 1.

METELLA. Voyez Loi.

METELLUS, blâmé pour la magnificence et le luxe des fêtes qui lui furent données en Espagne, Mém. III, 424.—Sa maison de Tibur, 414. Voyez Cæcilius.

MÉTELLUS CÉLER, proconsul des Gaules, y reçoit des Indiens naufragés, Hist. 1, 187.

MÉTÈQUES, MÉTORISI; leur caractère politique et leur nombre dans l'Attique, Mém. VI, 169. — Dans quelles circonstances et pour quelle cause ils étaient admis au nombre des citoyens, 185, 186, 187. — Recherches sur leur nombre dans l'Attique, 188 et suiv. — Ne sont jamais appelés Athèniens dans les auteurs attiques, 193. — à Rome. Voyez ESCLAVES.

MÉTIER (Le) à tricoter, inventé par un Français, Mém. IX, 225.

METILIA, mentionnée dans une inscription avec l'épithète de medica, Hist. IX, 72.

METILIUS, tribun, auteur de la loi somptuaire Metella ou Metilia, Mém. III, 325.

MÉTOEQUES. Voyez MÉTÈQUES.

MÉTON; son Ennéadécaétéride, ou période de dix-neuf ans, Mém. I, 261. — Réforme l'année civile des Athéniens, ibid. — Fait grayer sur des colonnes l'époque des solstices, ibid. — Auteur d'un ouvrage sur les pronostics astrologiques, 207.

MÉTRAGYRTE, prêtre de Cybèle; épithète donnée à Callias, Mém. III, 156.

METRE (Le), est postérieur au rhythme dans la poésie de tous les peuples, Mém. VIII, 255. — Mètre saturnien, ib.—(Le choix du), déterminé dans quelques inscriptions par certains noms propres, IX, 138, note 1.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes). Voyez STSTÈMES.

MÉTRIQUES (Systèmes).

MÉTROPOLE (Le titre de) donné ou ôté à quelques villes, par faveur ou par disgrâce, sous les empereurs, Mém. VI, 540.

MÉTROPOLITAIN de la Gaule; ses attributions et ses prérogatives, Mémo VIII, 527, 528.

METZ (La souveraineté de) cédée à la France par le traité de Westphalie, Mém. VI, 657.

Meules (Les) inventées par Mylès, Mém. V, 258. — de moulin employées par les anciens et les modernes, III, 441 et saiv. — Comment les meules antiques étaient mises en mouvement, III, 443. - antiques, à bras, trouvées près d'Abbeville, 441 et suiv. — Grand volume des meules modernes, 449. - Petit volume des meules antiques, ibid. — Matière des meules grecques, 450. — Matière des meules romaines, 455. — Meules d'or et d'argent, ibid. — Meules d'Hispanie, 456.-Trouvées à Pompeia, 458. — à aiguiser, des anciens, 462. mobiles, moles versatiles, expliqué, 464. — (Les) des premiers Grecs, étaient faites en basalte, 468. — de brèche siliceuse, découvertes au Vieil-Évreux, 469. — de Volsinium; leur matière, 464. — portatives des camps, 466. — des carrières de la Ferté-sous-Jouarre, 470, 473. — de Nieder-Mennich, 474. — des divers départements de la France, 475 et suiv. d'Italie, 477.— de Portugal, 478. d'Allemagne, 479. — d'Asie, ibid.

TOME XI.

MEUN (Généalogie de la famille de), Hist. VII. 133.

MEUNIER, consul de France en Égypte, Mém. X, 554.

MEURS. Voyez SAUMUR.

MEURTRES (Les), très-fréquents chez les Francs, n'inspiraient point autant d'horreur que de nos jours, Mém. VIII, 558, note 1, et 565.

MEUSE (La), fleuve, confondue par les géographes anciens avec l'Escaut; causes de cette confusion, *Hist.* I, 153.

METER (M.) réfuté touchant l'opinion qu'il énonce sur le caractère et les privilèges des antrustions, Mém. VIII, 414, note 1.

—Dans ses Institutions judiciaires, avance à tort que les Francs excluaient, par prudence, les Romains de leurs armées, 494.

MEZANO (Jean de), podestat de Péra, conclut un traité avec Juanchus, prince bulgare, Mém. VII, 292.

MEZBOUR, rivière du Khos-istan, Hist. I. 53, 54; — Ses différents noms, 55.

Mezesté ou Menesté, disciple de Zoroastre; signification de son nom, Mém. II, 222.

MEZZABARBA (Le comte), réfuté au sujét de son opinion sur les médailles de Marinus, Mém. VI, 532, note 1.

M1 (Pays de), ou MEI-MORG; sa position géographique; relations politiques de ses souverains avec la Chine, sous les Thang, Mém. VIII, 95, 96.

MICATIO, sorte de vente, Mém. IX, 219.

MICHAELIS (David), célèbre orientaliste, conçoit le projet d'un voyage littéraire en Arabie, et parvient à le faire adopter par le comte de Bernstorff, ministre du roi de Danemarck, qui en confie l'exécution à Carsten Niebuhr, Hist. VII, 165 et saiv.

MICHEL prend le nom de Maxime avec l'habit monastique, Mém. II, 132.

MICHEL ASAN. Voyez ASAN.

MICHEL CALLICRINITE; son Evangéliaire, Mém. II, 129. MICHEL PALÉOLOGUE, présent à Paris, en 1402, y apprend la défaite de Bajazet par Tamerlan, Mém. VI, 489.

258

MICROCOSME (Le) des Platoniciens se trouve aussi dans Lao-tseu et autres philosophes chinois, Mém. VII, 29.

MIEL du mont Hymette et de l'île de Calymne, Mém. V, 123.

MIE-II, exilé par Meny-ko ou Mangou, Mém. VII, 270.

MIGNET (M. P.), avocat à Aix (Bouches-du-Rhône), obtient, en 1821, un prix partagé entre lui et M. Arthur Beugnot, par l'Académie des Inscriptions et belleslettres, Hist. VII, 23. Voyez BEUGNOT. MIGNONE, fleuve. Voyez MINIUS.

MIHMANDAR, ou introducteur des ambassadeurs à la cour du sultan, Mém. VII, 109.

MILANEZ (Le) repris à l'Espagne per l'empereur Joseph, Mém. VI, 660. — (Une portion du) perdue par la maison d'Autriche; son étendue, 668.

MILET; ses laines, Mém. V, 126.

MILITAIRES; leur autorité dans l'Empire romain, Hist. I, 253, 254.

MILLE (Le), mesure itinéraire, contenait toujours 10 stades, M.VI, 73. — Combien formait d'orgyies; ibid. — Composé de stades différents, 76. Voyez MILLES. MILLE (Le) ITINÉRAIRE inconnu des Indiens, Hist. I, 109. — Origine des milles de Cosmas, 110.

MILLE HÉBRATQUE, ou chemin sabbatique, évalué, Mém. VI, 123 et suiv.

MILLE ROMAIN; son rapport au stade, Mém.
VI, 82. — Dérivait du stade de 225,000, ibid. — Raisons qui paraissent avoir engagé les Romains à changer leur premier mille; 83. — Époque de ce changement, 84. — du temps de Polybe, ibid. — Sert à faire connaître l'étendue de la lieue gauloise, 87.

MILLE CARRÉ d'Allemagne; son étendue et son évaluation, Mém. VI, 623, note 1. MILLES PRIMITIFS, Mém. VI, 50. — Itinéraires primitifs, ibid. — Secondaires, 52. MILLE (Les) ET UNE NUITS; Mémoire de M. le Bon Silvestre de Sacy sur l'origine du recueil intitulé : Les Mille et une Nuits, Mem. X, 30-64.—Opinions de Galland, de M. Caussin de Perceval, 30, 50. Examen et réfutation de l'opinion de M. Langlès, 31 et saiv.; — de M. Édouard Gauttier, qui donne, comme M. Langlès, une origine indienne ou persane aux Mille et une Nuits, 33 et s. Voyez GAUT-TIER.—Sentiment de M. Jonathan Scott, traducteur anglais, et du scheikh Ahmed Schirwani, éditeur du texte arabe des Mille et une Nuits, 36, 37. — Exposé, examen et réfutation de l'opinion de M. de Hammer, qui, d'après un passage de Masoudi, assigne aux Mille et une Nuits une origine indienne ou plutôt persane, 38 et suiv. — Masoudi n'a pu connaître ce recueil, comme on le prétend, 47.-Réfutation de l'objection tirée des noms persans employés dans cet ouvrage, ibid. –Le passage où Masoudi parle des Mille et une Nuits, n'est qu'une interpolation faite dans le texte de cet auteur, 48. — Fausse interprétation donnée par M. Caussin à deux notes du manuscrit de Galland; inutilité de ces notes pour fixer la date de la composition des Mille et une Nuits, 50. — M. le Bon Silvestre de Sacy ne voit pas de raison qui s'oppose à ce qu'on admette que ce recueil a d'abord été composé, ou du moins entrepris par un habitant de la Syrie, qui l'aura laissé imperfait, 51 et suiv. — Peu d'estime dont cet ouvrage jouit parmi les hommes lettrés dans l'Orient, 53. — Considérations et preuves tirées de l'ouvrage même et qui en démontrent l'origine arabe, 55 et suiv. — Conclusions: le recueil des Mille et une Nuits n'est qu'une collection de contes, faite par un ou plusieurs écrivains arabes et musulmans; et ce qu'on peut dire de plus certain sur la date de ce recueil, c'est qu'il existait vers le milieu du ıx'siècle de l'hégire, mais pas avant, 61. - Mérite intrinsèque de ces

contes; combien ils ont gagné sous la main de Galland, ibid. — Texte et traduction du passage de Masoudi, dont on s'est autorisé pour établir l'origine indienne ou persane des Mille et une Nuits, 61 et saiv.

MILLIN (M. Aubin-Louis), moins connu sous le nom de Grandmaison, remplace M. Camus dans la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 32. - Est inscrit sur la liste des membres composant cette classe en 1811, 36. — Sa mort et son successeur à l'Académie des Inscriptions et belles-lettres, VII, 24. - Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, par M. Dacier, secrétaire perpétuel, VIII, 42.—Sa naissance, sa famille; réflexions critiques sur l'origine italienne que lui assignent quelques biographes, ibid.—Il embrasse dans ses études les principales branches des connaissances humaines, 43.—Il débute dans la carrière littéraire, en publiant ses Mélanges de littérature étrangère, 1785; la Comparaison de la langue punique et de la langue irlandaise, trad. de l'anglais du colonel Vallancey, 1786; et il fournit à l'Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres les vol. relatifa auxarts et à l'antiquité, ib. - Il se livre à l'étude des sciences naturelles, se montre un des premiers et des plus ardents partisans du système de Linnée, et concourt à fonder à Paris la Société Linnéenne; il publie différents écrits sur l'histoire naturelle, 44. - Incarcéré pendant la révolution, dont il avait, à son commencement, embrassé les principes, il compose ses Eléments d'histoire naturelle, destinés à concourir pour le prix proposé par le gouvernement; succès brillant de cet ouvrage, 45, 46.—Nommé professeur d'histoire aux Écoles centrales de Paris, il renonce aux sciences naturelles, mais avant de les abandonner, il tente de classer, selon la méthode de Limnée, les animaux et les plantes représentés sur

les médailles grecques et romaines, et publie sa Minéralogie homérique; considérations sur la nature et le mérite de cet ouvrage, 46. — Il fait paraître ses Antiquités nationales, 47.—Il succède à l'abbé Barthélemy dans les fonctions de conservateur des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale; zèle qu'il déploie alors pour propager et populariser en France les études archéolegiques, 48, 49. — Il crée le Magasin encyclopédique; importance des services rendus par ce journal, ibid. - Son cabinet devient le rendez-vous de tous les savants et de tous les littérateurs français et etrangers, 49. --- Ses Monuments antiques inédits; mérite particulier de cet ouvrage, ibid. - Son Orestéide et sa Galerie mythologique; esquisse de ces deux productions, 50, 51.—Sa Collection de vases peints; idée et appréciation de ce recueil, 52 ets. - Succès qu'obtiennent les programmes de ses cours, sous le titre d'Introductions, 53. - Son Dictionnaire des beaux-arts; mérite de cet ouvrage, 54. — Sa santé, altérée par les voilles, le force d'entreprendre en France un voyage, qu'il sait faire tourner encore au profit de la science et des arts, ibid. - Il part pour l'Italie; exposé de son voyage et des abondants matériaux qu'il recueille dans ses explorations scientifiques, 55 et suiv. — A son retour en France, il publie les quatre premiers volumes de son Voyage d'Italie; mérite particulier de cet ouvrage, 58. - Ses derniers travaux et ses derniers moments, ibid. — Jugement porté sur son mérite et ses productions, 6o.

MILLIMI (Jean-Baptiste et Jean-Garcias), cardinaux; à quelle époque; quelques biographes ont cru que M. Millin, membre de l'Académie des belles-lettres, était de la même famille que ces prélats; jugement sur cette opinion. Hist. VIII,

MILTIADE; réfutation de la tradition et de

l'opinion qui le font mourir en prison, faute d'avoir pu payer uné amende à laquelle il avait été condamné, Mém. III, 133, 134.

MILTON, comparé à Klopstok, Hist. I, 319 et saiv.

MIMAS, nom commun en Orient pour désigner plusieurs montagnes célèbres, M. V, 300. Voyez ci-après.

MIMAS OU MIMATE, aujourd'hui Mende, M. V, 388 et suiv. — Causes de son agrandissement, 407. Voyez MENDE.

MIMES; leur art fort recherché et enseigné à Rome, Mém. III, 329, 330. Voyezciaprès.

MIMES, comédies latines, Mém. VIII, 274. MIMISAN, rivière, l'ancien Sigmanus, Hist. I, 144.

MINA. Voyez ANAMIS.

MINAGARA, dans l'itinéraire de Marin de Tyr, répond à Sinagrua-paléam, *Hist*. I, 101.

MINE (Grande et petite) attique; son évaluation en grains, d'après diverses pesées, Hist. V, 80. — Son rapport avec la livre romaine, ibid.

Mines d'or; il n'en existait pas en Egypte, Mem. I, 211. — d'argent de l'Attique; leur exploitation et leur produit, III, 1471 — leurs frais d'exploitation et leur produit, évalués par M. Letronne, VI, 211 et suiv. — d'or, d'argent et de cuivre de l'Italie antique, V, 100. -(Exploitation des) d'or et d'argent d'Espagne et d'Italie, du temps d'Auguste, 90. — d'argent de Potosi; leur produit, suivant M. de Humboldt, entre 1779 et 1789, VI, 213. — Produit total des mines du Mexique, depuis le commencement du xvIII siècle, ibid. - Produit annuel de toutes les mines du nouveau monde, 214; — de toutes les mines d'argent de l'Europe, ibid.

MINERVE TELCHINIENNE, Mém. II, 26.—Itonienne; origine de son surnom; emplacement de son temple, VIII, 225.— Réunion solennelle et périodique des peuples confédérés de la Béotie, près de ce temple, 226. — Prix proposé par l'Académie des belles lettres pour la recherche des noms et des attributs de Minerve, Hist. IV, 56. Voyez TEMPLE.

Mineurs (Enfants); leur état suivant la loi des Francs, Mém. VIII, 419.

Ming (Extension de l'empire de la Chine sous les), Mém. VIII, 71 et suiv.

MING-LI-TIEÏ-MOU-EUL, allié de Haï-tou, imite sa conduite et se révolte contre le khakan Khoubilaï, Mém. VII, 282.

MING-TI, empereur de la dynastie des Han, fait la guerre aux Hioung-nou, les repousse, et porte ses armes dans la Tartarie occidentale, où il rétablit les communications et l'autorité des Chinois, Mém. VIII, 122.

MING-TSOUNG, empereur des Tartares mongols; détails sur son avénement, Mém. VII, 284, 285.

Ministère de la marine en France; époque de sa création, Mém. X, 556, note 1.

MINIUM (Le) ou vermillon, employé à Rome pour le simulacre de Jupiter, et par les triomphateurs, Mém. V, 89.— Règlements relatifs à son exploitation, ibid.

Minius, fleuve d'Ibérie; son nom moderne, Hist. I, 135. Voyez ci-après.

Minius, fleuve d'Etrurie, le même que le Mignone d'aujourd'hui, Mém. VI, 349, 354.

MINOTCHETR; expliqué, Mêm. II, 204.

MINUCIUS AUGURINUS, premier préset de l'Annone, Mém. III, 290.

MINUTIUS ANTEROS, affranchi; son immense fortune, Mėm. VII, 185.

MINUTOLI (M. De); son opinion improbable sur la voix de la statue de Memnon, Mêm. X, 252, note 1.

MIONNET (M.), conservateur-adjoint du cabinet des médailles de la Bibliothèque du roi, obtient, en 1829, le prix de numismatique, partagé avec M. Cousinéry, Hist. IX, 45.— Est élu membre de l'Académie des Inscriptions, 48.— Son opinion sur les médailles de Marinus, Mém. VI, 545.

MIR BOABDILE, le même que Abou Abdallah Mostanser-billah, Hist. III, 109.

Mini, impôt; sa nature, Mém. I, 39.—Sa division, sa nature; époques de ses versements d'après M. Lancret, 165.—(Le) en denrées, 8, 9, 10.—En quoi il différait du faiz, 21.

MIROIRS (Les), objet de luxe à Rome; leur matière, leur grandeur, leurs ornements et leur prix, Mém. III, 367.— de Brindes; fort estimés, ibid. — d'argent; leur inventeur, ibid.

MIRZA MIRANSCHAH, fils de Tamerlan, écrit une lettre à Charles VI, roi de France, Mém. VI, 472. — Adresse une lettre aux souverains et aux républiques de l'Europe; conjectures sur ce que devint l'original de cette lettre, VII, 348.

Miscere, introduire, fourrer, en style monétaire, Mém. IX, 257.

Misi, l'ancienne Halicarnasse, Mém. II, 56q.

Misia (Le pays de), ou l'Égypte, Mém. VII,

Missio (Honesta), ce que c'était, Hist. IX, 69.

MISSION ARIENNE (Mémoire de M. Letronne sur la réalité d'une), exécutée dans l'Inde, sous le règne de l'empereur Constance, Mém. X, 218-248. — Exposé de la mission de Théophile l'Indien, d'après l'arien Philostorge, et précis préliminaire de la discussion qui fait l'objet du mémoire, 219 et suiv. — Section I. Que la patrie de Théophile n'a pu être dans l'Inde; observations sur plu sieurs points de la géographie ancienne de cette contrée, 222 et suiv. — Examen et réfutation de l'opinion des savants qui ont rapproché les noms Dibus et Dibeni de celui des Divi, peuple de l'Inde, et. qui ont pris l'île de Dibus, pour celle de Diu, ibid. — Les Dibeni de Philostorgè, placés à tort aux Laquedives ou aux Maldives; recherches sur la connaissance

que les anciens ont eue de ces îles, ibid. - La Dibus ou Diabus de Philostorge n'est point l'île de Ceilan, 225 et suiv. - Doutes et réflexions critiques sur les ambassades des Indiens à Constantin, 226; à Auguste, 227; à Claude, par le roi de Ceilan, 228; à Trajan, 229; à Julien l'Apostat, et discussion du témoignaged'Ammien Marcellin, qui rapporte ce fait, 230 et suiv. — Recherches sur la géographie de l'Inde et l'emplacement des Divi, d'après l'auteur anonyme de l'ouvrage intitule : Expositio totius mundi, 232 et suiv. — Section II. Que Théophile était né en Ethiopie, dans une île de la mer Rouge, Liaison de son voyage avec l'histoire de l'arianisme, 235. - Extension abusive et arbitraire donnée par les anciens au nom de l'Inde, 235, 336. — Explication des dénominations οἱ ἐνδοτέρω Ἰνδώ, π ένδοτέρω, ου ένδοτάτω Ινδία, 236; ή έσχατη Irdia, 237. — C'est par une fausse interprétation des mots Inde intérieure, que Philostorge a cru que Théophile était Indien, 237, 238. Passage de saint Grégoire de Nysse, qui établit positivement que Théophile était Blémye ou Libyen; valeur de cette signification, 240. -Conséquences de ce passage, qui donne une explication facile du voyage de Théophile à Constantinople, en qualité d'otage, de sa mission en Éthiopie, d'une circonstance importante de la fameuse persécution de saint Athanase, et des tentatives faites par Constance pour introduire l'arianisme en Abyssinie, 241 et suiv. — Authenticité de la lettre de Constance aux princes d'Axum, 242-248 - Section III. Que la patrie de Théophile paraît avoir été l'île de Dahlak, dans le golfe d'Adulis, 243. - Théophile n'est point né dans l'île de Socotora, comme MM. de Bohlen et Saint-Martin le prétendent, 243 et suiv. - Objection contre l'étymologie donnée de Dioscoridis insula, 244, note 1. - Rapport étymologique et historique qui existe entre Dahlak et *Dibus*, 246. — Conclusions du mémoire, 248. — Notes et Additions pour le mémoire, 769.

Missionnaires envoyés par le pape, pour convertir les Mongols, sous le règne de Khoubilai; inutilité de leurs tentatives, Mém. VII, 351. — Date et chef de cette mission, 361, 362.

MITHRA (Le culte de), objet d'un prix proposé et décerné par l'Académie des Inscriptions, Hist. IX, 42.

Mizen, cap de l'Irlande; son nom dans Prolémée, Hist. I, 218.

MNASKAS de Cyrène, vainqueur à la course armée, Mém. IV, 185.

Mnημα et τάφος; leur différence, Méns. VIII, 201. Voyez ci-après.

Mrnua, monumentum; histoire de ses significations, Mém. II, 588.

Mrnuesor, histoire philologique de ce mot, Mém. II, 589.

Mrnuoreve, formule lapidaire, Mem. II, 143.

Mnémons, nom d'une magistrature; éclaircissements donnés sur ce mot par M. Letronne, Mém. VI, 221 et suiv. — Son étymologie et sa valeur grammaticale, 225 et suiv. — Fonctions attribuées aux mnémons, 230 et suiv.

Mnésibule, général des Élatéens; sa victoire à la course armée, et sa statue, Mém. IV, 186.

MNHCO pour µrisonti, Mém. II, 138, 139. Mrisonti, formule lapidaire, Mém. II, 138 et suiv.

Moawia, khalife, fils d'Abou-Sofyan, Mém. V, 24, 25. — Comment il fit triompher sa cause de celle d'Ali, Mém. X, 74. — Envoie Amrou à la tête d'une armée, pour soumettre l'Égypte, 76, 78. — Vers que lui adresse Amrou, 77. — Mesure qu'il prend pour le recrutement de l'armée d'Égypte, d'après Makrisi, VII, 94. — Tentative d'assassinat dirigée contre lui par Kais, X, 83.

MOBASCHER, employé du maltezim, Mém. I, 165. MOBED, prêtre des Perses, Mém. II, 201; IX, 15.

Mocandon, promontoire du golfe Arabique, répond à l'ancien Maceta, Hist. I, 66.

Mocasir, ou briseurs, dans la religion des Druzes ou Unitaires, Mém. X, 91.

Mocous, pluriel de macs, taxes en Égypte; histoire de leur établissement; leur nature, Mém. V, 61.

MODERATORES, du Code de Justinien, liv. I, chap. 37, expliqué, Mém. V, 51.

Modinisou Muzinis, dans Ptolémée, répond à Mulki, Hist.1,-93.

Modhaffer, fils de l'émir Condor, défait l'arabe Yahya, chef de tribus révoltées, Mém. VII, 95.

Modius, mesure de ble; sa figure, Mém. III, 50.

Modonus, fleuve de l'Hibernie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 218.

Mozz-Lidin-Allah, prince des Fatimites, établit le siège de son empire en Egypte après la conquête de ce pays par Djauhar, y soutient la guerre contre Hasan, chef des Carmates, et parvient à l'expulser, Mém. IX, 51, 32. — Cause la défaite de Hasan, Mém. IV, 7.

MOFARRADJ TAI, fils de Djerrah, Arabe, trahit Hasan, chef des Carmates, et le force à fuir d'Égypte, Mém. IX, 52. — Il se révolte contre Hakem, fait reconnaître pour khalife Abou'lfotouh Hosain, et vient avec lui attaquer l'Égypte, où il périt, 53.

Mogaira Scheibani, père d'Obaid-affah, Mém. V, 34.

Moнaddith; signification de ee mot, Mém. V, 26, note 2, 2°.

Mohammed, fils et successeur du sultan Kaitbai, reçoit la loi des Mameloucs, Mém. VII, 115, note 1, col. 2.

Monammed, surnommé Darzi, et dont le vrai nom était Neschtéghin, fougueux sectaire de Hakem, Mém. III, 86.— Donne son nom à la secte des Druzes, ibid.

Monament H, roi de Grenade, soutient la

guerre contre Alfonse X, surnommé le Sage, Mém. IX, 481. — Il s'allie avec D. Sanche, contre Alfonse son père, 482 et suiv.

Mohammed, fils d'Aboubecr, gouverneur de l'Egypte, sous le khalifat d'Ali, maltraite les rebelles, partisans d'Othman, Mém. X, 78.

Mohammed, fils de Kia-Buzurc-umid, souverain des Ismaéliens de Perse; substitution d'enfant, qui lui aurait donné pour successeur un petit-fils de Nezar, de la race des Fatimites, Mém. IX, 287. Монаммед, fils de Moslema, Mém. V, 16. Монаммед, fils d'Osama, Mém. X, 6g. Монаммед авошенаям, noms du Mahdi, Mém. IX, 288, 28g. Voyez Mahdi. Монаммед вен-Ізмаїн. Voyez Natek. Монаммед вен-Sabbah Homairi, Mém. IV,

Mohammed Hadii, seigneur mongol, ambassadeur de Tamerlan auprès du roi de Castille, Mém. VI, 502.

Mohandis; valeur de ce mot, Mém. I, 31. Монатz (Bataille de), Mém. VI, 644.

Mohayyıs; recherches sur la signification de ce mot dans Makrizi, Mém. VII, 111, note 3.

Moines d'Egypte; comment leur héritage fut réglé par les khalifes après la conquête, Mém. V, 29.

Mois Béotiens complétés et rectifiés par une inscription d'Orchomène, Mém. V, 373 et suiv. — Les mois de l'aunée béotienne ont pu être communs aux peuples de la Phocide, 374.

Moise; l'époque de sa naissance fixée par M. Larcher, Mém. 1, 210, II, 432. — A connu et employé l'écriture, 431, 432. Moissac. Voyez Lenches.

MOKADDAM, titre des descendants de Kia-Buzurc-umid, Mém. IV, 17.

MOKARREN. VOYEZ NOMAN.

Moratadoi; valeur de ce mot, Mém. I, 44. Morao, ville; siège du gouvernement de Lin-fang, Mém. VIII, 87. Voyez ci-après. Morao, Tartares orientaux, Mém. VII, 263. MOKTADER, personnage cité dans un livre religieux des Druzes, ne peut être le même que le khalife abbasside Moktader, Mém. X, 99, note 1.

MORTANA. VOYEZ BOHA-EDDIN.

MOLA, l'ancienne Turris Juliana, Mém. VII, 202.

MOLAHAT, nom des Ismaéliens de Perse, Mém. IV, 23.

MOLAIRE. VOYEZ PIERRE.

Mole (LA), livré au supplice, Mém. VI. 619 Voyez l'art. suiv.

Mole (Baron de LA), Voyez SANCY:

MOLENDINA SANGUINIS, Mém. III, 443. MOLERIÆ, les Molières, village, Mém. III,

Moleriæ, les Molières, village, Mém. III 470.

MOLHEDS, nom des Ismaéliens de Perse, valeur de ce mot, Mém. IV, 3, 8, 18.—
Quand et à quelle occasion cette dénomination fut donnée aux Ismaéliens, 78.

MOLHIDOUN. VOYEZ MALAHIDEH.

Molières (Les), Moleriæ, village, Mém. III, 470, 471

MOLINOS (M.); ses plâtres antiques, Hist. I. 278.

MOLLEVAUT (M.), correspondant de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 38.— Est nommé par le Roi membre de l'Académie des Inscriptions et helles-lettres lors de sa réorganisation, Hist. V, 33.

MO-LO-YEOU (Principauté de), Mém. VIII, 104.

Molon le Rhodien, ouvre une école a Rome, Mém. III, 382.

Mon, île; son nom ancien, Hut. I, 203.

Mona, île; sa position et son nom moderne, Hist. I, 203, 222. — Époque de sa conquête, 203.

MONADE (La), connue des philosophes chinois comme des pythagoriciens, Mém. VII, 38.

MONACEDA, île de l'Hibernie; sa position. • Hist. I, 218.

MONAPIA ou MONACEDA, île; sa position et son nom moderne, Hist. I, 222.

MONASTÈRES; leur multiplication et leur ac-

croissement rapide et excessif en France sous les rois de la première race, Mém. VIII, 555.

264

Moncenico (Pierre) vient au secours des chevaliers de Saint-Jean, assiégés dans le château Saint-Pierre, Mém. II. 572.

MONCHECATTY, promontoire de Ceilan, l'ancien Andrasimundi, Hist. I, 121.

MONDA, fleuve; son nom moderne, Hist. I. 135.

Monde: désignation de ses quatre plages par Éphore, Hist. I, 137. — (Divisions du); suivant les Orientaux, Mém. VI, 518. — Origine de l'opinion répandue dans l'antiquité sur sa destruction, I, 277, 278. — (Conflagration du). Voyez Conflagration. — Opinions des anciens sur sa destruction et son incorruptibilité, 271-276. Voyez Mondes.

Mondes (Pluralité des), connue des anciens, Mém. I, 275.

Monduar I<sup>st</sup>, fils de Noman, roi de Hira; durée de son règne d'après Hamza, *Mém.* X, 8.

Mondhar II, fils de Mondhar I<sup>n</sup>, roi de Hira; durée de son règne suivant Hamza, Mém. X, 9; suivant M. le B<sup>o</sup> Silvestre de Sacy, 14.

MONDHAR III, fils d'Amrialkaïs, roi de Hira; durée de son règne suivant Hamza, Mém. X, 9; suivant M. le B° Silvestre de Sacy, 14.

MONDHAR IV, frère d'Amrou, roi de Hira; durée et synchronisme de son règne d'après Hamza, Mém. X, g.

Monéraires; leur révolte sous Aurélien; recherches sur la nature de leur crime, Mém. IX, 213-222. — Leur nombre prodigieux à Rome, 215.—Leur corporation chez les Romains et en France; règlements qui la concernaient, 215 et suiv.— Division des monétaires romains et leurs diverses dénominations, 218.

Mongez (M. Antoine), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8, 35. — Membre de la commission chargée de l'histoire métallique de l'empereur Napo-

léon, 23.—Son election à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, VII, 24.-Imite une médaille consulaire et décrit les procédés par lesquels il y est parvenu, Mém. IX, 201. - Découvre à Chantilly le cygne hurleur ou sauvage, X, 375. Liste de ses travaux académiques; Mémoire sur un monument consacré à la gloire de Septime Sevère, Hist. I, 241 et suiv. - Mémoire sur Calipius, consul d'Occident, 248. — Mémoire sur l'épitaphe de Paternianus, 251. — Mémoire sur les masques des anciens, 256. — Mémoire sur les instruments d'agriculture des anciens. Premier Mémoire sur les charraes, Mém. II, 616-665. — Note sur les poteries antiques de couleur rouge, Hist. III, 13 et suiv. — Mémoire sur les cercueils de pierre que l'on trouve dans plusieurs provinces de l'ancienne France, 17.—Mémoire sur l'étain des Romains, 23. - Mémoire sur les mots argilla, creta et marga, 26. — Mémoire sur le citrus et le thyion des anciens, 31. - Second Memoire sur les instruments d'agriculture employés par les anciens, M. III, 1-73. Voyez Instruments.—Mémoire sur les meules de moulin employées par les anciens et les modernes, et sur les moules à bras, antiques, trouvées près d'Abbeville. 441-480. Mémoire sur deux inscriptions romaines trouvées à Lyon, Hist. V, 52 et suiv. — Mémoire sur quelques antiquités trouvées près d'Aurillac, 59. - Rapport sur une tunique égyptienne, 62. - Mémoire sur les signaux des anciens, 65. - Mémoire sur les pierres tranchantes trouvées dans les sépultures anciennes, 70. — Mémoire sur la véritable situation de Noviomagus Lexoviorum, ville de la seconde Lyonnaise, 72. — Mémoire sur les graines de quelques végétaux qui ont été prises pour étalons de poids par les anciens, 77.—Mémoire sur la Psychostasie et sur Thèbes d'Égypte, 84. -Mémoire sur la manière de naviguer des Normands, et sur un bateau déterré à Paris près du Champ de Mars, 91. - Recherches sur les habillements des anciens, Mem. IV,

· 222-314. — Mémoire sur la chasse aux petits quadrupèdes, Hist. VII, 54-63. Mémoire sur la lecture du sixième livre de l'Éneide faite par Virgile devant Auguste et Octavie, 64. Voyez Virgile. - Mémoire sur les mesures romaines gravées sur un rocher près de Terracine, 71 .- Supplément à un Mémoire sur les masques des anciens, 85. Voyez MASQUES .- Notice sur quelques inscriptions au-dessus desquelles sont gravées des mains levées, 88. Voyez MAINS. - Mémoire sur les vases appelés lacrymatoires, 92. - 3º Mémoire sur le bronze des anciens et sur sa trempe, Mém. VIII, 361-369. Voyez Bronze. — Mémoire sar les trois plus grands camées antiques, 370-400. Voyez CAMÉE. - Notice sur des tissus des anciens Asiatiques, Hist. IX, 55 et saiv. Voyez Tissus. - Notice sur des animaux à face carrée dont parle Hérodote, 5q. - Notice sur l'épitaphe de Virginia découverte près de Besançon, 64. - Mémoire sur des inscriptions latines trouvées en 1825 à Lyon et à Nîmes, 71 et suiv. - Mémoires sur l'art du monnayage chez les anciens et chez les modernes. Premier memoire. Des métaux employés pour fabriquer les monnaies, Mem. IX, 187 et suiv. Voyez Mon-NAYAGE. — Second memoire. Procedes employés par les monétaires, 201. -Troisième mémoire. Sur les médailles antiques de plomb, 235. — Quatrième mémoire. Sur l'emploi du fer dans la fabrication des monnaies antiques, 252. Mémoire sur des médaillons romains d'un volume extraordinaire, 266-283. Voyez MÉDAILLONS. — Mémoire sur les animaux promenés ou tués dans les cirques, X, 360-460. Voyez Animaux.

Mongols, Mémoires de M. Abel-Rémusat sur les relations polítiques des princes chrétiens, et particulièrement des rois de France, avec les empereurs mongols, Mém. VI, 396.—

1" Mémoire. Commencements de la puissance des Mongols, 398.— Leur chef prend le titre de Tchinggis-khakan, 399.

— Rapidité et immensité de leurs con-

quêtes, 399.—A quelle époque ils furent vus pour la première fois par les chrétiens, ibid.-Leur invasion en Géorgie, 399, 400 et suiv. — Se font passer pour chrétiens par un stratagème; examen de cette tradition, 401, 402. - Après la mort de Tchinggis, ils continuent ses conquêtes sous le commandement d'Ogodai (voyez ce mot); leur multitude prodigieuse, leurs dévastations et leurs cruautés inquies attestées par d'innombrables pyramides d'ossements humains, 403, et suiv. — Noms de leurs dix-sept généraux, 404, note 1. -Ils envahissent le nord de l'Europe et prennent Moscou, 404. — (Les) reçoivent la soumission de plusieurs princes, 405. - Leur premier traité conclu avec les chrétiens, ibid. - (Les) font de rapides et effrayants progrès dans le nord de l'Europe, où ils portent la dévastation, et défont les armées des princes chrétiens à Waldstadt, 407,-Preuves de l'effroi qu'ils inspiraient, tirées de témoignages contemporains, 408. - Mot de saint Louis sur ces Tartares, ibid. - Ils passaient pour être des démons et pour exciter, dans les batailles, des feux et des tourbillons de fumée; explication de cette opinion, 409. — (Les) font sommer deux fois le roi de Hongrie, Béla, de se soumettre à leur merci; il ne se rend point à leurs sommations, et il est vaincu, 400, 410. - Le pape Grégoire IX ordonne une croisade contre les Mongols, ibid. - Conditions qu'ils imposaient aux princes qui se rendaient leurs tributaires, 411. - Leur roi demande à Frédéric, empereur d'Allemagne, de se soumettre à son autorité et de lui faire hommage de ses états, 412. — Leurs armées tombent dans l'anarchie après la mort de leur général Tcharmagan, ibid. — (Les), à l'instigation des Persans musulmans, persécutent les chrétiens, 413. - lls sont ramenés à de meilleurs sentiments

par le docteur Siméon, 413, 414.— Beaucoup se convertissent au christianisme, 414. — Ils élisent un autre chef pour remplacer Tcharmagan, ibid. -Ils desont le sultan d'Iconium et s'emparent d'Arzroum, de Sébaste, de Césarée, ibid. — (Les), appelés par les chrétiens, veulent se rendre maîtres de la Syrie; conditions accablantes qu'ils imposent à Boémond, roi d'Antioche, 416. -Ils s'avancent dans la Mésopotamie, 417. — Leur communauté d'intérêts avec les Francs et les chrétiens, 418. - Les papes tentent de les convertir au christianisme, ibid. — Leurs idées religieuses, 418, 419. - Leur dieu Tagri, 418. — Ils recoivent des ambassadeurs d'Innocent IV, 419, 420. Détails sur leur voyage et leur réception, 421 et saiv. — (Les) n'embrassèrent le bouddhisme que sous le khakan Khoubilai, 429.—Par indifférence, toléraient toutes les religions, ibid. — Etablissent, à l'époque de saint Louis, des relations plus fréquentes avec les Francs, 435. — Leur roi envoie à saint Louis l'ordre de se reconnaître son sujet, ibid. — Une union sincère entre eux et les chrétiens ne paraît pas avoir été possible comme on l'a cru, 436, 437. — (Les) ont-ils envoyé des ambassadeurs à saint Louis lors de son arrivée dans l'île de Chypre? Examen de cette question par M. Abel Rémusat, 437 et suiv. — Ils recoivent une ambassade de saint Louis, 445 et suiv. — (Les) n'étaient point convertis au christianisme du temps de saint Louis, comme le prétend Mosheim, 451, 452. - Leur khakan Mangou adresse à saint Louis une lettre pleine d'orgueil et de dédain, 452. — (Les) établissent des relations avec l'Europe occidentale par l'intermédiaire des princes chrétiens d'Arménie, 460. — Ils recherchent l'alliance de Béla, roi de Hongrie, 461.— (Les) embrassent l'islamisme, 463. —

(Les), sous la conduite du khan Houlagou, prennent et démantèlent la ville de Sidon; cet événement rompt la bonne intelligence qui avait jusque-là régné entre eux et les chrétiens; il répand de nouveau en Europe une alarme universelle, et soulève, à la voix du pape, tous les princes chrétiens, 467, 468. — La défaite inopinée des Mongols par le sultan d'Egypte rassure la chrétienté, ébranle leur puissance et amène le démembrement de leur empire, ibid. – Pays où habitait originairement la tribu des Mongols, VII, 262. — Faits de leur histoire relatifs à Kara-koroum ou Holin, leur capitale, 263 et suiv. - Détails extraits des auteurs originaux sur leur établissement à Karakoroum ou dans ses environs, 268 et saiv. — Détails sur leur expédition en Occident sous le commandement de Houlagou, traduits de la relation de leur général Khouo-khang, surnommé Tchoung-ho, 270 et suiv. - Ils entreprennent une expédition en Orient contre le khalife de Bagdad et le royaume des Hindous et celui de Kaschmire, 276. - Translation et établissement de leur empire en Chine, sous Mangou, 276, 277. — Evenements qui suivirent la mort de Mangou, et guerre que se firent entre eux les descendants de Tchinggis, 277 et saiv. — Les princes mongols se révoltent contre le prince Nan-mon-ho, nommé gouverneur de la Tartarie par Khoubilai; les progrès de leur rébellion sont arrêtés par le général Pe-yan, 279. Epoque de leur expulsion de la Chine; exposé des guerres qu'ils eurent à soutenir depuis cet événement, 285. -La langue mongole était entièrement inconnue à Rome sous le pontificat de Glément IV, en 1267, 339. — Second mémoire sur les relations politiques des princes chrétiens, et particulièrement des rois de France, avec les empereurs mongols; par M. Abel Rémusat, Mém.

VII, 335-438. — Relations diplomatiques des princes chrétiens avec les rois de Perse de la race de Tchinggis, depuis Houlagou jusqu'au règne d'Abousaid, 335 et suiv. -Sons Abaga, successeur d'Houlagou, 337. Voy. ABAGA. - Sous Ahmed, 352. Voy. ce nom - Sous Argeun, 355. Voy. Argoun. - Sous Kandjaiton et Baidou, 384. - Sous Gazan, 384 et suiv. - Sous Khodabendeh, 389 et suiv. — Culte religieux établi chez eux par Khoubilai; ils embassent le lamisme ou bouddhisme réformé, qui devient leur commune religion, 349, 350. — Inutilité des efforts tentés par les missionnaires pour les convertir sous le règne de Khoubilai, 351. - Ils avaient apporté en Perse l'usage de leur langue et de l'écriture ouigoure, qu'ils avaient adoptée, 364.-Preuves de la réalité de leur empressement à s'affier avec les Francs, et véritables motifs qui les dirigeaient, 375, 376 et suiv.—Leur indécision et leur indifférence entre les deux religions qui se partageaient alors l'Orient peuvent être considérées comme la cause principale de la destruction de leur empire, 382, 383. — Sous le règne et la conduite de Gazan, ils s'emparent de Damas et de Jérusalem, où les chrétiens sont établis et célèbrent la solennité de Pâques, 385, 386. — Ils sont défaits par les musulmans et contraints de repasser l'Euphrate, 389. — Révolte des princes mongols; leurs noms; occasion de leur soulèvement; sa durée et son terme, 395, 396. — A quelle époque fut rompu le projet d'alliance entre les Mongols et les Occidentaux, 402, 403. — Date de la destruction du royaume mongol de Perse, 403. -Idées des contemporains sur la coopération que les chrétiens pouvaient espérer des Mongols dans les guerres saintes, 404 et suiv. — Pourquoi ils ne formèrent pas en Syrie d'établissements durables, se bornant à faire en Occident des incursions rapides, 405. —

Leur alliance fut recherchée des empereurs grecs de Constantinople, 407. - Récapitulation de leurs relations politiques et diplomatiques avec les puissances chrétiennes, d'après les deux mémoires de M. Abel-Rémusat, 409 et suiv. - Tableau de l'influence qu'ils exercèrent sur la civilisation générale de l'Europe et sur les relations de l'occident avec l'Orient, 411 et saiv. - Découvertes géographiques et inventions que l'Europe doit à leur irruption, 414, 415, 416 et suiv. - Effets de leur irruption dans l'Orient; révolutions qu'ils opérèrent, et innovations politiques, religieuses et scientifiques qu'ils introduisirent dans la haute Asie, 415, 416. — Étendue de l'empire chinois, à l'occident, sous les Mongols, VIII, 73 et suiv. Voyez Altai (Monts).

Monnaie (A quelle époque la) fut frappée à Rome pour la première fois, et sous quel type, Mém. II, 475. — d'argent; quand frappée pour la première fois à Rome, III, 295.—D'où les Romains en tirèrent-ils d'abord les matières? ibid. de cuivre: commencement de son cours à Rome, ibid. — d'or; remonte-t-elle jusqu'à Servius Tullius? ibid. - Pourquoi appelée pecunia par les Romains, ibid. - d'argent; son alliage à Rome, 385.—Percée au milieu d'un trou carré, VII, 272. — Système monétaire des anciens suivant M. le marquis Germain Garnier, Hist. VIII, 70 et suiv. - Ses variations chez les Romains, Mém. IX, 196. - Moyens employés par les anciens pour reconnaître les monnaies fausses, 197. — Il ne nous est parvenu aucune monnaie antique de cuivre pur; quelle en est la cause, 199. — Les Français n'ont fabrique des monnaies de cuivre par qu'en 1575, 200. — de cuir; comment il faut entendre ce qu'en disent les anciens, 245, 246. — Emploi du fer dans la fabrication des monnaies antiques, mémoire de M. Mongez, 252.

-Les anciens frappaient des monnaies dans les camps, 208, 211. — de fer des anciens en général et des Lacédémoniens en particulier; sa valeur, 260, 261. — Trempe de cette monnaie dans le vinaigre; son effet, 262. - Broches de fer et oboles; origine de cette monnaie; étymologie de ces mots, ibid. — (La) de Charlemagne perfectionnée après la conquête de l'Italie, 210. — Louis XII fait, le premier des rois de France, graver son portrait sur la monnaie d'argent, 226. — Sur l'histoire de la monnaie en France, voyez Monnayage. - Fausse monnaie, voyez FAUX-MON-NATEURS. - Voyez ci-après Monnaies et MONNAYAGE.

Monnaies frappées ou ayant eu cours en Provence depuis la destruction de l'empire d'Occident jusqu'au xvi siècle, publiées et commentées par M. de Fauris de Saint-Vincens, Hist. IX, 92. d'étain fabriquées par les anciens; pourquoi il ne nous en est pas parvenu, Mém. IX, 200. - de fer et de cuivre, dont parle Suidas; leur fabrication et leur nature, IX, 263 et suiv. — Amincies; à quelle époque, par quel procédé et dans quel but elles furent frappées; durée de leur oours, 204, 205. — des tyrans, etc.; equse de la rapidité de leur émission, 210.— (Les) des anciens n'étaient point exactement rondes comme celles des modernes; cause de cette imperfection; facilité qui en résultait pour l'altération des espèces, 223.—Altérées sous les empereurs, 242 et suiv. — Antiques, dont le revers représente un temple avec un arc inscrit dans le fronton, III, 243. — Leurs altérations successives à Rome, III, 385. — Loi portée pour en éprouver le titre, ibid. — Voyez ci-dessus MONNAIE.

Monnavage (Mémoires sur l'art du) chez les anciens et chez les modernes, par M. Mongez, Mém. IX, 187-283. — Premier mémoire. Des métaux employés pour fabri-

quer les monnaies, 187. — Affinage des métaux, ibid. — Affinage des métaux par la voie sèche, ibid. — Affinage de l'argent, coupellation, 191. — Or natif; son alliage, 193. — Essais, connus des anciens, 193 et suiv. - Règlement de Marius Gratidianus pour les monnaies romaines, 195. — Moyens employés par les anciens pour reconnaître les monnaies fausses, 197. — Pierre de touche pour l'or, 198. - Essai de l'argent à l'échoppe, ibid. — à la raclure u à la rature, 199; —de l'or au touchau, 198, 199.—Cuivre et bronze, 199.—Il ne nous est parvenu aucune monnaie antique de cuivre pur; pourquei, ibid. -A quelle époque les Français ont commencé à fabriquer des monnaies de cuivre pur, 200. — Étain; monnaies fabriquées par les anciens avec ce métal; pourquoi il ne nous en est pas parvenu, ibid.—Second mémoire. Procédés employes par les monétaires, 201. - Monnayage des anciens, ibid.— Les anciens, jusqu'au siècle de Constantin, moulaient les médailles sans les frapper, ibid.—Procédés par lesquels M. Mongez imita, à s'y méprendre, une médaille consulaire, ibid. — Emploi du marteau pour la fabrication des monnaies chez les anciens, 201, 202. — Médailles fourrées; moyen employé pour empêcher cette fraude, 203, 204. - Matière et gravure des coins; gravure au touret et gravure au burin employées par les anciens; leurs caractères distinctifs, leurs époques, 203, 204 et suiv. — Caractères des différentes sortes de médailles, 206. — Vitesse du monnayage des anciens, 208. - Explication de plusieurs sigles, 209. — Transpositions et renversements de lettres, ibid. — Monnayage à chaud, 211. — Médailles incuses, 212. — Médailles fourrées, ibid. — Monnaies des tyrans, etc. dues à la rapidité des procédés monétaires des anciens, 210. — Cause probable de la rareté des médailles de certains métaux, ibid. — Révoltes des monétaires sous Aurélien, 213.-Nombre prodigieux des monétaires, 215.— Corporation des monétaires, 215 et suiv. - Division des monétaires et leurs diverses dénominations, 218.—Véritable sens du mot exactores, 219. - Persectionnements et termes du monnayage dus aux Italiens, 220. — La virole des modernes inconnue aux monnayeurs de l'antiquité, 201, note 1; - d'où il résultait que les pièces n'étaient point exactement rondes, 223. — Recherches sur la nature du crime des monétaires révoltés sous Aurélien, et sur le sens des mots nummariam notam de Victor l'ancien, 222. - L'art du monnayage en France; son histoire et ses procédés, 225 et suiv. - Laminoir, coupoir et presse; époque de leur introduction, 226.—Le balancier; détails historiques sur son invention, 227. - Machine à marquer sur la tranche; son inventeur, 229. - Balancier et machine à marquer sur tranche faits au commencement du xix siècle, d'après un nouveau système; prix décerné à M. Gingembre, 230. — Comparaison du monnayage des anciens avec celui des modernes, ibid. — Médailles modernes, ibid. — Départ par les acides minéraux; histoire de sa découverte, 231 et suiv. - Prix de fabrication de nos monnaies comparé à célui des Arabes sous le khalife Abd-almélic, 234. — Troisième mémoire. Sur les médailles antiques de plomb, 235. — Opinions des antiquaires sur ces médailles, 236 et suiv. - Monnaies altérées sous les empereurs, 242. -Passage de Fronton d'où il paraît résulter que les monnaies de plomb sont fausses et l'ouvrage de faussaires, ibid. - Valeur actuelle d'un denarius de plomb, établie pour prouver que les anciens auraient pu avoir une monnaie de ce métal, 244 et suiv. — Denarius

ou denier d'argent; son poids et sa valeur sous Néron, 244. — Monnaies de cuir; comment il faut entendre ce qu'en disent les anciens, 245, 246. - Procédés employés par les faux-monnayeurs, 246 et suiv. - Médailles antiques de plomb sans alliage; leur origine, 247 et suiv. ... Médailles fourrées ; leur composition, 248.—Les médailles de plomb paraissent n'avoir été que des pièces fausses originairement argentées, 251. -Quatrième mémoire. Sur l'emploi du fer dans la fabrication des monnaies antiques, 252 et suiv. - Explication du texte de Pline le naturaliste, Miscuit denario triumvir Antonius ferrum, 1. XXXIII, c. 1x, \$ 46, relatif à l'introduction du fer dans les monnaies, 252-258. — De l'alliage de l'argent et du fer; impossibilité de l'employer dans les travaux monétaires, 253, 254. — Médailles d'argent fourrées de fer; comment M. Mongez les reconnut à l'aide d'un petit barreau aimanté, 255. - Médailles d'argent fourrées de bronze, 257. — Médailles d'or antiques et fausses, rarement fourrées, ibid. -Médailles de bronze fourrées de fer, 257, 258. — Pourquoi les faux-monnayeurs se sont, dans l'antiquité, servis de fer pour la fabrication des pièces fausses, ibid. - Conclusion et explication du texte de Pline, 258. - Antiquité des médailles fourrées, 259. -Monnaie de fer, rómisma sid mpour, ibid. - Monnaie de fer des Lacédémoniens, 260. — Trempe de cette monnais dans le vinaigre; son effet, 262. - Broches de fer et oboles, forme de la monnaie primitive; étymologie de ces mots, ibid. - Monnaies de fer et de cuivre dont parle Suidas; leur fabrication et leur nature, 263 et saiv. - Acceptions diverses du mot forma en style monétaire, 269 et suiv. — Louis d'or; sous quel règne les premiers furent frappés, 274. Monnayeurs (Faux-). Voyez Faux-mon-NAYEURS.

Monobriga; son étymologie, Mém. VI, 336.

Monoglossum, dans Ptolémée, répond à Noanagar, Hist. I, 92.

MONOLITHES d'une dimension extraordinaire, Mém. VIII, 179, 180.

Monophysites; à quelle époque leur hérésie s'est introduite en Nubie, Mém. IX, 168.

Monopoli, port; son nom ancien, Mém. VII, 196.

Mo-no-тоu, roi des Turks occidentaux, Mém. VIII, 97.

Monoxyles, premiers bateaux, Mém. II,

MONSTRELET, suspect de partialité, Mém. IV, 571.

MONTAGUE (Lady) rapporte de l'Orient un manuscrit des Mille et une Nuits, Mém. X, 36.

MONT-BUDEL; ses autres dénominations, Mém. VI, 384, note 1.

Montesquieu; son opinion erronée sur l'intérêt de l'argent à Rome, Mém. III, 314.—Esprit des lois, liv. XXII, ch. XXII, entend mal un passage de Velléius Paterculus, 384. - Porte un faux jugement sur les Béotiens, VIII, 238. -Son opinion sur l'origine de la noblesse en France, 402. — Réfuté touchant son opinion sur le caractère et les privilèges de l'antrustion, 411, 417, note 1. - Défendu contre Mably touchant l'origine des fiefs ou bénéfices, 433 et suiv. -Esprit des lois, liv. XXVII, ch. 11, réfuté par M. Pardessus, X, 682. - Esprit des lois, liv. XXVIII, chap. xxvii et xxix, rectifié et complété touchant le combat judiciaire et la faculté qu'avait un plaideur mécontent de fausser la cour, 763, 764.

Montesquiou (L'abbé de) est nommé membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Hist. V, 34.

MONTFAUCON (D. Bernard DE), de la congrégation de Saint-Maur; translation de ses cendres du Musée des monuments français à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, Hist. VII, 2. — Doit être considéré comme le fondateur des études archéologiques et monumentales en France, 8.

MONTFORT (Le comte DE) vend à Ferdinand d'Autriche la seconde moitié du comté de Bregentz, Mém. VI, 644.

Montront (Ancien comté de); son étendue, Mém. VI, 668.

MONTHÉLI, cap; son existence soupçonnée par l'auteur du Périple de la mer Érythrée, *Hist*. I, 88.

Mont-Leheni (Château de); comment et à quelle époque entra dans les domaines du roi de France, *Hist*. V, 103.

Montluc, protonotaire, signe, au nom de François I<sup>u</sup>, un traité d'alliance entre la France et le Grand-Seigneur, Mém. X, 552.

MONTPELLIER; cause de sa prospérité commerciale, Mém. X, 519,

MONTPENSIER (La duchesse de) fait souvent emoûter Henri III, Mém. VI, 619.
MONTREAU-PAULT-YONNE (Pont de), Mém. IV, 563.

Monts Bleus, en chinois Throung-ling, Mêm. VIII, 63.

Montucci (M.), induit en erreur par le P. Cibot, donne une interprétation fausse et forcée des mots I, Hi, Wei du Tao-te-king de Lao-tseu, Mém. VII, 40, 42.

Montucla (M. de), dans son Hist. des mathématiques, fait à tort deux personnages différents de Alhazen et de Ibn Haitem, Mém. VI, 23. — Se montre partial envers Alhazen, en lui refusant l'honneur d'avoir donné une explication satisfaisante du phénomène de la grandeur des astres vus à l'horizon, 38.

MONTYON (M.); inscription composée pour son monument par l'Académie, Hut. IX, 80.

MONUMENTS FUNÉRAIRES; éclaircissements sur leurs diverses dénominations chez les Grecs, Mém. II, 587 et suiv.

. . .

Monuments de la France; leur ancienneté, leur diversité, leur nombre, leur supériorité, leur caractère et leur importance historique, Hist. VII, 8. — Leur destruction à l'époque de la révolution, ibid.

MONUMENTUM, expliqué, Mém. II, 589. MONZE, cap; sa position, Hist. I, 72.

MOPHIDES, fleuve; dans Ptolémée, répond à la rivière de Morphi, Hist. I, 92.

MOPUR. Voyez MAPURA.

Móρα (Combien la) comprensit de κόχος, Mém. V. 362.

Monacius, membre de l'ambassade envoyée par Argoun, roi des Mongols de Perse, à Philippe le Bel, Mém. VII, 381.

Mapaγός, synonyme de πολίμαρχος, Mém. V, 354. — Μωραγοί ne se trouve que dans une inscription publiée par Fourmont, Mém. V, 363. — Correspond à πολίμαρχος, ibid. — Remarque sur l'orthographe de ce mot, ibid. et suiv.

MORAMER, inventeur du caractère primitif de l'écriture arabe, Mém. IX, 81, 82.

MORAVIE (La) est, en 1527, réunie aux États de la maison d'Autriche, Mém. VI, 644. — Faisait, en 1060, partie des États de Wradislas II, premier roi de Bohème, 627, note 1.

Moncelli (Système de) sur les inscriptions, Hist. VIII, 7.

Moner. (M.), correspondent, Hist. I, 10, 37.

Monelli (M. l'abbé J.), bibliothécaire de Smint-Marc, à Venise, correspondant de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 38. — Publie les relations de douze voyageurs vénitiens; à quelle occasion, Mém. II, 164. — Est nommé associé étranger de l'Académie des inscriptions, Hist. V, 34. — Sa mort et son successeur à l'Académie des inscriptions, VII, 25.

MONGANGEBAG; ce que c'était, Mém. X, 721.

Morgengabe, ou doram matatinum; ce que c'était, Mém. VIII, 443.

Mongès; son époque, Mém. V, 219.

MORICAMBE ASTUABIUM; sa position et son nom moderne, Hist. I, 210.

MORIMARUSA de Philémon; sa position, Hist. I, 171.

Moniondi (M.), savant italien, auteur des Monamenta Aquensia; son opinion sur la naissance d'une fille de Louis le Gros, réfutée par M. Brial, Hist. V, 94 et suiv.

Mobiones, nom donné à certains esclaves chez les Romains; leur prix et leur office, Mém. VII, 183, 184.

MORONTOBARA (Port de); sa position et son nom moderne, Hist. I, 67.

MORPHI. Voyez Morphides.

Morrs; à quelle époque l'usage de les brûler fut introduit à Rome, Mém. III, 308. — Nombre et nature des habits qui devaient être brûlés avec eux, suivant les Douze-Tables, 309. — Leur corps était parfumé à Rome, même dans les temps les plus anciens, 310, 311. — (Respect pour les); cause et époque de son affaiblissement chez les anciens, II, 553, 554.

MORTAIN (Comtes de); leur tige, Hist. III,

MORTARIUM; ce que c'était, Mém. VIII,

Morvilliers (Philippe DE). Voyez Philippe.

Mosa, fleuve; sa distance de Lugdunum, Hist. I, 151.

Mosæus, rivière de la carte de Ptolémée; sa position et ses dénominations modernes, *Hist*. I, 63, 64.

Mosaïque (A quelle époque la) fut introduite à Rome, Mém. III, 418. — (La) du Vatican décrite par M. Millin, Hist. VIII, 58.

Mosarna, port de la Gédrosie, visité par Néarque; sa position, Hist. I, 68.

MOSCHAHIRA (Le) des Indiens; explication de ce mot, Mém. I, 151.

Moscharer; valeur de ce mot, Mém. I, 121, note 1.

Moscius, Idyll. 111, v. 42, défendu contre une correction de Brunck, Mém. X, 321, note 1.

Moscou, pris par les Tartares mongols, Mém. VI, 404.

Mosheim, apprécié comme historien, M. VI, 438. — Réfutation de son opinion sur la conversion des Tartares mongols au christianisme, 452, 454. — Réfutation de son opinion relative à la substitution faite par les Égyptiens d'une autre statue de Memnon à celle qui était détruite depuis longtemps, X, 341, 342.

Mosquée de la Miséricorde, bâtie par Amrou; à quelle occasion, Mém. V, 42. Mostafa-Lidin-Allah Nazar. Voyez Nazar.

Mostali, fils de Mostanser-billah, cause, par son avénement au khalifat, de longs troubles et une scission parmi les Ismaéliens, Mém. IV, 75.

MOSTALI-BILLAH. Voyez ABOU'LKASEM.
MOSTANSER improveses relations avec He

MOSTANSER, imam; ses relations avec Hasan, fils d'Ali, Mém. IV, 14.

Mostanser-billah, khalife fatémite, cause, par la désignation de son successeur, de longs troubles et une scission parmi les Ismaéliens, Mém. IV, 75. — Son règne calamiteux; schisme religieux et politique qui éclate à sa mort par suite du testament par lequel il appelait à lui succéder d'abord Nazar, son fils aîné, ensuite Mostali, un autre de ses fils, IX, 286 et suiv. — Histoire mystérieuse de son petit-fils Hasan, surnommé Aladhicrihi-alsélam, 287.

MOTADHED-BILLAH OU ABOU-AMROU ABAD, Mém. II, 613.

MOTARRÉZI, commentateur de Hariri, expliqué et corrigé, Mém. IV, 31, 32, note 1.

MOTAWALLI (Le), le même que l'amel, Mém. I, 120.

Mo-тно-ті (Le roi de); son ambassade au-

près de l'empereur de la Chine, Mém. VIII, 104.

MOTTE (LA); examen et réfutation de sa critique d'Homère, Mém. IV, 103 et saiv. MOUBASCHIR; signification de ce mot, Mém. I, 44.

MOUCATA; signification de ce mot, Mém. I, 107, note 2, col. 2.

MOUCATAGI; signification de ce mot, Mém. I, 107, note 2, col. 2.

Moucatéa; signification de ce mot, Mém. I, 48, note 1, col. 2.

Mouchea (se) souvent était quelque chose de déplaisant pour les anciens, Mém. 1V, 308.

Mouchoin des anciens; ses différents noms, etc. Mém. IV, 307 et suiv.— Ils évitaient de s'en servir en public, 311. — Son usage dans les assemblées, 312. — A quelle époque porté publiquement, 313.

MOUDHAF; valeur de ce mot, Mém. I, 35. MOU-KIN-MANG, roi du petit Pourout; sa guerre contre les Tibétains, et ses relations avec l'empereur de la Chine Hiouan-Isoung, de la dynastie des Thang, Mém. VIII, 100, 101.

Mou-La-III (Royaume de) ou des Assassins; sa distance de *Thai-fou-eul* et de *Ho-lin* ou Kara-koroum, *Mém.* VII, 274.

Moulin à huile des anciens Romains; sa description, Mém. HI, 64. Voyez Moulins.

Moulins des Hébreux, des premiers Grecs et des anciens Romains, Mém. III, 445, 446. — à eau connus des anciens; à quelle époque, 446, 447. — à vent; dans quel pays et à quelle époque ils ont été connus, 447. — La connaissance n'en est pas due aux croisades, 447, 448. — antiques trouvés à Pompeia; leur description, 458, 459. — à eau et à vent, rares dans l'Orient, 479. Voyez Meules.

Mou-Lou, ville, siège du quatorzième gouvernement sous les Thang, Mém. VIII, 88. Voyez Khodjend. Mousa Cadhem, fils de l'imam Djafar-Sadek; son histoire d'après Mirkhond, Mém. IV, 76.

MOUSKERIL. VOYEZ BISCARELLUS.

MOUSNAD, écriture des Himyarites; son caractère particulier, IX, 78.

Mou-sse-pan, ambassadeur du roi de Perse Isdedjerd auprès de l'empereur de la Chine, Mém. VIII, 103.

MOUSTACHE (Étymologie du mot), Mém. VI, 632, note 2.

MOUTA (Bataille de), Mém. X, 69. MOUTONS. Voyez Brebis.

Mou-to-pi, roi de Kaschemire; ses relations politiques avec la Chine sous la dynastie des Thang, Mém. VIII, 105.

MOWAFFEK NISCHABOURI, imam, maître de Hasan ben-Sabbah, Mem. IV, 13.

Mowil Ganga, fleuve de Ceilan. Voyez Ganges.

MOYSE DE CHORÈNE; exposition de son système métrique à l'usage des Arméniens, Mém. VI, 88.

Μπαγκάλης, expliqué, Mém. II, 127. Μπακαλίδων, expliqué, Mém. II, 127. ΜΡΟDROUM OU BEDRON, Mém. II, 581.

Muccinium, mouchoir, mot conservé seulement par Arnobe, Mém. IV, 313.

Mulc; définition et valeur de ce mot, Mém. I, 86, VII, 113.—Confondu avec le wakf, 86, 87.—Les mulcs les mêmes que les malicanèh, I, 89.

MULEHET et MULÉHÉTIQUES; étymologie et signification de ces mots, Mém. IV, 56, 57.

MULETS et MULES ferrés en argent et en or, Mém. VII, 155. Voyez Sonnettes.

Μυλίτης κόχλαξ, expliqué, Mém. III, 455. Μυλκι. Voyez Modiris et Muziris.

MULL, île; son nom ancien, Hist. I, 223. MÜLLER (M. Karl Ottfried), cité avec éloge, Mém. X, 318.

MULTEZIM; étymologie et signification de ce mot, Mém. I, 10, 43 et suiv.—En quoi il diffère de l'émin, 46. — Son caractère et son emploi, 46, 47, 48, note 1, col. 2.—Son origine, son état politique

et ses fonctions en Égypte, 16, 17, 18, 19. — Ses droits et ses prérogatives, 36, 37, 39. Voyez MULTEZIMS.

36, 37, 39. Voyez Multezims.

Multezims en Egypte, leur autorité, Mém.

I, 30 ets. — d'Egypte, leur origine, 90 ets. 119 ets. — A quelle époque leurs fermes, qui étaient d'abord annuelles, devinrent héréditaires, 136 et saiv. —

Droit de mutation provenant de leur décès, 140. — Noms et fonctions de leurs employés d'après M. Lancret, 165.

MUNBORATIO; ce que c'était, Mém. VIII, 581, not 1, col. 2.

MUNCHHAUSEN (M. le baron de), premier ministre de Hanovre, montre la plus rare habileté en choisissant Heyne pour succéder à Matthias Gessner dans la chaire de Gœttingue, Hist. V, 226.

MUNDEBURDE; sa formule, ses effets civils; ne doit pas être confondue avec l'obnoxiation, Mém. VIII, 477 et suiv.

MÜNTER (M.), membre de l'Académie des sciences de Copenhague, et évêque de Zélande, Mém. II, 202.

Mur pélasgique d'Athènes; par qui et à quelle époque il fut bâti, *Mém.* VI, 342.

MURATORI voit à tort deux mois différents dans θηλοθίου et θηλουθίου, Mém. V, 374.

— Thes. t. II, p. 591, n° 4, corrigé, V, 375 et suiv.

MURENA; origine de ce surnom donné à la famille de Licinius, Mém. III, 344.

Murphy (J. de); inscriptions arabes rapportées dans son voyage, expliquées par M. Silvestre de Sacy, Mém. II, 597 et suiv.

MURR; quels sont les caractères Chinois qui conviennent proprement à son système de langue universelle, Mém. VIII, 39, 44.

MURRAY, golfe; son nom ancien, Hist. I, 215.

MURRHA (Coupes de), Mém. VII, 133.

MURRHINE (Matière appelée); son importation à Rome. Mém. V. 111. — Une

tation à Rome, Mém. V, 111. — Une coupe d'une grande capacité et un bas-

35

sin de cette matière achetés à Rome un prix excessif; de quelles contrées les Romains tiraient la murrhine, Mém. VII, 159. — Vases de murrhine garnis d'or ou de pierreries, 160.

MURS. Voyez SAUMUR.

MURUS (Mémoire sur la position du lieu nommé) dans les Actes de la vie de saint Florent; par M. Walckenaer, Mém. VI, 373. Voyez Saumur.

MUS PONTICUS, expliqué, Mém. IV, 230.

MUSEO PIO-CLEMENTINO (Fondation et origine du nom du), Hist. VIII, 8.—Description de ce musée publiée par Ennius-Quirinus Visconti; mérite éminent de cet ouvrage, 9, 10 et suiv.

MUSULMANS; dispositions de leur droit de guerre relatives aux infidèles, Mém. V, 6 et suiv.—(Les) regardent l'année 613 de l'hégire comme leur ayant été fatale, VI, 436.—Considérations sur leur lutte sanglante avec les Tartares mongols, et sur ses suites salutaires pour l'Europe chrétienne, 436, 437.—Leur religion condamne sans rémission les apostats à la peine de mort, IX, 452.

MUTARE, synonyme d'emere merces, Mém. III, 294.

MUTATIO TURRIS AURELIANE, de l'Itinéraire de Jérusalem, correspond à la ville de Polignano dans le royaume de Naples, d'après M. Walckenaer, Mém. VII, 193 et suiv.

MUTIUS (Q.) SCEVOLA, proconsul en Asie; ses concussions, Mém. III, 387.

Muziris; sa position, Hist. I, 84, 87.— Correspond à Mulki, ibid. Voyes Modi-

MYCALESSE; recherches sur la position de ce lieu de la Béotie nommé dans Thucydide, Hist. VII, 42 et suiv.

Myles, frères de Polycson, est l'inventeur des meules, Mém. V, 258.

Mylne (M.), cité, Mém. II, 287.

MYOS-HORMOS; états de navigation de ce port; étendue de son commerce, Mém. X, 516.

Myrine, amazone; son tombeau, ou tumulus, Mem. II, 531.

MYRON COSTIN OU CONSTANTIN, grand logothète, auteur d'une Histoire des souverains de la Moldavie, écrite en langue moldave; notice donnée par M. le baron Silvestre de Sacy sur cet ouvrage, et sur le manuscrit de la Bibliothèque royale de Paris qui en contient la traduction en grec vulgaire par Amiras de Smyrne, Mém. VII, 300.

MYRRHE de Béotie, Mém. V, 124. — d'Éthiopie; son excellence, 140. — Manière dont les marchands la falsifiaient dans l'antiquité, VII, 181.

Myry. Voyez Miri.

Mystères (Pendant la célébration des) on employait certains prestiges de lumière et d'obscurité, Mém. III, 266.

MYTHOLOGIE GRECQUE; exposé des différents systèmes d'après lesquels on a entrepris de l'expliquer, Hist. V, 126, 127.

N

Nabius, fleuve d'Ibérie, aujourd'hui la Navia, Hist. I, 136.

Nabonassar subjugue la Babylonie et détruit tous les monuments des princes ses devanciers pour faire commencer une nouvelle ère à dater de son règne, Mém. IV, 475. — (L'ère de) inconnue aux Grecs du temps d'Aristote, à Hipparque, à Timocharis, ainsi qu'à tous les astronomes de cette nation, jusqu'à Claude Ptolémée, qui en faitmention le premier, 470, 474, et suiv. — Les Grecs n'ont point connu d'observations astronomiques antérieures à cette ère, 475.

NA-CHANG, ville; productions de son territoire, Mém. VII, 274. NACHELO; sa position; visité par Néarque, Hist. I, 48.

Naddodd, pirate normand, retrouve l'Islande, Hist. I, 228.

NADIR. Voyez AMRIALKAÏS.

Nælus ou Nelo, fleuve d'Ibérie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 136.

Nævius, poëte, imitateur de l'ancienne comédie grecque, est puni rigoureusement pour la licence de ses vers; son exil, sa mort; conduite coupable de Plaute à son égard, Mém. VIII, 281, 282.

NAGADIBA, de la Taprobane, aujourd'hui Cuklay, Hist. I, 122.

NAGANA-GUDA. Voyez SAGANUS.

NAGEUR (Exercice du) chez les anciens, Hist. V, 148.

NAGNATA en Hibernie; sa position et son nom moderne, Hist. 1, 219.

Naillac (Philibert de), grand-maître de l'ordre des chevaliers de S. Jean de Jérusalem, tente de s'emparer de Smyrne, Mém. II, 567.

Nai-Man (L'armée des) défaite par Temoudjen; en quel endroit, Mém. VII, 275.

Nain (LE), président, fait dresser une table des matières des registres du parlement, en 108 vol. in-fol., qui passe entre les mains de M. Boissy d'Anglas, Mém. IV, 574.

Nains (Les) étaient à la mode chez les grands de Rome sous les empereurs, Mém. VII, 167.—Quels procédés les commerçants employaient pour former des nains, ibid. — Nains appelés hermaphrodites, ibid.

NAKHSCHEB (Territoire de); ses relations politiques avec la Chine sous les Thang, Mém. VIII, 94.

NAKHSCHIWAN (Le siège épiscopal de), Mém. VI, 506, 507.—Devient suffragant de Sultaniyèh, 510.

Nakib ou colonel général de l'armée, Mém. VII, 109.

NA-KIU-TCHHE-PI-CHI, fils du roi du pays de Schasch, obtient le titre de roi de Hoai-hoa, Mém. VIII, 90. Na-LAN-POU-LA OU NARAN-BOULAK, Mém. VII, 279.

NA-LI-HOU, un des chefs de la révolte des princes tartares sous Khoubilai, Mém. VII, 279.

NALON, rivière d'Espagne, l'ancien Nælus ou Nelo, Hist. I, 136.

NAMADDI. Voyez MADDI.

Namadus, fleuve, dans Ptolémée, répond à la rivière de Canswa, Hist. I, 92.

Nanaguna, fleuve de l'Inde, dans Ptolémée; sa correspondance, Hist. I, 93.

Nanigæna; sa position d'après Marin de Tyr, Hist. I, 101.—Son nom moderne, ibid.

Nan-hou-Li, fils de Tchou-pe, succède à son père, Mém. VIII, 75.—C'est à ce prince que les annales chinoises cessent de parler des descendants d'Houlagou comme tributaires du grand empire mongol, 75.

NANKAR, dans l'Inde; explication de ce mot, Mém. I, 151.

NAN-KING devient la résidence des empereurs de la dynastie des Tsin; Mém. VIII, 112.

Nan-mou-Ho, nommé par Khoubilai gouverneur de la Tartarie, sous le titre de roi de *Pe-phing*, voit les princes mongols se révolter contre lui, *Mém.* VII, 279.

NAN-NI, fils de Mou-kin-mang, roi du petit Pourout, lui succède, Mém. VIII, 101.

Nan-se-in, roi de Ko-pi-chi, tributaire de l'empereur de la Chine, Mém. VIII, 104, 105.

NANTISSEMENT (Du). Voyez Droit coutumier.

NAOS, vaos, différent de hiéron, ispor, Hist. V. 43 et suiv.

NAPLES, Palæopolis; date de sa fondation, Mém. V, 183.

Napoléon, empereur, rend un décret qui charge la 3° classe de la rédaction des inscriptions et de la composition des médailles, Hist. I, 22. — Son histoire métallique entreprise par la 3° classe, Hist. I, 22, 23.

276 TABLE

NARBONNE; sa prospérité commerciale détruite par le changement du cours de l'Aude, Mém. X, 519.

NARD, parfum fort recherché à Rome; son prix; manière dont on le falsifiait, Mém. VII, 180, 181;—des Gaules, 181.

NARDEL AAR, fleuve de Ceilan. Voyez BA-

Narsès Le Persarménien, par ordre de Justinien, abolit le culte d'Isis et le paganisme à Philes, dans la Haute-Égypte, Mém. X, 193.

Narsi, fils de Behram, roi de Perse, de la dynastie des Arsacides, Mém. X, 8.

NARY ou NERY, aujourd'hui pointe d'Oreby; son nom ancien, Hist. 1, 225.

NASR-ALLA BIN-GILDA OU NASR-ALLAH BEN-GILDA, médecin syrien, présente au roi de France, le 15 ou le 25 juillet 1700, les livres sacrés des Druzes, Mém. III, 121; IX, 36. — Renseignements qu'il donne sur ces sectaires, IX, 37.

NATEK (Les) de la religion des unitaires, Mém. X, 91. Voyez ci-après.

NATEK, Mohammed ben-Ismail, auteur de la doctrine des Baténiens, Mém. III, 98.

— Les sept Nateks, ibid.

NA-TOU-LI-NI, roi du Tokharestan, Mém. VIII, q1.

NAUBATES, personnage voué aux dieux infernaux dans une inscription, H.I., 236.
NAUCRATE d'Erythres, Mém. II, 541.

NAUDET (M. Joseph) obtient, en 1810, par une distinction particulière, un second prix que lui décerne la 3° classe de l'Institut, Hist. I, 31.—Obtient le prix décerné par l'Académie en 1815, V, 30. Voyez Empire romain.— Est nommé membre de l'Académie des inscriptions, 34.—Est présenté à l'approbation du Roi par l'Académie des inscriptions pour la chaire de poésie latine vacante au Collége royal de France, VII, 2.—Liste de ses travaux académiques: De l'État des Personnes en France sous les rois de la première race, Mém. VIII, 401-507. Voyez Personnes.—

Mémoire sur l'Instruction publique chez les anciens, et particulièrement chez les Romains, IX, 388-447. Voyez Instruction. Naupragés (Édits relatifs aux), Mém. X,

NAUPOTAME, nom d'un navire construit par M. David Leroy, Hist. I, 281.

NAURA, île, répond à Carwar, Hist. I, 87. NAUSTATHMUS; sa position inexacte sur la carte de Ptolémée, Hist. I, 71.

NAUTE RHODANICI (Les) formaient une corporation, Hist. V, 56.—Parisiaci, Ararici, Druentii, 57.

NAVÆUS, fleuve, aujourd'hui le Naver, Hist. I, 212.

NAVER, fleuve, l'ancien Navæus, Hist. I, 212.

NAVIA, rivière d'Espagne. Voyez NABIUS. NAVIGATEURS d'Alexandrie; jusqu'à quelle époque ils ne dépassaient pas le Gange, Hist. I, 90.

Navigation; preuves de sa haute antiquité chez les Grecs, Mém. V, 174. — dans la mer de l'Inde; ses commencements et ses progrès, Hist. I, 83, 84, 85. — Son terme chez les anciens, 87.—des Grecs dans la mer de l'Inde; son époque, 83. — Ses commencements et ses progrès accélérés par le pilote Hippalus, 84. — Les Grecs paraissent avoir pratiqué les côtes d'Espagne même au siècle d'Homère, Mem. VI, 344. — des Romains dans les premiers temps de la république, II, 366, 370, 371, 372; dans l'Océan septentrional, Hist. I, 162 et suiv. — des anciens Normands, V, 91 et suiv.

Navigius, par altération pour Nigidius, dans Julius Firmicus, Mém. I, 233.

NAVILLOVION, fleuve d'Ibérie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 136.

NAVONI (M.), cité, Mém. VI, 498, note, col. 1.

NAZAR (Mostafa-lidin-allah), fils aîné du khalife fatémite Mostanser-billah, compétiteur de son frère Mostali au khalifat; histoire des troubles et des divisions causés par leur rivalité parmi les Ismaéliens, Mém. IV, 75.

NAZARIS ou partisans de Nazar, faction des Baténiens, Mém. IV, 75.

NAZER, fonctionnaire public en Égypte; ses attributions, Mém. I, 10.

Nazir; signification de ce mot, Mém. I, 120, 121, note 1, col. 2.

NAZIR-EMWAL, Mém. I, 58.

Néarque (Navigation de) dans le golfe Persique, Hist. I, 42 et suiv. - Son Périple, 43. — Examen et détermination de ses mesures, ibid. - Division de sa navigation, ibid.—Étendue de sa navigation sur les côtes de la Carmanie, 44. — Etendue de sa navigation le long des côtes de Perse, 47.—Sa description de la Susiane moins exacte, 50. — Parti de l'Arosis, arrive à l'embouchure de l'Euphrate, ibid. — Atteint le Pasitigris, 52. -Arrive à Suse en remontant le Pasitigris, 55. — Parti de l'île de Téridon, rencontre l'île d'Icare, la ville de Gerra, arrive aux îles de Tyrus et d'Aradus, suivant Strabon, 57. — Pénètre dans la Susiane, 56. — Laisse ignorer le lieu où sa flotte se réunit à celle d'Alexandre, ibid. — Dépasse Tylos, ibid. — Aperçoit le promontoire Macéta, 57.—Visite Sidon ou Sidodona, 60. - Navigue dans le Steloas sinus, 63. — Première partie de son voyage décrite par M. Gossellin, 66 et suiv. — Son Périple des côtes de la Gédrosie, 68 et suiv. — Ce qu'il rapporte du changement des ombres et de la disparition des étoiles circompolaires, expliqué par M. Gossellin, 67. — Rencontre le port de Bagisara, 68. — Double le cap Malan, ibid. — Arrive à Calama, ibid. -Atteint le port Mosarna, où il trouve un pilote nommé Hydracès, 69. — Se rend à Dendrobosa, ibid.—Mouille à Cophanta, 69. — S'arrête à Cyiza, ibid. — S'arrête vingt-trois jours dans le port d'Alexandre ou la baie de Crotchey, pour la mousson du'nord-est, 67.— Parvient au port de Morontobara, ibid. — Arrive

à Malana, où, suivant Arrien, il voit les ombres changer et les étoiles circompolaires disparaître, 67. — Parcourt plus de 180 lieues sur les côtes de la Gédrosie, 68. - Double le cap et le golfe de Goadel, 69.—S'empare, pour se procurer des vivres, d'une petite ville qui paraît être celle de Gutter, ibid. - Parvient à Canasida, où les Macédoniens, pressés par 🏗 faim, mangent des tiges de jeunes palmiers, ibid. - Parvient jusqu'à l'extrémité occidentale de la côte de Mékran, 70. -Craint la désertion des troupes de sa flotte, désespérées par la famine, ibid. - Arrive à Canate, ibid. - Parvient à l'extrémité du pays des Ichthyophages, et entre dans le port de Badis, ibid. -Son Périple de la Gédrosie corrigé par M. Gossellin, 72.

Nebis, fleuve; son nom moderne, Hist. I, 135.

NÉCEPSOS; ses prétendus écrits, Mém. I, 236, 238, 239.

NECTANEBO, prince révolté contre les Perses; époque de son règne, Mém. I, 201.

— ou Nectonabo, dernier roi d'Égypte sous la domination persane; tradition relative à ses connaissances en magie et à son commerce avec Olympias, expliquée par M. Letronne, X, 329, note 1.

NECTONABO. Voyez NECTANÉBO.

NÉDADSIK, mesure arménienne; son évaluation, Mém. VI, 91, 93, 94.

NÉGA-PATNAM, l'ancienne Nanigæna, sur la côte orientale de l'Inde, Hist. I, 101. NÉGOMBO, de Ceilan, l'ancien Anubingara, Hist. I, 121.

Néhawend (Journée de), Mém. X, 85.

Neñlos; signification numérique de ce mot, Mém. I, 206.

NÉITHA, divinité égyptienne, dont le culte, importé dans l'Attique, donna naissance à un mythe historique et religieux, *Hist*. IV, 56.

NELCYNDA; sa position, Hist. I, 87.— dans la mer des Indes; à quelle époque elle n'était dépassée que par peu de navigateurs, Hist. I, 87, 88. Voyez MELENDA. Nélée de Scepsis, hérite de la bibliothèque d'Aristote et de Théophraste, Mém. IV, 464.

NELISURAM; sa position, Hist. I, 87.

NELO, Voyez NÆLUS.

NEOMAGUS; sa position et son nom moderne, Hist. I, 146, 147.

posé et non décerné par l'Académie des inscriptions, Hist. 1X, 44.

NEPOTILLA, Hist. I, 246.

NEPTUNE; à quels signes on peut le distinguer de Jupiter avec lequel il serait quelquefois facile de le confondre sur les monuments antiques, *Mém.* VIII, 395.

NERBUDDHA, fleuve. Voyez Binda.

Nerigon, de Pline, lib. IV, c. 30, expliqué, Hist. I, 224, 225.

NÉRIJA, cap. Voyez NERIUM,

NÉRIS, l'ancienne Aquæ Neriæ; diverses époques de sa destruction et de son rétablissement, Hist. III, 24.

Nerium, promontoire, aujourd'hui cap de Nérija, Hist. I, 136.

NERO CLAUDIUS DRUSUS. Voyez DRUSUS.

Nupo'r, dans une inscription nubienne; recherches sur ce mot, par M. Letronne, Mém. IX, 147.

Nénon; description de son palais, Mém. VII, 149. — Loteries, distributions, spectacles, jeux à l'imitation de ceux des Grecs, introduits dans les fêtes données au peuple sous son règne, 150, 151.—Il apporte au système de l'impôt quelques modifications utiles, et rend des lois sur les repas publics, qu'il convertit en sportules, et sur la vente des aliments, 151 et suiv. — Son faste et ses profusious extravagantes, 154, 155.— Usage excessif qu'il faisait des parfums, 155. — Ses excès, ses débauches et ses violences nocturnes; remède qu'il employait pour en faire disparaître les suites, 156, 157. — Rend une loi somptuaire sur les vêtements; mesures qu'il prend et rigueur qu'il emploie pour la faire exécuter, 161. — Il célèbre dans des vers la chevelure de l'impératrice Poppée, ibid. — Comment il portait sa chevelure, 164. — Jeux institués par cet empereur, V, 291. — empereur, concourt pour le prix d'improvisation poétique, 292. — Auteur d'un poème de Niobé, ibid.

Néros ou période astronomique des Chaldens, Mém. I; 256, 258.

NESCHTEKIN DURZI persuade le premier à Hakem de se faire passer pour dieu. Circonstances et date de sa mort violente, Mém. IX, 46.—Rival de Hamza, désigné par le nom d'Iblis, X, 96.—Ce qu'en dit Hamza dans un livre religieux des Druzes, 102 et suiv. Voyez MOHAMMED.

NESKHI (Caractère); par qui et à quelle époque il a été introduit ches les Arabes, Mém. IX, 67, 74 et suiv., 85.—Recherches sur l'époque où l'usage s'en répandit en Afrique, 475 et suiv.— Employé dans un papyrus écrit en l'an 40 de l'hégire; conséquences de cette découverte pour l'histoire de la paléographie arabe, X, 88.

NERTOBRIGA, ville d'Espagne; son antiquité, Mém. VI, 331; son étymologie, sa position et son nom moderne, 332, 333, 336.

NERVA, fleuve d'Ibérie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 136.

NESLE (Procès du seigneur de) contre la comtesse de Flandre, sa suzeraine, Mém. X, 644, 645. Voyez ci-après.

NESLE (Hôtel de); son ancien emplacement, Hist. I, 338.

NETIUM de Strabon, le même que Ehetium de la table de Peutinger, et Entium de l'Anonyme de Ravenne, Mém. VII, 206.

NEUBOURG (Date de l'acquisition de la ville de) par la maison d'Autriche, Mém. VI, 633.

NEUKART (Caroline de), épouse de M. d'Ansse de Villoison, Hist. I, 366.

NEUVILLE, l'ancien Neomagus, Hist. I, 146. NEVERS (Le comte de) va, à la tête de dix mille français, secourir Sigismond, roi de Hongrie, pour s'opposer aux progrès de Bajazet, *Mém.* VI, 487.

Nezar, surnommé Mostafa-lidin-allah, fils du khalife Mostanser-billah; son histoire, Mém. IX, 286. — Ses partisans nommés Nezarieus, ibid. — Opinion des Ismaéliens sur la conservation et la substitution mystérieuse d'un de ses petits-fils appelé Hasan et surnommé Ala-dhicrihialsélam, rejeton de la race des Fatimites, qui aurait succédé à Mohammed, roi des Ismaéliens de Perse, 287.

NEZARIENS, Ismaéliens, partisans et sectateurs de Nezar, Mém. IX, 286.

NIAO-FEI, titre du quatorzième gouvernement sous les Thang, Mem. VIII, 88.

Nínha pour vínn, Mem. IX, 139.

NICÉTAS, archevêque d'Héraclée; témoignages qui démontrent qu'il est né en Cappadoce, Mém. II, 540, note 2.—Son texte corrigé d'après un manuscrit, ibid. note 3. Voyez HICÉTAS.

Nicias d'Athènes était célèbre dans toute la Grèce par ses richesses, Mém. VI, 201.

— Nature de sa fortune et montant de ses capitaux, 200, 203.

Nicias de Mégare, inventeur du foulage, Mém. IV, 252.

Nicolas de Damas, au mot Sindi, expliqué, Mém. VI, 360.

Nicolas III, pape, recoit des ambassadeurs d'Abaga, roi de Perse, M. VII, 345, 346.

Nicolas IV, pape, reçoit une nouvelle ambassade d'Argoun, en 1291, Mém. VII, 381.

Nicopolis (Bataille de) ou Nicopoli, gagnée par Bajazet sur les chrétiens, *Mém.* VI, 487.—Ses suites funestes pour la France, 488.—Sa date et ses résultats, VII, 316.

NIEBUHR (M. CARSTEN), associé étranger de la 3° classe de l'Institut, lors de sa création, Hist. I, 9, 36. — Sa mort et son successeur à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Hist. VII, 24. — Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, par M. Dacier, secrétaire perpétuel, 160. — Sa naissance, sa famille, ses premières années; obstacles multipliés qu'il lui fallut surmonter pour se livrer au penchant irrésistible qui l'entraînait vers l'étude et les sciences, 161 et suiv. - Il quitte son village, et va, presque aux prises avec le besoin, étudier successivement à Brême, à Hambourg et à Gœttingue, 163.—Il s'enrôle dans le corps des ingénieurs hanovriens, où il obtient une bourse de famille, 164. — Il reçoit, pendant son séjour à Gœttingue, la proposition d'entreprendre un voyage littéraire en Arabie, projet conçu par le célèbre orientaliste David Michaelis, et approuvé par le comte de Bernstorsf, ministre de Frédéric V, roi de Danemarck, 164, 165. — Développements que le ministre donne au plan primitif de Michaelis, 166.—Etudes par lesquelles Niebuhr se prépare à cette expédition, qui intéressait l'Europe entière, 167. — Importance et supériorité des questions proposées aux voyageurs par l'Académie des belles-lettres, ibid. - Son itinéraire tracé par le comte de Bernstorff, 167, 168. — Son départ; durée de son voyage; pertes qu'il essuie; changements politiques qu'il trouve à son retour à Copenhague, 168. - Coup d'œil rapide sur l'importance et les mérites divers que présentela relation de son voyage, 169. — Particularités sur la publication de son ouvrage, dont le mérite est d'abord méconnu, 170 et suiv. -Preuves de son extrême modestie, 170. En butte à la malveillance, et découragé par l'injustice et l'indifférence du public, il renonce au service militaire, et se retire à Meldorf, dans son pays natal, 172. — Tableau de sa retraite, ibid. — Justice tardive rendue enfin à ses travaux, 173. — Il est nommé associé de l'Institut, 174. — Ses dernières années, sa mort, ibid. Voyez QUINTE-CURCE.

NIEBUHR (M.) réfuté par M. Letronne sur plusieurs points de l'inscription de Silco, Mém. IX, 131 et suiv.

280.

Niei-то, ville du petit Pourout, Mém. VIII,

Niel (M.), auteur d'un Mémoire sur les antiquités et les monuments historiques du département de la Drôme, Hist. VII, 13.

Niemen, fleuve, l'ancien Carambucis, Hist. I. 168.

NIGAMA, aujourd'hui Néga-painam, dans l'Inde, Hist. I, 97.

Nigidius ou Publius Nigidius Figulus, son époque, sa vie, et origine de son surnom de Figulus, Mém. I, 234 et suiv.

NIL (Le) appelé anciennement Océanès, Aétos, Ægyptus, Mém. I, 206. — Ses canaux nettoyés sous le règne d'Auguste par les Romains, Mém. V, 77. — Mesures de son cours d'après Ératosthènes, Hérodote et Diodore, vérifiées et réduites à un même stade par M. Gossellin, Mém. IX, 108 et suiv. — Les premiers poêtes tragiques s'imaginaient que ce fleuve prenait sa source dans l'Inde; origine de cette opinion, 159, 160. — Alexandre et les Macédoniens, arrivés au bord de l'Indus, crurent avoir découvert les sources du Nil; cause de leur erreur, Mém. X, 316.

NILOMÈTRE d'Éléphantine (Évaluation de la coudée du) suivant M. Girard, Mém. VI, 105. Voyez GIRARD.

NILUS a donné son nom au Nil, suivant les Grecs, Mém. X, 314.

NING-KHEOU, nom d'un camp des Tartares mongols; sa position géographique et son étymologie, Mém. VII, 255.

NING-YOUAN, nom donné, sous les Thang, à Fargana, Mém. VIII, 98.

NI-NIE-SE, prince de Samarkand, Mém. VIII, 94.

NI-NIEÏ-SSE, fils et successeur de Phirouz, roi de Perse; ce que les auteurs chinois nous apprennent de son règne, Mém. VIII, 103, 104. Ninus; terme de ses conquêtes, Hist. I, 74.

NISA, ville de Sicile, la même que Nissa, de Thucydide, et que Nissa, Mém. II, 154.—Aujourd'hui Calta-Nissetta, ibid.

NITH, rivière, Hist. I, 210. Voyez Novius. NITHE, port de l'Inde, dans Ptolémée, répond à Carwar, Hist. I, 93. — Commencement de la Limyrique, ibid.

Niu-tchi; prononciation de ce mot, Mém. VI, 398, note 1.

NIZAM-ALMULC, condisciple de Hasan-ben-Sabbah, et visir du sultan Melicschah Seldjoukide, Mém. IV, 13. — Sa mort, 78.

Nizier (S.). Voyez Théodebert.

No (Les), peuples tibétains, Mém. VIII,

Noanagar, l'ancien Monoglossum, Hist. I, 92.

Noailles (François de ), évêque d'Acqs, ambassadeur à Constantinople en 1572, négocie sans succès, auprès de Sélim II, un emprunt et la cession du royaume d'Alger, Mém. X, 559.

NOBADES. VOYEZ NUBIENS.

Nobilis; son véritable sens chez les premiers Romains et chez les Francs; il a été mal compris par quelques écrivains modernes, Mém. VIII, 463.

Noble (M. Le), à Paris, obtient en 1829 une des trois médailles d'or décernées par l'Académie, pour les recherches d'Antiquités nationales, Hist. IX, 33.

Noblesse; ce qu'on doit entendre par le mot noblesse, relativement à la condition des hommes dans un état, Mém. VIII, 404. — Ce qu'était la noblesse chez les Francs, suivant le comte de Boulainvilliers, l'abbé Dubos, Montesquieu, Mably et l'abbé de Gourcy, 401 et suiv. — Recherches sur la noblesse chez les barbares, 404 et suiv. — État de la noblesse romaine sous les Francs, 407; et sous la loi des Bourguignons, 408. — Romain anobli

par le titre de convive du roi, 417. — Il - n'y avait qu'une seule noblesse réelle dans les trois royaumes des Francs; elle se composait des hommes nommés indistinctement fidèles, leudes, antrustions, 417, 418. — Sous la première race, la noblesse était attachée au titre de leude, d'antrustion, de fidèle, et elle était par conséquent personnelle, 449.—Révolution opérée dans l'ordre naissant de la noblesse, par Charles, surnommé Tudites, et père de Pepin, 450. - Méprise de Montesquieu et de quelques autres écrivains, qui ont cherché chez les Germains et chez les Francs une noblesse semblable à celle des monarchies modernes, 463.

Noega Ucesia, fleuve d'Ibérie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 136.

Norré-der, Florentin, dénonciateur des Templiers et de Guichard, évêque de Troyes; son odieux caractère, Mém. VI, 605, 606, 607. — Sa confession et sa mort, 617.

Nom (Le) de l'aïeul paternel se donnait ordinairement chez les Athéniens au petitfils; dans quel cas il portait le nom de son aïeul maternel, Mem. III, 131.du fils était rarement le même que celui du père sous les derniers empereurs romains, VI, 538, note 2. — de la mère donné à beaucoup d'individus avant Mahomet, Mem. II, 599. — propre des personnes ne s'indiquait, surtout dans le xi° et le xii° siècle, que par sa lettre initiale; erreurs nombreuses introduites dans l'histoire par cet usage, Hist. VII, 129 et suiv. — Les noms des filles étaient souvent des diminutifs de ceux des mères; souvent aussi ils indiquaient le rang qu'elles tenaient dans l'ordre de naissance, Hist. IX, 74, 75. — Les anciens Grecs mettaient souvent leur nom à la troisième personne, à la tête et à la première ligne de leurs ouvrages, Mem. II, 113. — Noms des divinités du paganisme; leur importance historique, Hist.

TOME XI.

IV, 56.— Nom de nombre cardinal pour l'adverbe qui en est formé, Mém. IX, 136, 137.

Noman defait les Coptes, Mém. V, 63. Noman le Borgne, fils d'Amrialkais, roi de Hira; durée de son règne suivant Hamza, Mém. X, 8.

NOMAN ABOU-KABOUS, fils de Mondhar IV, roi de Ilira; durée et synchronisme de son règne d'après Hamza, *Mém.* X, g.

Noman II, fils d'Aswad, roi de Hira; durée de son règne suivant Hamza, *Mém.* X, g; — suivant M. Silvestre de Sacy, 14.

Noman, fils de Kaïs, Mém. X, 85.

Noman, fils de Harra, un des compagnons de Mahomet, se trouve à la conquête de l'Égypte, Mem. X, 84, 85.

Noman Ansari, fils de Beschir; particularité qui distingue sa naissance, *Mém.* X, 85.

Noman Mazéni, fils de Mokarren, commande l'armée musulmane à la journée de Néhawend, où il est tué, *Mém.* X,85.

Nombres (La doctrine de la puissance des) est professée par les philosophes chinois comme par les philosophes grecs, Mém. VII, 38.— Explication justificative de cette doctrine, 39.

Nomence Ateurs; leur fonction à Rome, Mém. III, 394.—Objet d'une loi, ibid. Nomes de l'Égypte; leur nombre et leur division administrative, Mém. X, 202.

Nonnus, Dionysiac. XVII, v. 394 et saiv., expliqué par M. Letronne, Mém. IX, 161.

Norba, ville des Volsques et des Lusitani, Mém. VI, 352. — de la table de Peutinger, plus correctement que Norva, paraît à M. Walckenaer avoir été le cheflieu des Norbanenses de Pline, VII, 206. Norbanenses. Voyez Norba.

Nordlingue (Bataille de), Mém. VI, 656. Nordstrand (Hes de); leur nom ancien, Hist. I, 181.

NORMANDIE (La), conquise par Henri I", roi d'Angleterre, Mém. IV, 533.—Cette conquête est l'origine des divisions qui

ont éclaté entre la France et l'Angleterre, 534. Voyez Normands.

Normands (Mémoire sur la manière de naviguer des), par M. Mongez, Hist. V, 91.—Comment ils vinrent assiéger Paris, et comment, n'ayant pu le prendre, ils parvinrent à le tourner avec leur flotte, 93.—(Sur les émigrations des), voyez Depping.

NORTH-FORELAND, cap, ne répond point au promontoire Cantium, Hist. I, 198.

NOBVA. Voyez Norba.

Norwège (La), inconnue à Tacite, Hist. I, 174.—Jusqu'à quelle époque inconnue aux Grecs et aux Romains, 188.— Prise à tort pour le Nerigon de Pline, 224, 225.

Nosairis (Les) sont une branche de la secte des Ismaéliens, Mém. IV, 3.

Noss, cap; son nom dans Ptolémèe, Hist. I, 215, 216.

Nota nummaria. Voyez Nummaria nota et Notæ.

NOTE JURIS. Voyez Magnon.

NOTAIRES (Les) paraissent avoir été inconnus dans l'antiquité, Mém. V, 372.

Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi; sur la publication de cet ouvrage, voyez Académie des insgriptions.

Notices (Les) historiques sur la vie et les ouvrages des membres de la 3° classe de l'Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres) sont rédigées par son secrétaire perpétuel, art. 1x du règlement du 27 ventôse an xI, Hist. I, 14.— Objet d'une exception au règlement, art. XVII, 15, 16.—Rédigées par M. Dacier, secrétaire perpétuel, sur MM. Julien-David Leroy, Hist. I, 267; Germain Poirier, 285; Bouchaud, 300; Klopstok, 313; Garnier, 335; de Villoison, 354; Camus, III, 129; Anquetil du Perron, 146; Gaillard, IV, 3; Anquetil, 21; Bitaubé, 38; de Sainte-Croix, 52; Dupuis, V, 121; Ameilhon, 142; Lévesque, 161; de Toulongeon, 179; Champagne,

189; du Theil, 198; Heyne, 217; Larcher, 243; Ginguené, VII, 145; Niebuhr, 160; de Choiseul-Gouffier, 175; Clavier, 197; Mentelle, 212; Visconti, VIII, 3; Dupont de Nemours, 26; Millin, 42; le marquis Garnier, 61; Tóchon d'Annecy, 77; de Saint-Vincens, IX, 87; Langlès, 100; Bernardi, 117; Barbié du Bocage, 132; Boissy d'Anglas, 146; Lanjuinais, 159; Brial, 173; Gossellin, 200; J.-B. Gail, 222.

Notium, promontoire; sa position changée postérieurement dans Ptolémée, Hist. I, 113, 115, 116, — Appelé promontoire du Midi par les navigateurs anciens, 115.—Réuni au cap de Martaban, 116.—Sa position et son nom moderne, 218.

NOU-CHE-HE [Nou-Scheher], Voyez Nou-

Nou-che-he [Nou-Scheher], Voyez Nouvelle-Ville.

Nουμμος, pour νόμισμα, ne vient point du latin nummus, Mém. IX, 264.

Nourrices (Les) portaient sur les théâtres antiques des habits bigarrés, M. IX, 242.

Nouschiréwan, roi de Perse, Mém. X, 9.

—Incertitude où les écrivains musulmans nous laissent sur l'année du règne de Nouschiréwan à laquelle naquit Mahomet, 26.

Nouvelle-VILLE (La), en persan Non-chehe [Nou-Scheher]; sa position géographique; ses relations avec la Chine sous les Thang; sa conquête par les Karlouks, Mém. VIII, 105.

Novantum (La Chersonèse); sa position et son nom moderne, Hist. I, 210, 211.

Novane et Tortone détachées du duché de Milan, et cédées par l'Autriche, aux termes du traité de Vienne de 1735, Mém. VI, 662.

Novallius, surnommé Tricongius; pourquoi, Mém. VII, 127.

Novionagus; quand et pourquoi appelé civitas Lexoviorum et Lexovia, Hist. V. 75.

Novionagus Lexovionum, ville de la seconde Lyonnaise; mémoire sur sa véritable situation, par M. Mongez, *Hist*. V, 72.—N'est point la ville actuelle de Lisieux, 73, 74. — Époque et cause de sa destruction, 74, 75.

Novius, fleuve; son nom moderne, Hist. I, 210.

Novus portus, dans la Bretagne, aujourd'hui port de Rye, Hist. I, 208.

NUBIE; recherches historiques, par M. Letronne, sur l'introduction du christianisme dans ce pays, Mém. IX, 153 et suiv. — Recherches de M. Letronne sur l'introduction de la langue grecque en Nubie, 179 et suiv. — (La) doit aux relations d'Alexandrie avec Constantinople, le comput des indictions, l'architecture de ses églises chrétiennes et la table horaire du temple de Téfah, 185. -Géographie d'une partie de la Nubie inférieure sous les Romains, 179. — Voyageurs grecs qui ont pénétré dans l'intérieur de la Nubie; nature et but de leur entreprise; résultats qu'on peut tirer de leurs relations pour la géographie ancienne, 180 et suiv. - Si et jusqu'où les Ptolémées ont porté leurs armes dans la Nubie supérieure, 181. Voy. NUBIENS.

NUBIENS OU NOBADES; leur voisinage et leurs rapports politiques et religieux avec les Blémyes, Mém. IX, 164, 165.—Leurs limites, 165.—Idée du royaume de Nubie vers l'an 737 de notre ère, et des peuples sur lesquels il étendait sa domination, 165, 166.—Causes qui retardèrent la conversion des Nubiens au christianisme, et à quelle époque ils le reçurent, 166, 167 et s. Voyez Nubies.

NUCERIA, femme d'Ebius Toliex, Mém. V, 156.

Numa Pompilius; exposé de son règne.

Mém. II, 467. — Preuves de l'existence
de ses lois et de ses mémoires ou annales, 453-457. — Examen de la tradition relative à la découverte de ses écrits,
313 et suiv. — La tradition relative à son
tombeau et à ses livres, défendue par
M. Larcher, 448 et suiv.

NUMÉRATIFS (Forme particulière des) de dizaines en arabe, ignorée de M. Manger et indiquée par M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. VI, 492.

Numidie; son commerce avec Rome au siècle d'Auguste, Mém. V, 141.—Son marbre fort recherché des Romains, ibid.

Numismatique (Prix de), fondé par M. Allier de Hauteroche, Hist. IX, 36.— Décerné pour la première fois, 45.

Nummaria nota, de Victor l'ancien, De Cæsaribus, c. 35, expliqué, Mém. IX, 222 et suiv.

NUMMI PLUMBEI (Mémoire de M. Mongez sur les) des anciens, Mém. IX, 235 et suiv.

Nummus; son étymologie grecque et non romaine, Mém. IX, 264.

Nummus sestertius; sa valeur, Mėm. III, 384.

NYCTIME. Voyez NYCTIMUS.

Mem. X, 508.

NYCTIMUS; son époque, Mém. V, 209.—
Son nom donné au déluge qui arriva sous Deucalion, 210. — Sa généalogie, 246, 247, 251 et suiv.

0

O changé en Ω par les Doriens, M. V. 363. Ω pour o et pour oo, propre au dialecte dorien, Mém. V. 363, 365. — Introduit dans les monuments publics de la Grèce avant l'archontat d'Euclide, ibid. note 1.

ω pour O, faute de graveur dans une inscription, Mém. X, 198.

OO pour  $\Omega$ , Mém. V, 363.

'Ωa, ωa, expliqué, Mém. IV, 224, 269.

OARACTA, île du golfe Persique, vue par Néarque, Hist. I, 45.— Appelée aussi Vorochtha et aujourd'hui Vroct, Hist. I, 46.

Obærati (Les) à Rome; ce qu'ils étaient,

OBAĪD-ALLAH, surnommė le Mahdi, fondateur de la dynastie des khalifes Obaīdites, Mėm. IV, 12. OBAÏD-ALLAH, fils de Mogaïra Scheibani, cité, Mém. V, 34.

Obaid-Allah-Ben-Hibhab, intendant des finances en Égypte; à quelle époque, Mém. V, 62.— Augmente les impôts, et occasionne un soulèvement, ibid.— Intendant général du kharadj, en Égypte; forme et exécute le projet, pour affaiblir les Coptes, d'introduire en Égypte les Arabes de Kais, 65 et suiv.

OBAÏDITES. Voyez OBAÏD-ALLAH.

OBBADAN, ville; sa position, Mém. V, 11. OBÉID. Voyez ABOU-ABID-KASEM.

Obrīd-ALLAH, khalife fatimite, soumet l'Afrique en prenant le surnom de Mahdi, Mém. IX, 28g.

OBEID KHAZRADJI, Mem. X, 69.

Obélisque de Rhamessès, Mém. 1, 298 et suiv. — Traduction des inscriptions qui y sont gravées, 300, 303. — Ne fait point mention du Phænix, 303 et suiv. — Obélisques d'Égypte transportés à Rome, Mém. V, 81; — de Memphis; leur longueur, Mém. VIII, 179.

OBERLIN (M.), correspondant, Hist. I, 10, OBI (L'), fleuve, appelé aussi A-chou et As, Mém. VII, 257, note 3.

Obnoxiation; quels étaient ses effets; ne doit pas être confondue avec la mundeburde, Mém. VIII, 477, 479. — Était de deux sortes, volontaire ou forcée, 563, 564.

OBOCA, fleuve d'Hibernie, aujourd'hui Ovoca, Hist. I, 218.

OBOLES. VOYEZ BROCHES DE FER.

Obrussa, ο βρυζον χρυσίον, expliqué, Mém. IX, 219.

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES (Mémoire sur les) envoyées à Aristote; par M. Larcher, Mém. IV, 458-488. Voy. Callisthère.
— Leur antiquité, 458 et suiv. — des Chaldéens, 459.—des Assyriens, 459, 460. — des Égyptiens, 461. — Recueillies et conservées sur des briques cuites, 458, 461, 463.

OCÉAN; signification vague et incertaine de ce mot chez les anciens Grecs, Mém. II,

32. — Ce nom toujours appliqué par Homère à quelque partie de la Méditerranée, Hist. I, 129. — Ses courants ont élargi le détroit de Gibraltar, Hist. I, 133. Voy. ci-après.

Océan atlantique ou occidental; recherches sur l'époque de sa découverte par les Grecs, Hist. I, 129 et suiv. — Inconnu à Homère, 129. — Découvert par Colæus de Samos, vers l'an 639 avant J. C., 130.

OCEAN GERMANIQUE; n'a pas été découvert par Tibère, 162, 163.

Ockan méridional et oriental, dans le système géographique d'Ératosthènes, *Hist*. I, 82.

OCÉAN ORIENTAL; fausseté de son existence, démontrée par Marin de Tyr, Hist. I, 90.

Océan septentrional; jusqu'à quelle époque inconnu aux Grecs, Hist. I, 138.—
Navigation et découverte de Pythéas et des Romains dans cet océan, 161 et suiv. — de Pline, répond à la mer Baltique, 165, 166.

Océanès. Voyez Nil.

Ocelum, promontoire; répond au cap Spurn, Hist. I, 213.

Ochus, mont; l'une des branches du Dahhr-Asban, Hist. I, 48.

OCKHART (M.), cité, Mém. VI, 620, 621.
—Communique à M. Mentelle des notes particulières, 630.

Ocrinum, promontoire; sa position et son nom moderne, Hist. I, 209.

OCTAFITARUM, promontoire; sa position, Hist. I, 209, 210.

OCTAVE (P.), Romain célèbre sous Tibère par la somptuosité de sa table; prix excessif qu'il met à un barbeau, Mém. VII,

OCTAVIE reste inconsolable de la mort de son fils, *Hist.* VII, 67.—Date de sa mort, *ibid*.

Oculare vestes, expliqué, Mém. IV, 272. Oculistes (Médecins) de l'antiquité; leur cachet, Hist. VIII, 80.

- ODENSÉ, ville; son nom ancien, Hut. I, 183.
- Odéon; recherches sur la forme de ce monument et de ceux du même genre, Mém. VIII, 197 et suiv. Voyez Odeum.
- Oder, fleuve, l'ancien Paropamisus, Hist. I, 169.—Appelé Suevus dans Ptolémée, et pourquoi, 183, 184.
- Oderic de Frioul; ses voyages, Mém. VII,
- ODERICO (Gaspar-Louis), Génois; ses Lettere Ligastiche, Hist. III, 89.
- ODEUM d'Athènes; sa couverture, Mém. III, 269. Construit par Hérode Atticus, ibid.
- Орнав; son emplacement, Mém. V, 11, Орјак-евтсилоизсијен; valeur de ce mot, Mém. I, 8, note 3. — (L') facilite au sultan Sélim les moyens d'asseoir l'impôt en Égpyte, 9.
- Oddaks; leur corps réformé et leurs droits déterminés par le sultan Sélim, Mém. I, 8.
- Οδμή pour όσμή, Mėm. V, 343.
- Odomètre. Voyez Hodomètre.
- Odon de Deuil (Odo de Diogilo), moine de Saint-Denis, accompagne Louis le Jeune dans sa croisade, et en rédige une relation, Mém. IV, 509.
- OΔΟΥ abréviation de δ δοῦλος σοῦ, Mêm. II, 137, 139.
- Oeaso, promontoire et ville d'Ibérie; leur position et leurs noms modernes, *Hist.* I, 136.
- OEBARUS; ses avis adressés à Cyrus, Mém. II, 507.
- OEci, oîxo; sens de ce mot en architecture, Mém. VIII, 201.
- OEgoudei; sa résidence, Mém. VII, 269. OEken-manou, formule mongole; sa signification, Mém. VII, 393.
- OELDJAITOU, empereur des Mongols de la Chine, ordonne de changer les noms de quelques-uns des départements de l'empire, Mém. VII, 284. (Lettre d'), sultan, à Philippe le Bel, publiée par M. Abel-Rémusat, Mém. VII, 4, 433, n° 1x,

- et 437, n° x.— Le même que Кнодавемрен. Voyez ce nom.
- OELET. VOYEZ WA-LA.
- OELSNER (M.), obtient, en 1809, le prix proposé par la 3° classe, Hist. I, 30.
- OENOPIDES de Chios, astronome, découvre l'obliquité du mouvement du soleil, Mém. I, 263.—Invente une période de 59 ans, 264.
- OENOTRUS premier navigateur européen; époque de son passage en Italie, à la tête d'une colonie arcadienne, Mém. II, 16, 23.— (Colonie d'); la première partie de la Grèce, 35. Voyez aussi Enotrus.
- OEstrymnicus, golfe; sa position, Hist. I, 189.
- OESTRYMNIDES, îles; leur position et leur nom moderne, Hist. I, 189. — Les mêmes que les Cassiterides, Hist. I, 189.
- OESTRYMNIS, promontoire; sa position, Hist. I, 189.
- OF. et OFF., sur des monnaies antiques; explication de ces sigles, Mem. IX, 200.
- OFFRANDES présentées aux dieux dans les premiers siècles de Rome, Mém. III, 351.
- Ogmore, fleuve; son nom ancien, Hist. I, 209.
- OGODA, général mongol, commandant de la Géorgie, Mém. VI, 424.
- OGODAI, successeur de Tchinggis, lève une armée de quinze cent mille hommes, et continue ses conquêtes, Mém. VI, 403 et suin
- OGOUL-GAIMISCH, nommée régente après la mort de Gayouk, khakan des Mongols, reçoit l'ambassade envoyée par saint Louis, Mém. VI, 447. Lettre remise à André de Lonjumel, sous la régence d'Ogoul-gaïmisch, Mém. VII, 424, n° 4. Voyez Wa-wou-li-haī-mi-chi.
- OGOUZLU. Voyez Ozlou.
- Ogygès (Déluge d'), attribué à l'irruption du Pont-Euxin, Mém. II, 497 et suiv. — Sa date, 499.

OGYRIS Voyez ORMUS.

OIE; manière dont les Romains en apprétaient le foie et les pattes; rivalités célèbres pour l'invention de ce procédé, Mém. V, 113, 114. — de Germanie; son duvet extrêmement recherché à Rome, 114. — Le foie des oies engraissées était très-recherché à Rome, III, 404.

Oigour. Voyez Ugareska.

OISEAUX (Plumes d') employées par les anciens pour les vêtements, Mém. IV, 231.

— étrangers servis chez les Romains dans les repas, V, 112. — servis chez les Romains sur les tables somptueuses; manières de les apprêter, VII, 132.

OKBA, fils d'Amir; renseignements sur ce personnage, Mém. V, 24, note 5.—Sa lettre au khalife Moawia, 25.

OKBA, nom d'un village d'Égypte, Mém. V, 25.

ORDA, composition de la nature du haschischa, Mém. IV, 54.

OLAUS BORRICHIUS; son opinion sur le cercle d'or du monument d'Osymandyas, mal interprétée par Wesseling et M. Letronne, suivant M. Gail, M. VIII, 205.

OLET (Les), peuple tartare; accroissement rapide et destruction de sa puissance, Mém. VIII, 66, 67.

OLINA, fleuve; son nom moderne, Hist. I, 146.

OLISSIPON; son nom moderne, Hist. I, 134. OLISSIPONENSE, promontoire; sa position, Hist. I, 133.

OLIVE (L'), connue des Chinois, Mém. X,

OLIVIER (M.), de l'Académie des Sciences; son Voyage dans l'Empire ottoman, Mém. II, 165.

OLIVIERS. Voyez ITALIE.

OLLA (Banc de LA) ou de la Marmite; origine de ce nom, Hist. I, 127.—L'ancienne Gadir suivant une tradition, ibid.

'Ολοσσών, 'Ολοοσσών. Voyez Elasson.

OLOSSON, nom de ville. Voyez ELASSON.

OLYMPIE n'était point une ville, suivant
M. Gail, Hist. V, 48 et suiv.

OLYMPEIUM d'Agrigente. Voyez Temple de Jupiter Olympien.

OMAR, fils d'Abd-alaziz, khalife; ses décisions sur les droits de l'Égypte, Mém. V, 28.—Ses réponses à Amrou, au sujet de la conquête d'Alexandrie et de l'Égypte, 21, 25.—Impose aux Juifs et aux Chrétiens les lois les plus vexatoires et les plus humiliantes, 45.—Sa correspondance avec Amrou au sujet des revenus et des impôts de l'Égypte, 56, 57.

OMAR BEN-ABD-ALAZIZ; sa décision relative aux personnes d'une religion étrangère qui embrassaient l'islamisme, Mém. V, 51, 52.—Sa décision fiscale relative aux Coptes, 52.

ONAR BEN-ALKHATTAB, khalife; sa décision au sujet des moines d'Égypte, Mém. V, 29.

OMBRE (Changement de l'). Voyez NÉARQUE.
OMBRIE (L'), habitée originairement par
un peuple qui précéda les colonies pélasgiques, Mém. V, 151.

Ombriens; leur origine gauloise ou celtique et leur établissement en Italie, Mém. VI, 328.—Les mêmes que les Umbranici du territoire de Narbonne, 329.—Obligés par les Pélasges de quitter l'Italie, ils passent d'abord dans la Gaule Narbonnaise, et vont ensuite coloniser les côtes septentrionales de l'Espagne, 330.

Omega majuscule et minuscule, employé dans la même inscription, Mém. II, 117. Voyez O et Ω.

Oμοῦ synonyme de έγγύς, Mém. VI, 181, note 1.

Omm-Aimen, nommée Baraca, berceuse et affranchie de Mahomet; son histoire, Mém. X, 68, 69.

Ommal, pluriel de âmil, dans l'édit de Soliman, expliqué, Mém. I, 103 et suiv. Omm-dénin, forteresse d'Égypte, Mém. V. 31.

Ommiades; leur dernier khalife, Mem. V.

ONAGER, oraypos, asinus sylvestris; recher-

ches sur cet animal et sur sa synonymie, Mém. X, 443, 444.

Onan Cherule (Pays d'), cité par Rubruquis, et dont le nom paraît à M. Abel-Rémusat avoir été heureusement restitué par Fischer, Mém. VII, 290.

Onatas d'Égine, statuaire; son époque, Mém. V, 167.

Onesicaire (Navigation d') dans le golfe Persique, Hist. I, 42. — Son journal, ibid. — Son opinion sur l'embouchure du Choaspes et de l'Eulæus, 51. — Visite et mesure la Taprobane, 118.

Onoba ESTUARIA; son nom moderne, Hist. I, 134. — Différente d'Onoba, 125.

Onoba, ville d'Ibérie; sa position déterminée, Hist. I, 124, 125. — Onoba astuaria, différente d'Onoba; sa position, 125.

ONUPHITES (Nome); dans quels auteurs il en est fait mention; erreur de Reiske à ce sujet, Mém. X, 260, note 2.

Onyx (L') servait à conserver les parfums, Mém. V, 105.—Son emploi chez les anciens, VII, 159.—Colonnes d'onyx servant à décorer une salle de festin, ibid.—Vases d'onyx garnis et enrichis d'or et de pierreries, 160.—de Damas, V, 129.

Onze mille vierges (Les), martyres de la foi. Voyez Vierges.

Ωor, expliqué, Mém. IV, 224.

Oonæ, îles; leur position et leur nom moderne, Hist. I, 171.

'Oπαίον: son sens architectural, Mém. III, 264, 265.

OPALE; comment les Romains la contrefaisaient, Mém. VII, 159.

OPHIR (Voyages d'), Hist. I, 41.

OPHITES. Voyez GNOSTIQUES.

OPHIUSSA. Voyez Rhodes.

Οφθαλμοί, ornements des étoffes, Mém. IV, 272.

OPIOVI; restitution de ce mot d'une inscription nubienne, M. IX, 137, note 2. Oplitodromes. Voyez Hoplitodromes. Opobalsamem, ou baume de la Mecque, parfum employé dans les funérailles, son prix dans l'antiquité, Hist. VII, 95. Oppia. Voyez Loi.

OPPIEN, De venatione, I, v. 147, expliqué par M. Mongez, Hist. VII, 60.

Oppius, tribun du peuple, auteur de la loi somptuaire sur les femmes, Mém. III, 332

OPTIMATES, sous les Carlovingiens, Mém. X, 586.

OPTIQUE de Ptolémée. Voyez PTOLÉMÉE.

On; usage, fabrication et rareté de ce métal chez les premiers Romains, Mém. III, 297 et suiv. - Offrande de quarante livres d'or présentée à Junon dans son temple de Lanuvium, 351.—Combien le trésor public de Rome en possédait au vii siècle, 385, 386. Voyez Argent. - Or et argent en lingots et en monnaie que renfermait le trésor de César, 433. -Pains et mets d'or massif servis à Rome dans un festin, VII, 141.—Preuves de l'affluence de l'or à Rome, 141, 142, 149, 155, 156.—Emploi excessif et universel de ce métal chez les Romains, 175 et suiv. — Employé pour revêtir les statues de bronze, 175; — pour couvrir les murailles, les planchers et les lambris; ibid.; — pour la parure des femmes, 176.—natif, son alliage, IX, 193. — Tissus d'or et d'argent. Voyez Tissus. - Region d'Or, Ile d'Or. Voyez RÉGION D'OR et ILE D'OR.

Oracle de Dodone rendu aux colonies énotriennes; son authenticité contestée par Fréret et défendue par M. L. Petit-Radel, Mém. V, 173, 174 et suiv. Voyez Oracles.

ORACLES des anciens (Recherches sur les), par M. Clavier, Hist. VII, 208, 209.

Obarium, expliqué, Mém. IV, 307. — Usage qu'on en faisait en public, 312.

ORATEURS anciens; leur geste avant de commencer leur discours, Mém. VIII, 384.

Orbilius, instituteur d'Horace, Mém. IX, 397.—Ne s'enrichit pas, 399.

Orbini; examen et résutation de son opi-

nion sur l'époque de Dobré, roi de Bulgarie, Mém. VII, 307, 308.

ORCADES, îles; leur position et leur nom moderne, Hist. I, 212, 223.—Quand réunies à l'Empire romain, 202.

ORCAN, promontoire; sa position, Hist. I, 199, 200. — D'où il tire son nom, 200.

Orchéniens (Les), nation chaldéenne, célèbre par ses connaissances astronomiques, Hist. I, 50.

ORCHIUS, tribun, auteur de la loi Orchia, Mem. III, 341.

ORCIA, ville de Celtibérie, paraît tirer son nom et son origine d'une ancienne ville de Toscane, Mém. VI, 352.

ORDE (L') impériale ou Sira Ordou, chez les Mongols, Mém. VI, 428.

ORDINATION. Voyez CONSECRATION.

ORDONNANCE ROYALE du 21 mars 1816, concernant la nouvelle organisation de l'Institut, Hist. V, 6. — du 27 mars 1816, qui accorde des fonds pour la continuation des deux recueils des Historiens de France, et des Ordonnances des Rois de France de la troisième race, 13. Voyez Ordonnances.

ORDONNANCES relatives à l'Académie. Voyez
AGADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-

ORDONNANCES (Le recueil des) des Rois de France de la troisième race, continué par la 3° classe; nombre de tomes qu'elle en a publiés, Hist. I, 27. Voyez Académie des inscriptions.

Ordovices; leur emplacement, Hist. 1, 203.
Ordor dorigue; proportions de son entrecolonnement, Mém. II, 295;—de son ordonnance, 299 et suiv.;—de ses colonnes relativement au diamètre, 304, 305.—Ses proportions, diminuées ou augmentées arbitrairement par les modernes, les induisent dans des erreurs graves sur l'antiquité des monuments de Pæstum, 280.—Était, malgré son excellence, peu en vogue à Rome, 271.—dorique romain, 272;—ses différents diamètres, 273. Voyes Ordons.

Ondre ionique et ondre coninthien; leur caractère, Mém. II, 271. Voy Ondres.

Ordres, en architecture; leur objet, Mém. II, 271.—Ne sont point au nombre de cinq, comme l'a cru Winckelmann, 276. Voyez Ordre dorique et Ordre ionique.

ORERY (Pointe d'). Voyez NARY.

ORÉNOQUE (Rochers de l') faisant entendre un son; explication physique de ce fait naturel, Mém. X, 350, 352, 353.

ORFÉVRES; quand établis, à Rome, Mém. III, 298.

ORGANA, île du golfe Persique, vue par Néarque, Hist. I, 45.—Correspond à Ormus, 45, 46.

ORGYIE; combien de fois contenue dans le mille itinéraire, Mém. VI, 73.—Pourquoi ne se trouve pas parmi les mesures romaines, 83.

Orislim, nom de Jérusalem en mongol, Mém. VII, 371.

ORITES, peuple de la Gédrosie; leur position et leurs limites, Hist. I, 67.— Omis sur la carte de Ptolémée, et pourquoi, 71, 72.

Orkhon, fleuve; sa latitude mai déterminée par d'Anville, Mém. VII, 250, note 2.— Le même que le Wen-kouen, ibid. Voyez Wen-kouen.

ORKNEY, îles; leur nom ancien, Hist. I, 212, 223.

Oρμή; sens de ce mot chez les stoiciens, Mém. II, 93.

Ορμπτήριον, expliqué, Hist. VII, 113.
Οπμυς, île du golfe Persique, répond à Hormuz et Gérun, Hist. I, 44. — Appelée Gyris, Gyrine, ou Ogyris, 45. — Origine de son nom de Tyrine et de Tyros, ibid. — Sa description, ibid. — Répond à l'île de Turun, 59.

Onnéon, promontoire de la Taprobane, aujourd'hui le cap Dondra, *Hut*. I, 120, 121.

OROATIS, fleuve, dans Ptolémée, répond à l'Arosis de Néarque et à l'Ab-Chirin moderne, Hist. I, 62, 63. — Limite de la Perse dans Ptolémée; rectification de sa

distance à l'embouchure occidentale du Tigre sur la carte de Ptolémée, 62, 63.

ORONTOBATES, gendre d'Idriée, lui succède au trône de Carie; durée de son règne, Mém. II, 522.

Οροφος; son sens architectural, Mém. III, 239, 240. — Expliqué dans Pausanias, 228 et suiv., 240 et suiv.

Onose (Paul) a suivi Ératosthènes pour la description de l'Inde, Hist. I, 83.

Orphée; écrits supposés qu'on lui a attribués, Mém. II, 265. Voyez ci-après.

ORPHIQUES (Livres et hymnes), considérés sous le rapport de leur authenticité, *Mém.* VII, 53, 54.

ORTÉGAL, Cap. Voyez LAPATIA CORY.

ORUBIUM, cap; sa position, Hist. I, 134. Voyez Corrobedo.

ORUS, mot égyptien, suivant Pausanias, Mém. II, 34.

Oρυξ, instrument d'agriculture, expliqué, Mém. III, 7.

ORVILLE (D') découvre le premier le manuscrit des nouvelles fables attribuées à Phèdre; Mém. VIII, 316. — Ses travaux sur la statue de Memnon appréciés par M. Letronne, X, 250.

ORWA; renseignements sur ce personnage, Mem. V, 27, notes, col. 1, 3°.

Osa, fleuve d'Étrurie, le même que l'Ossa de Ptolémée, Mêm. VI, 349.

Osama, fils de Zéid Témoukhi, intendant du Kharadj, Mém. V, 62.

OSAMA, fils de Zéid, intendant général de l'Égypte; son époque; ses extorsions; inventeur des passe-ports; son nom inscrit sur un morceau de verre servant de monnaie; sa fin malheureuse, Mém. IX, 72, 73. Voyez ci-après.

OSAMA, fils de Zéid, un des affranchis et des compagnons de Mahomet; découverte d'une lettre originale à lui adressée; recherches et renseignements historiques sur sa naissance, sa vie et sa mort, par M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. X, 66, 67 et suiv. — Cinq personnages du nom d'Osama parmi

les compagnons de Mahomet, 73. — Son prénom était Abou-Mohammed, quoiqu'on lui donne aussi ceux d'Abou-Zetd et d'Abou-Kharédja, 85. — Ce nom lu sur un verre servant aux échanges, 87.

OSANN (M.), auteur d'un excellent travail sur l'inscription grecque de Calamo, Mém. VIII, 215, note 2.

OSBERNE, surnommé de Crespon, Hist. III,

Osca, ville d'Espagne, paraît tirer son nom et son origine des Osci d'Italie, Mém. VI, 353.

Osci (Les), peuple de la Bétique, paraissent tirer leur origine et leur nom d'Osca, ville de la Campanie, Mém. VI, 352.

Osericta, île; sa position et son nom moderne; fertile en succin, Hist. I, 169.

Osinis; sa naissance, Mém. I, 205.—Înventeur de la charrue, II, 617, 618.—
Avait une charrue pour attribut, 641.
— Représenté avec un attribut semblable à un pic composé, III, 8.—
Portant un fléau pour attribut, 44.—
Ses attributs relatifs à l'agriculture, 65.
— Son culte s'exerçait encore librement à Philes, dans la Haute-Égypte, soixante ans après l'édit de Théodose, qui abolissait les oérémonies de la religion égyptienne, X, 181 et suiv.

Osismii. Voyez Timii.

OSROUSCHNAH (Pays d'); son nom sous les Tang et sa position relativement à Samarkand, Mém. VIII, 88.

OSSIAN. VOYEZ MACPHERSON.

Ossonaba; sa position, Hist. I, 134.

Ost (L') ou prise d'armes sous les Francs; comment il se faisait; vexations, désordres auxquels il donnait lieu, Mém. VIII, 504.

OSTADAR, ou grand maître du palais, Mém. VII, 109.

OSTIDAMNII. Voyez TIMII.

Ostie, bâtie par Ancus Marcius, quatrième roi de Rome; son importance, Mém. II, 344. — Époque de sa fondation, 366, 370.

OSTREICH; aperçu géographique et historique sur ce pays, d'où la maison d'Autricke a tiré son nom; où ce mot paraît pour la première fois, Mém.VI, 624, 625. OSTRO-GOTHIE, en Suède; origine de ce nom, Hist. I, 180.

Osymandyas; discussion critique sur son époque et son monument, par M. Larcher, Mém. I, 207 et suiv. — Voyez ciaprés.

OSYMANDYAS (Examen du texte de Diodore de Sicile, relatif au monument d'), par M. Gail, Mem. VIII, 132-213. — Première Section. Traduction de la description de Diodore, 134 et suiv. — Deuxième Section. Conséquences du texte grec, 139 et suiv. Diodore a composé cette description uniquement d'après les archives des Egyptiens, rapprochées des témoignages des historiens grecs, 147. - Réfutation de plusieurs objections de M. Letronne. Première Question: Si Diodore, qui a voyagé en Egypte, a visité les lieux où se trouvaient les monuments qu'il a décrits, pourquoi n'en a-t-il pas une seule fois parlé en son propre nom? 147 et suiv. - Deuxième Question : Le monument décrit par Diodore, d'après le témoignage des prêtres égyptiens, se retrouve-t-il dans les ruines actuelles de Thèbes, et est-il le monument réputé pour être celui d'Osymandyas? 149 et sniv. — Examen et solution des difficultés relatives au premier pylône ou portail, premier péristyle, ibid. - Preuves tirées du texte à l'appui de l'identité établie par les membres de la commission d'Egypte entre le monument actuel et celui qu'a décrit Diodore, 150 et saiv. — Réfutation de l'objection tirée par M. Letronne du mot ποιχίλου. Diverses acceptions de cet adjectif, qui, suivant M. Gail, signifie dans le passage discuté, non pas fait de granit ou de porphyre, comme le veut M. Letronne, mais peint de différentes couleurs, ibid. - Difficultés relatives à la

première cour péristyle. Première Question: Que signifie περίστυλος? Recherches sur la véritable signification de ce mot, 160, 161 et suiv. — Deuxième Question: La cour péristyle avait-elle un seul ou plusieurs portiqués? 163, 164. — Troisième Question: Comment interpréter. 1°λίθινον, 2° τετράγωνον, 3° έκάστης πλευρας: 4° αντί κιόνων. Examen et réfutation du sens que M. Letronne attache à ces - mots, 164 et suiv. — Quatrième Question : La première cour péristyle avait-elle quatre plèthres ou deux seulement? Réfutation des objections relatives aux mesures. Première Objection, tirée de la différence que présentent les mesures de la Commission d'Egypte et celle de M. Huyot. On répond que ce défaut de rapport dans les mesures s'explique et se justifie par la différence de position où se trouvaient les savants qui les ont prises, ainsi que par bien d'autres exemples, 172 et suiv. — Deuxième Objection, tirée de la mesure de quatre plèthres au lieu de deux. M. Gail explique cette contradiction apparente, en démontrant que Diodore s'est servi de plèthres d'un module différent en donnant les dimensions du même édifice, 174 et suiv. — Troisième Objection. La salle hypostyle a deux plèthres dans Diodore, tandis qu'elle n'en a qu'un en réalité. Solution de cette difficulté, tirée d'un autre exemple de l'emploi fait par Diodore d'une mesure double de la réalité, 177. — Cinquième Question: Les statues du premier péristyle étaient-elles rigoureusement monolithes? L'auteur pense qu'on peut conclure du texte l'affirmative, mais que la proposition contraire ne peut logiquement se déduire de l'état actuel du monument, 177 et suiv. - Sixième Question: Le plafond de chaque partie étaitil tout entier monolithe? Réponse : Ce plafond n'avait véritablement qu'une apparence monolithe, 179 et s. - Second

Pylone. Première Objection. M. Letronne conclut du sens absolu qu'il attache au comparatif περιττότερον, que le premier pylone n'était point sculpté. M. Gail réfute cette opinion par des preuves tirées de la grammaire et de l'état actuel du monument, 181, 182. -Deuxième Objection, tirée du mot sisoso, employé par Diodore. M. Letronne prend sicolos dans le sens générique d'allée ou d'avenue, pour assigner au colosse d'Osymandyas une autre place que celle où les membres de la Commission d'Égypte croient l'avoir retrouvé. M. Gail répond que cette interprétation n'est fondée sur aucun texte formel, aucune autorité suffisante, 182 et suiv. - Second Pylone. Deuxième sissobs. Second Péristyle. Réfutation de l'opinion de M. Letronne, qui sépare le pylône ou portail de l'eisosos, entrée, 184 et suiv. — Colosse d'Osymandyas. Hauteur de ce colosse, indiqué comme le plus grand de toute l'Égypte, déterminée par M. Gail, 187. M. Letronne refuse de reconnaître son identité avec celui dont la Commision d'Egypte a retrouvé les restes; M. Gail établit cette identité par la similitude d'emplacement, de grandeur et de disposition des figures groupées avec le colosse, 187 et suiv. - Seconde Cour péristyle. Conformité du texte avec la description de la Commission, 195, 196.—Salle hypostyle. Examen et réfutation des objections relatives à la mesure et à la forme de cette salle. Recherches sur la véritable forme de l'odéon des Grecs, 197 et suiv. — Œci, ou maisons, du monument d'Osymandyas. Sens restreint dans lequel doit se prendre le mot oixo, œci, et non dans celui de maisons, 200, 201. — Tombeau d'Osymandyas : restauration probable de plusieurs parties du monument. Examen et réfutation de la traduction donnée par les membres de la Commission d'Egypte; nouvelle interprétation du passage de Diodore, 202 ét saiv. — Cercle d'or de trois cent soixantecinq coudées. M. Gail en donne une explication qui justifie Diodore accusé d'absurdité, 203 et saiv. — Résumé du mémoire, 208 et saiv. Conclusion, 212. Voyez ci-après.

OSYMANDYAS (Mémoire sur le Monument d'); par M. Letronne, IX, 317-387. - Observations préliminaires, dans lesquelles l'auteur pose les bases de son opinion: 1º On ne peut retrouver le monument d'Osymandyas ni sur la rive droite du Nil, dans le palais de Louksor, comme le P. Sicard et Pococke, ni sur la rive gauche, dans l'édifice dit Memnonium, comme les membres de la Commission d'Egypte, 318. 2º Le nouveau plan pris sur les lieux par M. Huyot détruit toute apparence d'identité du prétendu tombeau d'Osymandyas avec celui qu'a décrit Diodore de Sicile, 319, 320. 3° Les cartouches hiéroglyphiques du monument ne portent que le nom de Ramessès ou Sésostris, 320, 321. 4° La chronologie même de Diodore ne permet point de confondre Osymandyas avec Sésostris, 322. — Section Première. De l'édifice faussement appelé Memnonium, qu'on a cru être le tombeau d'Osymandyas. L'examen et la comparaison des constructions principales et accessoires de l'édifice; sa consécration évidente au grand dieu Amon-Ra-Sonther et à Ramessès ou Sésostris, adoré comme dieu parèdre, fondateur du temple; ses rapports frappants avec l'édifice de Médynet-Abou; les fragments de statues, les restes de peintures, les débris d'architecture, les cartouches hiéroglyphiques, qui ne portent aucun indice, aucune trace d'un Memnonium, autorisent M. Letronne à renoncer à ce nom pour y substituer celui de Ramesseum ou édifice de Ramessès, 324 et suiv. -Section deuxième. Le Ramesseum ne peut être le même que l'Osymandyeum,

impossibilité prouvée, soit par des traits généraux de ressemblance avec l'édifice de Médynet-Abou et quelques autres, 337 et suiv.; soit par les différences essentielles qui existent entre les dispositions et surtout les proportions de l'Osymandyeum de Diodore et du Ramesseum, différences telles, qu'elles excluent toute idée d'identité, ibid.; soit par la faiblesse et l'inadmissibilité du moyen tiré d'un stade de module différent, dans lequel Diodore aurait exprimé les dimensions du péristyle, 339; enfin, par l'étendue et le développement démesuré que suppose l'Osymandyeum, 345, 346. Section Troisième. L'Osymandyeum est-il un édifice réel ou imaginaire 7 347. Pour arriver à la solution de cette question, M. Letronne remarque: 1° qu'il est impossible de trouver place nulle part dans la plaine de Thèbes pour un semblable monument, ibid. 2° que c'est sur une fausse interprétation du verbe παρα-Canaly qu'on a prétendu que Diodore n'avait point visité Thèbes, 348; 3° que l'analyse grammaticale du texte de cet historien prouve que son récit se compose de deux ordres de faits, les uns, qu'il a constatés par lui-même, comme l'existence de dix-sept.tombes royales subsistantes encore de son temps; les autres, qu'il n'a fait que rapporter par tradition et sans les avoir vus, comme les détails qui entrent dans sa description du monument d'Osymandyas, 350 et suiv. 4º que les dix-sept tombeaux de rois dont on avait montré les restes à Diodore, ne peuvent être les mêmes que les tombes royales dites hypogées, creusées dans la montagne libyque, 352. M. Letronne conclut de ces considérations et de ces faits, que l'Osymandyeum, tel qu'il est décrit dans le texte de Diodore de Sicile, est un monument imaginaire, 355.— Section Quatrième. Dans quel motif les prêtres égyptiens ont-ils inventé l'Osymandyeum? 356. Ils l'ont inventé, dit

M. Letronne, pour faire croire que l'Égypte, dans les temps les plus reculés, était arrivée à un degré de richesse et de puissance dont elle n'avait fait que déchoir, et, pour inspirer plus de confiance, ils avaient donné à leurs récits merveilleux un type réel et connu, 357; caractère que l'auteur trouve, 1° dans les deux pylônes de granit, ποικίλου λίθου. Réfutation du sens donné à ces mots traduits par un pylone peint, 358, 359; 2º dans les deux cours péristyles, dont les statues et le toit entier étaient monolithes, 361. 3° A l'entrée du second pylône, le colosse assis est accompagné de deux autres figures taillées dans le même bloc. Réfutation de l'opinion suivant laquelle les deux figures plus petites n'auraient point formé un seul et même groupe avec le colosse, 362 et suiv. — 4° Les peintures ne repré--sentent qu'une contre-épreuve exagérée des conquêtes de Sésostris, 364 et suiv. Voyez Sésostris. — 5° Un cercle d'or sur le toit de l'édifice, 367 et suiv. n'a point existé: M. Letronne le prouve, 1º Par son étendue même, qu'on ne peut expliquer en recourant à une coudée qui exprimait, non une mesure absolue, mais une division relative, 368. 2° Par l'impossibilité de le placer sur la toiture de l'édifice, 368. 3° Par sa matière, qui, d'après le texte, était d'or et non dorée, comme on l'a prétendu par une fausse interprétation du mot χρυσοῦς. Calculs de la cubature et du poids de ce cercle, qui démontrent qu'il n'a pu exister, 369, 370. 4° Par son inutilité sous le rapport des observations astronomiques. Cette invention révèle tout à la fois l'ignorance des prêtres égyptiens et leur désir de s'attribuer les connaissances des Grecs, 370, 371. -Rapprochement entre le tombeau d'Osymandyas et celui de Porsenna. dont la description, donnée par Pline, présente le même caractère fabuleux,

372 et suiv.—Osymandyas est peut-être le même que l'Ismandès dont parle Strabon, 375. — Appendice contenant la traduction littérale, mise en regard du texte, de la description du tombeau d'Osymandyas, donnée par Diodore de Sicile, 378 et suiv. — Notes sur le texte, 382 et suiv. — Additions au Mémoire sur le monument d'Osymandyas, 507.

Oswan, Zunrn, en arabe, Mem. II, 235.

OTACILIA SEVERA, femme de l'empereur Philippe, représentée sur une médaille du cabinet du Roi, décrite et expliquée par M. Tôchon d'Anneci, Mém. VI, 537.

OTBA, frère d'Amrou, nommé gouverneur de l'Égypte, par Moawia, Mém. X, 78.

OTHMAN, successeur d'Omar au khalifat, Mém. V, 41. — Rejette une demande d'Amrou, ibid.

OTHON, vil complaisant de Néron, lui donne des leçons de sensualité, Mém. VII, 155. — Ses goûts et ses plaisirs infâmes, 165. — Sa mollesse; jugements différents qu'en ont portés Juvénal et Tacite, 169, 170. — Son affection pour Néron, dont il fait relever les statues, et dont il prend le titre en se faisant appeler Néron-Othon, 170. Voyez GALERIUS TRACHALUS.

Oθόνιον; sens et étymologie de ce mot, Mém. IV, 236, 237.

OTTOCARE, roi de Bohème, dit le Victorieux, se met sur les rangs, en 1271, pour être élu empereur d'Allemagne; il n'est pas présumable que la couronne impériale lui ait été offerte, comme le prétendent les auteurs de L'Art de vérifier les dates, Mém. VI, 622.—Il s'empare à main armée de la succession de Herman de Bade; examen de ses droits, 625. — Il est cité devant la diète, qui, par un décret, le dépouille des États qu'il avait usurpés, 626.— Il conclut'la paix, recommence ensuite la guerre, et perd la vie à la bataille de Marchfeld ou Marchegg, le 26 août 1278, ibid. Voyez Вонеме.

Oυ, dipthongue, pour υ, dans le dialecte éolien, Mém. V, 347.

Ou (Rois de); étendue de leur domination à l'époque des San Koue, ou des Trois Royaumes, Mém. VIII, 112.

Ouaqr, ou Warr; signification de ce mot suivant MM. Lancret de Estève, Mém. I, 161.

Oύκί pour ούχί, dans une inscription nubienne, Mém. IX, 143.

OUGOUETO, interprète tartare, attaché à l'ambassade d'Argoun, auprès du pape Honoré IV, Mém. VII, 358, 359.

Ou-i (Les rois de) n'étaient point compris au nombre des sujets immédiats de l'Empire chinois sous les Han, Mém. VIII, 121.

OUIGOURE (Écriture). Voyez ÉCRITURE.

Oulgours, ou I-ou, Wei-ou-eul; éclaircissements sur leur origine, leur mélange et leurs dynasties, Mém. VII, 257, 258.

— Leur pays conquis par les Hioungnou, sous le règne de Tchang-ti, est repris par le général chinois Teou-hian, sous le règne de Ho-ti, VIII, 122.

— Conducteurs de chars, Tchhe-sse, 111.

— Leur roi se soumet à l'Empire de la Chine, sous les Tsin, ibid.

OURAT (Les tribus de la nation) se détachent successivement de l'Empire mongol, Mém. VIII, 76.

OURIL; valeur de ce mot, Mém. I, 24.

Oukyl, employé du multezim, Mém. I, 165.

Ou-LA-CHI, contrée voisine du Kaschemire; ses rapports avec la Chine sous les Thang, Mém. VIII, 106.

Ou-LA-RO (Royaume de), Mém. VIII, 87.
Ou-LE-RIA, roi de Samarkand, engagé
dans une guerre malheureuse, demande
du secours à l'empereur de la Chine,
Mém. VIII, 94, 95. — Ses fils créés
rois, l'un de Thsao, et l'autre de Mi,
sous la dynastie des Thang, 95.

Ou-Loui, ville, siège du gouvernement de la Tartarie occidentale sous les Han, Mém. VIII, 120. Outous, campement d'Argoun; son emplacement, Mém. VII, 372.—du Koundalan; son emplacement, 396.

OUPNEK'HAT et OUPN' KHAT, ou Upanischadu. Voyez Anquetil du Perron. —
Analyse de cet ouvrage par M. Lanjuinais, Hist. IX, 168 et suiv.

Ours; s'il s'en trouve en Afrique, Mém. X, 395. — A quelle époque ces animaux furent produits dans les jeux du cirque à Rome, III, 401. — Nombre des ours tués dans les jeux du cirque à Rome: 400 sous Caligula; 300 sous Claude, X, 430. — Mille ours lancés dans le cirque en un seul jour, sous Gordien, 441.

Ourse, constellation, la grande et la petite Ourse apparentes dans les parties méridionales de l'Inde, du temps de Mégasthènes, Hist. I, 77, 78.

OU-SAN-TERE, roi de Ki-pin; ses relations politiques avec l'Empire de la Chine, sous Tai-tsoung, de la dynastie des *Thang, Mém.* VIII, 99.

Ouse, rivière d'Angleterre, l'ancien Trisanton, Hist. I, 208.

Ouselet (M.), auteur d'un ouvrage intitule, Epitome of the ancient history of Perna, Mém. II, 197. — Son explication d'une pierre gravée sassanide, ibid. et saiv.

Ou-siun (Les); leurs rapports avec la Chine, sous les 'Wei, Mém. VIII, 108.

— S'emparent du pays des Sai, 116.

— Leur pays soumis à l'autorité chinoise sous les Han, 120.

Ousivyèn; signification et étymologie de ce mot, Mém. I, 12, 47, 48, 160. — (Terres d'), en Égypte; leur nature et leur origine, 16, 42 et suiv.

OU-SUN (La nation des), appelée par les Chinois Hieou-siun; son caractère distinctif parmi les nations de la Tartarie, Mém. VIII, 97.

OU-TCHANG, principauté de la Tartarie chinoise, Mém. VIII, 99.

Ou-te-Kian, mont; sa position inconnue.

Mém. VII, 249.— Nommé Yo-tou-kiun,
et Tou-wei-kian, dans l'histoire des
Hoei-hou; il paraît avoir fait partie des
monts Altai, ibid. — Résidence, dès la
plus haute antiquité, de plusieurs dynasties tartares, 249, 250.

OUVAROFF (M.), président de l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg, nommé associé étranger de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Hist. VII, 24.

Ouveages supposés dans l'antiquité. Voyez Pseudonymes.

OVIDE, Fast. VI, v. 318, expliqué pour les mots pumiceas rotas, Mém. III, 460.

Ovis FERA, la girafe; origine de son nom latin, Mem. X, 381.

Ovoca, rivière d'Irlande. Voyez OBOCA.

Oxenstiern, Mém. VI, 656.

Oxia, promontoire de la Taprobane; sa position, Hist. I, 122.

Oxus (Le pays situé entre l') et le Jaxarte appelé royaume de Ta-wan ou Grand Thsin, Mém. VIII, 111

Oziou ou Ogouzeu (Schodja-eddin), émir sous le sultan Almélic-alcamil Schaban, introduit beaucoup de nouveautés et entre autres l'usage d'échanger ou de résigner les apanages militaires dans la halka, Mém. VII, 110.

OZUNDJEH SOUNDUK, grand fauconnier de Yanouka-ban, ou Janouka-ban, prince ou roi de la ville de Sophie, fait par trahison tomber son maître et la ville au pouvoir d'Indjèh-Balaban, général du sultan Morad-khan ou Amurat, Mém. VII, 314, 327.

PACATIANUS, pris à tort pour le même que Jotapianus et Marinus, Mém. VI, 558. Voyez PACATIEN.

PACATIEN, empereur, connu seulement par une médaille dont le R. P. Chamillart a donné la description, Mém. VI, 525. —Considéré par quelques écrivains modernes comme le même que Marinus ou comme son fils; doute émis sur cette opinion par M. Tôchon d'Anneci, 533.

PACHUMIOS, prophète cité dans une inscription de Philes, Mém. X, 171.

Paciaudi (Le P.), associé de l'Académie des belles-lettres, donne le premier une explication du symbole des mains levées et étendues, gravées au-dessus de quelques inscriptions, *Hut.* VII, 88.

PADARGUS, torrent, vu par Néarque, Hist. I, 48.

PADÉENS, cités par Hérodote; leur position géographique, Hist. I, 75.

Pestum (Temple de); ses monuments d'abord mai appréciés, Mém. II, 277. —
Conformité de ses monuments avec ceux d'Athènes, 278 et saiv. — Fausse antiquité attribuée à ses temples, d'après la courte proportion de leurs colonnes, 280. Voyez Architecture. —
Sa charpente et sa toiture, III, 271. —
Considéré comme une ville pélasgique, VI, 344.

PAGE. Voyez PEGE.

PAGANALES, fêtes; origine de leur institution chez les Romains, Mém. X, 468.

PAGANISME (Recherches de M. Letronne sur l'époque de l'abolition du) dans la Haute-Egypte, Mém. X, 168 et suiv.

Pagi (Le P.) réfuté relativement à sonopinion sur l'époque où Louis le Gros fut associé au trône, Mém. IV, 499 et suiv.

Pagus, district de juridiction chez les Francs, Mém. VIII, 456.

PA-HA-THA, ou Bagdad, Mém. VII, 276.

PAIEMENTS (Les) se faisaient au poids chez les anciens, Mém. IX, 282.

PAIR. Voyez PAIRIE et PAIRS.

PAIRIE (Memoire sur l'origine de la) en France et en Angleterre; par M. Bernardi, Mém. X, 579-665. — Objet du mémoire, 580. — De la première signification du mot Pair, 581 et suiv. —Divisions et subdivisions des familles et de l'état chez les nations germaniques et gauloises, 584 et suiv. — Si les jugements par pairs ont été usités sous les deux premières races de nos rois, 587 et suiv. — Formation de la France proprement dite, 591 et suiv. Voyez AL-LEMAGNE. — État de la France lors de l'avénement de Hugues-Capet à la couronne, 600 et suiv. — Origine des fiefs et de la baronie de France, 601 et suiv. - Insubordination des barons, 602 et saiv. — Les pairs inconnus à la cour du roi sous les premiers rois de la troisième race, 605 et suiv. — Le titre de Pairs m'était donné qu'aux vassaux des comtes de Flandre et de Champagne; quelle en est la cause, 605, 606. — Les jugements par pairs et par jurés, portés en Orient par les Croisés; pourquoi, 606, 607. - Qu'il n'y a pas eu de pairs au sacre des premiers rois de la troisième race, 610 et suiv. — D'une lettre d'Eudes, comte de Chartres, au roi Robert; qu'elle ne prouve pas qu'il y ait eu des pairs à la cour du roi, 617 et suiv.—Origine de la pairie de France, 621 et suiv. — Des pairs ecclésiastiques, 626. — Les premiers pairs n'eurent pas de fonctions différentes de celles des autres évêques ou barons, 630 et suiv. —Si les pairs furent réduits au nombre de douze, 632 et suiv. — Origine de la tradition des douze pairs; l'archevêque Tilpin ou Turpin, 634, 635. — A quelle occasion on établit des pairs à la

cour du roi, 636 et suiv. — Première mention des pairs à la cour du roi, 638. - Procès de Jean sans Terre, 638 et suiv. - Règles que l'on suivait dans les jugements par pairs, 646. — Cour des pairs, Cour de France, ou Cour du roi de France; dissérence de ces dénominations, 647. — La Cour royale prend le nom de Parlement; sa composition, 649. - Abaissement de la pairie sous saint Louis, ibid. — Renaissance de la pairie sous Philippe le Bel, 650. - Création des pairs par ce prince, 651, 652. — Quels sont les premiers actes authentiques dans lesquels il est fait mention des douze pairs, 652. — Origine du titre de Cour des pairs, donné au parlement, 653. — Le titre de Pair cesse d'être purement honorifique, ibid. -Causes qui firent perdre à la pairie de son lustre, 654. — De la pairie d'Angleterre, ibid. et suiv. — Influence de la France sur la civilisation et les institutions de l'Angleterre, ibid. et suiv. -Guillaume le Conquérant introduit et organise en Angleterre le régime féodal, mais sans faire mention de la pairie dans ses lois, 667 et suiv. — Charte de Henri Ie; son défaut d'authenticité, surtout dans ses dispositions relatives à l'établissement des jugements par pairs, 659, 660 et suiv. - La Grande Charte; examen de ses dispositions relatives à l'établissement du jugement des barons par leurs pairs, 661, 662. — Le jugement par pairs est, ainsi que la pairie, un emprunt fait par les barons anglais au droit public de l'Europe, et particulièrement de la France, 662, 663. - Différences qui existent entre la pairie d'Angleterre et celle de France, 664, 665. Pairs de France; formalités observées pour leur jugement sous l'ancienne monarchie, Mėm. IV, 567, 568. — Quel est le premier pair de France au jugement duquel le parlement ait pris part, 568. - Jugements par pairs; leur ancienneté et leur établissement définitif en Allemagne, X, 596, 597. Voyez PAIRIE.

PAIX (La) du pays, publiée par la diète de Worms, Mem. VI, 637.—de religion est conclue par l'empereur Ferdinand; ses principaux articles; elle a pour résultat d'amener la guerre de trente ans, 646.

PALEMAGNESIA. Voyez Παλαιμαγνησία.

PALEPATMA, île, répond à Dabul, Hist. I, 87.

Παλαιμαγνησία, Palæmagnesia, ou l'ancienne Magnésie, lieu inconnu aux géographes, et dont l'existence est établie par une inscription, Mém. VIII, 247.

PALA LIGNEA et PALA, expliqués, Mém. III,

3. PALEOPOLIS. Voyez Naples.

Pálais de Néron; sa description, Mém. VII, 149.

PALANDAS, dans Ptolémée, Hist. I, 108.
PALATIUM ou Pallantium, ancienne ville d'Italie, Mém. VI, 350.

Paleographie greeque (Observations sur la), par M. Dansse de Villoison, Mém. II, 118 et suiv. — arabe, X, 88.

Paléologine (Marie), fille de l'empereur Andronic le Jeune, et femme de Michel Asan, Mém. VII, 30d.

Paléologue, renégat et général de Mahomet II, assiège Rhodes, Mém. II, 572.

Paliar, fleuve de l'Indé, avait à son embouchure l'ancienne Poduce, Hist. I, 98. Palibothra, ville de l'Inde; sa position et

son étendue, Hist. V, 88.

PALICOLE. Voyez PALURA.

Pali-koil. Voyez Palura.

Palissot (M.), correspondant, H. I, 10, 37. Παλλακίδες, expliqué, Mém. IX, 383.

PALLADIUS, lib. VII, tit. 11, expliqué, Mém. III, 30, 31. — Lib. I, tit. xLIII, expliqué, 69. — De vita S. Joh. Chrysost. dialog. in Corp. opp. S. J. Chr. XIII, 77 A, corrigé et expliqué par M. Letronne, IX, 154, note 1. — N'a point été évêque des Blémyes, comme l'ont cru quelques savants, trompés par la version de Baronius, ibid.

Pallas, considérée comme l'inventice de la charrue par les Béotiens, Mém. II. 621. — Surnommée Βοαρμία, 622.

Pallas, affranchi de l'empereur Claude; trait caractéristique de son insolente richesse et de la bassesse du sénat romain, Mém. VII, 185.

PALLIATA. Voyez Tragédie et Comédie.

Pallium, pris comme wéwasc, dans le sens de couverture, Mém. IV, 281. — Le pape ne l'accordait aux évêques que du consentement des empereurs, VIII, 523.

PALME, mesure, Mém. VI, 57.

Palmier (Tiges de ) mangées par les Macédoniens de la flotte d'Alexandre, pressés par la faim, *Hist*, I, 6g.

Paltos (Le) de Simonide est peut-être le Palliochis de Dictys de Crète, Mém. X, 321, note 2.

PALURA, ville de l'Inde; sa position, Hist.

I, 101. — Répétée deux fois par Marin de Tyr, comme différente, 102. — Répond à Pali-koil ou Palicole, 98. — Point où commence le golfe du Gange, suivant Marin de Tyr, 99.

Palus-Mæotides; leur position dans le Périple de la mer Érythrée, où ils sont considérés comme des golfes de l'océan Septentrional, Hist. I, 90. — Appelés Temerinda par les Scythes, 167. — Leur prétendue communication avec l'océan Septentrional, 187.

Pa-mi, sorte d'états feudataires à la Chine, Mém. VIII, 84, 85.

Pamiers (L'évêque de) excite ses diocésains à se révolter contre le roi, et donne ainsi naissance aux longues et fameuses querelles de Philippe le Bel avec le saint-siège, Mém. VI, 604, note 1.

IIAN, inscrit sur une pierre gravée, expliqué, Mém. II, 115.

Mâr; sens de ce mot avec et sans l'article, Mêm. H, 115.

PAN, grave sur une sardoine, avec l'inscription grecque: "Aidu eyà Ilai, Mem. TOME XI. II, 111. — Il était dangereux d'interrompre ses chants, suivant la croyance des anciens, 112 et suiv. — Adoré chez les Castellani, peuple d'Espagne, VI, 352, 354.

PANÆTIUS. Voyez PANETIUS.

Panathénaique, préparation aromatique, Mém. V, 124.

Panbéotiennes (Réunions); leur nature et leurs différents sièges, Mém. VIII, 217, 218.

Pandosia, ville d'Énotrie et ville d'Épire, Mém. V, 162. — forteresse, capitale d'Énotrus, 168.

Πανέλληνες, Panhellènes; recherches sur ce mot, par M. Raoul-Rochette, Mém. VIII, 243 et suiv. — du Méandre, 244.

Panétius ou Panætius le Stoicien (Observations sur quelques ouvrages de), par M. Garnier, Mém. II, 81-110. — Né à Rhodes; époque où il florissait; disciple d'Antipater de Tarse; ouvre à Rhodes, sa patrie, une école qui devient célèbre, 81, 82. — Compte Scipion l'Africain parmi ses auditeurs; il le suit en Asie et à Rome, 82, 83. — Il succède à Antipater dans la chaire du Portique à Athènes, 83. — Auteur d'une histoire critique de la philosophie, 84. — Se rapproche, dans sa manière de philosopher, de la méthode de l'école de Socrate, ibid. - Modifie la méthode philosophique de Zénon, 88 et suiv. — Auteur d'un ouvrage intitulé: Consolation à Quintus Tubero, 89.— Ne rejetait point l'insensibilité et l'apathie, aranynoia nai dordessa, comme l'ont pensé quelques modernes, sur le témoignage de Cicéron, d'Aulu-Gelle et de Diogène-Laërce, 90 et suiv. — Auteur d'un traité Des Devoirs, ouvrage qui a servi de fond et de modèle à celui de Cicéron, qui est intitulé: De Officiis, 97. — Examen des changements que Cicéron a introduits dans le traité de Panétius, 99 et suiv. - Avait employé la méthode synthétique dans son traité Des Devoirs, 100.

— Justifié du reproche que lui adressait Antipater de Tyr, d'avoir laissé quelques lacunes dans son traité Des Devoirs, 107 et suiv. — Son opinion sur la durée du monde, I, 275, 276.

Πατεύφημος, explique, Mem. X, 203.

PANHELLÈNES. Voyez Πανέλληνες.

Pania, nom donné à l'Espagne; à quelle époque et pour quelle cause, Mém. VI, 355.

Panizan; origine et signification du nom de cette colline de Pyrénées orientales, sur laquelle se retrancha Pierre d'Aragon, Mém. VI, 354.

Pantalon des anciens, Mém. IV, 303 et suiv.

Panthéon, construit par Agrippa, Mém.

V, 81. — (Le) de Rome reconnu pour un temple, III, 182.

Panthères (Les) objet d'un décret du sénat romain, qui défendait de les introduire en Italie, Mém. III, 401. — Une panthère d'Amérique tuée dans une île du lac George, en 1826; cet animal ne redoute pas des froids plus rigoureux que ceux du nord de l'Allemagne, X, 382, 383.

Pantomime (La) portée à Rome au dernier degré de perfection sous le règne d'Auguste, époque où elle passe même pour avoir été inventée, Mém. VIII, 296. Voyez Pantomimes.

Pantomimes célèbres à Rome sous Auguste; caractère de leur talent; ses effets prodigieux et son influence sur les mœurs, Mém. VIII, 296. — Désordres publics causés à Rome par les rivalités des pantomimes; peines ignominieuses infligées à quelques-uns d'entre eux, par ordre d'Auguste, 297. — Les pantomimes furent spécialement appelés histrions, à partir du règne d'Auguste, 300 et suiv.

Panyasis n'est point l'auteur du poême sur la prise d'OEchalie, Mém. II, 266.

Paoli (Le P.); son système sur l'architecture des temples de Pæstum, réfuté, Mém. II, 306. Paon (Plumes de) employées par les anciens pour les vêtements, Mém. IV, 231.

— de Samos, servi dans les repas chez les Romains, V, 112. — Les paons devenus à Rome un objet de luxe dans les repas, III, 403. — Quel est le romain qui le premier en servit un à table, ibid.; VII, 132.

PAOTNUPHIS, nom du soleil, Mém. X, 185.

PAPES; leur autorité dans le royaume des Francs sous la première race, Mém.

VIII, 122 et suiv. — Depuis la fin du visiècle jusqu'à la fin du visiè, les Ostrogoths et les Lombards ne cessent de faire trembler les papes, qui sont obligés de se mettre sous la protection des rois Francs, 524, 525.

Papica. Voyez Barygazenum.

PAPIER (Manufactures de) à Rome sous Auguste, Mém. V. 85. — de diverses qualités, appelé du nom d'Auguste et de Livis, ibid. — fannien, employé à Rome au siècle d'Auguste, 139. — emporétique, ibid. — Par quel procédé les anciens le polissaient, ibid. — claudien, VII, 146, 147.

Papier-monnate (Le) inventé par les Chinois; à quelle époque les Européens leur en ont emprunté l'usage, Mém. VII, 417, 418.

Papin, inventeur de l'application de la vapeur à la mécanique, Mém. IX, 225.

Papirius (L.) Cursor. Voyez Fabius (Q.)
Maximus.

Papon (M.), correspondant, Hist. 1, 9.
Pappus d'Alexandrie; ses ouvrages ont été la source où a puisé Moyse de Chorène pour composer son système métrique des Arméniens, Mém. VI, 88.

Papus (Æm.); son argenterie, Mém. X, 502.

Paperrus, le biblos ou liber, connu avant la fondation d'Alexandrie; ne croissait pas qu'en Égypte; ses divers usages; connu en Grèce du temps de Pisistrate, Mém. II, 449. — Son introduction en Grèce, 312. — Inconnu des premiers Romains,

319. — Son exportation défendue par Ptolémée Évergète, 359. — A quelle époque connu des Romains, 360. — Son influence sur la littérature grecque, ibid. — Employé pour faire des vêtements, IV, 240. - Croissait dans l'Euphrate, V, 129. - Objet important du commerce extérieur de l'Egypte, 138, 139. — N'était vendu aux étrangers qu'écrit; préparation qu'il recevait ensuite et noms différents qu'il prenait, ibid. — Le papyrus manque en Egypte, et la tranquillité de Rome en est troublée, VII, 138. — papier dit d'Auguste; ses imperfections et ses inconvénients; il est remplacé par le papier claudien, 146, 147. Voyez ci-après.

Papyrus (Mémoire de M. le baron Silvestre de Sacy sur quelques) écrits en arabe et récemment trouvés en Egypte, Mém. IX, 66-85. — État de ces papyrus, envoyés par M. Drovetti; procédé employé pour les lire et les conserver, 66. — Encopit où ils ont été trouvés; caractère dans lequel ils sont écrits, 67. — Facsimile et traduction de ces papyrus, contenant des passe-ports, 68 et suiv. - Leur importance comme étant les plus anciens monuments connus de l'écriture arabe en général et comme pouvant servir à déterminer l'époque où fut introduit le caractère nommé neskhi, 73. — La découverte de ces papyrus confirme complétement les observations de M. le comte Castiglioni, sur l'authenticité des médailles attribuées au khalife Abd-almélic, et engage M. de Sacy à reconnaître le nom de la ville de Damas, écrit en caractères arabes sur des monnaies, avec figures, publiées par l'abbé Sestini, 84. Voyez

Papyrus (Mémoire de M. le baron Silvestre de Sacy sur deux) écrits en langue arabe, appartenant à la collection du roi, Mém. X, 65-88. — L'un de ces papyrus contient un passe-port, 65; l'autre ren-

ferme une lettre adressée à Osama, fils de Zeīd, par Abd-allah, fils d'Amrou; traduction de cette lettre; recherches pour en déchiffrer et en fixer la date, 67, 68. — Importance historique et paléographique de ce curieux fragment, 68, 88. — Recherches et écsaircissements historiques sur Osama, fils de Zeid, auquel la lettre est écrite, 68, et sur Abd-allah, fils d'Amrou, son auteur, 74 et saiv. — Fixation de la date du papyrus, 84. — Conjectures sur Alaschath ou Alaschab, fils de Noman, et sur Mahdi, fils de Noman, cités dans cette lettre, 84.

PAQUE; sa date indiquée dans une inscription, Hut. I, 248. — des Musulmans. Voyez Fith.

PAQUETTE; ses aventures, Mém. VII, 413. Hapá; son régime particulier dans le dialecte béotien, Mém. V, 371.

Παραδάλλειν, voyager dans un pays, le visiter, dans Diodore de Sicile, suivant M. Letronne, Mém. 1X, 349. Voyez Επίρχεσθαι.

Παρακαλείν, invoquer, implorer, Mem. IX, 133.

Paragon sinus, de Ptolémée, n'existe pas et n'est qu'une invention de ce géographe, Hut. I, 71, 73.

Παραλήμπ ης. Voyez Παραλήπης.

Παραλήπτης ou παραλήμπτης, mots manquant dans les lexiques, expliqués par M. Letronne, Mém. IX, 175, note 1.

Paralla, répond au Malaber, dans le périple de la mer Érythrée, Hist. I, 88.

PARALLAXE; comment ce mot s'exprime en arabe, Mém. VI, 21.

Paralus, fils de Périclès et de la première femme d'Hipponicus II, Mém. III, 148.

PARAPEGME; ce que c'était, Mém. IX, 371.

PARAPETASMA des temples chez les anciens, Mém. III, 216, 217, 238.

PARASANGES de différents modules; leur origine, Mém. VI, 78 et suiv.

Παρασκευή (Άγία). Voyez Άγία. Παρασροφή, expliqué, Mem. IV, 270. PARAZONIUM; ce que c'était, M. VIII, 381.

PARCHEMIN (Le) inventé par Eumène, roi de Pergame; à quelle occasion, Mém. II, 359. — Influence de la découverte du parchemin sur la littérature latine, 360.

Pardessus (M.) est élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Hist. IX, 47. — Auteur d'un ouvrage important sur le commerce maritime, en communique quelques fragments à M. Pouqueville, Mém. X, 521, note1.— Mémoire sur l'origine du droit coutumier en France, et sur son état jusqu'au XIII siècle, 666-765. Voyez Droit coutumier. Πάρεθροι ou σύνταοι θεοί, Mém. X, 311.

PARENNIN (Le P.) jugé relativement à ses idées sur les clefs et les caractères chinois, Mém. VIII, 11.

PARFUMS (Les) exotiques prohibés à Rome dans les premiers siècles, Mém. III, 349. — (Les) devenus un objet de luxe à Rome, 369 et suiv. — S'introduisent en ·Italie, malgré les lois prohibitives, 371. — d'Orient; droits auxquels ils étaient soumis sous Auguste, et détails sur le commerce qui s'en faisait en Italie, V, 90. — Leur usage, leur commerce, leur falsification à Rome, 103 et suiv. — (Les) appelés syriens étaientils véritablement de Syrie? Examen de cette question, 128. — Inventés par les Perses, 137. — Usage excessif qui s'en faisait sous le règne de Néron, VII, 155, 156. — Abus des parfums à Rome, du temps de Sénèque et de Pline, 179, 180. — Leur falsification dans le commerce, 180, 181.

Pasis, capitale de la France; son étendue comparée à celle de Thèbes d'Égypte, Hut. V, 87.—Son diamètre, ses portes, 87, 88.— Assiégé par les Normands, 92, 93.— Origine de son nom, 75.

Paris (La cithare de) montrée en Troade, Mém. X, 321.

Paris (M.) nommé, en récompense de son zèle et de ses lumières, inspecteur-conservateur des monuments historiques du département d'Eure-et-Loir, *Hist.* VII, 12.

Parisii (Les) donnent leur nom à la ville de Lutetia, Hist, V, 75. Voyez LUTETIA. PARLEMENT; ce nom donné à la cour royale sous saint Louis; sa composition, Mém. X, 649. — Le parlement appelé cour des Pairs; origine de ce titre, 653. — Caractères particuliers de ses arrêts, IV, 566. — Eut-il quelque part aux procédures dirigées contre le Dauphin, fils de Charles VI? Examen de cette question, 569 et suiv. — Epoque ordinaire de sa rentrée, 574. — Une table des matières de ses registres, dressée en cent huit volumes in-folio par le président Le Nain, était en la possession de M. Boissy-d'Anglas, ibid. — (Le) de Paris cassé par le duc de Bourgogne, sous Charles VI, 549; — reconnaît comme roi de France le fils de Henri V, roi d'Angleterre, 579; — rendun arrêt qui ordonne la suppression 💑 quelques vers d'un poeme du Tasse, Hist. V, 108. - de Poitiers; sa conduite, son caractère et ses actes sous le règne de Charles VI, Mem. IV, 579 et suiv.; prérogatives qu'il réclame et obtient lors de l'avénement de Charles VII, 581 et suiv.; - preuves de dévouement de ses membres au Dauphin, 582. — anglais; son origine et sa dénomination françaises, X, 655. — Parlements établis à Amiens et à Troyes, par Isabelle de Bavière, IV, 548.

PARME (Les duchés de) et de Plaisance, perdus par l'Autriche, Mém. VI, 668.

PARMÉNIDE niait le mouvement, Mém. Il, 482.

PAROLE (Ma, notre); signification et origine de cette formule en langue mongole, Mém. VI, 482, note 1; VIII, 368.

PARONE, dans l'Inde. Voyez BACARE.

PAROPAMISUS, fleuve, aujourd'hui l'Oder, Hist. I, 169.

PARTHÉNON (Le), ou temple de Minerve à

Athènes, converti en église chrétienne, contient des dalles transparentes considérées comme des objets miraculeux, Mém. III, 282. — Description de sa nef, 203. — Sa voûte détruite par une bombe, Hist. I, 272. — Pour la longueur de son frontispice, voyez HÉCATOMPÉDON.

PARTHEY (Le Docteur); son plan de l'île de Philes, Mém. X, 168.

Parthin; son époque, Mém. V, 213. Παρυφη' et παρυφαί, expliqué, Mém. IV, 267, 272.

PARURE (Luxe de la) à Rome, dans le vii siècle, Mém. III, 408.

Parwiz, roi de Perse, Mém. X, g.

Pas simple, pas double, mesure, Mém. VI, 56. — 625,000 pas de Pline égalent 500 minutes d'un grand cercle de la terre, Hist. I, 103.

PASCHAL CARYOPHILUS avait pour vrai nom Garofalo, Mém. II, 151.

Pascua, revenus publics, Mém. III, 295.
Pasi Sinus, dans la Taprobane, aujourd'hui le golfe Ramskerk, Hist. I, 122.

Pasinès ou Spasinès, relève la ville de Charax, Hist. I, 56.

Pasira, village de la Gédrosie, Hist. I, 68.

Pasirigris, fleuve; origine de ce nom donné à l'embouchure du Tigre, Hist. I, 51, 52. — N'est pas le même que le Tigre, 52. — Remonte jusqu'à Suse, 55. — Répond au Mezbour, 54. — Confondu avec l'Eulæus, et pourquoi, 54. — Pourquoi appelé à présent Karan, 56. — Ne se trouve point dans l'ouvrage de Ptolémée, et pourquoi, 64.

PASKIN, port. Voyer BAGISARA..

Pasquino (La statue de) à Rome est celle de Patrocle, suivant M. Visconti; Hist. VIII, 13, 14.

Passe-ports (Les) inventés en Égypte, comme mesure fiscale, par le gouver-neur Osama, fils de Zeid, Mém. IX, 72, 73. — Passe-port avec signalement, délivré au moine Bernard, en 870, par le miramolin de Barri, X, 532.

Passeri; ses travaux archéologiques, Hist. VIII, 7.

PASTEURS. Voyez HYCSOS.

Pastinum, instrument d'agriculture, expliqué, Mém. III, 13.—Instrument pour la culture de la vigne, 57.

Παστοί ου ανασθορορία; ce que c'était, Μόπι Χ, 184.

Pastophores ou porte-édicules d'Aménophis, Mém. X, 307.

PASTORET (M. Claude-Emmanuel-Joseph-Pierre), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8. - Prend le titre de comte en 1811, 35. — Membre de la commission chargée de continuer l'Histoire littéraire de la France, 25. -Liste de ses travaux académiques : Recherches et observations sur le commerce et le luxe des Romains, et sur leurs lois commerciales et somptuaires. Premier mémoire. Six premiers siècles de Rome, Mém. III, 285. - Second mémoire. Septième siècle de Rome et premières années du huitième, 355. — Troisième mémoire. Règne d'Auguste, V, 76. — Quatrième mémoire. De Tibère à Vitellius, VII, 125. - Voyez Commerce, LUXE, LOIS SOMPTUAIRES, COMMERCIALES des Romains.

PATALÈNE (Diverses mesures de la), Hist. F, 86.

PATERCULUS. Voyez VELLEIUS.

PATERNIA PATERNIANA, dans une inscription, Hist. I, 251. — Victorina, ibid.

PATERNIANUS (Exomius), centurion; son épitaphe, Hist. I, 251.

PATKELI; signification de ce mot, Mém. II, 176 et suiv.

PATRICIENS; origine de ce mot, Mém. II, 420, 421.

Patrocles, géographe, justifié par M. Gossellin, Hist. 1, 75. — Auteur d'une description de l'Inde, donnant des mesures plus petites que celles de Mégasthènes et de Déimaque; quelle en est la cause, 79, 80.

Patrons et clients à Rome du temps de

Romulus; leur caractère et leurs devoirs réciproques, Mém. II, 121.

Paul Diacre, jugé comme abréviateur de Festus, Mém. IV, 201.

302

Paul - Emue, vainqueur de Persée, remonte le Tibre sur la galère enlevée à ce prince, Mém. III, 35g. — Son noble désintéressement et son honorable pauvreté, X, 505, 506.

Paulin (Le P.) de Saint-Barthélemi; traduction française de son Voyage aux Indestrientales, publiée par M. Silvestre de Sacy, Mém. V, 5.

PAULMIER DE GRENTEMESNIL corrige à tort Étienne de Byzance, au mot Παρρασία, Mêm. V, 212.

Paulus d'Alexandrie; temps où il vivait, Mém. I, 232.

PAUPERES; sens de ce mot dans la loi des Alemans, Mém. VIII, 474.

Pausanias; son exactitude et son importance pour l'histoire des colonies grecques, Mém. II, 33, 34.— Lib. I, c. XLII, 5 3, corrigé et expliqué par M. Letronne, touchantles mots ay as med'HAElor et Φαμέτωφα, X, 269, note 1. — Lib. II. c. xviii, \$ 3, expliqué, III, 27, 28. - Lib. III, c. xx1, \$ 7, expliqué, 228. - Lib. VIII, c. xLI, \$6, expliqué, ibid. - Lib. IX, c. xxx111, \$ 2, expliqué, 229. — Lib. VII, c. xx, \$ 4, expliqué, 229, 230. - Ibid, \$ 2, expliqué, 230. - Lib. VI, c. xxv, \$ 2, expliqué, ibid. - Lib. VIII, c. xLI, expliqué pour les mots λίθου έροφος, 240. — Lib. IV, c. XVI, expliqué pour le mot επιθήματα, IV, 129. — Lib. VI, c. x, expliqué pour le passage relatif à Démarate d'Hérée, 179. — Lib. IX, c. xIII, expliqué par M. Raoul-Rochette, VIII, 220. — Lib. V, c. xv1, \$ 1, corrigé, III, 245.

PAUVRES des deux villes saintes; quels biens leur sont affectés en Égypte, Mém. I, 132. — Protection qui leur était accordée par la loi des Alemans, VIII, 474, 477.

PAVITENSIS restis, expliqué, Mém. IV, 251.

PAXADORE, fils d'Hécatomne, dynaste de Carie, Mém. II, 511, 512. — Alexandre le Grand recherche sa fille en mariage, 511. Voyez ADA.

Pars-Bas (Les), échus en partage, dans la succession de Charles-Quint, à son fils Philippe, qui, par sa tyrannie, en perd sept des plus belles provinces, 642. — Cédés à l'électeur de Bavière par Philippe V, retournent à la maison d'Autriche par le traité d'Utrecht, Mém. VI, 660. — espagnols, rendus à la maison d'Autriche par le traité d'Utrecht, ibid.

PE, arbre, en chinois, le mélèze, Mém. VII, 272.

Peau ayant servi à écrire un traité sous le dernier Tarquin, Mém. II, 355. — Les peaux employées comme vétement par les anciens, IV, 223, 224.

PECTEN, pectines, instrument d'agriculture, expliqué, Mém. III, 35, 36.

Πέδε, préposition, pour μετά, employé dans une inscription d'Orchomène, Mém. V, 371. — A quel dialecte cette préposition appartient plus particulièrement, ibid.

Prinagogues; leurs fonctions et leur rôle shez les Romains, Mém. IX, 419, 420, 421.

PÉDÉRASTIE (La) répendue à Rome sous les empereurs, Mém. VII, 165 et suiv.

PEDESTRIS dit d'un ouvrage en vers, Mém. VIII, 321.

Pediculi (Les), un des premiers peuples de la grande Grèce, Mém. VII, 197.—
Nommés aussi Pencetti, 207.

Pedro de Cavillam; son voyage de découvertes dans la mer des Indes, Mém. X, 547.

PEDUM (Le) était le signe des acteurs qui représentaient les habitants de la campagne sur les théâtres de l'antiquité, Hist. VII, 61. — Attribut des divinités champêtres, 61, 62.

PEGE ou Page, nom de ville, cité dans une inscription, Hist. I, 234.

Prigase, employé comme symbole dans les apothéoses, Mém. VIII, 378.

Πηγή (ή), désignant absolument la mère de Dieu, la Vierge, Mém. II, 147.

PEGOLETTI; ses voyages, Mém. VII, 413. Pégu (Golfe de). Voyez Sabaracus Sinus.

Printure; ses procédés chez les anciens, Mém. V, 329 et suiv. — Son état en Italie du temps des Tarquins, II, 347 et suiv. — Ses progrès et son application sous Auguste, V, 82. — Sur les murailles et les monuments, usitée chez les Égyptiens dans l'antiquité, VIII, 155. — En quoi elle diffère de la poésie dans les descriptions, IV, 111, 112, 113.

PRIRESC; son éloge, Hist. IX, 87. — Indifférence de sa famille pour sa mémoire, 90. — Culte que rendent à son génie MM. de Saint-Vincens, qui lui font, à leurs frais, ériger un magnifique mausolée; ce monument, renversé pendant les troubles révolutionnaires, est relevé par M. de Saint-Vincens fils, 90, 91, 97. — Sa correspondance, en 88 volumes in-4° manuscrits, est déposée à la bibliothèque de Carpentras; M. de Saint-Vincens fils en a publié quelques parties, 96, 97. — Apprend le premier au monde savant ce qu'était le grand Camaieu de la Sainte-Chapelle, Mém. VIII, 371.

Ps-King, pris d'assaut par les Mongols, sous le commandement de Tchinggis, Mém. VI, 300.

PÉLASGES (Les) paraissent avoir connu l'écriture alphabétique avant l'arrivée de Cadmus en Grèce, et l'avoir introduite dans le Latium, Mém. II, 441, 443 et suiv. — Leur alphabet, 444. — Leurs rituels, ibid. — Ont transmis la connaissance des lettres alphabétiques aux Aberigènes, 446. — Objet de deux mémoires de M. Dupuis, Hist. V, 137. — Leurs monuments signalés par Varron, Mém. V, 168. — de la seconde expédition en Italie; leurs progrès vers la mer, 168, 172. — Caractère de leurs

constructions d'édifices sacrés, indiqué par Denys d'Halicarnasse, 16q. -Leurs colonies parties de Cyllène, en Arcadie, 174. — Leurs colonies désolées et forcées d'abandonner la côte d'Italie par suite des éruptions volcaniques, 179 et saiv. — Epoque où eut lieu leur départ de la côte étrusque, 184. -Époque de leur départ de la côte tyrrhénienne, 190. — thessaliens; leur émigration à travers l'Épire, l'Adriatique, et leur établissement dans l'Ombrie, VI, 341 et suiv. — Causes qui les forcèrent de quitter l'Italie, et d'envoyer des colonies dans la Grèce et dans les régions barbares, particulièrement sur les côtes de l'Ibérie, 342 et saiv. - Ont bâti le mur pélasgique d'Athènes, 342.

PÉLASGUS, nom générique, Mém. V, 237.

— A quelle époque appartient celui qui est cité par Plutarque, Vie de Pyrrhus, ch. 1, ibid.

Πέλεκυς et securis diffèrent de πέλεκυς δίσομος et de bipennis, Mém. III, 62.

PÉLÉE, père d'Achille, fondateur de Péluse, suivant les Grecs, Mém. X, 313.

Palias; on montrait à Sicyone le vase d'airain où il avait bouilli, Mém. X, 321.

PELLITE OVES, expliqué, Mém. IV, 257; V, 97.

Pelodes sinus (Le) ou Steloas sinus, de Ptolémée, répond au golse de Délem, Hist. I, 63. — Parcouru par Néarque, 63.

PÉLUDIE, île, répond à Icare, Hist. I, 57; à Apphana, 66.

PÉLUSIUM, Péluse, ville d'Égypte; origine et étymologie de son nom, Mém. VI, 41.

Penchaud (M.), architecte à Marseille, auteur d'un savant traité sur les antiquités et les monuments historiques du département des Bouches-du-Rhône, Hist. VII, 13.— Obtient, en 1824, une des trois médailles décernées par l'Académie des belles-lettres aux auteurs des meilleures recherches d'Antiquités nationales, IX, 28.

Pender-stone, monument en pierres tournantes, existant encore en Angleterre, et qui rappelle les pierres nommées bætyles, de l'invention d'Uranus, père de Saturne, Mém. VI, 337, 338.

Pendule marquant le temps vrai, inventée par Julien Leroy, Hist. I, 267.

Pendi-AB, contrée voisine du Kaschemire; ses rapports avec la Chine sous les Thang, Mém. VIII, 106.

Pentaétéride (Période), Mém. I, 259.—
(La) des Égyptiens, élément de la période de 1460 ans, Mém. I, 221.

Πεττηκοττατήρες de Thucydide, les mêmes que les πεττηκοστήρες de Xénophon, Mém. V, 364.

PENTÉCONTERE (Le) de Ptolémée Philopator, expliqué par M. Julien-David Leroy, Hist. I, 280.

Πεντέκτενος, expliqué, Mém. IV, 269.

Pen-themo, titre commun à un très-grand nombre d'ouvrages chinois relatifs aux sciences naturelles; à quelle époque en remonte l'emploi, et à quelle occasion il fut inventé, Mém. X, 119, 120 et suiv.

Pen-thsao Kang-mou (Le). Voyez Li-chi-

PEN-THSAO KING-SOU (Le); analyse de ce traité d'histoire naturelle, Mém. X, 155, 156

Pepper-NESS, cap, l'ancien Cantium, Hist. I, 152, 199.

Péna, colonie ou établissement des Génois dans la Bulgarie, Mém. VII, 297.

Percei-Ana, ville de la Bétique, Mém. VI, 339.

PERDRIX; leur prodigieuse multiplication dans l'île d'Anaphé, *Hist.* VII, 59. — Importées seulement au xviii siècle dans l'île de Malte, *ibid.* 

PÈRE (M. LE). Voyez PYRAMIDE.

Pères-conscrits; origine de cette dénomination, Mém. II, 421.

Pergame (Les rois de), par leur noble rivalité avec les rois d'Alexandrie, pour la création de leur immense bibliothèque, donnent lieu à la fabrication d'une foule d'ouvrages supposés, Mém. II, 268.

TABLE

Περί seul et joint à κύκλω, expliqué, Mém. VIII, 199.

Périclès; son épouse et ses fils, Mém. III, 148.

PÉRIMÈTRES de la terre, donnés par les anciens, Mém. VI, 46 et suiv.

PÉRIODE (La) OBATOIRE, inconnue de Corax le rhéteur, Mém. II, 64.

PÉRIODE CANICULAIRE, Mém. I, 200 et suiv.

— Dates de ses différents retours 241, 246, 247, 249. — Soumise au mouvement de progression de l'étoile caniculaire, 247. — Son anticipation connue d'Hipparque, 248. — Voyez Période sothiaque, et Grande Période.

Période sothiaque ou caniculaire; son commencement, Mém. I, 289. Voyez ciaprès.

PÉRIODE (GRANDE) ÉGYPTIERNE ou période sothiaque; son établissement et sa formation, Mém. I, 221 et suiv. — Quand elle a été connue, 222. — De mille quatre cent soixante et une années vagues, Hist. V, 140.—Voyez ci-après Péalode et Périodes.

PÉRIODE de 30 ans, mentionnée dans l'inscription de Rosette, discutée, Mém. I, 254 et suiv. — Voyez ci-après.

Période de 59 ans, inventée par CEnopides, Mém. I, 264. — de 76 ans, inventée par Calippus, 265 et suiv. — de 304 ans, imaginée par Hipparque, 268. — Origine et défauts de toutes ces périodes, 268, 269. Voyez ci-après.

Période de 600 ans, ou le néros des Chaldéens, Mém. I, 256. Voyez ci-après.

Période (La) de 1461 années vagues n'était point une grande année, Mém. I, 222 et suiv. — D'où elle date, 241 et suiv. — Examen et réfutation historique de l'opinion des anciens, qui croyaient que le renouvellement de cette période procurait de grands biens aux hommes, 243-252. — N'est pas même une pé-

riode; origine de cette prétendue période, 253, 254. — Inventée sous les Ptolémées, et inconnue des astronomes, 294, 295. Voyez ci-après.

PÉRIODE de Calippus, Mém. I, 222. Voyez ci-après.

PÉRIODE d'Eudoxe de Coide, Môn. I, 222. Voyez ci-après.

PÉRIODE de Philolaus, Mém. I, 222.

Périodes astronomiques des Grecs, Mém. I, 259 et suiv. — Pentaétéride, 259. — Ennéaétéride; ses inventeurs, ibid.; son origine égyptienne, 260. — Octaétéride, 259, 260. — Ennéadécaétéride, 261.

PÉRIPATÉTICIENS; en quoi ils différaient des stoiciens dans la définition du bien et du mal, Mém. II, 94, 95.

Périple de Néarque. Voyez Néarque.

PÉRIPLE de la mer Erythrée; son origine, sa date, son examen et son appréciation, d'après M. Gossellin, Hist. I, 85, 86, 99 et s. - Epoque de sa rédaction, suivant M. Letronne, Mem. IX, 174, note 2; X, 223. Voyez Périples. - Mal jugé par les géographes modernes, Hist. I, 87. — Où s'arrêtent ses mesures, ibid. - Son auteur paraît avoir suivi une autre carte que celle d'Ératosthènes, 88. -Opinion de son auteur sur la direction de la côte de l'Inde, 88, 89. — Terme de ses connaissances locales, 8g. — Reproduit une partie de l'hypothèse de Patrocles et d'Eratosthènes, sur la position des Sinae, sur la mer Caspienne et les Palus Mæotides, 90. Voyez ci-après.

PÉRIPLES des anciens; exactitude primitive de leurs mesures; procédés par lesquels les navigateurs paraissent l'avoir obtenue; causes des altérations successives de ces itinéraires, Mém. IX, 87.

PÉRIPTÈRE. Voyez TEMPLE.

PÉRISTYLE; recherches sur le sens de ee mot, Mém. IV, 348; VIII, 161 et suiv. Voyez Περίστυλον et Περίστυλος. — des temples périptères, III, 196.

TOME XI.

Περίστυλος; sa signification, Mém. IV, 348. Voyez Περίστυλος.

Περίστυλος; recherches sur le sens de ce mot, Mém. VIII, 161 et suiv.

Périzonius; ses travaux sur la statue de Memnon, appréciés par M. Letronne, Mém. X, 250.

Perke, premier nom de la Thrace, et Perkes, premier nom du fleuve Bætis; cause de la similitude de ces noms, Mém. VI, 339. Voyez Perkes.

Perkes, premier nom du fleuve Bostis, Mém. VI, 33q. Voyez aussi Perke.

Perles; à quelle époque le goût s'en répandit à Rome, et quantité extraordinaire qui en fut portée au triomphe de Pompée, Mém. III, 427. — Loi somptuaire sur leur usage, 434. — Objet particulier de luxe chez les Romains, V, 105. — Usage insensé qu'en font Cléopâtre et le fils d'Esope le comédien, 105, 106. — Quand devenues communes à Rome, 106.—Inspirèrent, dit-on, à César l'idée de conquérir Albion, 107.—Prix excessif que mit César à une seule perle, ibid. — De quelle contrée et à quelle époque le commerce les importa à Rome; combien elles y étaient recherchées; avec quelle profusion elles étaient employées dans la parure de Caligula et de l'impératrice Lollia Paulina, son épouse, VII, 139, 140. — Devenues fort à la mode sous le régne de Néron, qui en garnissait les masques des histrions; les femmes cessent à cette époque d'en porter une seule comme par le passé, 160.

PEROTTI. Voyez PHÈDRE.

Perrispa; cap, terme des connaissances des Grecs et des Romains sur les parties septentrionales de l'Europe, *Hist*. I, 185.

Perruques (Les) ou faux cheveux étaient fort perfectionnées et fort en usage à Rome pour les deux sexes, Mém. VII, 162, 170.

Persæ, ancienne peuplade espagnole; son origine, Mem. VI, 339.

Pansans; leurs rapports avec la Chine, sous les 'Wei, Mém. VIII, 108.

Perse (Mesure des côtes de la) parcourues par Néarque, Hist. I, 47; suivant la carte moderne, 49. — (Limite de la) dans Ptolémée, 62. - Son commerce avec les Romains, au siècle d'Auguste, Mém. V, 136. - Les rois de Perse étaient considérés comme des vassaux par les premiers successeurs de Khoubilai, VIII, 74.—Les souverains mongols de la Perse, devenus peu à peu tout à fait indépendants du khakan, finissent même par en être entièrement ignorés, 75. — Sous quels noms les Chinois désignent une partie de la Perse orientale, 102. - La Perse est le plus occidental des pays avec lesquels les Chinois aient eu des rapports immédiats dans le viie siècle; récits qu'ils font d'événements arrivés en Perse, qui sont beaucoup mieux connus d'ailleurs, 102 et suiv. - Exposé de ses rapports politiques avec l'empire chinois, sous les Thang, ibid. — Chronologie des rois de Perse. Voyez HIRA. - Voyez PERSES. Pense, poète; le titre de sa deuxième sat. De bona mente, expliqué, Hist. I, 244. PERSEA (Le), ou Lebak, a disparu de l'Egypte, Hist. III, 31.

Persée (Le mythe de) et d'Andromède, transporté de Joppé en Phénicie à Méroé et sur les bords de la mer Rouge; conséquences historiques de ce fait, ignoré généralement des anciens et des modernes, Mém. X, 322, 323. — Voyez Candélabre et Harpè.

Perses; origine de leur nom, Mém. II, 409, 410. — Trompent Hérodote dans les notions qu'ils lui donnent sur l'Inde, Hist. I, 74, 75. — Ne connaissaient pas le Gange 75. — Leur passion pour la chasse, Mém. II, 207. — Pour leur système métrique, voyez Système Métrique. — Voyez Perse et Persans.

PERSES, toiles; leur origine et leur antiquité, Hist. IX, 56.

PERSIQUE (Golfe). Voyez GOLFE.

PERSONNES (De l'état des) en France sous les rois de la première race; par M. Naudet, Mem. VIII, 401-597.—Première partie. I. Noblesse, ibid. Voy. Noblesse. - Divisions des personnes établies par les lois barbares, d'après le prix des hommes, chez les Bourguignons, 408; chez les Alemans, les Angles, les Thuringiens et les Frisons, 409; chez les Saxons, 410. — Antrustion des Seliens et des Ripuaires; son caractère nobiliaire et ses priviléges, établis contre l'opinion de Montesquieu, de l'abbé de Gourcy et de M. Meyer, 410 et suiv. - Etat des enfants ou mineurs dans le royaume des Francs, 419. - II. Origine du vasselage dans les mœurs des Germains, 422. et suiv. Voyez VASSBLAGE. -- III. Origine des terres allodiales et des terres feodales, 430 et suiv. - IV. Nature des bénésices on siefs de la première race, 433 et suiv. Voyez Bénépices et Fiers. — Conclusions de la Première Partie, 449. - Seconde Partie. Personnes de condition libre. Division générale des habitants du royaume des Francs, 455.-I. Peuple Franc, 457 et suiv. Voyez FRANCS. — II. Des Romains. Leur condition et leur état civil dans le royaume des Francs, 492 et suiv. Voyez Romains. - III. Influence de l'état politique sur la condition des personnes, 498 et suiv. — Pouvoir absolu des rois; leurs ordres appelés préceptions, 499. — Absence ou violation des lois protectrices de la liberté, de la propriété, et de la vie des individus, 500 et suiv. - Dégradation rapide et complète des hommes de condition libre depuis l'établissement des maires du palais; progrès et accroissement de l'autorité des grands; extinction de la classe moyenne de citayens; origine et établissement de la féodalité, 506, 507.—IV. Nations barbares sujettes des France, 508 et suiv. — Juifs. 510. Voyez Juirs. — Résumé de la seconde

partie du Mémoire, 511. — Troisième partie. Clergé, 512 et suiv. - I. Considérations préliminaires. — 1° De l'esprit des peuples de la Gaule, par rapport à la religion, 513 et suiv. — 2º De la sanction ecclesiastique : sa puissance ; excommunication; ses effets, 517, 518. II. Hiérarchie et gouvernement de l'église. 1° Le pape et le vicaire da pape, 522 et suiv. — 2° Division du territoire, 525. — III. Synodes ou Conciles, 526. — IV. Métropolitain, 527. — V. Evêques, prêtres et autres clercs, 528. Voyez CLERGÉ. Rapports du clergé avec le siècle. 1º Privilèges personnels, 533. Voyez CLER-Gi. - 2º Privilèges réels, 537. Voyez CLERGE. - État des évêques 542 et saiv. Voyez Évêques. — Influence générale du clergé, 553 et suiv. Voyez Clergé. — Quatrième Partie. Des Serfs, 562 et suiv. Voyez SERFS. — (Des) en France, jusqu'au xiii siècle, relativement à la naissance, au mariage et au décès, X, 715. Voyez Droit Coutumier.

PESCENNIUS NIGER (Réponse de) à ses soldats qui lui demandaient du vin, Mém. V, 80.

PESSELIER (M.), Hist. VII, 214. Voyez MENTELLE.

Pa-THING (Gouvernements de) et de 'An-si; leur extension dans la Tartarie, au vii et au viii siècle, Mém. VIII, 106.

PETILIA, ville; date de sa fondation, Mém. V, 148.

PÉTIS (François) DE LA CROIX a laissé une traduction manuscrite du livre des Druzes, Mém. III, 120 et suiv. — Renseignements sur sa traduction des livres sacrés des Druzes, entreprise par ordre de M. de Pontchartrain, IX, 35.—Son opinion mai fondée sur le nombre des parties dont se composait le recueil entier des livres sacrés des Druzes, 41 et saiv.

PETIT-BADEL (M. Louis-Charles-François)
porté sur la liste des membres composant la troisième classe en 1811, Hist. I,

36. — Remplace M. Gaillard, 33. — Membre de la commission chargée de l'histoire métallique de l'empereur Napoléon, 23. — Liste de ses travaux académiques: Mémoire sur l'origine grecque du fondateur d'Argos; Mém. II, 1-43.— Examen de la véracité de Denys d'Halicarnasse; de l'authenticité des sources de son récit concernant l'établissement des colonies pélasgiques en Italie, et les canses physiques qui leur firent déserter cette contrée, V, 143-262. — Défense de l'antorité de Denys d'Halicarnasse sur l'époque de la colonie d'Enotrus, qu'il sixe à la dix-septième génération avant la prise de Troie, 222-262. - Mémoire sur les origines des plus anciennes villes de l'Espagne, VI, 324-372.

Pérosinis; ses prétendus écrits, Mém. 1, 236, 238, 239.

Perocs [Petens], fils de Mnesthée; remarque de M. Letronne sur la forme égyptienne du nom de ce personnage homérique, Mém. X, 330, note 1.

PÉTRARQUE écrivait ses vers sur son pourpoint de peau, Mém. IV, 275.

PÉTRONE, Satyr. cap. 56, expliqué, touchant les mots per argentum æs videt, Mém. IX, 198. Voyez LA PORTE DU THEIL.

PETROUN, nom du château Saint-Pierre, Mém. II, 581.

PEUCENI, peuple cité par Tacite; son emplacement, Hist. I, 179.

Peucerii (Les), nommés aussi Pediculi, Mém. VII, 207.

Peucerius; son époque et sa généalogie, Mém. V, 211. — (Colonie de), II, 35. — Preuves de la réalité de sa colonie; son époque, V, 160 et suiv.

PEUTINGER (La Table de) corrigée pour le mot Sigodum, Mém. V, 388. — Rectifiée et expliquée, 405. — Corrigée pour quelques points de la voie Appienne dans le territoire de Naples, par M. Walckenaer; VII, 194, 195, 199. — Éclaircie par le même, aux mots Port. Pedic.,

196. — Segm. VI, D, corrigée et éclaircie par le même, 205.

308

PE-YAN, célèbre général mongol sous Khoubilai, défait les princes mongols révoltés contre Nan-mou-ho, gouverneur de la Tartarie, Mém. VII, 279. — Envoyé par Khoubilai pour commander toutes les troupes de Ho-lin, il est le premier qui ait été revêtu d'un commandement aussi étendu, ibid.

Pe-yang, titre honorifique de Lao-tseu, Mém. VII, 4.

Peyre (M.); influence de ses ouvrages, Hist. I, 278.

Prefret (M.), cité, Mém. VI, 62.1.— Son jugement sur la politique suivie par les deux branches de la maison d'Autriche, 663.

Φανιόλιον; son sens, et son étymologie, Mém. IV, 307.

PHENIPPUS, père de Callias; date de son Archontat, Mém. III, 131.

Φαιτόμετα; valeur de ce mot, Mém. 1, 284. PHAMÉNOTH OU PHAMÉNOPH. Voyez Amé-NOF.

PHAN-TCHAO, général chinois, rétablit et étend par ses victoires la puissance chinoise dans la Tartarie occidentale, dont il est nommé gouverneur général; il ordonne un voyage de découvertes dans la mer d'Occident; importance de ses résultats, Mém. VIII, 123.

Phan-young, fils du général Phan-tchao, nommé gouverneur d'Occident, parvient à rétablir la puissance chinoise dans la Tartarie, Mêm. VIII, 126, 127.

PHARAONS (Les) font les premiers des concessions de terre en Egypte, Mém. I, 7.

PHARES des anciens; leur forme et leur construction, Mém. IV, 421, 422.

PHARMACEUTRIE (La) de Théocrite, examinée par M. Lévesque, Hist. III, 1 et suiv. — Comparée à celle de Virgile, 10.

PHARUS, fondateur de Pharos, suivant les Grecs, Mém. X, 313. Φασί, λέγουσι, ἱστοροᾶσι, distingués et expliqués, Mém. VIII, 141, 142, 143.

PHASIS, fleuve de la Taprobane, sa position, Hist. I, 122.

PHAVONE, peuple; leur emplacement et leur nom moderne, Hist I, 183.

PHÈDRE, fabuliste latin; Observations sur les fables récemment publiées à Naples et attribuées à Phèdre; par M. Vanderbourg, Mém. VIII, 316-362. — Quelques détails relatifs à la découverte et à la publication de ces fables, et à l'état du manuscrit de Perotti qui les renferme, 316, 317. — Opinions de MM. Cassitto, Jannelli, Ginguené, Adry et Heyne, sur l'authenticité de ces apologues, 317, 318.— Examen et réfutation de l'argument tiré d'un passage de Sénèque, Consol. ad Polyb. c. xxvii, par lequel M. Jannelli veut établir que, comme il n'a existé aucun fabuliste latin depuis Phèdre jusqu'à Peretti, les nouvelles fables ne peuvent appartenir qu'à Phèdre, 318. — Réfutation du moyen tiré des fables de Romulus, 323 et suiv. — Rechèrche et examen des sources où Romulus a puisé, 324 et saiv. -Paralièle des fables de Romulus avec celles du ms. de Perotti, 325 et suiv .n'a pas composé plus de fables qu'il ne nous en reste de lui, comme le prétend M. Jannelli, 329 et suiv. — Le manuscrit de Pithou ne paraît pas avoir été mutilé; ce qui résulte de l'inspection qu'en a faite M. Vanderbourg, 332 et s. - Examen des raisonnements fondés sur le mérite de la nouveauté et de l'invention, attribué aux fables récemment découvertes, 334 et suiv. - Analyse de la fable I, 336; de la fable III, ibid.; de la fable IV (corrigée à tort par M. Cassitto), 337; de la fable IX, ibid.; de la fable X, 337, 338; des fables XI et XII, XVI et XIX, 338; de la fable XV, ibid.; de lá fable XVII; des fables XXII et XXIV, 339; de la fable XXV, ibid.; des fables XXVI, XXVIII, XXX et XXXI,

VIII, 33q. — Appréciation des nouvelles fables sous le rapport du style et des détails, 340 et suiv. - Fautes contre la versification, 340. — Impropriété des termes gloria tauri trucis et corpus ad ævum, de la fable II, ibid.; de volubilis, fable VI, 341; de Python pour Pythia. fable VII, ibid.; de imperium romanum, fable IX; de querela major accrescat, fable XI, 341, 342; de objurgari, battre, et de tollere, voler, dérober, fable XVI, 342; de facere partes facinoris, fable XVII, v. 7, ibid.; de pecus, au neutre, pour désigner un seul animal, fable XVIII, v. 4, 342, 343; de in terram arripiens, fable XXI, 343; de venator citus, fable XXVII, 344. — Examen critique des deux dernières fables, dont on ne peut contester l'originalité; fable XXX, 344 et suiv.; fable XXXI, 346 et suiv. — Insignifiance de quelques rapprochements établis entre les passages des nouvelles fables et celles de Phèdre, 347 et suiv. — Opinion de M. Heyne, sur les nouvelles fables, 348 et saiv. — Examen et réfutation des raisonnements basés sur la disposition même du manuscrit et sur le prologue de Perotti, qui en est la préface, 349 et suiv. - Importance du prologue supprimé dans la plupart des éditions, 351 et suiv. — Ce prologue renferme le seul moyen de justifier Perotti de l'accusation de plagiat, 354, 355. — Conclusions des observations, d'où il résulte que les nouvelles fables ne sont pas de Phèdre, 356.—Conjectures sur l'auteur ou les auteurs véritables de ces fables, ibid. et suiv. Elles paraissent en grande partie composées par Perotti lui-même pour l'usage et l'instruction de son neveu, 360 et suiv.

PHEDRE, personnage d'un dialogue de Platon, n'a pu converser avec Socrate, suivant Athénée, Mém. II, 69. — Analyse de ce dialogue, ibid. et suiv.

Phégée, frère de Phoronée, et le même

qu'Ezée, enseigne aux Arcadiens l'usage du fruit du φηγός, Mém. V, 250. Voyez Ézés.

Phengites, pierre spéculaire; sa transparence et son éclat, Mém. III, 279.

PHÉNICIE (La) reçoit des colonies romaines sous Claude, Mém. VII, 145.

Phéniciens (Les), inventeurs de l'écriture alphabétique; comment ils en répandirent l'usage, Mém. II, 429 et saiv.—
Obscurité qui règne sur leurs lois commerciales et maritimes, X, 521.—
Marche progressive de leurs colonies, Hist. I, 59, 60.— Partis de la mer Érythrée, 59.— Partis du golfe Persique, suivant Strabon, 60.— Leurs plus anciens établissements, ibid.— donnent les noms de Sidon, de Tyrus et d'Aradus, aux nouvelles villes qu'ils fondent, ibid. Voyez ci-après.

Phéniciens (Les) de Tyr franchissent les premiers les Colonnes ou le détroit de Gibraltar, Hist. I, 124.— pénètrent dans la Tartesside, où ils trouvent et d'où ils rapportent une quantité extraordinaire d'argent, ibid. — Leurs tentatives pour s'établir dans le détroit de Gibraltar ou des Colonnes, ibid. et suiv. - s'avancent d'abord jusqu'à Calpe, où ils tentent de s'établir, ibid. — pénètrent ensuite jusqu'à la hauteur d'Onoba, ibid. enfin abordent à Gades, où ils bâtissent un temple d'Hercule et une ville, 124, 125. — fondent Gadir, 125. — Après la destruction de l'ancienne Gadir, s'établissent à la pointe occidentale de l'île de Cotinassa, et donnent le nom de Gadir à leur nouvel établissement. 128. Voyez ci-après.

Phéniciens (Les) de Gadir paraissent avoir pénétrédans les mers du nord, pour aller à la recherche de l'ambre, Hist. I, 161. Phénippe, riche Athénien, connu par un

plaidoyer de Démosthène; étendue et produit de sa propriété, suivant M. Letronne, Mém. VI, 219.

Phénix. Voyez Phoenix.

Puénousnes; signification propre de ce mot chez les anciens, Mém. I, 284.

PHÉRÉCYDE, le premier, écrit en prose sur la philosophie, Mém. II, 312.

PHILA, fille de Séleucus et de Stratonice, et épouse d'Antigone Gonatas, Mém. IV, 99.

PHILEMON. VOYEL MORIMARUSA.

PHILES. île; Observations sur l'époque où le paganisme a été définitivement aboli à Philes, dans la kaute Egypte; sur le rôle que cette île a joué entre les règnes de Disaletien et de Justinien; et sur l'arigine et l'emploi de l'ère de Diocletien ou des Martyrs; à l'occasion de quatre inscriptions des v'et vie siècles; par M. Letronne, Mém. X, 168-217. Section première. Inscriptions paiennes. \$1". Texte et explication, 170, 171 et suiv. - Fixation de la date des deux inscriptions, 178 et suiv. — \$ II. Observations historiques, 181. — Il résulte de ces deux inscriptions et d'un passage de Priscus, que le culte d'Isis et d'Osiris s'exerçait encore librement à Philes soixante ans après l'édit de Théodose, ibid. et suiv. - Cette île fortifiée par Dioclétien, 187 et suiv. - Philes et son voisinage deviennent, sous Dioclétien, le boulevard de l'Egypte, 190. — Plan de Philes, 168. — Narsès le Persarménien y abolit le culte d'Isis par ordre de Justinien, 193. — Section deuxième. Inscriptions chrétiennes. \$1er. Texte et explication, 194. - Description du lieu où elles se trouvent, 195, 196. — Leur transcription en caractère vulgaire et leur traduction, 196 et suiv. - Fixation de l'époque de ces inscriptions, 200, 201. - \$ II. Inductions historiques, 205 et suiv. - Section troisième. De l'ère de Dioclétien, 208 et suiv. Voyez Enz. — Notes et additions pour le mémoire, 766 et suiv. - Sur l'époque de l'abolition définitive du culte paien à Philes, voyez aussi M. Letronne, Nouvel examen de l'inscription du roi nubien Silco, Mém. IX, 162, 163.

PEILETÉRERN (Pied). Voyez PIED ROYAL. Philippe de Macédoine; analyse de sa Lettre aux Athéniens, Mém. II, 246.

PEILIPPE, empereur romain, parvenu de l'extraction la plus basse au trône par l'assassinat du jeune Gordien, donne plus qu'aucun autre l'exemple de la rébellion, et son succès enhardit d'autres chess à tenter la même fortune, Mêm. VI, 552. - Fait frapper une médaille en commemoration de son élévation à l'Empire, suivant M. Tôchon d'Anneci, 536. — Était fils de Marinus, suivant M. Tôchon, ibid.

PHILIPPE, fils de Philippe, empereur romain, représenté sous le nom de César, sur une médaille de la colonie de Bostra, Mém. VI, 544, note 1.

PHILIPPE I", fils aîné de Henri I", roi de France, associé au trône par son père, est à l'âge de sept ans couronné et sacré à Reims, Mém. IV, 490; procès-verbal de cette cérémonie, ibid. et suiv. - Associe Louis le Gros au trône, 494. -Pourquoi il ne fit pas cousonner son fils' à l'exemple de ses prédécesseurs, 498. --- Sa mort, 499.

PEILIPPE, fils aîné de Louis le Gros et d'Adélaide de Savoie; raisons qui engagèrent son père à le faire sacrer de son vivant; date et circonstances de son sacre et de sa mort, arrivée avant celle de son père, *Hist.* IV, 496; V, 95.

Philippe, septième fils de Louis le Gros et d'Adélaide de Savoie, archidiacre de l'église de Paris, Hist. V, 95.

PERLIPPE de Chaumont, fils ou petit-fils de Guillaume de Chaumont et d'Isabelle, fille de Louis le Gros, Hist. V,

PHILIPPE II, ou AUGUSTE, est le premier roi capétien qui n'ait point associé son fils au trône, Mêm. IV, 497. — Examen de différentes circonstances qui ont accompagné son sacra, X, 613 et suiv. - Ses acquisitions et ses domaines en France, objet d'un prix proposé et décerné par l'Académie des inscriptions, Hist. IX, 43.

PHILIPPE III, ou LE HARDI, transporte à St-Denis les ossements de saint Louis, H. III, 71.—Réfutation de l'opinion qui attribuait aux stations que fit ce prince en remplissant ce pieux office l'érection des colonnes qu'on mit sur la route de Paris à Saint-Denis, 72. — Histoire de la querelle qu'il eut à soutenir contre Alfonse X, surnommé le Sage, au sujet de la dot de Blanche, fille de saint Louis, et des fils de cette princesse, Alsonse et Ferdinand de la Cerda, dépouillés de leurs droits à la couronne, Mom. IX, 479 et suiv.; 497 et suiv.-Mémoire de M. le baron Silvestre de Sacy sur le Traité fait entre le Roi de Tunis et Philippe le Hardi, en 1270. pour l'évacuation du territoire de Tanis par l'armée des croisés, 448-477. — Exposé des circonstances qui ont amené le traité; ses clauses d'après les historiens contemporains, 448 et suiv. -Examen d'une difficulté relative à un article de ce traité qui aurait accordé aux chrétiens la faculté de prêcher leur religion et de faire des prosélytes parmi les musulmans, 451 et suiv. — Abou-Abd-allah Mohammed, roi de Tunis à l'époque du débarquement et de la mort de saint Louis; détails historiques sur ses ancêtres et sur son père, 457. - Récit de l'expédition de saint Louis en Afrique et de celle des princes croisés, extrait des auteurs arabes, 457 et suiv. - Texte et traduction du traité retrouvé par M. Silvestre de Sacy, 462, 463 et suiv.—Remarques sur la langue dans laquelle le traité aura été rédigé en premier lieu, 472; sur sa date, 475; et sur le caractère neskhi dans lequel il est écrit, 475 et suiv. — Memoire de M. Silvestre de Sacy sur une correspondance de l'empereur de Maroc Yakoub, fils d'Abd-alhakk, avec Philippe le Hardi, conservée dans les archives du Royaume,

478-506. - Exposé historique des circonstances qui ont donné lieu à cette correspondance, 478 et suiv. - Texte et traduction du traité d'alliance d'Yakoub, roi de Maroc, avec Alphonse X, dit le Sage, roi de Castille et de Léon, 484. — Lettre adressée par Yakoub à Philippe le Hardi pour l'engager à intervenir en faveur d'Alfonse X; texte et traduction de cette pièce originale retrouvée et publiée par M. Silvestre de Sacy, 488 et suiv. - Lettre d'un prince de la famille des rois de Grenade à Martin, roi d'Aragon; texte et traduction de cette pièce publiée par M. Silvestre de Sacy, et accompagnée de recherches sur son auteur et sur la chronologie des rois de Grenade, 498 et suiv.

PHILIPPE IV, ou LE BEL, défend avec fermeté et constance les droits de sa couronne contre les prétentions de Boniface VIII à la suprématie sur les rois, M.VI, 603, 604. — Origine de ses différends avec le saint-siège, 604, note 1. Voyez Guichard, — Relève l'autorité de la pairie ou du parlement pour abattre la puissance des grands vassaux de la couronne, X, 650 et suiv. — Cause principale de ses différends avec Édouard, roi d'Angleterre, 651. — Surnommé le faux-monnayeur; pourquoi, IX, 217. — Ses réglements relatifs au commerce, X, 544.

PHILIPPE, fils de Maximilien, empereur d'Autriche, et de Marie, fille de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, épouse, en 1496, Jeanne, infante d'Espagne; importance de ce mariage pour la maison d'Autriche, M. VI, 638, 639.

PRILIPPE DE MORVILLIERS, président du parlement établi à Amiens par Isabelle de Bavière, Mém. IV, 548. — Est appelé pour présider le parlement de Paris créé par le duc de Bourgogne, pendant la démence de Charles VI, 549. — Assiste pour le parlement à l'assemblée du palais de Saint-Pol, 558, 567.

PHILIPPE, fils de Charles-Quint, partage avec son oncle Ferdinand la succession de son père, et reçoit la souveraineté des Pays-Bas avec tout ce qui composait la monarchie espagnole. Mém. VI, 642. — La tyrannie de ce prince lui fait perdre les plus belles provinces des Pays-Bas, ibid.

Philippe V, petit-fils de Louis XIV, est crée roi d'Espagne par le testament de Charles II, *Mém.* VI, 659.

Філінтеїот, à Olympie, Mém. III, 183. Риштррецы à Olympie, Mém. III, 183. Риштримия, Hist. I, 241.

Philippopolis de Thrace fondée par Philippe, fils d'Amyntas, roi de Macédoine, Mem. VI, 534.— Appelée d'abord Poneropolis, 543, note 1. - Sa fondation attribuée à tort par quelques auteurs à l'empereur romain Philippe, ibid. — Sa richésse èn médailles; époque à laquelle s'arrête la série de ses impériales, 534. -C'est à tort, suivant M. Tôchon d'Anneci, qu'on attribue à cette ville la médaille qui offre la légende : ΦΙΛΙΠΠΟ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΔΩΝΙΔΣ. S. C., 534, 540. — Confondue par les antiquaires avec une autre Philippopolis, fondée, suivant M. Tochon, par l'empereur romain Philippe, en Arabie ou dans la Trachonite, 540, 542 et suiv. — Prise à tort pour Bostra, 544. Voyez Bostra.

Φιλόχρηστος pour φιλόχριστος, dans une inscription, Mém. II, 126.

Philolaus; sa période astronomique, Mém. I, 222. — Admettait le mouvement de la terre, 265. Voyez HICÉTAS.

Peilon, un des architectes du temple de Cérès à Éleusis, Mém. III, 258, 260. — Ajoute un prostyle au temple de Cérès à Eleusis, II, 298.

Philon, professeur public à Rome du temps de Cicéron, Mém. III, 382.

Philon, Juif; De Mund. incorrupt., t. II, p. 497, ed. Mangey, expliqué touchant une opinion attribuée à un Diogène, Mem. I, 276.

Philosophes grecs établis à Rome, Mém. III, 382. Voyez ci-après.

PHILOSOPHES (Les) bannis de Rome, avec les rhéteurs, par un décret du sénat de l'an 593, et un édit des censeurs de l'an 662; exposé des circonstances dans lesquelles ces mesures furent prises, et des motifs qui les provoquèrent, Mém. IX, 400 et suiv. Voyez aussi III, 344. — Persécutés à Rome, depuis Vespasien jusqu'à Nerva, IX, 427. — Protégés par Adrien et ses successeurs, ibid. et suiv. Voyez Philosophie grecque.

Philosophie; comment elle était enseignée à Rome du temps de Sénèque, Mém. IX, 445, note, col. 2 et suiv. — Passage des doctrines pythagoriciennes et plaioniciennes à la Chine, au temps de Laotseu; communication et développement des principes de la philosophie égyptienne dans cette contrée, VII, 48. Voy. Philosophie greque, Philosophie stoioue.

Philosophie grecque (La) odieuse aux premiers Romains, Mém. II, 318. — Exposé de son introduction et de ses progrès à Rome, III, 382. — Ses rapports avec la doctrine de Lao-tseu et des Tao-sse à la Chine, VII, 25, 26 et suiv.

PHILOSOPHIE STOIQUE. Voyez ZÉNON.

PHILOSTRATE, Vit. Soph. lib. I, Proam. p. 481, 482, commet un anachronisme en faisant parler l'orateur Eschine en présence de Mausole, Mém. II, 521. — Vit. Apoll. Tyan. VI, \$4, p. 232, expliqué, X, 278. — Corrigé par M. Letronne, ibid. 279, note 2. — Vit. Apoll. Tyan. VI, \$23, p. 264, corrigé par M. Letronne, touchant les mots éx aurãr, 279, note 2, et Additions, 771. Voyez Apollonius de Tyane.

Phing-ri, empereur de la dynastie des Han; son époque; changements introduits sous son règne dans le gouvernement de la Tartarie occidentale, Mém. VIII, PHIRMUS, Mém. V, 156.

Phinouz, fils et successeur de I-sse-tse, ou Isdedjerd, roi de Perse; ce que les auteurs chinois nous apprennent de son règne, Mém. VIII, 103.

Φλύακες, bouffons, Mém. V, 282.

Procéens; à quelle époque ils ont découvert Tartesse, Hist. I, 130. — Époque de leur arrivée à Tartesse, 136. — S'établissent les premiers d'entre les Grecs dans la Celtique, 137. — Fondent Marseille, et établissent des colonies; ibid.

Phoenicon, ville des Blémyes, Mém. IX, 154.

PHŒNIX (Mémoire de M. Larcher sur le), Mém. I. 166-307. — Mentionné pour la première fois par Hérodote, 168, 183. -Sa description d'après Hérodote, 168; d'après Ezéchiel, 168, 169; d'après Achillès Tatius, 169; d'après Tacite, 170; d'après Lactance, ibid.; d'après Claudien, 170, 171. — Ce qu'en dit Lucien, 172. — Diverses opinions des anciens sur sa patrie, 172 et suiv. -Différentes traditions des auteurs anciens sur sa naissance, sa mort et sa résurrection, 175 et suiv. - Fournit aux auteurs ecclésiastiques une preuve en faveur de la résurrection, 178, 179.— Son apparition en Égypte considérée comme certaine du temps de Tacite, 179. - Remède merveilleux tiré de ses cendres, ibid. - A quelle époque on a commencé à lier ses apparitions avec les périodes astronomiques, 182. — Inconnu à Hésiode, 182 et suiv. -Première mention de lui chez les Latins par Manilius, 186. - N'est point un symbole des grandes années astronomiques, 287 et suiv. — N'était pas encore considéré comme l'emblème du soleil du temps d'Ovide, 189. — Opinion ridicule des rabbins sur cet oiseau, 191, 192. — Epoque de son apparition en Egypte, suivant Tacite et Pline, 102, 193. — Son habileté dans le calcul, suivant Elien, 195. - Durée de son existence d'après Hérodote, 181 185; d'après un prétendu passage d'Hésiode, cité par Plutarque, 182; d'après Manilius, 186; d'après Chærémon, 188; d'après Ovide, ibid.; d'après Pomponius Méla, 189; d'après Sénèque; ibid.; d'après Pline, 190; d'après Plutarque, ibid.; Martial, 190, 191; Saint-Clément le Romain, ibid.; le rabbin Janna, 191; Tacite, 192; Solin, 193, 194; Aurelius Victor, 194, 195; Philostrate, 195; Élien, ibid.; d'après Lactance, ibid.; saint Epiphane, saint Ambroise et saint Jérôme, ibid.; saint Grégoire de Nazianze, 196; Horapollon, ibid.; Ausone, 197; Claudien, ibid.; Nonnus, ibid.; George le Syncelle, 197, 198; Glycas, 199. — Opinion la plus générale sur la durée de sa vie, 199, 200. — Apporté à Rome; à quelle époque, 194. — Son. apparition sous le règne de Claude, sous Ptolémée Evergète, sous Amasis, 198. — Quel est le dernier écrivain qui en ait parlé, 199. — N'est point un emblème du soleil, comme le prétend M. Dupuis, 200. — Considéré comme un emblème de l'âme, 196, 305. — (La fable du), expliquée par M. Dapuis comme symbole de la période sothiaque ou caniculaire, Hist. V, 140.

Phoenus, maître de Méton, observe les solstices à Athènes, Mém. I, 260.

Procures trouvés quelquesois sur les bords de la mer Caspienne. Mém. X, 384. Voy. Τετραγωνοπρόσωπα — Combattant contre des ours, dans les jeux du cirque, 453.

Phononée n'était point Égyptien, Mém. II,

Phononide. Voyez Hellanicus de Lesbos. Φώσσων, mouchoir, Mém. IV, 310.

Φῶτα, expliqué, Mêm. II, 442.

Pнотіus, corrigé, touchant la date de la mort d'Agésilas, Mém. II, 513, note 1. Pнои-Lo, ville; sa description, Mém. VII, 272.

Phou-phe-tchux, prince héréditaire de

Ki-pin et de Ou-tchang, Mém.VIII, 99. PEOU-SA, premier chef de la famille des Lo-lo-ko, Mém. VII, 263.

314

PROU-TOUAN-TCHA ou Bodandjar, Mém. VII., 261.

Pheudis, ancien nom de la Somme, Hist. I, 14a.

PHAYGIE; ses productions et son commerce au siècle d'Auguste, Mém. V, 126.

PERIGIONES, brodeurs, Mém. IV, 274.

PREVIOS et HELLÉ; leur voyage est le plus ancien qui ait été entrepris dans le Pont-Euxin, Mém. II, 500; sa date, 501. Voyez Toison d'on.

Plast (La famille des) en Silésie éteinte à la mort de George-Guillaume, Mém. VI, 658.

Piazzi, astronome, élève du Collège de France; sa découverte, Hist. I, 343.

PI-CHA, une des quatre garnisons ou gouvernements militaires établis sous les Thang, Mém. VIII, 85.

Picquer, consul de France à Maroc, Mém. X, 570.

Picronium, promontoire; sa position et son nom moderne, Hist. I, 145.

PIR VI, pape. Voyez Braschi.

PINCES DE PLAISIR, nom donné aux multiples du louis d'or, Mém. IX, 274.

PIE-CHI-PA-LI, ou Bisch-belik, Mém. VII, 270, 271.

PIRD, meaure, de douze grands doigts, Mém. VI, 58.

PIED CUBE d'eau de pluie; son poids, Hist. V. 81. — de vin de Bordeaux; son poids, ibid.

PIED DRUSIEN, pes drusianus, mesure des Tongres; son évaluation et son origine, Mém. VI, 86.

PIED ITALIQUE d'Héron d'Alexandrie; sa nature et à quel stade il appartenait, Mém. VI, 108; son évaluation, 109.

PIED PTOLÉMAÏQUE, usité dans la Cyrénaïque; sa nature et son évaluation, Mém. VI. 86.— (Le) des Alexandrins ne doit pas être confondu avec le pied du même nom en usage chez les Cyrénesns, 115, note 1.

Pien aomain; son rapport au pied français, Hist. V, 81.—Sa cubature, ibid. — Diverses méthodes employées par les savants et les philologues pour déterminer la longueur du pied romain, VII, 71, 72.—tracé sur la partic coupée du rocher appelé. Pisco-Montano, à Terracine, objet d'un mémoire de M. Mongez, 71 et suiv. — Recherches sur les causes des différences relatives des divers modules ou étalons du pied romain qui nous sont parvenus, 82.

PIRD BOYAL OU PHILÉTÉRÉEN; son rapport au pied italique, Hist. VI, 105; appartient au stade de 225000 à la circonférence de la terre, 108; son évaluation, 109.

Piens gravés, accompagnant des inscriptions égyptiennes, grecques ou coptes, Mém. X, 179.

PIE-EUL-KO, exilé par Meng-ko ou Mangou, Mém. VII, 270.

Pibi-chi-lan, ville, Mém. VII, 273.

Pierre molaire de Pline, Mém, III, 465. — de Galien, ibid. — Pierres molaires qu'on faisait rougir pour la médecine vétérinaire, 467. — meulière de la Ferté-sous-Jouarre, Mém. III, 470, 473; son exploitation, ibid.—(La) noire de la Mecque, enlevée et restituée par les Karmates, IV, 3, 5. - spéculaire ou transparente des anciens, III, 277 et suiv.;perdue dans les temps modernes, 280; quelques restes de cette pierre retrouvés dans les églises de la Grèce, 281, et dans quelques édifices du moyen åge, 283. - de touche pour l'or, connue des anciens; comment ils en faisaient usage, IX, 198. Voyez Pierres. Pierres fausses; en usage chez les Romains; comment ils les composaient, Mem.VII, 159.—gravées; combien il est difficile de les expliquer d'après Joseph

Scaliger, II, 160.— gravées sassanides,

avec des légendes, expliquées, 196 et

suiv. — précienses d'une grandeur prodigieuse portées au triomphe de Pompée, III, 427. — sonores et harmonieuses, X, 334, note 1. — faisant entendre d'elles-mêmes un son ou retentissement, 349 et suiv. — tranchantes (Mémoire sur les) trouvées dans les sépultures anciennes; par M. Mongez, Hist. V, 70, 71.

Pierre (L'église de Saint-) à Rome a été construité successivement par trois architectes, Mém. III, 260. Voyez aussi Saint-Pierre.

Prente d'Amiens, ou Prente l'Ermite, arme parses prédications l'Europe contre les musulmans, Mém. X, 532, 533.

Pienre de la Châtre. Voyez Châtre.

PIERRE DE COURTENAI, fils de Louis le Gros, Hist. V, 95.

Pierre de Dreux, comte de Bretagne et prince du sang; son procès, M. X, 646.

Prenre L'ERMITE. Voyez PIERRE D'AMIERS.

Prenre de Grasac, témoin dans le procès

Prenne DE Léon, cardinal, préside le concile tenu à Chartres en 1124, Mém. IV, 53,

de l'évêque Guichard, Mém. VI, 612.

Prenne de Tanentaise, cardinal d'Ostie, depuis pape sous le nom d'Innocent V, donne le baptême à un ambassadeur et à deux Tartares députés auprès du saint-siège par Abaga, roi de Perse, Mém. VII, 345.

PIERRE LE VÉRÉRABLE, abbé de Cluny; texte et traduction de sa lettre adressée à Roger, roi de Sicile, pour l'engager à se réconcilier avec Conrad, empereur d'Allemagne, et à tirer vengeance, dans une seconde croisade, de la perfidie dont les Grecs se sont, lors de la première, rendus coupables envers les chrétiens, Mém. IV, 525; sa date, 526.

Pierrezies (Les) fort recherchées à Rome, où elles ne furent d'abord portées que par les femmes de qualité, Mém. V, 107.

Pierriers à reu des Mongols; ce que c'était, Mém. VII, 416.

Pieraequin (Jean), consul de France en Egypte, Mem. X, 554.

Pietro della Valle; son témoignage, le plus souvent suspect, confirmé une fois, Mem. X, 335.

PIETRE, (M.) correspondent, Hist. I, 10, 37. Preaces ou souliers à la poulaine, Hist. IX, 187, 188.

Pigeons; leur prix excessif à Rome, Mém. III, 404.

PILBATI, titre donné aux prêtres chez les Goths, Mém. VIII, 415, note, col. 1. PI-LOU-TAI, ville; sa position, Mém. VII, 243. — La même que Cheou-kiang, 244.

PI-MA (Temple de); à quelle occasion il fut élevé et en quel lieu, Mém. VII, 10,

Prin, partie du Chenvsi, où les ancêtres de la dynastie des Tcheou avaient habité avant leur élévation à l'empire, Mém. VIII, 75, note 1.

Pinceau (Le) appliqué au dessin ches les Grecs, Mém. V, 331 et suiv.

PINCIANA (Explication de deux pierres antiques de la Villa), par M Visconti, Hist. VIII, 19.

PINDARE, poète, Isthm. I, stroph. 2, expliqué, Mém. IV, 213. Voyez ci-après.

Prindare, grammairien, qu'il ne faut pas confondre avec le poête de ce nom, Mém. II, 267.

PINNE-MARINE (La), coquillage, employée par les anciens pour la fabrication de certaines étoffes, Mém. IV, 228.—employée pour faire de faux cheveux, 229.

PIRTE de Paris; ses variations, Hut. V, 82.

PIRATES (Les) résistent longtemps à la puissance de Rome, Mém. III, 425.

Détroits par Pompée, 425, 426.

PBANS; leurs établissements consulaires au moyen âge, Mém. X, 535, 536.

PISCHDAD, surnom de Houschenk, Mém. IX, 27.

Piss, ville, n'était point synonyme d'Olympie, territoire, d'après M. Gail, Hist. V, 48 et saiv.—Son emplacement, 50, 51.

Mem. VI, 362. — Convaincu d'erreur au sujet du nomenclateur de Caton, III, 304. — Variante importante pour cet auteur, tirée de l'Etym. M., I, 185. — In Numa., init., corrigé et expliqué, II, 323, note 1. — In Cleom. t. IV, p. 342, édit. de Bryan, expliqué, III, 30.-Vit. Periel. \$ 13, expliqué au sujet du temple de Cérès à Eleusis, 258 et suiv. -In Pericl. \$37, corrigé, VI, 180, note 1; et 181, note 1. — In Pericl., p. 160 A, éd. de Francf., expliqué au sujet de la forme de l'Odéon, VIII, 198 et saiv. - In Ant., \$ 89, expliqué par M. Letronne, touchant les mots sie Til Irdini Si 'Aiθιοσείας, IX, 159, note 1. — In Lycurg., t. I, p. 96, et in Lys., t. III, p. 24, ed. Bryani, expliqué touchant ce qu'il dit de la monnaie de fer des Lacédémoniens, 260, 262. — Moral., t. II, p. 797, corrigé pour un passage relatif à Callias, III, 157.

POCHES; les anciens en avaient-ils? Examen de cette question, Mém. IV, 305.

Pococke (Richard), cité et réfuté au sujet des timars, Mém. I, 128, 135.

PODIÉBRAD. Voyez GEORGE.

Poduce, ville, Hist. I, 88. — de Ptolémée; sa position, 98.

Poscile; son étymologie, Mém. VIII, 153. Posme épique. Voyez Épopse.

Poésie (La) grecque, base et complément des études à Rome, Mém. IX, 412. — française; Quel fut l'état de la poésie française dans le xii° et le xiii° siècle? Quels genres de poésie furent les plus cultivés? Sujet de prix proposé par l'Académie, en 1812, et obtenu par M. de Roquefort, Hist. V, 29. — dramatique; son origine chez les Romains, Mém. V, 279 et saiv. Voyez Théàtre. — (La) rhythmique a précédé partout la poésie métrique, VIII, 255, 256. Voyez Bouchaud. — Voyez Peinture.

Poetique à l'usage des dames, par M. Gaillard, de l'Académie des belles-lettres, Hist. IV, 6. Ποκίλη, dit d'une étoffe, Mém. IV, 260.
 Ποκίλος λίθος, expliqué, Mém. VIII, 150 et suiv. — Acceptions diverses du mot φοκίλος, 152 et suiv. — granit, suivant M. Letronne, IX, 358 et suiv.

Poins du sanctuaire; sens de cette expression dans l'Écriture, Mém. VI, 122.—
de marc; ses altérations; son étalon, conservé dans le cabinet de la cour des monnaies, est adopté par Charles-Quint, Hist. V, 82.— ses imperfections, ibid. Voyez Grains.

Ποίησις, dit spécialement des compositions en vers, Mém. II, 65.

Port de chameau farsant partie du système métrique des Arabes, Mém. VI, 144. — Les poils d'animaux employés par les anciens pour tisser des vêtements, IV, 225.

Howarspia. Voyez Tanagre.

Poinsiner de Sivry, traducteur de Pline, critiqué, Mém. III, 419.

Point (Un) marqué après le N du mot IIAN, dans des inscriptions grecques, Mém. II, 115.

Pointen (Dom Germain), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 7. -Date de sa mort et de son remplacement, 32. - Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, 285 et suiv. - Sa naissance et ses premières aunées, 285.— Il entre dans la congrégation de Saint-Maur, 285, 286. — Il professe la théologie, 286. - Nommé secrétaire du visiteur général de la province de France, il fait tourner cette fonction au profit de ses études, 286, 287.—Il est promu à l'emploi de gardien des archives de l'abbaye de Saint-Denis; ses travaux, 287, 288. — Choisi pour travailler à la continuation du Recueil des Historiens de France, il en publie le onzième volume, et l'enrichit d'une préface excellente, 288, 289. — A la suite de dissensions il sort de la congrégation de Saint-Maur, et il y rentre, 200, 201. - Il est nommé garde des archives de Saint-

édit. de Franz, expliqué par M. Walckenaer, Mém. VII, 212 et suiv. - Lib. VI, cap. xv, t. II, p. 581, édit. de Franz, expliqué par M. Walckenaer, 213 et suiv. - Ne fait pas mention des Portes Albaniennes, 214. - Corrigé par un changement de ponctuation, 215. -- Convaincu d'erreur par M. Walckenaer, pour avoir soulenu que les Portes Caucasiennes ne peuvent être appelées Portes Caspiennes, 225 et suiv. — Causes de son erreur, dans laquelle il a entraîné les commentateurs de Tacite, de Suétone et d'autres auteurs, 222, 223. — Lib. VI, cap. xxix, xxxv, expliqué et rectifié par M. Letronne touchant le mythe de Persée et d'Andromède, X, 323, 324. — Lib. VII, cap. xxxv11, expliqué et justifié au sujet de la date que, d'après Bérose, il assigne aux observations astronomiques conservées à Babylone, IV, 477 et suiv. — Lib. VIII, cap. xLV, justifié relativement à ce qu'il dit des bœuss des Garamantes, X, 384. — Lib. VIII, cap. LII, expliqué, touchant les mots, in India cubitales dentium flexus gemini, etc., X, 450.—Son texte, lib. X, cap. 11, restitué et défendu contre des corrections du P. Hardouin, I, 289 et suiv. - Lib. X, cap. x111, p. 1242, corrigé et expliqué touchant le mot triumphorum, VII. 132. — Lib. XII. cap. xxx, éclairci pour l'évaluation du schœne, selon Ératosthènes, VI, 80.— Lib. XIV, \$\$ 4 et 22, discuté et fixé chronologiquement pour les mots ante hos annos quadraginta, VII, 135, 136. — Lib. XVIII, cap. xxx, expliqué, III, 37, 38.—Lib. XXXVI, cap. 1x, \$ 22, corrigé touchant le mot pyropæcilus, IX 359. — Lib. XXXIII, cap. 1, corrigé et expliqué, III, 397. — Lib. XXXIII, \$6, expliqué touchant les mots cum plumbo nigro, IX, 192. — Lib. XXXIII, cap. 1x, \$ 46, traduit et commenté par M. Mongez, touchant les mots miscuit denario triumvir Antonius ferrum, 252 et suiv. - Lib. XXXIII.

cap. xII, expliqué, III, 419. — Lib. XXXIV, cap. vIII, expliqué pour le mot armatos, IV, 187, 188. — Lib. XXXV, cap. IV, donne une fausse date pour la mort de Mausole, II, 516 et suiv. — Son passage du liv. XXXV, ch. x, relatif au défi d'Apelles et de Protogènes, traduit et commenté par M. Quatremère de Quincy, dans un mémoire lu à l'Académie, V, 304 et suiv. — Lib. XXXVI, cap. xIII, sa description du tombeau de Porsenna, expliquée par M. Letronne, IX, 372. — Lib. XXXVII, cap. x, expliqué au sujet de la pierre chalcophonos, Hist. I, 257.

PLIS des vêtements; comment se faisaient chez les anciens, Mém. IV, 277. — indiqués sur les statues antiques, 278.

PLOCAMUS (ANNIUS); histoire du naufrage de son affranchi sur les côtes de la Taprobane, et de l'ambassade qui, par suite, vint de ce pays à Rome, sous le règne de Claude; examen critique de cette relation, Mém. X, 228.

PLOMB; d'où les Tyriens et les Carthaginois le rapportaient, Hist. I, 139. — noir (Mines de) fort abondantes en Angleterre, sous le règne de Claude, Mém. VII, 145. — Mémoire de M. Mongez sur les médailles antiques de plomb, IX, 135 et suiv. — Valeur de ce métal du temps de Pline, 243 et suiv. — (Tablettes de); voyez TABLETTES.

PLONGEUR (Art du) chez les anciens, Hist. V, 148.

Paotius (L.) enseigne le premier à Rome la rhétorique en latin, Mém. IX, 406.

Πλουμμία, expliqué, Mém. IV, 274.

PLUDENZ. VOYEZ BLUDENS.

Plumarium opus, expliqué, Mém. IV, 274. Plumatilis, expliqué, Mém. III, 333.

PLUMBUM nigrum, candidam, de Pline, XXXIII, \$ 6, expliqué, Mém. IX, 192.

PLUMETIS; origine de ce mot, Mem. IV, 274.

PLUMIEL emphatique, Mém. X, 291, note 1;

350, note 1.

Plutarque; ses défauts comme historien.

TABLE

expliqué au sujet des traités conclus entre Rome et Carthage, II, 364 et saiv. — Lib. III, \$35, éd. de Schweigh., corrigé au mot AipproCious, VI, 356.

Polyclère, auteur d'une description du candélabre de Persée, Mém. IV, 323.

Polyclètes (Opinion de) sur l'embouchure du Choaspes et de l'Eulæus, I, 51.

Polyzn d'Athènes, auteur d'un ouvrage intitulé *Memnon*; son époque, *Mém.* X, 380.

Polygamie; son motif chez les Germains, Mém. VIII, 492. — fut longtemps en usage chez les Francs, ibid.

POLYTIME, graveur, omis dans les différents catalogues des artistes anciens, Mém. II, 144.

Poméranie; origine de son nom, Hist. I, 169. — Autrefois habitée par les Scythes, 173.

Pompairro, rivière de Ceilan, l'ancien Soana, Hist. I, 121.

Pompe dionystaque décrite par Athénée, Mém. IV, 379.

Pompée; rapidité avec laquelle il purge les mers de pirates, Mém. III, 426. — Ses victoires en Asie; influence qu'elles exercèrent sur les mœurs romaines, ibid. — Son triomphe mémorable, et ses suites, 426, 427. — A donné le plus de fois aux Romains le spectacle des jeux du cirque et de l'amphithéâtre, X, 401. — Nombre de ses triomphes, ibid.

Pompeia occupée originairement par les Pélasges et les Tyrrhéniens, Mém. VI, 344.

Pompeius Catussa, connu par une inscription funéraire, Hist. V, 54.

Pompeius Paulinus, chevalier romain, puni pour le poids de son argenterie, *Mém.* III, 319.

PONCTUATION sur une pierre gravée, Mém. II. 115. Voyez Point.

Pont (Le); ses productions et son commerce au siècle d'Auguste, Mém. V, 125. Voyez ci-après.

Pont (Royaume de); ses rois, Mém. III, 419.

PONT ÆMILIEN. VOYEZ PONT SUBLICION.

Pont-Euxin (Le) a formé le Bosphore et la Méditerranée, suivant Tournesort, Mém. II, 486.—Traditions des anciens sur son irruption dans la Méditerranée, 488. et saiv.—Son irruption dans la Méditerranée causée par une grande commotion volcanique, 492 et saiv.— Époque de son irruption dans la mer Égée, 498 et saiv.— Recherches sur les plus anciens voyages qui y aient été entrepris, 500 et saiv.

Pont Sublicien; par qui construit; ses diverses reconstructions; pourquoi et à quelle époque appelé aussi pont Émilien, Mém. III, 416, 417.

Pontife (Le grand) chargé de rédiger les annales, chez les Romains, *Mém.* II, 457. Voyez ci-après Pontifex Maximus.

Pontifex Maximus des Romains; ses prérogatives objet d'un mémoire de M. Ameilhon, *Hist*. V, 146.

Pontius (Frère), archevêque de Séleucie; ses erreurs théologiques, *Méta.* VI, 505.

Poppáz, femme de Néron, faisait ferrer ses mules en or, Mém. VII, 155. — Couleur de sa chevelure, célébrée en vers par Néron; cette teinte affectée par toutes les dames romaines, 161. — Essences appelées de son nom pinguia poppæana, 164. — Elle se baignait dans le lait d'ânesse, ibid.

POPULATION (La) des différents états et de la terre en général, dans l'antiquité, comparée à la population moderne, est une question environnée de difficultés, qui ont donné lieu aux opinions les plus contradictoires, Mém. VI, 166, 167, 168.

— Son rapport, chez les anciens et chez les modernes, avec le nombre des hommes en état de porter les armes, X, 489, 490, 491. — de l'Attique. Voyez ATTIQUE et LETRONNE. — libre de l'Italie sous la domination de la république

romaine. Voyes Italie et Durbau de la Malle.

Porc-épic (Le) passait jadis pour lancer ses dards, Mém. X, 452.

PORCIA (Loi). Voyez Loi Porcia.

Poscius Licinius, poëte; incertitude sur l'époque précise où il a vécu; recherches sur l'époque de la littérature latine que désigne son témoignage rapporté par Aulu-Gelle, Mém. VIII, 261.

Porcheron (Le P.) commet une erreur au sujet de la ville de Cælia dans son commentaire sur l'anonyme de Ravenne, Mém. VII, 205, 206.

PORNIC. Voyez Secon Portus.

PORPHYRE; examen et réfutation de ce qu'il dit, touchant les observations astronomiques envoyées par Callisthène à Aristote, Mém. IV, 471. — Son érudition peu sûre, II, 541. — Accuse à tort Théopompe de plagiat, 542.

Porsenna; son tombeau, Mém. II, 349.

—La description de son tombeau dans
Pline comparée par M. Letronne à celle
du tombeau d'Osymandyas rapportée
par Diodore de Sicile, IX, 372 et suiv.

— Paraît s'être emparé de Rome et
avoir dicté la paix aux Romains, II,
373.

PORT D'ALEXANDRE; sa position et son nom moderne, Hist. I, 67.

Port des remmes ou de Morontobara, I, Hist. I, 67.

PORT ROMAIN (Le). Voyez ADEN.

Port. Pedic. ou Portus Pediculorum, de la Table de Peutinger; son emplacement et son nom moderne, Mém. VII, 196.

PORTE DU THEIL (M. DE LA), père de M. du Theil, de l'Académie des inscriptions, fut, comme ambassadeur de France, le négociateur et le signataire du traité par lequel la Lorraine fut cédée à la France, Hist. V, 203. Voyez ci-après.

PORTE DU THEIL (M. François-Jean-Gabriel DE LA), membre de la troisième Classe de l'Institut, Hist. I, 8, 35. — Membre de l'Académie des belle-lettres;

meurt, et est remplacé à l'Académie par M. Etienne Quatremère, V, 33.— Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, 198. — Sa naissance et son origine, 203. - Il débute dans la carrière des armes; ses services et ses campagnes, 204. — Rentré dans ses foyers, il est, fort jeune encore, admis à l'Académie des belles-lettres, ibid. - Il publie la traduction de l'Oreste d'Euripide et des Hymnes de Callimaque, 205.— Son voyage et son long séjour en Italie, où il recueille de riches matériaux pour l'histoire générale de l'Europe au xIII° et au xiv' siècle, 207. — A son retour en France, il est chargé, avec M. de Bréquigny, de publier la collection des chartes, actes et diplômes relatifs à l'histoire de France, 207, 208; détails sur cette entreprise, ibid. - Son édition et sa traduction française du poeme de Léandre et Héro; jugement sur cette production, 20g. — Il publie, avec M. de Rochefort, une nouvelle édition du Théâtre des Grecs par le P. Brumoy, ibid. -- Son édition et sa traduction d'Eschyle; détails et jugement sur cet ouvrage, 209, 210. — Liste de ses travaux inachevés et non publiés, 210, 211.-Il détruit le manuscrit et l'édition de sa traduction de Pétrone, 211, 212. — Il est chargé par le gouvernement, avec MM. Gossellin et Coray, de traduire en français la Géographie de Strabon, 212. - Ses mémoires académiques, 213.-Ses travaux et son zèle comme conservateur de la Bibliothèque du roi, 214. - Il est nommé chevalier de Saint-Louis et officier de la Légion d'honneur, 215.—Ses derniers jours, 215, 216.

Portes des temples; leur place et leur rensoncement, Mém. III, 197 — Ne pouvaient, dans les grands temples périptères, sussire pour en éclairer l'intérieur, 197 et suiv.

Portes (Les) Albaniennes, Albaniæ Pylæ, aujourd'hui défilé de Derbend, ne sont

TOME XI.

point mentionnées par Pline, Mém. VII, 214, 215. Voyes DERBEND.

Portes Caspiennes (Mémoire sur les dénominations de), CAUCASIENNES, SARMATIENNES et Albaniennes, appliquées aux défilés de la chaîne du Caucase, et sur le Mons Caspius des systèmes quographiques d'Eratosthène et d'Hipparque; par M. Walckenaer, Mém. VII, 210-233. - Le Caucase; son étendue; noms anciens des pays qui l'avoisinaient, 212. — Explication de deux passages de Pline, lib. VI, cap. x11 (x1) et xv, relatifs aux Portes Caspiennes, 212, 213 et suiv. - Défilés du Térek et de Derbend, 214. - Erreur de Pline, qui soutient que les Portes Caucasiennes ne peuvent être appelées Portes Caspiennes, et qu'on ne les a ainsi nommées que fautivement, 215 et suiv. — Défilés de Térek et de Derbend; connaissance qu'en avaient les anciens, 214, 215, 216.—Le nom de Portes Caspiennes a été donné par beaucoup d'auteurs graves au désilé de l'Ibérie ou aux Portes Caucasiennes; causes de cette dénomination, 221 et suiv. Passent chez les auteurs byzantins et chez les orientaux pour avoir été construites par Alexandre fils de Philippe; origine de cette croyance, 223, 224. - Possédées par le Hun Ambazouc, 224. — N'étaient point placées près du mont Caspius, 229.

Portets (M.) est présenté à l'approbation du Roi par l'Académie des inscriptions pour la chaire du droit de la nature et des gens vacante au Collège royal de France, Hist. VII, 3.

Portique. Voyez Zénon et Portiques.

Pontiques; à quelle époque l'usage en fut introduit à Rome, Mém. III, 350, 351.

PORTO-ERCOLE, l'ancien Portus Herculis, fondé par des Pélasges thessaliens, Mém. VI, 341.

PORTUGAL (Le) se rend indépendant de l'Espagne sous le règne de Philippe IV, Mém. VI, 642.

PORTUS PEDICULORUM. Voyez PORT. PEDIC.
POSIAS, diacre, cité dans une inscription de Philes, Mém. X, 197.

Posidonius; passage de cet auteur relatif à l'établissement des Tyriens dans le détroit de Gibraltar, discuté par M. Gossellin, Hist. I, 124 et suiv. - Examen, fait par M. Letronne, des deux passages de Cléomède et de Strabon, qui attribuent à Posidonius deux mesures de la terre, Mom. VI, 313 et suiv. - Paraît avoir un des premiers adopté le stade de 500 au degré, mais n'en est point l'inventeur, IX, 108. — Erreurs où il induit Strabon, où il tombe lui-même et où il entraîne les autres géographes pendant plus de quinze siècles relativement à la mesure des degrés terrestres, 110 et suiv.

Possessio désignait une terre allodiale sous les rois Francs, Mém. VIII, 433.

POTERIE; son antiquité, sa fabrication, ses diverses espèces, ses premiers usages chez les Romains, Mém. V, 99. — Perfectionnements et développements que reçoivent la fabrication et le commerce de la poterie au temps de Vitellius, VII, 174. — de Campanie; cas que l'on en faisait à Rome, ibid. Voyez POTERIES ANTIQUES.

Potentes antiques (Notice sur des) de conleur rouge, par M. Mongez, Hist. III, 13. — Leur nature et leur vernis, ibid. — M. Beaumesnil découvre une manufacture de ces vases dans le département du Puy-de-Dôme, 14. — Description du four qui servait à les cuire, 15. — Leur degré de cuisson et leur analyse chimique, ibid. — M. Artaud retrouve un moule antique avec lequel il fabrique un de ces vases, ibid.

Po-TI-CHI, ambassadeur du roi de Koueichouang auprès de l'empereur de la Chine, Mém. VIII, 93.

Potidée (Inscription de), traduite par M. Bon Dacier, Hist. VIII, 19.

Potters (Les) formaient une corporation chez les Romains, Mém. V, 99.

Porr; ses travaux sur les inscriptions de la statue de Memnon appréciés par M. Letronne, Mém. X, 250.

Pou-сні-рно, roi tartare, général des armées de l'empire sous les Thung, Mém. VIII, 92.

Poucqueville (M.), Mém. VI, 224. Voyez Pouqueville.

POUDRE (La) inflammable ou à cason paraît avoir été connue des Tartares mongols lors de leur invasion en Europe, Mém. VI, 409, note 1.— Les poudres explosives connues des Chinois et des Hindous de temps immémorial, Mém. VII, 416.

Pougens (M. Marie-Joseph), membre de la troisième classe de l'Institut, *Hist.* I, 8, 35.

Poughan, général mongol, épouse Rhouzan, princesse chrétienne de Géorgie, Mém. VI, 405.

POUILLY (DE). Voyez Levêque.

Pou-kho-han, chef des Ouigours, Mêm. VII, 256.

Poulers (Les) servent à Rome à éluder la loi Fannia, Mém. III, 405.

POULISCHIACH ou POULISCHAH, village près de Kirmanschah; origine de son nom, Mém. II, 166.

Pou-1.0, prince du Tokharestan, Mém. VIII,

Poulsà ou Poulischiach, village de Perse, Mém. II, 166.

Pouqueville (M.) rapporte l'inscription d'Actium, Mém. VI, 224. — Veyage en Morée, t. I, p. 260, cité pour un usage de la Grèce moderne servant à expliquer un usage de la Grèce antique, Hist. VII, 90. — Fait une fausse citation de Térence, ibid. — Communique à M. Raoul-Rochette une copie de l'inscription grecque de Calamo, Mém. VIII, 215, aux notes, col. 1. — Est élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Hist. 1X, 47. — Mémoire histo-

rique et diplomatique sur le commerce et les établissements français au Levant, depais l'an 500 de J. C. jusqu'à la fin du XVII° siècle, Mém. X, 513-578. Voyen COMMERCE FRANÇAIS, CONSULS, LEVANT.

Pourour (Le grand et le petit), ou le grand et le petit Po-lia des géographes chinois; position géographique de ces pays; exposé de leurs relations politiques avec le Tibet et l'empire de la Chine sous les Thang, Mém. VIII, 99 et suiv. — (Expédition contre le), 92.

Pourpre des anciens; ses espèces et ses couleurs, Mem. IV, 259. - Son odeur, 256. — Loi somptuaire sur son usage à Rome, III, 434. — Son ancienneté et ses différents usages à Rome, V, 108. - Combien elle était recherchée des Romains, 108, 109. — de Tyr; son introduction à Rome, 108. — Sa teinture, 109; ses nuances, 110. — (La couleur de) et d'améthyste dans les vêtements, défendue par Néron, VII, 161. - d'Assyrie, V, 128, 129. - de Gétulie; sa supériorité absolue, 142. - de Laconie, 124. - de Tyr, contrefaite dans la Gaule, y formait une branche considérable de commerce, 121; son prix à Rome dans le vii siècle; sa double teinture, sa contrefaçon, 128, 129.

Pou-ssz, ville, siège du gouvernement du pays de Kieou-youei-te-kian, sous les Thang, Mém. VIII, 88.

PRÆCEPTIONES. Voyez PRÉCEPTIONS.

PRETEXTATA. Voyez Comédie et Tracédie. Pragmatique sanction de l'empereur Charles VI, Mém. VI, 665.— Elle donne lieu à la guerre de sept ans, 666.

PRASODES SINUS, dans la Taprobane; sa po sition, Hist. I, 121.

PRATI DI Ro, près de Verceil. Voy. CAMPI DI Ro.

Pratilli commet quelques erreurs dans son ouvrage sur la voie Appienne, relativement à l'emplacement de Turris Jaliana, Turris Cœsaris et Turris Aureliana, Mém. VII, 203. Πράττεσθαι et ζημιοῦν; leur différence dans le style judiciaire des Athéniens, Mém. III, 146.

Pratus, nom d'un mois de l'année phocéenne, découvert dans une inscription d'Orchomène, Mém. V, 382.

PRÉCEPTIONS des rois Francs; leur nature et leurs abus, Mêm. VIII, 499, 500.

Paécession des équinoxes; si elle a été connue d'Hipparque, Mém. I, 248. — Était d'un degré en cent ans, suivant Hipparque, VI, 267. — Comment calculée par les astronomes anciens depuis Hipparque, ibid. — Ce qu'on entend par ces mots, I, 284. — De combien de degrés a été la précession des équinoxes depuis Hipparque jusqu'à l'année 1806, ib.

PRÉFET AUGUSTAL, præfectus augustalis, titre du gouverneur de toute l'Égypte, Mém. X, 201.

PRÉGEL, fleuve; son cours, Hist. I, 166.
PRÉGENT OU PRÉJAN DE BIDOUX; ses hauts faits d'armes, Mém. II, 574.

Préjan de Bidoux. Voyez Prégent.

Prémare (Le P.) jugé relativement à ses idées sur les clefs et les caractères chinois, Mém. VIII, 11.

PRÉNESTE; ses remparts fortifiés d'une manière particulière déposent de sa haute antiquité, Mém. V, 149, 150. — Faits relatifs à son origine, 156. — Son antiquité; son fondateur Cæculus; explication de la tradition relative à sa fondation, 188, 189.

Prépositions; leur régime particulier dans le dialecte béotien, Mém. V, 371.

PRESCRIPTIONS (Des). V. DROIT COUTUMIER.
PRÉSIDENT et VICE-PRÉSIDENT de la troisième
classe de l'Institut; mode de leur élection, Hist. I, 13. — Leurs attributions
et leurs droits, 14. Voyez Brun (LE).

Pressors (Les) connus des anciens; leur construction et leur mécanisme, Mém. III, 59, 60.

PRÉT (Du). Voyez DROIT COUTUMIER.
PRÉTAXATION (Droit de) des électeurs de l'Empire, Mém. X, 598.

Prétres de la Gaule sous les Francs. Voy. CLERGÉ.

Prevost (M.), correspondant, Hist. I, 9, 37.

Pasvost (M. LE), à Rouen, obtient en 1830 une des trois médailles d'or décernées par l'Académie pour les recherches d'Antiquités nationales, *Hist*. IX, 33.

Prévost d'Iray (M. Le) obtient, en 1805 et 1807, les prix proposés par la troisième classe, et en 1810 un prix partagé, Hist.

I, 29, 31. — Nommé membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, VII, 24. — Mémoire sur la nature allégorique des trois centimanes Briarée, Cottus, Gygès, en général, et de Briarée en particalier, 98. Voyez Centimanes.

PRIAPE appelé σωτήρ κόσμου, Mém. II, 155. PRIAPIDIS PORTUS, dans la Tuprobane, aujourd'hui Chilow, Hist. I, 121.

Painis en Nubie, aujourd'hui Ibrim, Mém. IX, 153. — Dernière ville de la domination des Blémyes, 154.

Primogéniture (Droit de) pour la successibilité au trône; non encore fixé en France sous le règne de Robert, *Mém*. IV, 490.

PRIMUS ALAMANUS; valeur de ces mots dans les lois barbares, Mém. VIII, 409.

Πρίσκοι Λατίτοι (et non Πρίκοι, faute typographique; voyez l'Errata du tome VI), les Latini veteres, Mém. VI, 348.

Priscus, Excerpt. pag. 41 AB, éd. de Paris, p. 154, éd. de Niebuhr, expliqué par M. Letronne, touchant le traité concluentre Maximin et les Blémyes; rectification de quelques erreurs commises par Tillemont, Lebeau et les interprètes latins de Priscus, Mém. X, 181 et suiv.

PRISE (Droit de). Voyez DROIT.

Prisons (Massacres dans les) de Paris sous le règne de Charles VI, Mém. IV, 546.

PRIVAT (SAINT-), premier évêque des Gabalitains; détermination de la date précise de son martyre, Mém. V, 38, 389, 411 et saiv.

Paix distribués aux élèves des écoles dans l'antiquité. Voy. Instruction publique.

— distribués annuellement par chaque classe de l'Institut; leur valeur, Hist. I, 6.—(Sujets de) proposés par la troisième classe pour les années xII, XIII, XIV et 1811, Hist. I, 28, 29, 30, 31.—décennaux, décrétés par le gouvernement, 26;—remis au jugement de l'Institut, ibid.—Chaque classe chargée par un décret de décider de ces prix dans sa spécialité, ibid.—Travail qu'ils imposent à la troisième classe; les discussions qu'ils font naître dans son sein, livrées à l'impression, 26, 27.

Pro remedio anima, expliqué, Mém. II,

PROAGORE, magistrat; ses fonctions, Mém. VI, 237.

Probabilités (Table des) de la vie humaine publiée par Domitius Ulpien, Mém. X, 478.

Προδλήματα, d'Eschyle, Sept. adv. Th. v. 544, expliqué, Mém. IV, 129.

PROCÉDURES. Voyez DÉCRÉTALES.

PROCINCTUS, signifie campagne, dans Ammien Marcellin, Mém. VIII, 493.

Proclus, commentateur d'Hésiode; à quelle époque il écrivait; recherches sur ce qu'il dit de la trempe du cuivre pratiquée par les anciens, Mém. VIII, 364 et saiv.

PROCOPE; discussion d'un passage de cet auteur relatif à Thule, Hist. I, 193, 194. — Bell. Pers. l. I, c. x, expliqué par M. Walckenaer, Mém. VII, 218. — Commet sur la prétendue construction des Portes Caspiennes par Alexandre, fils de Philippe, une erreur reconnue et démontrée par M. Walckenaer, 223, 224. — Bell. Pers. lib. XIX, p. 59, expliqué touchant le mot \*ppoépsor\*, X, 187, note 1.

Procoré, citée dans une épitaphe, Hist. VII, 88.

Prokrásius, philosophe; sa générosité envers les Athéniens, Mém. VI, 218.

Professeurs d'arts libéraux; leurs attributions à Rome sous les empereurs, Mém. IX, 424. — de rhétorique; à quelle époque ils furent rétribués sur le trésor impérial; quotité de leur traitement annuel, 425. — émérites à Rome; leurs années de service, leurs honneurs et leurs prérogatives, 426, 434. — Appointements et émoluments des professeurs publics sous le gouvernement impérial, 425, 428, 429, 433. — Exemptions et privilèges dont ils jouissaient, 429 et suiv. — Comment ils obtenaient leur emploi, 435 et suiv. Voyez aussi Instruction publique.

Prométhée, inventeur de la charrue, Mém. II, 622.

Promnémons, nom d'une magistrature; éclaircissements donnés sur ce mot par M. Letronne, Mém. VI, 222 et suiv. — Son étymologie et sa valeur grammaticale, 225 et suiv. — Fonctions attribuées aux promnémons, 232 et suiv.

PROMONTOIRE DES ARTABRES. Voyez Ar-

PROMONTOIRE CELTIQUE (Le) de Pline correspond au cap Domes-ness de la Courlande, Mém. VI, 327. Voyez CELTIQUE. PROMONTOIRE DES CIMBRES (Le) répond au cap Skagen, Hist. I, 173.

PROMONTORIUM MAGNUM; sa position, Hist. I, 133.

PROMONTOIRE SACRÉ de l'Ibérie; son nom moderne, Hist. I, 134. — Aujourd'hui cap Saint-Vincent; sa distance de Thine mal déterminée par Ératosthènes; recherches sur les causes de son erreur, Mém. IX, 93.

PROMONTOIRE (Le) CONSACRÉ AU SOLEIL, de Ptolémée, répond au Ras ol-Lima, *Hist*. I, 65.

PROMULGATION. Voyez Lois.

Pronaos des temples périptères, Mém. III, 196. — distinct du pteroma et de l'esodos, 196. — Ses colonnes murées à une certaine hauteur, ibid.

Properce expliqué touchant l'épithète de

Cephoa donnée à Méroé, Mém. X, 323.

— I Eleg. v1, v. 3-4, expliqué touchant les mots domas Memnoniæ, 324. — II Eleg. xx111, v. 12, expliqué touchant les mots libyci dentis opus, 236, note 4.

Prophère; son rang dans le sacerdoce égyptien, Mém. X, 174.

Proprieté (De la) en France jusqu'au xiii\* siècle, Mém. X, 717. — (Droit de). Voy. Droit.

Προσκύνημα; construction particulière de ce mot dans quelques inscriptions, Mém. X, 172, 173.

PROSERPINE invoquée dans une imprécation, Hist. I, 236, 237. Voyez Cérès.

Προστάσσοτα; valeur de cette épithète donnée aux astres, Mém. I, 231.

Prostitution des jeunes esclaves à Rome sous l'empire, Mém. V, 115.

PROTOGÈNES. Voyez APELLES.

PROTOSTOLISTE, TO part of the control of pour la première fois dans une inscription de Philes; ses fonctions, Mém. X, 171, 175.

PROUES servant de décoration à un bûcher funéraire, Mém. IV, 431, 432.

PROVERBE (Le) grec Esti xonnes un navicen, expliqué, Mém. VI, 216. — latin, Le vieux danse, tout va bien; son origine, VIII, 269. — persan, C'est un Sasani, ou de la famille de Sasan, expliqué, IV, 30, 32, 33. — Je voulais Amrou, et Dieu a voulu Kharédja; son origine, X, 83. — italien: La bugia ha le gambe corte, VIII, 358.

Provid. Deor., formule commune sur les médailles, expliqué, Hist. I, 244.

Provid. Avggg., légende d'une médaille d'argent de Sévère, expliqué, Hist. I, 244.

Proxène; explication de ce titre donné dans les inscriptions, Mém. V, 339 et suiv. — appelé aussi épimélète, 340. — Quand appelé bienfaiteur, 341. — Remplacé par le terme de Ééros, étranger, 341. — Ses fonctions analogues à celles des consuls modernes, X, 524, 525.

Προξένυς, dorien, pour στροξένως, Mém. V, 365.

PSAUNES (Les versets des) employés dans des inscriptions chrétiennes, Mém. II, 140 et sure.

PSELCIS, aujourd'hui Dekké, Mém. X, 185.
PSEUDONYMES dans l'antiquité, Mém. II,
264 et saiv. — A quelle époque et pour
quelle cause ils se multiplièrent le plus,
268.

PSEUDOPÉRIPTÈRE (Édifice); sa nature, Mém. II, 296, 298.

PSEUDOSTOMUS, fleuve de l'Inde, dans Ptolémée, répond au Mangalor, Hist. I., 93.

PSOPHIS, héros, fondateur d'une ville de ce nom; son époque, Mém. V, 245-246. Voyez ci-après.

PSOPHIS; deux villes de ce nom, l'une en Arcadie, l'autre dans l'île de Zacynthe; leurs fondateurs et date de leur fondation, Mém. V, 245, 246.

Psyché représentée tenant un hoyau, Mém. III, 10.

PSYCHOSTASIE ou pesée des âmes (Mémoire sur la), par M. Mongez, Hist. V, 84.— Titre d'une tragédie d'Eschyle, 86.

PTEROMA (Le), front ou frontispies du temple, est distinct du pronaos, Mém. III,

PTOLÉMÉE CÉRAUNUS; principaux traits de sa vie, Mém. IV, q2, q3 et suiv.

Prolémée Soter institue le culte de Sérapis, Mém. X, 311.

Prolémée de Mendès; son opinion sur l'origine d'Inachus, Mém. II, 42.

Prolémée (Claude), astronome et géographe; son système géographique rétabli par M. Gossellin, Hist. I, 41. — Nous a transmis une carte du golfe Persique, 60.—Différence de sa carte avec celle de Néarque, 60, 61.—Se trompe dans l'évaluation des stades de l'itinéraire qu'il suivait, 61.—Examen et rectification de sa carte, ibid. et suiv. — Détermination des lieux indiqués sur sa carte et leur correspondance avec les lieux modernes, ibid.—Examen de sa carte des côtes

de la Gédrosie, comparée au Périple de Néarque, 70 et suiv. — Son erreur dans l'évaluation du stade qui lui a servi pour mesurer les côtes de la Gédrosie, 71. — Sa carte de la Gédrosie rectifiée par M. Gossellin, 72. — Pour construire ses tables, a suivi en partie Marin de Tyr, q1. — Sa carte de l'Inde comparée à celle de Marin de Tyr et à celle d'Eratosthènes, ibid. — Sa carte plus exacte qu'on ne le supposerait, 92. — De quel stade il s'est servi, ibid. — Détermination des lieux indiqués dans sa carte de l'Inde et leur rapport avec les dénominations modernes, ibid. - Inexactitude de sa carte de l'Inde à partir du promontoire Cory; cause de ce défaut et rectification des erreurs qui en sont la suite, 95, 96 et suiv. — Une portion des Tables actuelles attribuées à ce géographe, n'est pas de lui, 96, 97. — Sa carte de l'Inde reconstruite par M. Gossellin, 97.—La contradiction frappante qui existe entre ses prolégomènes et une partie de sa carte des côtes orientales de l'Inde, prouve que cette portion de la carte ne peut être de ce géographe ni de Marin de Tyr, 105, 106. — Cette partie de la carte de Ptolémée corrigée et rétablie par M. Gossellin, 107. - N'a point connu la presqu'île Malayenne, 110, 112. - La partie de ses Tables de l'Inde à partir de Catigara, est l'ouvrage d'un géographe postérieur, 111. - Sa géographie éprouve au xv° et au xvr° siècle des changements et des additions qui y jettent un grand désordre, 112 et suiv. — Examen et rectification de sa carte d'Espagne, 133 et s. - Quel stade il a employé pour indiquer les positions prises au nord de la Seine, 148, 149. - Ses Tables des côtes de Germanie, corrigées, 180. — Rectification de sa description de la Chersonèse Cimbrique, 181 et suiv. — Sa description de l'île Scandia examinée et corrigée, 183.— Examen de sa description des côtes de

la Germanie et de la Sarmatie européenne, 183 et suiv. — Terme de ses connaissances au nord de l'Europe, 185.—A copié la carte de Marin de Tyr, pour les côtes septentrionales de l'Europe, ibid. — Examen de sa carte des îles Britanniques, 206 et saiv. — Examen de sa carte de l'Irlande, 217 et suiv. — Astronome, a suivi l'année vague, Mem. I, 220. - Est auteur de l'ouvrage intitulé: Τετράβιβλος Σύγταξις, 225. — Son opinion sur les étoiles fixes, 281. — N'a pu connaître les prétendues observations astronomiques envoyées à Aristote par Callisthène, et pourquoi, IV, 469 et suiv. - Fait, le premier, mention de l'ère de Nabonassar, 474. - N'a pas connu de fait astronomique antérieur à l'ère de Nabonassar, 482, 483. — Mémoire sur son Optique, et sur le projet de faire imprimer cet ouvrage d'après les deux manuscrits qui existent à la bibliothèque du roi; par M. Caussin, VI, 1-43. — Recherches sur l'histoire littéraire de ce traité, 2 et suiv. -Quels sont les premiers auteurs anciens et modernes qui en ont parlé, 2.-L'Optique connue de Vitellon et de Roger Bacon, 2, 3, 4. — A quelle époque elle a cessé d'être connue dans les temps modernes, 4 et suiv. — Retrouvée par M. Caussin, 5, 6.—Objet d'un mémoire de M. Delambre, 7. — Analysée et extraite par M. Caussin, g et suiv.— Etendue des connaissances géométriques qu'exige l'intelligence de cet ouvrage, ibid.— On n'en possède qu'une traduction latine faite sur une traduction arabe, 10. -Son importance pour les géomètres modernes, 11. — Divisée en cinq livres, dont il ne reste que quatre, 12. -Analyse de ces livres, 13 et suiv. — Traduction et restitution de quelques passages, 15 et suiv. — Epoque où fut faite la traduction arabe, 19. — Recherches sur l'époque et les auteurs des traductions latines de cet ouvrage, 24 et suiv.

- Examen de ces deux questions : 1º L'Optique est-elle de Ptolémée l'Astronome? 2° Cet ouvrage est-il celui que Roger Bacon cite en plusieurs endroits? 26 et suiv. — Liste de ses ouvrages, 26, 27. — Ignorait absolument le phénomène de la réfraction astronomique, 28, 29. — Auteur de l'Almageste. Démonstration de l'erreur qui le fait naître à Péluse d'après l'épithète de Pheludiensis qui lui est donnée, 40 et suiv. — Il s'approprie la carte générale du monde de Marin de Tyr; exposé des changements qu'il y a introduits et de son système de graduation; rectification de ses erreurs, IX, 111 et suiv. — Tableau de M. Gossellin présentant le système des principales longitudes de la carte de Ptolémée, 126.

Πτύον, expliqué, Mém. III, 2.

Pubenté (Exemple d'une) extraordinairement précoce, Mém. X, 75.

Publicains (Mémoire sur les) à Rome, Hist. I, 306.

Publius Crassus renouvelle la découverte des îles Cassiterides, Hist. I, 190.

Publius Nigidius Figulus. Voyez Nigi-

Publius Rutilius Rutus accusé faussement de concussion par les chevaliers romains, Mém. III, 387.

Puella dit d'une femme mariée, dans une inscription, Hist. V, 54.

Pughano ou Polignano. Voyez ce dernier mot.

Puits; leur invention, Mém. II, 38. — à courants d'eau dans la ville d'Almalik, VII. 272.

Pulipula, dans Ptolémée; sa position, Hist. I, 93.

ΠΥΜΑΝΔΡΟΣ, nom béotien pour Ποίματόρος, Mêm. V, 345.

Pumiceæ rotæ, expliqué, Mém. III, 460. Pustulatum argentum. Voyez Argentum. Πύθιοι, synonyme de θεοσερόσεοι, Mém. V, 354.

Pycnostyle, Mem. III, 191.

Pygargus; recherches sur la synonymie de cet animal, Mém. X, 457, 458.

PYGME, mesure de longueur, évaluée, Mém. VI, 57.

Prgon, demi-pygon; son évaluation, Mém. VI, 56.

PYLADE, célèbre auteur et acteur de pantomimes sous Auguste; en quoi son talent différait de celui de Bathylle; ses succès extraordinaires et son exil, Mém. VIII, 296, 297. — Sa réponse à César, III, 431.

PYLAGORES, membres de l'assemblée amphictyonique; leur élection et leur nombre, Mém. VI, 244 et suiv. — Avaient la prééminence sur les hiéromnémons, 251. — Leurs fonctions dans l'assemblée des amphictyons, et en quoi elles différaient de celles des hiéromnémons, 252 et suiv.

PYLORA, île du golfe Persique, répond à Péloro, Hist. I, 47.

Pyramide (Mesure de la grande) à sa base, d'après Pline, trouvée par M. Gossellin conforme à celle que donnent MM. Le Père et Coutelle, Mém. VI, 70.

Pyrani, génies femelles de la mythologie indienne, les mêmes que les péris des Persans, Mém. X, 34.

Pyrimaque, pierre; sa nature, Mém. III, 450, 462.

Pyrite, pierre; sa nature, M. III, 460 et s.
Pyromaque, pierre; sa nature, M. III, 462.
Pyrrhique ou danse armée. Voyez Danse.
Pyrropoecilus lapis, explique et corrigé,
Mém. IX, 359.

Pyrrhus, roi d'Épire; secours intéressés qu'il donne à Alexandre, fils de Cassandre, Mém. IV, 88. — Influence que son entrée en Italie et sa défaite ont exercée sur la civilisation romaine, III, 320.

Pyrrhus, neveu et élève de l'archevêque Perotti, qui a composé pour lui un recueil de fables, dont une partie a été attribuée à Phèdre, VIII, 349 et suiv.

Pythagore attribue à Orphée un poeme

de sa composition, Mém. II, 265. — Son τετρακτύς, ou son quatre, considéré comme l'ineffable tétragramme hébraique, et comme symbole, VII, 46. — Plusieurs des idées qu'on nomme pythagoriciennes paraissent être parvenues en Chine du temps de Lao-tseu, 46, 48.

Pythagorisme (Conformité du) avec les idées et les opinions contenues dans le Tao-king de Lao-tseu, Mém. VII, 26.

PTHÉAS, de Marseille, Hist. I, 13g et saiv.
—Son époque, ibid. — Ses découvertes, ibid. — Détermine la latitude de Marseille, ibid. — Entreprend de découvrir la route de l'océan Occidental, 138. — Latitudes qu'il a données pour le nord de la Gaule, d'après la longueur des jours solsticiaux. 13g. — Examen de son opinion sur la longitude du promontoire Calbiam, ibid. — Les soupçons de Polybe sur sa véracité, le font tomber dans le discrédit, 14o. — Ses connais-

sances et ses découvertes sur les rivages septentrionaux de l'Europe, 161.— Explication de ce qu'il dit sur son arrivée jusqu'au Tanais, 168. — Ce qu'il dit de l'île Abalus, 170. — Ce qu'il rapportait touchant l'ile d'Albion, 190. — Sa relation au sujet de Thule, 190, 191. — Examen de ce que ce navigateur rapportait touchant Thule, 191 et saiv. — Recherches sur la réalité de son voyage et de ses prétendues découvertes, 194 et suiv. — N'a point vu les Cassiterides, 194, 196. — Ses impostures pressenties par Polybe, 197. — Ses récits rejetés inconsidérément, 220,

Pythodorus; époque de son archontat, Mém. I, 261.

Pytholaus (Autel de). Voyez Autels.
Python, de Mégares, guerrier célébré

dans une inscription tumulaire comme le sauveur de trois tribus d'Athènes, Hist. I, 234.

Q

QUADRANS; valeur et signification de ce mot; Mém. III, 384.

QUADRANTAL, ou amphore; sa cubature, Hist. V, 80, 81.

QUARRÉES-LES-TOMBES; cercueils de pierre qui s'y trouvent, Hist. III, 17.

QUATREMÈRE DE QUINCY (M. Antoine Chrysostome), membre de la troisième classe, Hist. I, 36. — Remplace M. Bouchaud, 32. — Membre de la commission chargée de l'histoire métallique de l'empereur Napoléon, 23. — Sa restitution du tombeau de Porsenna combattue en quelques points par M. Letronne, Mém. IX, 374. — Liste de ses travaux académiques: Mémoire sur la restitution du temple de Jupiter Olympien à Agrigente, II, 270-304. — Mémoire sur la manière dont les temples des Grecs et des Romains étaient éclairés, III,

166-284. — Mémoire sur la description du bouclier d'Achille par Homère, IV, 102-164. - Mémoire sur la course armée, et les hoplitodromes, contenant une nouvelle hypothèse propre à expliquer la statue vulgairement appelée le Gladiateur combattant, 165-219. — Mémoire sur le char funéraire qui transporta de Babylone en Égypte le corps d'Alexandre, ou projet de restitution de ce monument, d'après la description de Diodore de Sicile, 315-394. — Mémoire sur le bâcher d'Héphestion décrit par Diodore de Sicile, 395-457. — Mémoire sur le défi d'Apelles et de Protogènes, ou éclaircissements sur le passage dans lequel Pline rend compte du combat de dessin qui ent lieu entre ces deux peintres, V, 300-336.

QUATREMÈRE (M. Étienne) remplace à l'Académie M. du Theil, Hist. V, 33.

TOME XI.

Ses Mémoire sur l'Égypte, cités, Mém. I, 158.

QUEMOUILLE (Une) et une épée offertes chez les Ripuaires à la jeune fille libre qui avait volontairement épousé un esclave; choix qu'elle était obligée de faire, et ses suites, Mém. VIII, 564.

QUESNAY (Le docteur), économiste; son opinion sur l'agriculture; une de ses maximes sur la richesse des nations est imprimée à Versailles de la main de Louis XV, Hist. VIII. 28.

Quinquérèmes (Les), inventées par Denys de Syracuse, Mém. II, 372.

, . Quinte-Curce; à quelle époque il écrivait

suivant les observations de M. Niebuhr confirmées par M. Letronne, Mém. X, 326, note 2.

QUINTILIEN reçoit le premier un traitement comme professeur public, Mém. IX, 426.—Lib. XII, cap. v, expliqué au sujet du lieu des séances des Centumvirs et de leurs sections, Hut. VII, 120, 121.

QUINTUS AUBELIUS proscrit pour sa maison d'Albe, Mém. III, 415.

QUINTUS TUBERO, patricien, ami de Panétius, Mém. II, 8q.

Quobley, le même que Khoubilai, Mêm. VII, 349.

R

R. CC.; explication donnée par M. de Pastoret de cette abréviation, qui se lit sur une médaille de Caligula, Mém. VII, 139.

RABANATA, évêque nestorien qui fit un voyage à la cour de France, en 1288, par l'ordre du roi de Perse; recherches sur son nom, Mém. VII, 359, 360, 369, 370. Voyez BERSAUMA et BARSOBMA.

RABBAN, mot syrien, explique, Mem. VI, 413.

RABBINS; leur opinion singulière sur le Phœnix, Mém. I, 191, 192.

RABUTIN (Sébastien de), seigneur de Savigny, tue un loup cervier. Mém. X, 401, 402.

RACHIMBOURGS, Mém. X, 586. — des Francs, leurs attributions; étymologie de leur nom, VIII, 466.

RAGBIMBURGI, leurs attributions, Mém. X, 693.

RACHLIN, île d'Irlande; son nom ancien, Hut. I, 222.

RADAUNE, rivière. Voyez ÉRIDAN.

RAPA EL-MAZALIM; valeur de ce mot, Mém. 1, 32, 37.

RAIGE (M.), employé en Égypte dans l'ad-

ministration des finances, fournit des renseignements sur la perception des impôts dans ce pays, Mém. 1, 34 et suiv.

RAIMOND VI, comte de Saint-Gilles et de Toulouse, se rend coupable de félonie envers le roi de France; longue guerre qui en est la suite, Mém. X, 631.

RAIMOND VII, le dernier des comtes de Toulouse, est contraint d'accepter les conditions du traité de 1226, et de se soumettre au jugement des pairs de France, Mém. X, 632.

RAJAPOUR, port de l'Inde. Voyes BYZAN-

Rakorzi (Le prince de) perd ses droits sur la Transilvanie par suite du traité de Carlowitz, Mém. VI, 659.

RAMANAN ou RAMISSÉRAM, déesse de l'Inde, Hist. I, 95.

RAMANAN-COR, le promontoire Cory des anciens, Mém. IX, 111. Voyez CORN.

Ramas. Voyez Armagara.

RAMESSEUM, Mém. X, 307, 309.

Ramisseram. Voyez Ramanan.

Ramisseram-Cor, Voyez Epiodorus.

Ramou, rivière de l'Inde, peut-être l'ancien Tocosanna, Hist. I., 105. RAMAKERK, golfe de Ceilan. Voyez Pasi Sinua.

RADUL, comte de Vermandois, excommunié par le pape Innocent II, pour avoir répudié sa première femme et épousé la sœur de la reine; son excommunication devient la cause du différend survenu entre le pape et le roi Louis le Jeune, Mém. VI, 560, 578 et suiv. — Examen de la question relative à la dissolution de son premier mariage, et à la validité du second, 579. — L'excommunication lancée contre lui est levée, 583. — Ses états sont de nouveau menacés d'interdit, 585. — Il conserve, jusqu'à sa mort, sa nouvelle épouse, 599.

RAOUL DE GAËL et DE MONTFORT LA CAME, seigneur breton, appelé aussi Guader, Waiet et Waher, compagnon d'armes de Guillaume le Conquérant; principanx traits de sa vie, Hist. III, 66.

RAOUL, fils de Raoul de Gaël et d'Emme, sœur de Guillaume de Breteuil, se porte héritier de son oncle contre Eustache de Paci, fils naturel de Guillaume de Breteuil, Hist. III, 66.

RAOUL-LE-VERT, sacré archevêque de Reims, ne peut, quoique fortement soutenu par le pape, être mis en possession de son siége qu'après avoir fait au roi de France Louis le Gros l'hommage que les constitutions papales avaient défendu, Mém. VI, 565.

RAOUL-ROCHETTE (M. Desiré) remporte lé prix proposé par l'Académie l'établissement des colonies grecques, Hist. V. 29. — Remplace, à l'Académie, M. Mentelle, en 1816, 33.—Publie, restitue et explique une inscription grecque inédite, déposée au musée des antiques de Paris, Mém. VIII, 241, 242 et suiv.— Liste de ses travaux académiques: Quelques éclaircissements sur l'époque de l'émigration d'Enotrus, V, 199-222.—Recherches sur l'improvisation poétique chez les Romains, 263-299. — Mémoire sur une inscription grecque trouvée près de Ca-

lamo, en Béotie, 337-385. — Mémoire sur la forme et l'administration de l'état fédératif des Béotiens, VIII, 214-249. Voyez BÉOTIENS.

RAPTS (Les) fréquents dans le royaume des Francs, Mém. VIII, 499, 500.

RAS OL-LIMA. Voyez Promontoire consacré au soleil.

RASTE, mesure itinéraire de la Germanie; son rapport au mille romain et son évaluation, Mém. VI, 87.

RASTELLUS, instrument d'agriculture, expliqué, Mém. III, 14, 15, 16.

RASTER, instrument d'agriculture, expliqué, Mém. III, 14. — quadridens, expliqué, 4.

RASTI, poète, cité comme l'auteur de l'Hézarafsanèh; son époque, Mém. X. 49. RASTI RESTI, legende du sceau de Temerlan; sa signification, Mém. VI, 517.

RAUDANE, rivière. Voyez ÉRIDAN.

RAUDANIA ne diffère point de Raunonia, Hist. I, 167.

RAUDII CAMPI (Mémoire sur la situation des), où Marius désit les Cimbres, et sur la route suivie par ces peuples pour se rendre en Italie; par M. Walchenser, Mém. VI, 361-372.

RAUDIUM, confondu avec les Raudii Campi, Mém. VI, 371.

RAUNONIA, surnom de la Scythie, expliqué, Hist. I, 166, 167.

RAVENNE (L'Anonyme de). Voyez Ano-NYME.

RAVENGLASS, rivière d'Irlande; son nom ancien, Hist. I, 218.

RAYMOND DE SAINT-GILLES, comte de Gévaudan, aliène une partie de ses domaines, Mém. V, 414.

RAYNEVAL (M. de), correspondant, Hist. I, 38.

RAYNOUARD (M. François-Just-Marie) est commé membre de l'Académie des inscriptions, Hist. V, 34.

RAZZIC; prononciation de ce nom propre, d'après Ebn-Khilcan, Mém. VII, 97, note 2.

Résia (Abou-Othman), fils d'Abou-Abdalrahman; renseignements sur ce personnage, Mém. V, 27, note 3.

RÉBIA, fils de Scharhabil, est chargé de la perception de l'impôt appelé macs, Mém. V, 61.

RECENSEMENT général fait dans l'empire romain, à l'époque de la naissance de J.-C., Mém. X, 472 et suiv. — Sous Galérius, l'an 305 de J.-C. — Le recensement de chaque citoyen devait se faire dans le lieu de sa naissance, 474. — Peines portées contre ceux qui ne se conformaient point à la loi de recensement, 469, 475, 478. — Voyez Cens et Italie.

RECHERCHES sur la géopraphie ancienne, par M. Gossellin, Hist. I, 41 et suiv.

RECHERCHES et Observations sur le commerce et le luxe des Romains, et sur leurs lois commerciales et somptuaires, par M. de Pastoret, Mém. III, 285-440; V, 76 et suiv.; VII, 125 et suiv.

RECHERCHES sur les principes, les bases et l'évaluation des différents systèmes métriques linéaires de l'antiquité, par M. Gossellin, Mém. VI, 44-164.

RECORDS DE COUR; ce que c'était, Mém. X, 725.

RECUEIL des Historiens de France; sur la publication de cet ouvrage, voyez Acanémie des inscriptions.

REDHWAN, fils de Walakhschi, gouverneur de la province de Garbiyyèh; histoire de sa révolte contre le khalife Hafedh, Mém. IX, 296, 297.

REDIFBARSA; explication de ce mot, Mém. VI, 476.

REDUM CONDERE. Voyez LACRYMIS.

Révix, au pluriel réfikan; signification propre de ce mot, Mém. IV, 13, 79.—
Différent des dais et des fédais, 80 et suiv.

REFIRAN. Voyez ISMAÉLIENS.

RÉFORMATION de Luther. Voyez LUTHER.

RÉFRACTION (La) astronomique connue des anciens, Mém. VI, 36 et suiv.

REGEMORTE, ingénieur; son éloge par M.
Julien-David Leroi, Hist. I, 279.

RÉGILLA, femme d'Hérode Atticus; monument de la tendresse que lui portait son époux, *Hist*. VIII, 19.

REGIOMONTANES avait revu l'Optique de Ptolémée, Mém. VI, 4, 9.

Région D'On, du périple de la mer Erythrée, Hist. I, 89. — dans l'Inde; sa position, 98. — Où située aux diverses époques de la navigation des Grecs dans l'Inde, 111, 112.

REGION (La) D'ARGENT; où située, Hut. I,

REGISTAIS du parlement; leur table dressée par le président Le Nain, et possédée par M. Boissy d'Anglas, Mém. IV, 574; — de l'état civil chez les Romains; leur haute antiquité; leur tenue exacte, X, 470, 476, 477, 480.

RÈGLEMENT (Articles de), arrêtés par la classe d'histoire et de littérature ancienne, le 27 ventôse, an XI, Hist. I, 13. — Arrêtés par l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres de l'Institut, dans ses séances des 26 avril, 3 et 10 mai 1816, V, 16 et saw. — relatifs à l'Académie. Voyez Académie des inscriptions et belles-lettres.

REGRE (Durée commune d'un), Mém. II, 341 et suiv.

REGNIER (Jean), premier consul de France à Tripoli, Mém. X, 553.

REGNIER (Laurent), consul de France à Trimit, Mém. X, 553.

Régulus écrit au sénat pour solliciter son rappel, et revenir cultiver son champ, Mém. X, 503.

REIDAFRANS, expliqué, Mém. VI, 476.

REIMS; le roi Louis le Jeune y établit une commune, qui se met en opposition ouverte avec le clergé et l'autorité ecclésiastique, Mém. VI, 571. — Louis le Jeune paraît avoir retiré la charte de cette commune, par suite de concessions faites au Saint-Siége, pour rétablir l'ordre dans la ville de Reims, frappée

d'interdit, 575. — (Église de); éclaircissements sur la nature et les causes des désordres dont elle fut affligée sous le règne de Louis le Jeune, 570 et saiv. —Historiens de cette ville, Hitt. IV, 24.

REINAUD (M.), auteur des extraits des historiens arabes dans la Biographie des Croisades; extrait de cet ouvrage, donné par M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. IX, 457 et saiv. — Commet une erreur sur le double récit que Makrisi fait de l'expédition de saint Louis en Afrique, 458.

REINHARD (M. Charles), membre de la troisième classe de l'Institut, *Hist*. I, 8, 35.

RELIGION GRECQUE; son introduction en Abyssinie, Mém. IX, 177.

RELIQUES divines ou héroiques conservées par les prêtres de l'antiquité, Mém. X, 320, 321.

REMI. Voyez DUROCORTORUM.

RÉMUSAT. Voyez ABEL-RÉMUSAT.

RENARD; somme que les Gaulois déposaient dans le trésor de Diane, quand ils avaient pris un renard, VII, 58.

RENAUD, fils du baron de Draci et d'une sœur de Guillaume de Bretenil, se porte héritier de son oncle, à l'exclusion d'Eustache de Paci, *Hist*. III, 67.

RENAUD DE MARTIGNÉ, archevêque de Reims; date de sa mort, suivie de longues contestations pour la nomination de son successeur, Mém. VI, 571.

René, surnommé le Bon; recherches sur son règne en Provence, par MM. de Fauris de Saint-Vincens, Hist. IX, 93.

— Le père de Marinis, son prédicateur, a composé des sermons adressés à ce prince. Voyez Marinis et Inscriptions.

Rennell (M. le major), associé étranger de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 9, 36. — de l'Académie des inscriptions; meurt, IX, 48. — Auteur de la Géographie d'Hérodote, V, 256.

REPAS des premiers Romains, Mém. III, 302 et suiv. — Offerts aux dieux, dans

les premiers temps de Rome, 303. — Les Romains s'y disputaient l'honneur de vider le plus de coupes, 370. — Lois somptuaires sur les repas, portées par Sylla, 388. — Luxe des poissons qu'on y servait à Rome, 389 et suiv.-Étaient soumis, à Rome, à des règlements et à des lois somptuaires, 340, 341. — Luxe des repas à Rome, après la mort de Sylla; aliments, oiseaux, salles, tables, etc., 402 et suiv. - Aliments qui passaient, chez les Romains, pour être les plus recherchés, 344, 345. -chez les Romains: animaux, fruits, poissons, oiseaux, etc., tirés de l'étranger, qu'on y servait, V, 112. Voyez Lois SOMPTUAIRES, LUXE.

REPOTIA; expliqué, Mém. V, 87.

Réservoires somptueux destinés, à Rome, à l'entretien du poisson, Mém. III, 389, 390 et suiv. Voyez Poissons.

RESTIGNIACUS, aujourd'hui Restigné, Mém. VI, 392.

RESTITUERE, terme de droit romain, synonyme de præstare, Mém. VIII, 308, note 1.

RETRAITE du peuple romain sur le mont Sacré; incertitude qu'elle présente, Mém. II, 376.

RÉUNIONS en corps d'Institut, Hist I, 6.
REVELLIÈRE-LÉPEAUX (M. Louis-Marie),
membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8. — Donne sa démission,
32. — Son remplacement, ibid.

REVER (M.), correspondant de l'Académie, obtient une des trois médailles d'or décernées aux auteurs des meilleures recherches d'Antiquités nationales, Hist. IX, 33.

Revessio ou Revessione, aujourd'hui Saint-Paulhien, Mém. V, 388, 392, 401.

REYMOND (M.), correspondant, Hist. I, 9.
REYNIER (M.); extrait de son Mémoire
intitulé: Considérations générales sur l'agriculture de l'Égypte, Mém. I, 18 et
suiv.

REYNIER (M. le général) fait hommage à

l'Institut d'une tunique égyptienne, Hist. V. 62.

REZAQ, en Égypte; valeur de ce mot, suivant M. Estève, Mém. I, 161.

RHABANA, dans Ptolémée, se rapporte à l'embouchure de la Ménotte, Hist. I, 114, 115.

RHAMESSÈS n'est point le même que Sésostris, Mém. I, 298.

REAMNUSE (Paul); son histoire de la conquête de Constantinople, Mém. X, 731, 732.

RHAPHOE, en Irlande; son étymologie, Hist. I, 219.

RHATOSTATHYBIUS, sleuve; sa position et son nom moderne, Hist. I, 209.

RHAVIUS, fleuve de l'Hibernie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 219.

RHEGIUM; époque de sa fondation, Méns. V. 148. — Origine de son nom, 193. RHEMMIUS PALÉMON, célèbre grammairien et improvisateur, Mém. V, 287, 288.

RHERIGONIUS SINUS de Ptolémée; sa position et son nom moderne, Hist. I, 211, 212.

RHÉTEURS; leurs attributions, distinctes de celles des grammairiens; en quoi elles consistaient, Mém. IX, 413, 414. —Bannis de Rome, III, 344. Voyez Ins-TRUCTION PURLIQUE et SOPHISTES.

Prirapiúsir; valeur de ce mot, employé pour la première fois par le rhéteur Corax, Mém. II, 65.

Phropini, mot inconnu à Corax le rhéteur, Mém. II, 65.

RHÉTORIQUE. Ses progrès du temps de Corax, 57 et suiv. — Ses divisions à la même époque, ibid. 57, 62, 63 et suiv. — Son enseignement chez les Romains, IX, 414, 415.

RHÉTORIQUE adressée à Alexandrie. Voyez
CORAX.

RHÉTORIQUE à l'usage des demoiselles, par M. Gaillard, Mém. IV, 5, 6.

REICINA, ile; sa position et son nom moderne, Hist. I 223,

RHIN; son ancienne embouchure, Hist. I, 142. — Recherches sur ses anciennes embouchures et ses embranchements, 154-159.

Reinocénos (Le), appelé par les Latins hos agyptius; quand les Romains le virent pour la première fois, Mén. X, 381. — à une et à deux cornes connu des Romains dès le 1<sup>st</sup> siècle de l'ère vulgaire, 405. — A quelle époque on vit cet animal à Rome pour la première fois, ibid. — Il est susceptible de s'apprivoiser, 405, 406. — bicorne, montré à Rome dans les jeux du cirque donnés par Domitien, 433. — Son combat contre un ours, ibid.

RHIZANA; sa position et son nom moderne, Hist. I, 72.

REGROGOLUM, promontoire de l'Hibernie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 218.

Reoda, aujourd'hui Rozes; épeque de sa fondation, Mém. VI, 344.

RHODES OU Ophiussa, fondée par les Telchines, Méns. II, 26. — Son temple de Neptune, 36. — Prise par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, 564. — Assiégée par les Turcs, sons le commandement de Paléologue, général de Mahomet II, est délivrée, 572. — Se rend, après un long siége, à Soliman II, 573, 574, 575. — Erreus des anciens sur sa distance du détroit de Sicile, IX, 94 et suiv. Voyez Colosse.

RHODIENS; leur état florissant après la destruction de Carthage, Mém. II, 81.—
Mattres de la Carie, respectent le trophée qu'Artémise avait élevé contre eux, 546.— A quelle époque soumis au Romains, ibid.— Appelés Colossiens, 558.— Origine de leur droit maritime; antiquité de leur puissance navale, X, 522, 523.— Révolution opérée dans la législation maritime par la découverte de leurs lois, qui sont adoptées par presque toutes les nations de l'Europe, 534, 525.

REOGOMANES, fleuve, dans Ptolémée répond au Grân, Hist. I, 62, RHOGONIS, fleuve vu par Néarque, répond à la rivière de Regh, Hut. I, 48, 49.— Sa distance de l'Arosis, 49.

RHOMBE D'AIRAIN, employé dans les enchantements, Hist. III, 5 et suiv.

Rhouzan, princesse géorgienne, mariée à Poughan, général mongol, Mém. VI,

RHYNTON, poête dramatique; sa patrie; son époque; genre de la comédie qui porte son nom, Mém. VIII, 262, 274; V, 282.

REYNTONIGA. Voyez Comédie.

RETUTONIENNES (Fables), Mém. V, 282.

RETTEME (Le) précède le mêtre dans la poésie de tous les peuples, *Mém.* VIII, 255, 256.

RIBBLE, fleuve; nom ancien de son embouchure; Hist. I, 210.

RIBOUD (M.), correspondant, Hist. I, 10, 37.

RIGA, de Plaute; expliqué, Mém. III, 332.
RIGAUT; son opinion sur les multezime citée et réfutée, Mém. I, 128 et suiv.

RICHARD COBUR-DE-LION (Sacre de), Mém. X, 616.

RIGHARD, empereur d'Allemagne; sa mort, arrivée en 1271, est suivie d'un interrègne, Mém. VI, 622,

RECHARD DE CIRENCESTER, cité, Hist. I, 220, 221.

RICHBOROUGH, autrefois Ruptimuth, l'ancien Rutupie, port de Bretagne, Hist. I, 152, 198.

RICHELIEU (Le cardinal de) parvient, pendant la guerre de trente ans, à faire déclarer Gustave-Adolphe, roi de Suède, contre l'empereur Ferdinand II, Mém. VI, 655. — Fait déclarer ouvertement la France contre la maison d'Autriche, dans la guerre de trente ans, et amène minsi le traité de Westphalie, qui procure à la France les plus grands avantages, 656.

RICHESSES; leur source à Rome, Mém. III, 361. — étrangères apportées à Rome au vii° siècle; effets qui en résultent,

359 et suiv. — de plusieurs Romains,

RICINA, île; sa position et son nom moderne, Hist. I, 222.

RECRIUS (Théodore); son opinion sur la colonie des Pélasges de Nanas, Mém. V, 222. — Examen de son système chronologique, par M. Louis Petit-Radel, 223 et suiv.

RIDEAU LEVÉ (Sentence rendue), levato velo, Mém. X, 526.

RIEDESEL (Le baron de), cité, Mém. II. 287.

Rif; terres connues sous ce nom, Mém. V. 67.

RIFFAUT (M.) remet à M. Letronne une note sur une pierre sonore du temple de Kalapohé, en Nubie, Mém. X, 334, note 1.

Rinçon, capitaine, envoyé de François I' auprès de Soliman, Mém. X, 552.

RIO-BARBATE. Voyez Ballon, fleuve.

RIO CAVADO. VOYEZ NEBIS.

RIO DAVÉ. Voyez Avus.

Rio Lima. Voyez Limius.

Rio Miño. Voyez Minius.

Rio Mondégo. Voyez Monda.

Rio Serto, de Ceilan, Hist. I, 122.

RIO VOUGA. Voyez VACUS.

RIPA ALTA, dans Ptolémée, Hist. I, 215.

RIPUAIRES; quelle partie ils occupaient dans les Gaules, Mém. X, 630. Voyez QUENOUILLE.

RISNER (Frédéric), auteur de l'ouvrage intitulé Optice Thesauras, paraît être le dernier des auteurs modernes qui ont connu l'Optique de Ptolémée, M. VI, 5.

RIZAK ou mieux rizka, en Egypte; valeur de ce mot, Mém. I, 24, 25. Voy. RIZKA.

RIEKA, Mém. I, 57. — Définition de ce mot, 67, 68 et saiv.; VII, 81, 112. — Valeur de ce mot, suivant M. Lancret, I, 161. — Son étymologie, 72. — de deux sortes, militaires et bénéficiaux, 72 et saiv. — Rendus purement personnels par l'édit de Soliman, 131.

ROANNE. VOYEZ RODAMNA.

336 TABLE

Roban Barsamma est le même personnage que Bar-Sæma ou Bersauma, Mém. VII, 370.

ROBERT, roi de France, associe au trône Hugues, son fils aîné, Mém. IV, 490.

— Fait couronner à Reims son second fils Henri, ibid.

ROBERT, fils de Louis le Gros, chef de la branche royale de Dreux, Hist. V, 95.

ROBERT, fils de Guillaume le Conquérant, perd la couronne d'Angleterre pendant le voyage qu'il avait entrepris en Palestine, Mém. X, 659.

ROBERT, comte d'Artois, recourt à l'envoûtement pour faire périr Philippe de Valois, Hist. III, 5.

ROBERT, duc de Normandie, vaincu par Henri I<sup>st</sup>, roi d'Angleterre, est fait prisonnier et perd son duché, *Mém.* IV, 533. — Aventures de son fils, Guillaume Cliton, 533 et suiv.

ROBERT, seigneur de Bellème; pourquoi surnommé Talvas, Hist. III, 78.

ROBERT, électeur palatin, élu empereur d'Allemagne en 1400, Mém. VI, 631.

ROBERT, adjoint au frère André, dans son ambassade auprès des Mongols, Mém. VI, 445.

ROBERT, moine du Bec, continuateur de Guillaume de Jumiége, Hist. III, 61.

ROBERT, chantre; son voyage dans l'Asie orientale, Mém. VII, 413.

ROBERTET, secrétaire d'état de la marine, Mém. X, 556, note 1.

ROBRICA, station romaine sur la Loire; sa position déterminée par M. Walckenaer, Mém. VI, 375, 394.

ROCADILLO. VOYEZ CARTEIA.

ROCCA DE SINTRA, cap, l'ancien promontorium Magnum, Hist. I, 133. — L'ancien Lunæ montis promontorium, 134.

Rocheront, château près de Paris; son importance du temps de Louis le Gros, Hist. V, 103.

ROCHEFOUCAULD (M. le duc de la), bienfaiteur de M. Dupuis, de l'Académie des belles-lettres, *Hist*. V, 122. ROCHELLE (LA). Voyez SANTONUM FORTUS.
ROCH-EDDIN KHOURSCHAH, fils d'Ala-eddin; comment il se rendit à Holagou,
chef des Mogols, Mém. IV, 72,

RODAMNA, Roanne, Mém. V, 405.

Rodès, ville, l'ancien Sigodunum, Mém. V, 388. Voyez RUTENI.

Rodi, l'ancien Raudium, en Italie, Mém. VI, 371.

RODOLPHE, comte de Habsbourg, fondateur de la maison régnante d'Autriche; sa naissance et ses ancêtres, Mém. VI, 620; ses premières années, 621; ses possessions, 622; sa conduite politique pendant les troubles qui agitèrent l'Allemagne de son temps, 622; sa réputation militaire, ibid.—État où se trouvait l'Empire, à l'époque de son élection. 622, 623. — Il est élu et couronné empereur, 623. — Ses possessions et sa fortune personnelle, lors de son avénement à l'empire, 623, 624. — Moyens par lesquels il sut se concilier la bienveillance du pape, l'estime du corps germanique et la reconnaissance de la nation, 624. — Il enlève le duché d'Autriche à Ottocare, roi de Bohème, qui s'en était emparé à la mort de Herman de Bade; examen des motifs qui ont pu diriger l'empereur dans cette circonstance, 626. — Comment il préparait dès lors la grandeur de la maison d'Autriche, et la réunion de la Bohème à cette puissance, 627.—Il conclut avec Wenceslas, fils d'Ottocare, le traité d'Iglau, et lui donne sa fille Judith en mariage, 627. — Il donne l'investiture de l'Autriche à son fils Albert, 627. — Il s'agrandit en dépouillant les enfants de Henri l'Illustre, dont l'un était son propre gendre, 627, 628. — Il ne peut réussir à faire élire son fils roi des Romains, 628. — Il meurt en 1291, 628.

RODOLPHE, fils aîné d'Albert I", empereur d'Allemagne, est créé roi de Bohème par son père; sa mort prématurée trompe le projets ambitieux d'Albert, et fait sortir momentanément la couronne de Bohème de la maison d'Autriche, *Mém.* VI, 629.

RODOLPHE II, fils de Maximilien II, empereur d'Allemagne en 1575; ses qualités et ses vices, Mém. VI, 647. — Son frère Mathias cherche à le détrôner, 650. — Il accorde aux Bohémiens les lettres de majesté, ibid. — Il est forcé par Mathias de lui abandonner le royaume de Bohème, ibid. note 1. — Sa mort, ibid.

Roger, roi de Sicile, établit une fabrique de soie à Palerme, Mém. IV, 227. — Accusé par Conrad, empereur d'Allemagne, de s'être laissé corrompre à prix d'argent par le duc de Bavière, 523. — Sollicité par Pierre le Vénérable de se réconcilier avec Conrad, pour effectuer une seconde croisade, et tirer vengeance de la perfidie des Grecs, 524.

ROGER, comte d'Herford, né de Guillaume, fils d'Osberne, Hist. III, 65.

ROGER BACON. Voyez BACON.

Roha ou Rohais, l'ancienne Édesse, Mém. IV, 50g. — Prise par les Turcs; de là la croisade de Louis le Jeune, 510.

Rohan (Le cardinal de); son éloge, Hist. III, 130.

Roi désigné; valeur de ce titre, Mém. IV, 498. Voyez Rois.

Roien, rivière. Voyez Rubon.

Rois de France qui ont associé leurs fils au trône, Mém. IV, 489 et suiv. — Si cette association conférait des droits, 493, 494.

Rôle d'Olénon promulgué par la reine Éléonore, Mém. X, 576.

Rolin (Nicolas) rend plainte devant Charles VI, au nom du fils du duc de Bourgogne, après l'assassinat de ce dernier, Mém. IV, 558.

ROLLE (M.), bibliothécaire de la ville de Paris, obtient, en 1819, un prix partagé entre lui et M. J. F. Gail fils, par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui avait donné pour sujet: Rechercher quelles étaient, dans les diverses villes de la Grèce, et particulièrement à Athènes, les différentes fêtes de Bacchus, etc., Hist. VII, 22.

Romaines (Les dames) recoivent du sénat, comme une récompense, l'autorisation de porter un ornement à leur coiffure, et de se faire traîner dans un char, Mém. III, 333, 334. — Leurs intrigues et leurs efforts pour obtenir l'abrogation de la loi Oppia, 336. — Leur passion pour la parure et la toilette, 336, 337, 338. — L'usage du vin leur était interdit à Rome, sous les peines les plus sévères, 348. — La corruption de leurs mœurs devient l'objet de mesures législatives, 375. — Sont exclues des successions par la loi Voconia, 376.

Romains; époque où ils ont pénétré dans l'océan Septentrional, et découvertes qu'ils y ont faites, Hist. I, 162 et suiv. - Leur navigation autour de la Chersonèse cimbrique, 163. - Eurent des Grecs pour premiers historiens, Mém. II, 310. - Fabius Victor [Pictor], leur premier historien national, ibid. - Leur infériorité à l'égard de Carthage, avant les guerres puniques, III, 292. - Leurs traités de commerce avec Carthage, 292, 293. — Leur ignorance du luxe dans les premiers temps de la république, 202 et suiv. — Extrême simplicité de leurs édifices et de leurs habitations dans les premiers temps, 296. - Étendue de terre qu'il leur était permis de posséder dans les premiers temps de la république, ibid. - Leurs vêtements pour les deux sexes, 299 et suiv. — Coiffure et chevelure des deux sexes, 300 et suiv.; elles distinguaient les matrones des courtisanes, 301, 302. — Leur chaussure, 300, 301; elle distinguait les patriciens des plébéiens, ibid.—Usage qu'ils font de l'or dans les premiers temps, 297 et suiv. - Frugalité de leurs repas dans les premiers temps, 302 et saiv. - Leurs

mets, 302 et suiv. -- Leurs tables, 303. --Leurs lits, ibid.—Ne pouvaient porter des vétements de différentes couleurs, 332. - Étendue de la domination romaine vers l'an 529 de Rome, un peu avant la seconde guerre punique, X, 487. — Les Romains défont les Carthaginois sur mer, leur dictent la paix et s'emparent de la Sicile, III, 323, 324. — Associés aux jeux isthmiques par Corinthe, 357. - Montrent une grande indifférence pour les intérêts de leur commerce maritime dans les traités qu'ils imposent aux vaincus, 357, 358. — Richesses de plusieurs Romains; caractère de leur luxe, 410. — Recherches et observations sur leur commerce et sur leur luxe, par M. de Pastoret; 3° mémoire, règne d'Auguste, V, 76-142. — Animaux, fruits, poissons, oiseaux, etc., qu'ils tiraient de l'étranger pour leurs repas, 112. — Luxe et commerce des Romains. Voyez Luxe, Commerce. -Lois somptuaires des Romains. Voyez Lois.—Ils n'eurent point de théâtre national, 283. - Instruction et éducation chez les Romains. Voyez Instruction PUBLIQUE. — Etat de la noblesse romaine sous les Francs et sous la loi des Bourguignons, VIII, 407, 408. — Romain anobli, dans le royaume des Francs, par le titre de convive du roi, 417. — Ils formaient, dans le royaume des Francs, une classe sous le nom de possesseurs, 461. — Recherches sur la véritable époque où ils entrèrent en communication avec la Grèce, et se livrèrent à l'étude de sa littérature, 263 et suiv. - Ils n'ont point imité les institutions des Gaulois, comme l'a avancé M. Gaillard, 478, note 1. - Leur condition et leur état civil dans la Gaule, depuis la conquête des Francs, 492 et saiv. — Leur avilissement, ibid. — Ils n'avaient point conservé leurs légions, comme l'avance l'abbé Dubos; ils étaient astreints au service militaire par les rois

Francs, 494, 495. — Ils étaient seuls soumis à un impôt annuel et soncier, ibid. — Les cités romaines de la Gaule deviennent des domaines royaux, 496. — Ils étaient admissibles aux dignités eiviles et militaires, 495. — Sous les Francs, ils avaient aussi leurs plébéiens, classe correspondante aux lites; ces plébéiens se nommaient tributaires, ibid. — Composition ou estimation et capitation de ces lites romains, 497. — Leur droit commercial et maritime à l'égard des étrangers; ils n'ont point, les premiers, établi les consuls de commerce, X, 525. — Voyez Rome.

ROMANE (Langue). Voyez LANGUE.

Rome; Doutes, conjectures et discussions sur différents points de l'histoire romaine; par M. P. Ch. Lévesque, Mém. II, 307-393. — Sous les rois, 307 et suiv. - Diversité et incertitude des témoignages historiques sur sa fondation, 307 et suiv. — Origine de son nom, 308. — Difficulté de donner à Rome Enée pour fondateur, 30g. — Ses premiers historiens furent des Grecs, 310 — A qui est due l'opinion la plus accréditée sur sa fondation? 311. — Pourquoi l'histoire de son origine estelle plus précise que celle de la Grèce? 313 et suiv. - Numa; examen de la tradition retative à ses écrits en deux langues, 313, et suiv. — Progrès de l'écriture et de la littérature sous les consuls, 336 et suiv. — Examen critique de son histoire sous Romulus, 334 et suiv.; sous Tullus Hostilius et ses successeurs, 339 et suiv. - Difficultés que présentent à la critique historique les monuments élevés par les rois de Rome, la durée probable de leur règne et l'opulence de l'état, 340 et suiv. - Son commerce, sa marine et sa richesse sous les rois, 344. — État de la civilisation des nations qui l'environnaient au temps des Tarquins, 347 et suiv. - Doutes que jettent sur l'époque et l'histoire de sa

fondation la puissance et la civilisation des États contemporains en Italie, 348 et zuiv. — Considérée comme une colonie étrasque, 350 et suiv. — Fait un traité de paix et de commerce avec Carthage, dans les premiers mois de l'établissement du gouvernement consulaire, 363 et suiv. — Sa situation sous le dernier Tarquin, 370. — Ses antiquités et ses anciens monuments historiques, ignorés et négligés par les Romains eux-mêmes dans les premiers temps de la république, sont soigneusement recherchés et étudiés sous les empereurs, 363, 373, 374. — Sa navigation et son commerce maritime dans les premiers temps de la république, 366, 370, 371, 372. — Paraît être tombée au pouvoir de Porsenna, et avoir reçu de lui la loi, 373. - Difficulté de déterminer quel fut son premier dictateur, 375 et suiv. - Incertitude que présente la retraite du peuple sur le Mont-Sacré, 376. — Incertitude sur l'époque de quelques-uns de ses consuls, 379. — Examen critique des faits relatifs à la prise et à l'incendie de Rome par les Gaulois, 380 et suiv.—Son histoire ne le cède à aucune autre pour l'antiquité et la certitude des faits principaux, 391.—Points avérés de son histoire sous les rois et sous la république, 391 et suiv. — Observations sur l'origine de Rome, telle qu'elle est rapportée par Varron, et par les écrivains grecs et romains; par M. Larcher, 394-483. — Sous les consuls, 354-393. — Son origine, d'abord enveloppée de fables par ·les Grecs, est ensuite éclaircie et constatée par leurs recherches, suivant M. Larcher, 395. — Résumé des principales difficultés que présente son histoire sous les rois, 398. — Fixation de l'année de sa fondation, par M. Larcher, 401 et suiv. - Sa fondation attribuée à Enée ou à Romus, son fils, 308, 399, 403, 404; réfutation de cette opinion, 407 et suiv. — Fondée en

grande partie par une colonie d'Albains, 417.—Ses premiers habitants ne furent pas des gens sans aveu comme on l'a prétendu, 417, 418. — Nature et force de sa population sous Romulus, défendues contre les doutes de M. Lévesque, 419 et suiv. — Division de sa population et de son territoire par Romulus, 420 et saiv. — Sénateurs, pères, pèresconscrits, patrons, clients, sous Romulus, 421.— Les institutions et les lois qu'elle reçut de Romulus prouvent une civilisation plus avancée qu'on ne le croit vulgairement, 422, 423.—L'écriture y fut connue du temps de Romulus, suivant M. Larcher, 429 et saiv. - La langue grecque y fut en usage du temps de Numa, 451 et suiv. - Les arts y furent connus et cultivés dès l'origine. et ainsi la grandeur de ses premiers monuments ne prouve pointque la date de sa fondation soit trop récente, suivant M. Larcher, 463 et suiv. - Date de la première loi somptuaire sur les yétements et les étoffes, III, 235. -Comment le luxe s'y introduisit, 320. -Naissance de l'esprit et de l'industrie maritimes; institutions qui les favorisent, 321. - Sa faiblesse et son ignorance dans la navigation et l'art des constructions navales, avant la première guerre punique, 322. - Ses plus grands hommes se soumettaient aux lois somptnaires, 346. — État de son commerce maritime au commencement du vii' siècle, 355. — Les richesses étrangères y sont apportées au vii siècle; effets qui en résultent, 359 et suiv. — Source de ses richesses, 361. — Progrès qu'y fait le luxe, après les guerres puniques, ibid. - Mœurs corrompues des femmes au vii siècle, 375. - Prévarications et vénalité des magistrats, 376. — Vénalité des suffrages, 377. — Maisons de plaisance, 379. — Huîtres du lac Lucrin, ibid. — Concussions des fermiers de l'État; loi sur la corruption

des tribunaux; progrès vers la servitude, 386 et suiv. — Déprédations des généraux et de l'armée; passion des jeux et des richesses, à l'époque de Sylla, 399. - Luxe des repas après la mort de Sylla; divers aliments, oiseaux, salles, tables, etc., 402 et suiv. - Luxe de l'ameublement et de la parure, après la mort de Sylla, 406. — Tableau des désordres et des crimes qu'y produisirent, au vii siècle, le luxe et l'amour des richesses, 409 et suiv. -Luxe des édifices, marbres, statues, parcs, bains, etc., 413. — Fournit encore, après la dictature de Sylla, quelques exemples de la simplicité antique, 423, 424. — La marine y était encore négligée au temps de Cicéron, 425. — Nouveau genre de luxe qu'y introduisirent les victoires et le triomphe mémorable de Pompée, 426, 427. — Faveur que le luxe y reçoit de la conduite de César, 429, 430. — Influence que César y exerce sur les mœurs publiques, 430 et suiv. - Etat de son commerce sous César, 433 et suiv.; à la fin du vii siècle et au commencement du viii, 437 et saiv. — Son origine grecque prouvée par sa langue, ses lois et ses usages, V, 264. — Personnifiée sur un camée antique, VIII, 389, 392. — Tableau des mœurs et de l'esprit de la république romaine pendant les trois premiers siècles qui suivirent l'expulsion des rois, X, 499, 500 et suiv. Voyez Romulus et AUGUSTE.

ROMUALD (S.); cérémonie de son investiture, Hist. VII, 62.

Romulus, fondateur de Rome, jugé diversement par ses historiens, Mém. II, 334 et suiv. — Examen critique de son histoire, 334 et suiv. — Principaux traits de sa vie, confirmés par des exemples analogues, 412 et suiv. — Conduit une colonie d'Albains pour fonder Rome, 417. — Divise par classes la population de Rome, 420. — Ses institutions et sa législation, 422, 423. — Son humanité envers les vaincus, 424. — N'a point été abandonné par son aïeul Numitor, comme le pensait M. Lévesque, ibid. — Donne la plus grande extension à l'autorité paternelle, 425. — Sagesse de sa législation, 425 et suiv. — Reçut probablement, à la cour de Numitor, une éducation conforme à sa naissance, 427. — Sa cabane conservée soigneusement et montrée à Rome, 463, 464; III, 296.

Romulus, fabuliste; son époque; recherche et examen des sources où il a puisé les sujets de ses apologues, Mém. VIII, 323 et suiv.

Romus, fils d'Énée, passait pour le fondateur de Rome, Mém. II, 308, 399, 403, 404; réfutation de cette opinion, 407 et saiv.

RONDELET (M. Romain), auteur de dessins et de remarques sur le monument d'Osymandyas, Mém. VIII, 132.

Fόπαλοι, le même que le λαγωθόλοι, Hist. VII, 60.

Roquerort (M. de) remporte le prix proposé par l'Académie des inscriptions, en 1812, Hist. V, 29. Voyez Poésie PRANÇAISE.

Roscia (Loi) sur les théâtres, Mém. V. 83. Voyez Loi.

Roscius Ötho, tribun, fait rendre une loi qui accordait aux chevaliers une place particulière au théâtre; examen et explication d'un passage de Cicéron d'où il semblerait résulter que Roscius Otho n'aurait fait que remettre cette loi en vigueur; opposition apportée par le peuple à son exécution, Mém. VIII, 307, 308.

Roscius, comédien; ses appointements, Mém. V, 84.

Roszaux employés par les anciens pour faire des vêtements, Mém. IV, 240.

Roses (Les) objet important du commerce des Romains avec l'Égypte, Mém. V, 139, 140.

Roses (Le cap de) cédé per Sélim II à Lenches, Mém. X, 558.

ROSETTE (Inscription de). Voy. Inscription. ROSMANGUI. Voyez ROUZNAMEDJI.

Rossignot vendu à Rome un prix excessif, Mem. VII, 147. — Cet oiseau servi à Rome dans les repas, III, 405.

ROTHARIS, rédacteur du code des Lombards, Mém. VIII, 428,

ROTHOMAGUS, Rouen; pourquoi garda son nom, *Hist*. V, 75. — A quels peuples cette ville appartenait, *ibid*.

ROUGE (Coureur) employée chez les Romains pour teindre les autruches, d'autres animaux, les statues des dieux, et en général tous les objets qui excitaient l'admiration ou la vénération, Mém. X, 442, 443.

ROULIN (M. le docteur); son explication physique du son que font entendre les rochers de l'Orénoque, Mém. X, 353, note 1.

ROUME (M.), correspondant, Hist. I, 10.
ROUSSEAU (J.-J.); son opinion sur la profession de comédien, Mém. VIII, 292.

ROUSSEAU (M.), correspondant à Bassora, Hist. I, 38.

ROUSSEAU (M.), consul général à Bagdad, possesseur d'une riche collection de médailles; fait, le premier, connaître celle du tyran Jotapianus, Mém. VI, 558.

ROUSSEAU (M.) fils; extrait d'une lettre par lui adressée à M. Silvestre de Sacy, et relative aux Ismaéliens de Syrie, Mém. IV, 84.

ROUSSEL (M.), correspondant, Hist. I, 9.
ROUSSOUDAN, reine de Géorgie à l'époque de l'invasion de ce pays par les Tartares mongols, leur résiste et les met en déroute, Mém. VI, 402. — Adresse une lettre au pape Honorius III, 401, 402. — Lors de la seconde invasion de ses États par les Mongols, se retire dans une forteresse, 405. — Sa lettre au pape Grégoire IX, pour obtenir des secours contre les Mongols, 406. — Elle fait sa paix avec les Mongols, 413.

— Refuse de se livrer aux mains des Mongols, et repousse toutes les instances que lui font leurs généraux Batchou et Batou; elle leur envoie seulement des ambassadeurs, et consent même à remettre à Batou son fils David pour otage, 431. — Toujours en butte aux persécutions des Tartares, elle finit, pour s'en délivrer, par se donner la mort, 433.

ROUTH (Le P.), jésuite; sa dissertation sur les tombes du village de Civaux, Hist. III, 17.

ROUZNAMEDJI, et non rosmangui; valeur de ce mot et sa prononciation, Mém. I, 22.

ROYAUMONT (L'abbaye de), où se trouvaient les tombeaux des princes de la famille de saint Louis, démolie pendant la révolution, *Hist.* 1, 294.

ROYAUTÉ (La) était assimilée, par les Francs et les autres Barbares, à un alleu et à une propriété, Mém. VIII, 432.

Rozes, ville. Voyez RHODA.

ROZIÈRE (M.), savant minéralogiste; explication qu'il donne de la manière dont s'est opérée la rupture du colosse de Memnon, Mém. X, 275. — Son opinion improbable sur la cause de la voix que faisait entendre la statue de Memnon, 252, note 1. — Son explication physique du son que faisait entendre le colosse de Memnon, ibid.

Púag, lave, Mém. III, 454.

RUBEAS, promontoire; sa position, Hist. I, 171.

RUBENS (Albert); ses explications de deux camées antiques, Mém. VIII, 372, 390. RUBON, fleuve, dans Ptolémée, paraît ré-

pondre à la rivière de Roien, Hist. I, 185.

RUBRUQUIS OU RUYSBROEK, moine franciscain, envoyé par saint Louis en ambassade auprès du grand khan des Tartares mongols; détails sur sa mission et son voyage, Mém. VI, 450 et suiv.

RUD CHIUR. VOYEZ ACHIDANA.

RUPIN (M.), correspondent, Hist. I, 10, 37.

RUGEN, sile; son nom ancien, Hist. I, 171. RUGENWALDE, ville, tire son nom des anciens Rugii, Hist. I, 175.

Rugii, peuple cité par l'historien Tacite; leur emplacement, Hist. I, 175.

RUHNERIUS reconnaît et proclame le premier le mérite de M. Heyne, qu'il désigne au baron de Munchhausen comme le plus digne de succéder au célèbre Mathias Gessner, Hist. V, 226.

RULLUS (Publius Servilius) fait servir à table un sanglier entier, Mém. III, 406. Rum, île; son nom ancien, Hist. I, 223.

Runcatio et Sarritio; leur différence, Mém. III, 26.

RUPTIMUTH. VOYEZ RICHBOROUGH,

Rustici, dénomination des Francs, Mém. VIII, 465.

RUTENI ou Rodès, Mém. V, 399.

RUTRUM, instrument d'agriculture, expliqué, Mém. III, 18.

RUTUPLE, port de la Bretagne; son emplacement et son nom moderne, Hist. I, 152, 198.

RUYSBROEK. Voyez RUBRUQUIS.

RYE, port. Voyez Novus portus.

RYMER; sa collection diplomatique imitée en France, Hist. I, 292.

S

E et C employés ensemble dans la même inscription, Mém. II, 118. — Considérés à tort communément comme appartenant à différents âges, 119.

SAAD, fils d'Abada. Voyez Abd-allas et Kaïs.

Sabadi; date de sa mort, Mém. X, 59. Sabada-Bahadour, général tartare, Mém.

SABADIBÆ, îles de la mer des Indes; leur position, Hist. I, 117.

Sabadin, surnommé l'Archaoun, Mém. VII, 35q, 36o.

Sabana, de Ptolémée, répond à Sama-Saminang, Hist. I, 114.

SABARA, déplacée postérieurement dans la carte de Ptolémée, répond à l'embouchure du Barago, Hist. I, 113.

Sabaracus sinus, déplacé postérieurement dans la carte de Ptolémée, répond au golfe de Pégu, Hist. I, 113, 115.

SABATIER (M.), correspondent, Hist. I,

SABBATINUS, lac, aujourd'hui lac de Bracciano, Mém. V. 185. — Laissait apercevoir sous ses eaux des ruines d'édifices, 190. SABBATIQUE (Chemin). Voyez CHEMIN.

Sabéens. Voyez Asabi.

Sabine, femme auteur, brodait ses vers au métier, Mém. IV, 275.

Sabintanus (Caius Julius), marinier du Rhône, connu par une inscription, Hist. V, 56.

Sabins; leur état politique du temps des Tarquins, Mém. II, 347.

Sable (Le) employé à Rome dans l'antiquité pour scier le marbre; d'où on le tirait, Mém. VII, 148. — En usage pour enduire le corps dans les exercices de la palestre, ibid.

Sables coulants; sens géographique de ces mots en chinois, Mém. VII, 7, 9.

SABRIANA ESTUARIUM; sa position et son nom moderne, Hist. I, 209.

SACER SINUS, dans le golfe Persique, répond au golfe de Gran, Hist. I, 64.

Sacoche antique; sa forme, Mém. III, 63.
Sacre des rois de France (Historique, cérémonial, règlements et circonstances particulières du), Mém. X, 610 et suiv.

— Défaut d'authenticité du règlement de 1179, attribué à Louis le Jeune, concernant le sacre des rois de France;

époque présumable où il fut fabriqué, ibid. 612, 621, 653. — des empereurs d'Allemagne et des rois de France; ressemblances et différences des usages qui s'y observaient; quelles en étaient les causes, 599. Voyez Couronnement. Sagré (Le Promontoire). Voyez Promontoire

SACY (M. Antoine-Isaac SILVESTRE DE), compris dans la liste des membres composant la troisième classe de l'Institut lors de sa création, Hist. I, 8, 35. — Remplace M. Ameilhon dans la commission qui devait publier l'histoire métallique de l'empereur Napoléon, 23.—Chargé, en 1805, par la classe de visiter les archives de Gênes, il lui rend compte de sa mission dans un rapport lu en 1806, III, 85 et suiv. — Porté, avec le titre de baron, sur la liste des membres composant l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en 1817, lors de sa réorganisation, V, 35. — Liste de ses travaux académiques : Premier Mémoire sur la nature et les révolutions du droit de propriété territoriale en Egypte, depuis la conquête de ce pays par les Musulmans jusqu'à l'expédition des Français, Mem. I, 1-156. — Second Mémoire, V, 1-75. — Troisième et dernier Mémaire, VII, 55-124. Voyez Egypte. -Mémoire sur les monuments et les inscriptions de Kirmanschah et de Bi-sutoun, et sur divers autres monuments sassanides. II, 162-242. — Mémoire sur quelques inscriptions arabes existant en Portugal, 596-615. — Rapport sur les recherches faites dans les archives du gouvernement et autres dépôts publics à Gênes, Hist. III, 85-125. Mémoire sur l'origine du culte . que les Druzes rendent à la sigure d'un wau, Mém. III, 74-128.—Mémoire sur la dynastie des Assassins, et sur l'étymologie de leur nom, IV, 1-84. — Mémoire sur une correspondance inédite de Tamerlan avec Charles VI, VI, 470-522. Voyez TAMBRIAN. - Mémoire sur un traité fait entre les Gênois de Pera et un prince des Bulgares, VII, 292-334. — Voyez Gê-NOIS. - Mémoire sur le Djavidan khired, ou Livre de l'éternelle raison, IX, 1-30. Voyez DJAVIDAN KHIRED. - Premier Mémoire sur les livres religieux des Drazes, 31-56. — Second Mémoire, X, 89-115. Voyez Druzes. — Notice donnée par lui-même de ses travaux, tant imprimés que manuscrits, sur la religion des Druzes, IX, 31 et suiv. - Mémoire sur quelques papyrus écrits en arabe et récemment trouvés en Égypte, IX, 66-85. Voyez PAPYRUS. - Mémoire sur une médaille arabe inédite de l'an 525 de l'hégire, 284-316. Voyez Médaille arabe. -Mémoire sur le traité fait entre le roi de Tanis et Philippe le Hardi, en 1270, pour l'évacuation du territoire de Tunis, par l'armée des croisés, 448-477. Voyez PHILIPPE LE HARDI, TUNIS, ABOU-ABD-ALLAH MOHAMMED. - Mémoire sur une correspondance de l'empereur de Maroc Yakoub, fils d'Abd-alhakk, avec Philippe le Hardi, conservée dans les Archives du Royaume, 478-506. Voyez Philippe LE HARDI. — Mémoire où l'on examine l'autorité des synchronismes établis par Hamza Isfahani, entre les rois de Perse, d'une part, et, de l'autre, les rois arabes du Yémen et de Hira, X, 1-29. Voyez HAMZA · ISFAHANI. — Mémoire sur l'origine du recueil de contes intitule Les Mille et une Nuits, Mém. X, 30-64. Voyez MILLE ET UNE NUITS. - Mémoire sur deux papyrus écrits en langue arabe, appartenant à la collection du Roi, 65-88. Voyez Pa-

SAD WAKHSCHOUR. VOYEZ HOUSCHENK.

Sada, dans l'Inde; sa position, Hist. I, 99, 105.

Sadus, fleuve de l'Inde, aujourd'hui Aracan, Hist. I, 105.

SAFRAN recueilli en Italie, Mém. V, 100.—
(Commerce du) dans l'Asie mineure,
126, 127.

SAGANA, Voyez BAVAROIS.

serpine, 56. - Direction qu'il donne à ses recherches d'érudition, 57. — Il publie ses Recherches historiques sur les mystères du paganisme; origine, importance et analyse de cet ouvrage, 57. 58. — Il est nommé associé libre, 59. - Il fait paraître son Histoire de la puissance navale de l'Angleterre, et son Traité sur l'état et le sort des Colonies des anciens peuples; but que l'auteur s'est proposé dans cet ouvrage, 60.—Caractère particulier de ses recherches et de ses travaux, 61 et suiv. — Ses Mémoires sur la législation de la Grande-Grèce; sur la république de Locres et les lois de Zaleucus; sur les lois de Charondas; sur la constitution de Crotone; sur la secte pythagoricienne; sur la législation de Syracuse, 64.—Sa retraite dans le Comtat-Venaissin, et son mariage fortuné, 65. — Cruelles persécutions que lui attire, de la part de la cour de Rome, le courage avec lequel il prend la défense de quelques opprimés, 66. — Malheurs et pertes irréparables que lui cause la révolution française; dévouement de son épouse, 67. — Il se fixe à Paris, où il publie son Histoire des gouvernements fédératifs, 68. — Il est compris dans la nouvelle organisation de l'Institut, ibid. — Ses dissertations lues à la classe, et ses travaux variés, 69.— Il donne une nouvelle édition de l'Examen critique des historiens d'Alexandre; en quoi elle diffère de la première, 71, 72. — Examen critique et raisonné de cet ouvrage, 72, 73, 74. —Il s'occupe de publier de nouveau ses Recherches sur les mystères du paganisme; particularités sur la première édition de cet ouvrage, 74, 75. - Quelques détails sur ses derniers moments, 75, 76.

SAKHR, chef de tous les mauvais génies, Mém. X, 56.

Salacia, fleuve d'Ibérie; son nom moderne, Hist. I, 134. SAINTE-MARIE (Église de ). Voyez MARIE (Église de Sainte-).

Sainte-Sophie (L'Église de) à Constantinople renfermait quatre cent vingt-sept statues antiques apportées de la Carie, Mém. II, 563. — Réparée par l'architecte Ignace, IV, 299.

SAINTS LIEUX; on en doit la conservation aux religieux de l'ordre de Saint-Basile, Mém. X, 530. Voyez Sépulcre.

Saīran, ville, la même que Saī-lan, Mêm. VII, 273.

SAIRE (La), rivière, l'ancien Olina, Hist. I, 146.

Saïs, nom égyptien de Minerve, M. II, 34.
Saïsons (Les) autrefois au nombre de trois; représentées par des enfants, Mém. VIII, 396.

Salabergue (Sainte-); son monastère, Mém. VIII, 555.

SALADIN (Almélic-alnaser Salah-eddin Yousouf, fils d'Ayyoub) détruit et remplace la dynastie des Fatémites, Mém. VII, 97; V. 61. — Il licencie l'armée d'Egypte, et il forme une nouvelle armée composée presque exclusivement de Curdes et de Turcs, 97. — Sa famille est renversée par les Mameloucs, 98. - Voit plusieurs fois ses jours menacés par les Ismaeliens ou Batémens, connus sous le nom d'Assassins, IV, 36, 37 et suiv. — Supprime les taxes en Egypte, V, 61. — Pendant les premières années de son règne, l'armée fut encore payée en argent par le trésor, VII, 69. - Son état militaire et solde de son armée, 70. Voyez aussi Egypte.

Salassi (Les), habitants du val d'Aost; leur tribu détruite et ses habitants vendus par Auguste, Mém. X, 489.

Salazar (Gomez DE), ambassadeur du roi de Castille auprès de Tamerlan, Mém. VI, 502.

Salen L'Avoubite, grand sultan, ne paraît point avoir refusé d'admettre les envoyés des Tartares mongols, Mém. VI, 430.

Sa-LI, rivière, l'une des sources du Wanan, Mém. VII, 262.

Saliene; valeur de ce mot, Mém. I, 122. Saliene; quelle partie ils occupaient dans la Gaule, Mém. X, 680.

SA-LI-KIEÏ-EUL, fleuve de la Tartarie, Mém. VII, 287.

Salines (Rivière des). Voyez Salacia.

Salles des festins à Rome; luxe qui y régnait, Mém. III, 406. — de bains. Voyez Bains.

SALLUSTE le Philosophe, De nat. Deor. c. VII, présente sur l'àme une doctrine conforme à celle du philosophe chinois Lao-tseu, Mém. VII, 36, 51.

Salmacis, fontaine de la ville d'Halicarnasse en Carie; sa position; explication de la propriété érotique attribuée à ses eaux par la tradition mythologique, Mém. II, 527.

Salt (M.), consul de S. M. Britannique en Égypte, fait copier de nouveau toutes les inscriptions memnoniennes et les envoie à la Société royale de Littérature de Londres, Mém. X, 254, 255.

Salur, de Ptolémée, répond à Shatur, dans l'Inde, Hist. I, 97.

SALVERTE (M. Eusèbe) est nommé académicien libre, Hist. IX, 48. — Réfutation de son opinion sur la cause du phénomène vocal du colosse de Memnon, Mém. X, 339.

SAMARKAND; sous quels noms les chinois, du temps des Thang, connaissaient les pays situés au nord, au nord-onest et à l'orient de Samarkand, Mém. VIII, 88.

— Le pays de Samarkand reprend sous les Thang le nom de Khang-kiu, 94.—
Relations et négociations politiques de ses habitants et de ses princes avec les empereurs de la Chine de la dynastie des Thang, 94, 95.

SAMAROBRIGA, Samarobriva et Samarobria, Amiens, Mém. VI, 335.

SAMA-SAMINANG. Voyez SABANA.

Sambilione, iles de la mer des Indes, les anciennes Sabadibas, Hist. I, 117.

Samydace, ville; dans Ptolémée, répond à Shaima, Hist. 1, 73.

Samydaces, fleuve; dans Ptolémée, répond au Kirkès ou la Tiz, Hist. I, 73.

Sanager; valeur de ce mot, Mém. I, 28, note 1.

Sanche (Don), second fils d'Alfonse X, surnommé le Sage; histoire de son usurpation sur les droits de ses neveux à la couronne, et de sa révolte contre son père, Mêm. IX, 478, 479 et suiv.—
Est déclaré par les États généraux héritier de la couronne au préjudice des enfants de son frère don Ferdinand, ibid.

Sanction ecclésiastique; ses effets et sa puissance dans le royaume des Francs, sous la première race, Mém. VIII, 517.

Sancy (Achille de Harlay-), baron de la Mole, ambassadeur à Constantinople, en 1611, y relève la gloire de la France par un acte de vigueur, Mém. X. 565, 566.

SANDA, une des îles Orkney; son nom ancien, Hist. I, 224, 225.

San-Diego, rivière d'Espagne, l'ancien Vir. Hist. I, 136.

Sanglier servi entier à Rome dans un repas, Mém. III, 406.— (Le) à cornes des anciens, est le babiroussa des modernes, X, 449, 450.

Sanguessa, ou Suessa, ville d'Espagne, l'ancienne Suestasium, paraît tirer son nom et son origine des Suessitani, Mém. VI, 353.

SAN-LOURENÇO. VOYEZ BALSA.

Sang-Houng-yang, grand de la Chine sous les Han; conseil qu'il donne relativement aux affaires de la Tartarie, Mém. VIII, 119.

San Koue, ou Les trois Royaumes; état de la Chine sous les trois dynasties qui s'en partageaient l'empire au 111° siècle de notre ère; affaiblissement de la domination chinoise à l'occident, Mém. VIII, 112.

- SAN-LOUNG (Les sables de), Mém. VIII,
- Sanson, géographe; importance de ses recherches sur la géographie ancienne de la France, Mém. V, 393.
- SANT-ANDER, en Espagne; son nom ancien, Hist. I, 136.
- Santa-Maria (Alfon Paez de), ambassadeur du roi de Castille auprès de Tamerlan, *Mém.* VI, 502.
- Santeul (Translation du tombeau de) dans l'église de Saint-Nicolas-du-Chardonnet; l'Académie compose une inscription pour en rappeler les circonstances, Hist. VII, 138. Voyez INSCRIPTIONS.
- San-thsaī thou hoeī (Le), Mêm. X, 156. Santoña, rivière d'Espagne; son nom ancien, Hist. I, 136.
- Santonum portus, aujourd'hui la Rochelle, Hist. I, 144, 145.
- Santonum promontorium; sa position et son nom moderne, Hist. I, 145.
- Sanut, cité pour son opinion sur l'alliance des Chrétiens avec les Tartares ou Mongols dans la guerre sainte, Mém. VII, 406.
- SAN-VICENTE DE LA BARQUÉRA, en Espagne; son nom ancien, Hist. I, 136.
- SAN-VITO, l'ancien Arnestum, Mém. VII, 198, 199.
- SAPOR, nom donné indifféremment à tous les souverains de la Perse, Mém. X, 22.
- SAPOR, fils d'Artahschetr, représenté sur une médaille sassanide, Mém. II, 215.
- Sapon II, surnommé Dhou'laktaf, Mém. II, 184. Sa figure sculptée, 172, 188. Le même que Schapour II. Voyez ce dernier nom.
- SARABARA, vêtement, expliqué, Mém. IV, 304.
- Sarcophages (Les) antiques étaient travaillés dans des manufactures particulières; cause de l'uniformité et du vague des ornements dont ils sont chargés, Hist. III, 21, 22.

- SARDAIGNE (La) érigée en royaume en 1720, Mém. VI, 662.—Cédée par l'Autriche aux termes du traité de Vienne de 1735, ibid.—(Une portion de la) perdue par l'Autriche; son étendue, 668.
- SARDOINE. Voyez Pan et Angiolini.
- SARI, capitale du Tabarestan, Mém. VIII, 104.
- SARMATES, les mêmes que les Scythes, les Germains et les anciens habitants de la Poméranie.
- SARMATIE, dénomination générale des pays situés au nord du Caucase, Mém. VII, 212. Voyez SCYTHIE.
- SARON reçoit une lettre du pape Nicolas IV, Mém. VII, 383.
- SARPÉDON (Lettre autographe de) conservée à Tégée, Mém. X, 320.
- SARRAF; valeur de ce mot, Mém. I, 11, 35. Employé du multezim, 165.
- SARRASINS. Voyez Mongols.
- SARRITIO. VOYEZ RUNCATIO.
- Sartar, fils de Batou, khan des Mongols, Mém. VI, 451. Il passait parmi les chrétiens orientaux pour s'être converti au christianisme; examen de cette opinion, 454 et suiv.
- Sartorius (M. George), correspondant, Hist. I, 38.—Obtient, en 1810, le prix proposé par la troisième classe, 30.
- Sarus, fleuve; dans Ptolémée, répond au Tanka-Banka, Hist. I, 74.
- Sasan; son histoire, Mém. IV, 30, 31, 32, 34.
- Sassanide. Voyez Écriture, Monument, Inscription, Pierre, et ci-après.
- Sassanides (Chronologie des rois de Perse de la dynastie des) d'après Hamza, examinée par le M. baron Silvestre de Sacy, Mém. X, 8, 9 et suiv.
- Satires, pièces dramatiques des Romains; époque où elles parurent; leur caractère, Mém. VIII, 258, 259. Voyez Satyres.
- Σατορτία; l'antiquité de ce terme défendue par M. L. Petit-Radel, Mém. V, 175. Σατράπης, SATRAPE; étymologie et signi-

- fication propre de ce mot, Mém. II, 227 et suiv.
- SATURNE avait un temple dans l'île de Gades, Hist. I, 126.
- SATURNIA, ville fondée par les Pélasges, et dont les ruines subsistent encore aujour-d'hui, Mém. V, 168, 169, 175. La plus incontestable des villes pélasgiques; son emplacement et ses ruines, 185.
- SATURNINS (Vers); leur nature et leur emploi, Mém. V, 270, 271.
- SATTRE (Iles des); leur position, Hist. I,
- SATTRORUM PROMONTORIUM, ou cap de Quekmi; Hist. I, 116.
- SATYRUS, frère de Cléarque, tyrau d'Héraclée, lui succède par une usurpation, Mém. II, 513.
- SAUMAISE; renseignements sur son traité

  De re vestiarid veterum, M. IV, 222.—Variété et profondeur de ses connaissances,
  ibid. Dans ses Plinianæ Exercitationes
  in Solinum, t. I, p. 717, convaincu d'erreur, III, 462. Son éloge, 463.
- SAUMUR ne peut être le lieu appelé anciennement Murus, aujourd'hui Murs, et autrefois Meurs, Mém. VI, 390. (Le château de) pris et incendié par Fouques, comte d'Anjou, 384. Voyez VIENNE.
- SAUMUROIS; ancienne limite qui le séparait de l'Anjou, Mém. VI, 383.
- SAUREQUANT, nom de Samarkand, Mém. VI, 434.
- SAVARIUS, évêque d'Auxerre, envahit à main armée le pays d'Orléans, Mém. VIII. 546.
- SAVARY (François), seigneur de Brèves, consul de France en Égypte, a pour successeur son fils Camille, Mém. X, 554. Il est nommé ambassadeur de France à Constantinople, où il fait augmenter nos capitulations dans les Échelles du Levant, 562.
- SAVARY (M.); appréciation de ses Lettres sur l'Egypte, Mém. I, 52.

- Saxius (Christophe), auteur de recherches sur les cachets des médecins oculistes de l'antiquité, *Hist*. VIII, 80.
- Saxons; leur invasion et leur établissement dans quelques villes de la seconde Lyonnaise, Hist. V, 74, 75.—En combien de classes ils étaient divisés, Mém. VIII, 410.
- Scabilla, instrument pour applaudir; sa description, Mém. VIII, 304.
- Scabins; leurs attributions; appelés plus tard probi viri, prud'hommes, échevins, Mém. X, 586, 694.
- Scacatav, khan mongol, peut-être le même que Tchakhatai, Mém VI, 451.
- Scaccia (M.), ingénieur des marais Pontins, auteur d'une description des procédés employés pour mesurer la longueur du pied romain sur la partie coupée du rocher appelé Pisco-Montano, à Terracine, Hist. VII, 73.
- Scaliger (Joseph) recompose en vers hexamètres les prédictions du devin Marcius; difficulté de cette entreprise, M. VIII, 266. Ses travaux sur la statue de Memnon, appréciés, X, 250.
- Scam (La terre de) ou de l'Égypte; son partage promis aux Francs, Mêm. VII, 358.
- Scandia, île; sa circonférence et ses rapports avec l'île de Funen, *Hist.* I, 182. Voyez Scandinavia, Scandinavie.
- Scandia, la même que Scandinavia, Hist. I, 172.
- Scandia, de Pline, l. IV, 30, corrigé et expliqué, Hist. I, 224, 225.
- SCANDIE, îles, de Ptolémée; leur position et leur nom moderne, Hist. I, 181, 182.
- SCANDINAVES; leurs associations appelées gildes, Mém. X, 582.
- Scandinavia, fle du golfe Codanus, la Baltia de Pythéas, et la même que Scandia, répond à Funen d'aujourd'hui, Hist. I, 172. — Habitée par les Hilleviones, ibid. — A tort prise pour la Suède, ibid.
- Scandinavie (L'ancienne); pourquoi les géographes modernes y ont vu la pé-

ninsule qui renferme la Norwége, la Suède et la Finlande, Hist. I, 188. Scane, province de Suède; son nom an-

cien, Hist. I, 179.

Scanzia, la Suède, dans Jornandès, Hist. I, 170.

Scaphé, instrument astronomique; son usage, Mém. VI, 269.

Scapos, ville, la même que Scupus et que πόλις τῶν Σκοπίων, de Nicephore Grégoras, Mêm. II, 134.

Scarabée (Le) sacré; où et par qui il a été retrouvé, Mém. X, 371.

Scarabées; d'où ils naissent suivant Pline, Mém. VIII, 345.

Scarbonough, baie; son nom ancien, Hist. I, 214.

SCAURUS. Voyez MARCUS.

Schau; il est d'usage à la Chine d'envoyer aux princes feudataires un sceau sur lequel est inscrit le titre de la dignité qu'ils ont obtenue, Mém. VII, 374. — d'Argoun, roi des Mongols de la Perse; sa description, 373, 374.

Scènz; étymologie de ce mot, Mém. VIII, 265. Voyez Jeux scéniques.

Scenare, ville des Cerretani, paraît à M. L. Petit-Radel être la Ceressus ou l'Ascerris de Ptolémée, Mém. VI, 351.

Schaban (Almélic-alcamil), fils de Mohammed fils de Kélaoun, sultan; date de son avénement au trône, Mém. VII, 110. — Il donne ses pleins pouvoirs à l'émir Schodja-eddin Ozlou, ibid. Voyez Ozlou. — Il supprime l'usage d'échanger ou de vendre les apanages militaires, introduit par l'émir Ozlou, ibid. — Il donne le vizirat à l'émir Mandjec Yousoufi, et lui abandonne la direction des finances, 111. Voyez Mandjec.

SCHABI. VOYEZ HOSAÏN BEN-SCHABI.

Schah-Abbas; endroit où il dressa ses tentes lorsqu'il marchait à la conquête de Bagdad, Mém. II, 167.

SCHAHED; valeur de ce mot, Mém. I, 23, 35, 146.—Employé du multezim, 165. SCHAH-NAMÉH (Le) de Firdewsi; préface de

cet ouvrage traduite par M. de Wallenbourg et publiée par M. A. de Bianchi, Mém. X, 49. — (Passage du), corrigé par M. le baron Silvestre de Sacy, IX, 29, note 1.

Schamseddin, vizir d'Abaga, roi de Perse, est soupçonné de l'avoir empoisonné, Mém. VII, 352.

Schapour, fils d'Aschek, Aschganien, roi de Perse, inséré par Hamza dans sa liste chronologique, Mém. X, 8.— Difficulté de fixer l'époque et la durée du règne de ce prince, et même de constater son existence, 10.

Schapour I<sup>er</sup>, fils d'Ardeschir, Arsacide, roi de Perse, Mém. X, 8.

Schapour II, Dhou'lactaf, roi de Perse, de la dynastie des Arsacides; durée de son règne, suivant Hamza, Mém. X, 8; suivant Mirkhond, 10; suivant M. Saint-Martin, 12. — Le même que Sapor II, ibid,

Scharaki; valeur de ce mot en Égypte, Mém. I, 20, 57, 92, note 4.

SCHARHABIL, père d'Ayyoub, Mém. V, 62,

Schahrokh, fils de Tamerian; ses lettres, Mém. VI, 477.

Schasch (Le pays de) ou de Kouei-chan, M. VIII, 108.— Se reconnaît tributaire de la Chine sous les Thang, 89.— Deux princes de cette contrée créés rois par l'empereur de la Chine, 89, 90;— détails sur la défection de l'um d'enx, qui se reconnaît vassal des Arabes, 90.— Ses rapports avec la Chine sous les 'Wei, 108.

Scheikh; valeur de ce mot, Mém. 1, 8, note 2. — Scheikh elbeled, 34.

Schriers; leur nombre et leurs fonctions, Mém. I, 34, 35. — des Arabes; leur caractère politique et leurs attributions, 96 et suiv. — Titre de l'édit de Soliman qui les concerne, 99 et suiv. — Leurs fonctions et leurs obligations, 122 et suiv. Voyez Schrien et Schryareh.

Schems-eddin Mohammed, fils d'Abou'lso-rour, Mém. I, 59. — Cité, 136, 142, 146.

Schene. Voyez Schoene.

Schesaches, ou mieux Scheyakhèh; sens de ce mot, Mém. I, 8.

SCHETLAND; la principale de ces îles est la Thule de Pythéas, Hist. I, 192.

Schéyakhèn; signification de ce mot, Mém. I, 96, 102, 103. Voyez Schésachés.

Schittes (Les), partisans et sectateurs d'Ali; leur doctrine et leur croyance au Mahdi, Mém. III, 83; IV, 4, 13; IX, 288, 289.

Schiramoun ou Chi-liei-men, fils de Gayouk, Mém. VI, 449. Voyez Chiliei-men.

SCHIR-WINDT. Voyez Sciri.

Schitwan, île, visitée par Néarque, Hist. I, 48.

Schebgelholt (Henri), chevalier allemand, fait construire, sur son plan et sous sa direction, le château Saint-Pierre, Mêm. II, 570.

Schnurrer (M.), correspondent, Hist. I, 38.

Schoais, père et fils, descendants d'Abd-'allah, fils d'Amrou, célèbres l'un et l'autre par leur générosité, Mém. X, 76.

SCHIENE; le même que la parasange; son évaluation, Mém. VI, 74. — (Le) d'Ératosthènes, suivant Pline, objet d'un éclaircissement donné par M. Gossellin, 80. — Entre Memphis et la Thébaide, était de 120 stades, suivant Artémidore; explication donnée à ce sujet par M. Gossellin, 81. Voyez Parasange.

SCHOLIASTE. VOYEZ SCOLIASTE.

Schounèn; valeur de ce mot, Mém. I, 57.
Schweighæuser (M. Jean), à Strasbourg,
nommé correspondant de la troisième
classe de l'Institut, lors de sa création,
Hist. I, 10, 37. — Nommé associé libre
regnicole de l'Académie des Inscriptions
et belles-lettres, à l'époque de sa réor-

ganisation, V, 34. — Date de sa mort, IX, 47.

Schweighæuser (M.) fils obtient, en 1821, la médaille décernée par l'Académie pour le meilleur Mémoire d'antiquités nationales, *Hist.* VII, 20.

Schwiebus (Le cercle de), repris par l'empereur Léopold; son étendue, Mém. VI, 658.

Scie (La), appelée lupus; sa figure, Mém. III, 62.

Sciences naturelles (Observations sur l'état des) chez les peuples de l'Asie orientale, par M. Abel-Rémusat, Mém. X, 116-167. Voyez Chinois.

Scipion Emilien; considérations sur son caractère, Mém. III, 329. — Est le premier Romain qui se soit rasé tous les jours, 334. — Prend dans la Gaule et l'Espagne des renseignements sur les îles Britanniques, Hist. I, 139, 140. — Son aversion pour le luxe et la mollesse, Mém. III, 366. — Son désintéressement, 360. — Pourquoi il s'opposa à la ruine entière de Carthage, 362. — Son opinion sur Tiberius Gracchus, 365. Voyez Scipions.

Scipion (Cn.); sa fille est dotée par le sépat; montant de la dot, Mém. X, 505.

Scipions (Le tombeau des) découvert à Rome en 1780, et décrit par Ennius-Quirinus Visconti, *Hist.* VIII, 12, 13. Sciri. Voyez Venedi.

Scollaste (Le) d'Aristophane, Nub. v. 64, convaincu d'erreur sur l'origine du nom d'Hipponicus, donné par Callias à son fils, Mém. III, 131.— d'Apollonius de Rhodes, sur le livre III, v. 232, expliqué, II, 638 et suiv.— de Thucydide, sur le liv. III, ch. lxx, corrigé, V, 340.

Scolies (Les) des Grecs paraissent avoir eu leur équivalent chez les anciens Romains, Mém. V, 268.

Scoras, statuaire; à quelle époque et combien de temps il a vécu, Mém. II, 517. Scopas, nom d'un graveur, distinct de Scopas, statuaire, Mém. II, 145, 146.

Scopia, ville de Servie, Mém. II, 132 et suiv. — Son nom moderne, 134.

Scopii, Σκόπιοι, les Scopiens; leur église et leur emplacement, Mém. II, 132, 133.

SCORBUT. Voyez Choucroute et Poisson-

Scorr (M. Jonathan), auteur d'une traduction anglaise des Mille et une Nuits; son opinion sur l'origine de cet ouvrage, Mém. X, 36.

Scrofani (M.), correspondant, Hist. I, 38.
Sculpture antique; son caractère primitif,
Mém. IV, 127. — Était une sorte d'écriture sacrée, 127, 129. — Au temps
d'Homère, 128, 129 et suiv.

Scupi, ville, aujourd'hui Scopia, Mém. II, 133.

Scupus, ville, Mém. II, 134.

Σκυτάλη, ornement des habits, Mém. IV, 273.

SCUTULATE VESTES, expliqué, Mém. IV, 273.

SCYLAX; son ouvrage jugé par MM. Letronne et L. Petit-Radel, Mém. V, 161, 162.— Périple, t. I, p. 38, ed. de Hudson, inter Geogr. min., corrigé et expliqué, II, 526, note 1.

SCYROS. Voyez SKYROS.

Scythes (Les) occupaient la plage nord du monde, suivant Éphore, Hist. I, 137.— Envahissent et ravagent l'Asie-Mineure dans le 1v° siècle, Mém. II, 557.— Pillent et incendient le temple de Diane à Éphèse, 558.— Leurs relations avec les peuples commerçants, V, 116.

Scythie; quand appelée Sarmatie, Hîst. I, 171. — européenne; à quelle partie de l'Europe moderne elle correspond, I, 163. — Par quelle limite séparée de la Germanie, 174.

Séance extraordinaire de l'Institut du 15 pluviôse an x1, Hist. I, 2; — de la troisième classe tombant un jour férié,

16. — Jours des séances particulières et publiques des classes de l'Institut, 11. — annuelles de l'Institut, 6. — publiques de chaque classe, *ibid.* — ordinaires; quels sont ceux qui ont le droit d'y assister, 17.

Sébil; son sens et son usage en orient, Mém. I, 70, 73.

SÉBECTÉGHIN. Voyez GAZNÉVIDE.

Sécheresse de vingt-cinq ans, mentionnée dans les histoires d'Espagne; explication de cette tradition par Fréret, Mem. V, 178. — Sa date, 192. — de 1737; ses effets funestes, 180.

SECOR PORTUS, aujourd'hui Pornic, Hist. I, 145.

Σηκός, tombeau, expliqué, Mém. II, 594.
— Partie des temples antiques, III, 180.

Secrétaire perpétuel; de la première classe de l'Institut, Hist. I, 4. — de la seconde classe, ibid. — de la troisième classe, ibid. — de la quatrième classe, 5. — Mode de son élection, 13. — Son remplacement en cas d'absence, 14. — Ses attributions, ibid. — Son traitement, 6. Voyez Dacier (Bon-Joseph).

SECTOR ZONARIUS. Voyez ZONA.

SECURIS et BIPENNIS; leur différence, Mém. III, 62.

SEDD ALISCANDER, ou digue d'Alexandre, Mém. III, 95, 98.

Seyoveiau, chiens des Ségusiens, Hist. VII, 58.

Σηγμέττον, segmentum, ornement des habits, Mem. IV, 272.

SEGMENTUM, ornement des étoffes, Mém. IV, 272.

Segobrica, ville d'Espagne; signification étymologique de son nom, Mém. VI, 331.

Séguier (François), consul de France à Tunis, Mém. X, 557.

SEGUIRAM (M. de), premier président en la cour des aides de Provence, acquiert la propriété du consulat de Fez, Mém. X, 557, 558.

SEHI-KISCH. VOYER YERDANIENS.

Seif-Eddin Koblaï, vice-roi d'Égypte, en l'année 753, ne met aucun obstacle à l'échange et à la vente des apanages militaires, Mém. VII, 111.

SEIGNELAY (M. de) reçoit de Louis XIV la charge de fermier général des consulats, Mém. X, 556.

SEIGNEURIES. Voyez FIEFS et BÉNÉFICES.

Seine, fleuve; distance depuis son embouchure jusqu'au promontoire Gobæum, Hist. I, 145 et suiv. — Différence dans l'emplacement donné à son embouchure par les Tables grecques de Ptolémée et les Tables latines, 146. — Examen des positions prises à partir de son embouchure, et indiquées par Ptolémée, 148, 149 et suiv.

SEKKIN, ministre unitaire de la religion des Druzes; son histoire, Mém. III, 104 et serv.; IV, 26.— Il introduit dans la religion des Druzes le culte idolâtre du veau d'or, 109.— A donné son nom à une partie du mont Liban, 111.— Sa fin, ibid.

SÉLAND. Voyez Eningia.

SÉLIM I" fait la conquête de l'Égypte, Mém. I, 52. — Sa mort, 55. — sultan, organise l'administration de l'Égypte, 8.

SÉLIM II, sultan, abandonne à Lenches plusieurs positions sur la côte septentrienale de l'Afrique, Mém. X, 558.—Rejette les propositions d'emprunt et de cession du royaume d'Alger qui lui sont faites par la cour de France, 559.

Selinga, rivière, la même que la Sian-'o et la Si-ling-ko. Mém. VII, 251.

SELYMBRIA; son étymologie, Mém. VI, 334, 335.

Dipos histoire philologique de ce mot, Mém. II, 589.

Σημείο, ornement des vêtements, explique, Mém. IV, 272.

Σημηκήθιον, des Actes des Apôtres, c. xix, v. 12, expliqué, Mém. IV, 302.

SEMICINCTIUM, expliqué, Mém. IV, 302. SEMINI (Le P. Prosper), religieux augustin, nommé correspondant de la troisième classe de l'Institut, *Hist*. III, 87. — Ses mémoires sur les archives de Gênes, 87 et suiv.

Sémiramis (Terme des conquêtes de), Hist. I, 74.

SÉMIRAMIS (Montagne de), ou Strongylus mons, répond à Elburz, Hist. I, 61.

Sempad, connétable d'Arménie, entreprend un voyage à la cour de Gayouk, khakan des Tartares mongols, Mém. VI, 435.

Sempad l'Orbélien entreprend un voyage à la cour de Mangou, grand khan des Mongols; circonstances et objet de ce voyage, Mém. VI, 456.

SÉNAT ROMAIN; idée de sa sagesse et de ses lumières en administration, Mém. X, 483, 484.

SÉNATEUR dégradé à Rome comme coupable de luxe, Mém. III, 319. Voyez SÉNATEURS.

SÉNATEURS (Les) romains ne pouvaient, d'après une ordonnance de l'empereur Auguste, épouser une actrice, et cette prohibition s'étendait aux filles et aux petites-filles de ceux qui avaient monté sur le théâtre, Mém. VIII, 302, 303.— Place qui leur était assignée dans les jeux du cirque et dans les autres théâtres; recherches historiques sur ce sujet, 304 et suiv.— Le commerce et le transport maritime des denrées leur étaient interdits à Rome par la loi, III, 326.

SENEBIER (M.), correspondant, Hist. I.

Sénèque le Philosophe; date de sa naissance et de sa mort, Mém. IV, 480. — Epist. xv, expliqué, 253. — Epist. xxiv, ad Lucil., expliqué, touchant le sens du mot forma, IX, 271, 272.

SENGAPOUR, contrée voisine du Kaschemire; ses rapports avec la Chine sous les Thang, Mém. VIII, 106.

SENIORES, traduction du mot tudesque graft, Mém. VIII, 456.

Senones, d'abord Agendicum, Hist. V, 75.

— Aujourd'hui Sens, ibid.

SENS, ville; ses noms anciens, Hist. V, 75.

SENUS, fleuve de l'Hibernie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 219.—
Rapporté au Shannon, rivière d'Irlande, 220.

Septime Sévère; monuments élevés par les Lyonnais pour sa défaite et sa victoire, Hist. I, 241. — Mémoire de M. Mongez sur un monument consacré à la gloire de cet empereur par Philippianus, et trouvé à Lyon, 241 et saiv. — Payen zélé, paraît avoir rétabli le colosse de Memnon pour s'opposer aux progrès du christianisme, Mém. X, 300 et suiv.

Sépulcre (SAINT-) à Jérusalema; fausseté de la prétendue donation faite du Saint-Sépulcre et des Saints-Lieux à Charlemagne, par Aaron-el-Rachid, Mém. X, 529. — On en doit la conservation aux religieux de l'ordre de S. Basile, 530.

SÉPULTURE (La) des parents objet d'une enquête pour la nomination à la dignité d'archonte, Mém. II, 554. — Loi de Sylla sur les frais de sépulture; elle est violée par lui-même et par Cáton, III, 392. — Dans les églises et les monastères; à quelle époque a commencé à être en usage, Hist. III, 21. — Soumise à un droit par le clergé, 22. Voyez Tombeau et Sépultures.

SÉPULTURES et monuments funcbres; leurs diverses dénominations chez les Grecs, Mém. II, 587, et suiv. — (Violation des); cause de ses progrès et à quelle époque elle devient fréquente chez les anciens, 553 et suiv.

Séquestas. Voyez Dépôt.

SERA, aujourd'hui Séri-nagar, Hist. 1, 118, 119; Mém. IX, 111.

Sánaras; bercenu de cette divinité; sa nature; origine de son culte, et son fondateur, Mém. X, 300, 311. Voyez Apis. SERENDIVI (Les), habitants de Ceilan, Mém. X, 230, 231.

Sères, ou peuples du Ser-Hind, inconnus à Hérodote, Hist. I, 75. — de la Scythie; leur position suivant Ératosthènes, 90. — Confondus avec les Sine par l'auteur du Périple de la mer Erythrée, ibid. — Différents de ceux de la Scythie, et habitants d'un continent voisin de la Taprobane, 118, 119. — Leur commerce avec les Romains, au siècle d'Auguste, Mém. V, 136. — Leur soie et leur acier, 137. — Pourraient bien avoir été situés vers les frontières occidentales de la Chine, suivant M. Letronne, X, 227, note 2, col. 2.

SERFS (Recherches, par M. Naudet, sur l'état des) en France, sous les rois de la première race, Mém. VIII, 562 et suiv. - I. Comment les hommes entraient dans la servitude, 563. — On était es: clave par naissance ou par dégradation, ibid. - Effets civils de l'obnoxiation sur l'homme libre ou ingénu, 563, 564. - Causes de la propagation de la servitude, 564 et saiv. - Presque tous les ouvriers et les artisans étaient serfs, 566, note 1. — II. De la condition des serfs. Quelles étaient les différentes espèces de serfs, 570 et suiv. - Servi ou mancipia et coloni; leur différence, ibid. - Homines casati, nom donné aux coloni, 571. — Accolæ, les mêmes que les colons, ibid. - Manentes, commanentes; leur condition, ibid. — Lides ou hites; leur état civil; leur condition correspondait à celle des aldions chez les Lombards, 575 et suiv. — En quoi ils différaient des colons, 580 .- III. Quelles étaient les obligations de la servitude, 582 et suiv. — Leur composition ou réparation légale, 582. -Serfs privilégiés, 583. - A quels titres et à quelles conditions ils devensieut propriétaires, 584, 585 Voyez Manoca. -On n'a guères de connaissances ponitives que sur la condition des serfs du demaine codésinatique, 587. — Lear

autorité paternelle; leur mariage, 588.

La polygamie paraît ne point avoir été interdite aux serfs, 589. — IV. Lois pénales concernant les serfs, ibid. — Le christianisme adoucit la rigueur des peines infligées aux esclaves, et les protége contre la barbarie de leurs maîtres, 590. — V. Comment on sortait de la servitude, 590 et suiv. Voyez Affranchissement.

SERGIES ORATA est le premier à parquer les huitres du lac Lucrin, Mém. III, 380.

SER-HIND. Voyez SERES.

SERI-NAGAR, l'ancienne Sera, Hist. I, 118, 116; Mém. IX, 111,

SÉRIQUE (Recherches sur la position de la), par M. Gossellin, Hist. I, Ai.

SERMENT (Formule du) prêté par les rois de France, lors de leur sacre à Reims; son origine, Mem. IV, 491.— (Épreuve ou jugement par), X, 587, 588.

SERNA (M. LA) SANTANDER, correspondent, Hist. I, 38.

SERPENT, symbole de la terre, employé dans les apothéoses, Mém. 1V, 437.

Serus, fleuve, dans Ptolémée, répond au Mé-nam, Hist. I, 114.

SERVICE MILITAIRE; quelles classes en étaient exemptes à Rome, Mém. X, 491.

— Depuis et jusqu'à quel âge on y était obligé chez les Romains, 493. — (Années de) militaire et civil; leur nombre jusqu'à la vétérance et la mise à la retraite chez les Romains, IX, 426, 427.

Servie (La) enlevée à l'Autriche par le traité de Belgrade, Mém. VI, 663.

SERVITUDE; Comment l'abolition progressive de la servitude en Europe a-t-elle influé sur le développement des lumières et des richesses des nations? Prix proposé et mon, décerné, Hist. I, 28, 29. Voyez Serre.

Servius Tullius, sixième roi de Rome, institue une assemblée générale de toutes les villes du Latium, Mém. II,

354. — Fait graver la première inscription latine, ibid.

Servius Claudius, chevalier romain et un des plus anciens grammairiens; il n'est pas probable qu'il fût de la famille Claudia, Mém. IX, 398.

SERVIUS, grammairien; son époque, Hist. VII, 65.

Sésostris; connaissances des Grecs sur ses conquêtes, au temps d'Hérodote, Hist. I, 74. — N'est point le même que Rhamessès, Mém. I, 298 et suiv. — Ses conquêtes, 299. — Coup d'œil historique sur son règne, 244 et suiv. — (Le) des écrivains postérieurs à Alexandre a poussé plus loin ses conquêtes que celui d'Hérodote; cette différence paraît due aux prêtres égyptiens, IX, 365, 366.

Sesterce (Évaluation du) en monnaie de France, Mém. III, 365, note 1. — Sa valeur sous Tibère et sous Néron, suivant M. de Pastoret, VII, 127.

Sestini (M. l'abbé), correspondant de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 38. — garde des médailles de la galerie de Florence, est nommé associé étranger de l'Académie des Inscriptions et belles-lettres, VII, 25.

SETABIS, ville; son nom moderne, Mim. IV, 311. — Célèbre pour son lin, ibid. SETANTIORUM PORTUS; son emplacement, Hist. I, 210.

SETELA ESTUARIUM; sa position et son nom moderne, Hist. I, 210.— La même que la Deva, 211.

SETIA, ville des Volsques du Latium et des Vascones, Mém. VI, 352.

SE-TI-HEN, ville principale de la partie occidentale du pays de Thsao, Mém. VIII, 89.

SETRAHAN, Mem. II, 601.

SEVERIANUS était beau-père de l'empereur Philippe, suivant M. Tôchon d'Annesi, Mém. VI, 538, note 3.

Sévenne, rivière; son nom ancien, Hist-I, 209. SEVO, mont; sa position, Hist. I, 171, 172. SEXTUS EMPIRICUS a connu la réfraction astronomique, Mém. VI, 37.

SHAIMA, ville de la Gédrosie, Hist. I, 73.

— Jusqu'où s'étendent nos connaissances au delà de cette ville, 74.

SHANNON, rivière d'Irlande, rapportée au Senus de Ptolémée, Hist. 1, 220, 222. SHATUR. Voyez SALUR.

SHIRES (Origine des) en Angleterre, Mém. X, 656.

Sian (Royaume de); son nom ancien, Hist. I, 108. — A quels pays anciens il répond, 110.

SIANG-HING, caractères figuratifs des Chinois, Mém. VIII, 36, 37.

SIAN-'O. Voyez SELINGA.

**556** 

SIAN-PI (Les) réunis à l'Empire chinois sous les Tsin, Mém. VIII, 111.

SIBÉRIE. VOYEZ SIBIRIE.

Sibirie; les Mongols la font connaître aux Chinois, Mém. VII, 251. — (La) bien connue des Chinois, sous la dynastie des 'Weī, Mém. VIII, 108.

SICANIENS. VOYEZ SICILE.

SICARD (Le P.), missionnaire; son opinion sur les multezims, Mém. I, 135, 136.

SICCACOLLAM. VOYEZ COCALA.

Sicélie (La) d'Appien ne peut avoir été la Sicile de notre temps, suivant M. L. Petit-Radel, *Mém.* VI, 330.

SICHARIUS se vantait du nombre des meurtres qu'il avait commis, Mém. VIII, 558, note 1.

Sicile; date la plus ancienne de son existence comme île, Mém. V, 192. — A quelle époque les Sicaniens s'y étaient établis, et quand les Sicules y passèrent, ibid. — Date et importance de la conquête qu'en firent les Romains sur les Carthaginois, III, 324. — (Détroit de); erreur des anciens sur sa distance de Rhodes, IX, 94 et suiv.—(La) passe en 1720 sous la domination de l'empereur Charles VI, qui, aux termes du traité de Vienne, la rend en 1735 à don Carlos avec Naples, VI, 662.

Signnis, sorte de danse antique, Mém. V, 269.

SIDODONA, dans le golfe Persique, Hist. I, 47. Voyez SIDON.

Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont, in Propemptico, expliqué, Mém. V, 396 et suiv.

Sidon, visitée par Néarque, Hist. I, 60.
— Ce nom donné par les Phéniciens à plusieurs villes, ibid. — Date de la fondation de la dernière Sidon, ibid. — Prise par Koui-bouga, général mongol, Mém. VI, 465.

Sie-a-sa-phan. Voyez 'An-cha.

Siéges; différences que l'artillerie a introduites dans la manière de les établir et de les soutenir, *Hist*. V, 88.

Sie-roung (Gouvernement de); époque de sa création; ses divisions; son siége, Mém. VIII, 87, 92.

Sieï-iu, fils de A-si-lan-ta-kan, roi de Fargana; son ambassade et son séjour à la cour impériale sous les *Thang*; dignité qu'il y obtient, *Mém*. VIII, 98.

SIB-IU et KO-THA-LO-TCHI; quelle partie de la Perse les Chinois comprennent sous ces noms; leur population et leurs relations politiques avec l'Empire chinois sous les Thang, Mém. VIII, 102.

Sieou-sian (Le gouvernement de) remplace le royaume de Ki-pin; époque de sa création; ses divisions; son chef-lieu, Mém. VIII, 87. — Titre du gouvernement de Ki-pin, 98.

SI-PANS (Les) ou les Tibétains, Mém. VII, 257.

Siga, nom phénicien de Minerve, Mém. II, 34.

SIGEBERT III fonde et dote richement douze monastères, Mém. VIII, 555.

SIGEUM. Voyez IENI-HISARI.

Sigismond, deuxième fils de l'empereur Charles IV, élu empereur d'Allemagne en 1410, Mém. VI, 631.

Sigismond (François), dernier prince particulier du Tyrol, Mém. VI, 658. Sigmanus, fleuve de la Gaule; sa position et son nom moderne, Hist. I, 144.

Signal (Le) du combat se donnait en élevant un flambeau, *Mém.* I, 229. Voyez Signaux.

Signaux (Mémoires sur les) des anciens; par M. Mongez, Hist. V, 65. — donnés par des cris, 68.

SIGODUM altéré dans la Table de Peutinger, et restitué, Mém. V, 388. — Son nom moderne, ibid.

Sihon (Le), limite de l'autorité de l'empereur de la Chine au vii<sup>e</sup> et au viii<sup>e</sup> siècle, Mém. VIII, 106.

SI-JOUNG KIAO-WEI, commandant des Tartares sous les Tain, Mém. VIII, 110,

SILANUM (Ad), expliqué, Mém. V, 388.

Silco (Nouvel examen de l'inscription grecque déposée dans le temple de Talmis en Nubie par le roi nubien), considérée dans ses rapports avec l'introduction du christianisme et la propagation de la langue grecque parmi les peuples de la Nubie et de l'Abyssinie; par M. Letronne, Mém. IX, 128-186.—Le roi Silco n'est connu que par cette inscription, 128. — Exposé des motifs qui ont engagé l'auteur du Mémoire à entreprendre son travail, 128, 129. — Première partie. Examen critique et texte de l'inscription, 130. — Réfutation de l'opinion de M. Niebuhr, qui fixe l'époque de cette inscription au temps de Dioclétien et de Maximien, 131 et suiv. — Fausse correction de M. Niebuhr, qui lit appr, au lieu de με παρακαλοῦσιν, 133.—Preuves tirées de l'inscription qui établissent que Silco était chrétien, 135. — Texte restitué et traduction de l'inscription, 149, 150. — Conséquences philologiques et archéologiques qu'on en peut tirer, 151. — Seconde partie. Examen historique, ibid. — Section I. De l'introduction du christianisme en Nubie et en Abyssinie. \$ 1. Des Blémyes. — Introduction du christianisme ches les

Blémyes, 153. Voyez Blémyes. — \$ 11. Des Nobades ou Nubiens, et de leur conversion au christianisme, 164. Voy. Nubiens. — Époque de l'inscription de Silco, 169. — Section II. \$ 1. De l'introduction et de la propagation de la langue grecque en Abyssinie et en Nubie, 170 et s. — \$ 11. Causes de l'introduction de la langue grecque en Abyssinie, 171 et suiv. — \$ 111. De l'introduction de la langue grecque en Nubie, 179 et suiv.

Silésie (La) donnée à Wradislas II, roi de Bohème, par l'empereur Henri IV, Mém. VI, 627 note 1.—(La) acquise à la maison d'Autriche sous Léopold, en 1658, 658.— (Une grande partie de la) perdue par la maison d'Autriche en 1742; son étendue, 668.

SI-LING-KO. Voyez SELINGA.

SI-LI-KI, chef de la rébellion des princes mongols contre Nan-mou-ho, gouverneur de la Tartarie, sous Khoubilai, Mém. VII, 279.

SILIQUE, siliqua, xspárior, végétal servant d'étalon de poids chez les anciens; sa nature et sa valeur déterminées, Hist. V, 77 et suiv.

Silius Italicus, lib. I, v. 608, 669, expliqué, Mém. VI, 355, 358.

SILLÉIRO, cap, Hist. I, 134.

Sillig (M.) fait preuve de peu de critique en mettant Memnon dans son Catalogue des artistes anciens, Mém. X, 320, note 2.

Siluri (Les), peuple de l'Angleterre, paraissent être une colonie partie de Silurus, ville de Bétique, Mém. VI, 338.

SILURUS, ville de Bétique. Voyez SILURI. SILVESTRE DE SACY (M.). Voyez SACY.

Siméon, docteur syrien, intercède efficacement auprès du grand khan des Tartares Mongols en faveur des chrétiens persécutés, Mém. VI, 413, 414.

Siméon (Le vicomte), conseiller d'état, écrit à l'Académie des belles-lettres, pour lui annoncer une ordennance du Roi, qui fixe le nombre de ses membres, Hist. IX, 8.

Simon de Saint-Quentin, ambassadeur du pape Innocent IV auprès des Tartares Mongols, Mém. VI, 420. — Résumé de la relation de son ambassade, ibid. et suiv.

Simonide le jeune, voyageur grec en Nubie, Mém. 1X, 180.

St-MOU-TOU, lac; incertitude qui règne sur sa position géographique, Mém. VII, 278.

Simplicius, disciple de Damsscius; son époque, Mém. IV, 461.

Simson (Édouard); son synchronisme supposé de Lycaon et de Cécrops, Mém. V, 222.

Simulla, dans Ptolémée, répond à Souhali, Hist. I, 86, 93.

SIN. Voyez WANG-MANG.

Sinz: leur position suivant le Périple de la mer Érythrée; confondus avec les Seres, Hist. I, 90. — ou Tsine; ce nom répond à celui de Sin, Tsin, Sian ou Tsian, 108. — Leurs limites selon Ptolémée, 109. - N'appartiemnent pas à la Chine ou à la Cochinchine, ibid. — Occupaient la partie occidentale du royaume de Sian, 110. - Déplacés postérieurement dans la carte de Ptolémée, 113. - Limités par la rivière d'Ogmo, 114. — Changés de position dans une carte postérieurement à Ptolémée, 116. — Ne correspondent point à la région de Sin ou de Tsin, ibid. Voyes SERES.

Sunagmua-paléam. Voyez Minagara.

Sinan, chef des Ismaéliens ou Baténiens, connus sous le nom d'Assassins, en envoie plusieurs pour attenter aux jours de Saladin, Mém. IV, 36, 43.

SENDA, de Ptolémée, répond à Cini, Hist. L. 114.

SINDBAD OU SYNTIPAS, roman commu aussi sous le nom de Dolopathos et des Quarante Vizirs, paraît n'avoir pas fait origi-

mairement partie des Mille et une Noits, Mém. X, 36, 42, 51.—Sindbad le Marin semble aussi un ouvrage distinct des Mille et une Nuits, 42, 51, 54.

Sindi (Les), peuple scythique; leur coutume lors de l'inhumation de leurs guerriers, Mém. VI, 360.

Endbrior et andbrior; son étymologie, Mém. IV, 237, 310.

Sindus, où fleuve, le même que l'Indus, Hist. I, 74.

Si-wing; explication de oe mot, Mém. VIII, 75.

Sinus, fleuve, Hist. I, 221, 222.

Ston (Mont de), nom donné aux Scints-Lieux, Mém. X, 530.

Siouan-ri, empereur de la dynastie des Han; progrès que, sous son règne, la puissance des Chinois fit en Tartarie, Mém. VIII, 119.

Siouan-wei, titre du gouverneur de la ville de Ho-lin, Mém. VII, 284.

STPASI. VOYEZ YEZDANTENS.

Sippana, aujourd'hui Sipeler, Mut. I. 103.

Sippius, célèbre voluptueux, Mém. III, 303.

SINA ORDOU; sens de ces mots, Mém. VI, 428.

Strans ereuses, servant de décoration à un bûcher, Mém. IV, 451.

STRIADE (Terre), Mem. 1, 257.

Sirion, ou la canicule, Mém. I, 239.

Strange (Le P.), trompé par une faute de copiste, introduit faussement un archevêque du nom de Jean sur le catalogue des évêques de Lyon, Hist. VII, >30.

Sasman ou Sismanos, surnommé Craisvitch ou Cratevitch, fils d'Alexandre, roi des Bulgares; fuits principaux de sa vie, d'après Orbini, du Cange et autres, Mém. VII, 309, 310; d'après Laonicus et d'Engel, 311. — Il éprouve plusieure fois la clémence du sultan; mais il finit par être condumné par Bajanet à une prison perpétuelle, avec son fils Sisman, 326.

Sistian, fils de Sisman ou Sismanos, prince bulgare, se fait mahométan, et obtient un gouvernement de la Porte-Ottomane, Mém. VII, 316.

Sisvaa, sisura et sisurna, vêtement, expliqué, Mém. IV, 224. — (La) était le même vêtement que la goune, Hist. IX, 63.

Sterma, vêtement, expliqué, Mém. IV, 224.

Stsyama; recherches sur la nature de ce vêtement, Hist. IX, 59, 62.

Sitacus, fleuve, vu par Néarque, répond à Sita, Hist. I, 48.

SI-TCHHING, ville, appelée par les Chinois Kao-kioueī-saī; sa position géographique, Mém. VII, 265.

SI-TCHEOU. VOYEZ TOURPAN.

STONES, peuple cité par l'historien Tacite; son emplacement, Hist. I, 178.

Strr, en composition, Mém. II, 601.

S1-ru (Le); signification géographique de ce mot, Mém. VIII, 74.

SI-WAN-TCHEOU. VOYEZ FOU-CHI.

Skaden, cap; son nom ancien, Hist. I, 163, 173.

SEAM ou SEAN, district de la Suède, rappelle l'ancienne Scandinavia, Hist. I, 172.

SEYE, île; son nom ancien, Hist. I, 223.
SEYROS, île; sa description géologique,
Mém. II, 402.

SLABATA, conseiller aux états de Bohême, meurt victime des violences du comte de la Tour, Mém. VI, 652, note 2.

Snavon; les Bulgares parlent un dialecte slavon, Mém. VIII, 306, 307.

Surr, cité dans une inscription, Mém. X, 171, 174.

SMETCHEM, cité dans une inscription de Philes, Mém. X, 171. — Signifie Smet le noir, 174.

Sauricuts, prophète, cite dans une inscription de Philes, Mém. X, 171.

Spurin, instrument d'agriculture, expli-

SMYRKE conquise par les chrétiens confé-

dérés, Mém. II, 566. — Assiègée par Bajazet et prise par Tamerlan, ibid. — Défendue par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ibid. — Occupée par Cinéite et assiégée par Naillac, 567. — Prise par Mahomet, fils de Bajazet, ibid. — Date de la prise de cette ville par Tamerlan, 569, note 1.

Soana, fleuve de la Taprobane, aujourd'hui Pompairpo, Hist. I, 121.

SOBURA, sujourd'hui Subarayen, dans l'Inde, Hist. I, 98.

Société (Du contrat de). Voyez Droit coutumier.

Socorona, file de la mer Érythrée; son climat actuel fort différent de ce qu'il était dans l'antiquité, Mém. IX, 173, note 2. — La même que Dioscoridis insula; étymologie de son nom, X, 244, note 1.

SOCRATE, Hist. Eccl. I, 19, expliqué, touchant les mots oi ενδυτέρω Ινδοί, Μέπ Χ. 236.

Sodalis; sa signification dans la loi des Allemands, Mém. X, 583.

Σωθάριον, expliqué, Mém. IV, 300.

SORHNE (M<sup>ms</sup>), propriétaire d'une riche collection de médailles modernes, Mém. IX, 284.

SOFYAN, fils de Wahab Khaulaui; renseignements sur ce personnage, M. V, 25. SOGDIANE (La) partagée en cinq princi-

pautés du temps des Han, Mém. VIII, 93. — Soumise à l'autorité chinoise sous les Han, 120. — Ses rois n'étaient point considérés comme sujets immédiats de l'Empire chinois sous les Han, 121.

So-1, rivière du petit Pourout, M. VIII, 99.
Soie (Commerce de) et de soiries établientre l'Empire romain ou le grand Thsin et la Chine, du temps des Trois Royannes, ou San Koue, Mém. VIII, 125. — Exposé historique de son introduction et de sa fabrication en Europe, IV, 226 et suit. — Son introduction et la fabrication dans la Crète avant

l'ère vulgaire, 289. — (Pièce d'étoffe de) donnée annuellement par les empereurs grecs à l'église cathédrale de Gênes, Hist. III, 99.

SONOLNISKI (M.), général de division, demande à l'Académie des belles-lettres une inscription latine pour le tombeau du roi Stanislas Lesczynski, à Nancy, Hist. V, 115.

SOLDANENSIS (Ecclena), Mém. VI, 505. SOLDATS romains employés par Auguste à nettoyer les canaux du Nil, Mém. V,

77.

Solde (La) des gens de guerre, sous la dynastie des Fatémites, était payée par le trésor public, et le fut même pendant les premières années du règne de Saladin, Mém. VII, 69. — (Montant de la) de l'armée de Saladin, 70. — Des officiers de l'armée turque, d'après Makrizi, 102.

SOLDURII; ce qu'ils étaient, Mém. VIII, 422.

Solba et Calcrus; leur différence, Mém. III, 300.

SOLEIL (Culte du). Voyez Apollon.

Soleīman - Pacha; son expédition dans l'Inde, Mém. II, 604.

Solennités académiques (Utilité des), Hist. VIII, 1.

Solenus, fleuve de l'Inde; son cours et son nom moderne, Hist. I, 95.

Soliman; son Canoun-namèh, Mém. I, 54 et suiv. — Extraits et traductions de son Canoun-namèh, 69, 74, 79, 84, 91, 97, 103, 110, 114, 117, 131. — Surnommé le Canonique; extrait du traité par lequel il confirme les priviléges des marchands français et catalans établis à Alexandrie, X, 550.

SOLIMAN II assiège et prend Rhodes, Mém. II, 573, 574, 575.

Solin a suivi Ératosthènes pour la description de l'Inde, Hist. I, 83. — Son époque, Mém. I, 193. — Sa grande année, 194. — Expliqué au chap. II, concernant Thule, Hist. I, 225 et suiv.

Solis ARE PROMONTORIUM; sa position et son nom moderne, Hist. I, 136.

Solis portus, dans la *Taprobane*, aujourd'hui Compaposteren, de Ceilan, *Hist*. I, 122.

Solivero (Pierre), envoyé de Jacques II, roi d'Aragon, auprès de Gazan, roi des Mongols, Mém. VII, 386.

Solo contenta marito, formule d'une épitaphe, expliqué, Hist. IX, 64, 65.

Solon; autorité de ses poésies chez les anciens, Mém. II, 61.

Solus pour Unus, Hist. IX, 64 et suiv. Solway, golfe; son nom ancien, Hist. I

Solway, golfe; son nom ancien, Hist. I, 210.

Somme, fleuve; son nom ancien. Hist. I, 149.

Sonnerres (Les) attachées à la tête des mulets, étaient un usage emprunté par les Grecs aux Perses, Mém. 1V, 388.

Sonneurs (Les) de cor ou de trompette formaient une centurie dans la division du peuple romain, Mém. III, 309.

SOPATMA, ville, Hist. I, 88.

SOPHIE OU TRIADITZA, ville de la Bulgarie, Mém. VII, 310, 313. — Relation de la prise de cette ville par Indjèh-Balaban, d'après un mémoire officiel de ce général et le récit de Saad-eddin, 314, 327, 333.

Sophistes (Les) ou rhéteurs persecutés d'abord, et admirés ensuite autant que recherchés, Mém. II, 66.

Sophocle, Antig. v. 848, 849, expliqué, Mém. II, 594.

SOPHTHA, île, répond à Karek, Hut. I, 66.

SO-POU-NOOR. VOYEZ KIU-YAN.

Sora fournit, dans le genre particulier de ses fortifications, une preuve de sa haute antiquité, Mém. V, 149.

SORCIERS (Comment les) causaient la mort d'une personne suivant les croyances superstitieuses du temps de Philippe le Bel, Mém. VI, 609, 610.

Sortingues, les anciennes Obstrymaides, Hist. I, 189. Σερός, expliqué, Mém. II, 591.

Sons; signification de ce mot dans la loi ripuaire et dans celle des Bourguignons, Mém. VIII, 432.

SORT. Voyez SORTILÉGE.

Sontilége ou Malérice; comment il se pratiquait pour causer la mort d'une personne, suivant les croyances superstitieuses du temps de Philippe le Bel, Mém. VI, 609, 610.

Sosias le Thrace, entrepreneur de l'exploitation des mines d'argent de l'Attique, Mém. VI, 200, 211.

Sosicure, de Ptolémée; sa position, Hist. I, 94.

SOSMANOS. VOYEZ SISMAN.

Sosthènes gouverne deux ans la Macédoine sans prendre le titre de roi, Mém. IV, 94.

SOSTRATES, historien, Mém. V, 151.

Sosumus; explication de ce mot d'une lettre de Tamerlan, Mém. VI, 480 et s.

Σωτή, épithète donnée à Hercule, à Priape, Mém. II, 154, 155. — Valeur de ce mot, 155.

SOTHIAQUE. Voyez PÉRIODE.

Sotion; source où il avait puisé ses écrits, Mém. V, 191.

SOUABE (Ligue de), Mém. VI, 643.

SOUAN-PAN, machine arithmétique, importée de la Chine en Europe par les Mongols, Mém. VII, 418, 419.

Souazo (Détroit de). Voyez Ménesthée.

Sou: CHI-LI, roi du petit Pourout, épouse une princesse tibétaine, fait alliance avec les Tibétains et se détache de l'Empire de la Chine sous les Thang; suites importantes de sa défection, Mém. VIII, 101, 102.

Soucier (Ét.); son recueil, t. I, p. 272, contient, sur la latitude de la ville de Kara-koroum, une faute typographique corrigée par M. Abel-Rémusat, M. VII, 235, note 1.

Soucova. Voyez Kiabros.

Sou-PANG (Le); nom de la Tartarie, Mém. VIII, 91.

TOME XI.

Sourre; son exploitation et ses divers usages en Italie dans l'antiquité, Mém. V, 100.

SOUHALI. VOYEZ SIMYLLA.

Southe. Voyez Swine.

Sou-KI-LI-FA-WO-LAN (Royaume de); ses relations avec la Chine sous les *Thang*, *Mém.* VIII, 105.

SOU-LE, ou KASCHGAR, un des quatre gouvernements militaires de la Chine; époque de sa fondation, Mém. VIII, 86

Souliers à la poulaine. Voyez Pigaces.

Sou-LI-SI-TAN (Royaume de); ses relations avec la Chine sous les Thang, Mém. VIII, 105.

Soultaniyèh ou Kongorlan; son fondateur, Mém. VII, 372.

Sou-MAN, ville; siège du gouvernement de Thian-ma, Mém. VIII, 87.

Σουν [sic] pour σύν chez les Béotiens, Mém. V, 347.

Soung (Extension de l'Empire chinois à l'occident sous la dynastie des), Mém. VIII, 77 et suiv. — Rétablissement sous ces princes du bureau Houng-lou-sse, ibid. — Diminution de leur domination dans les luttes qu'ils eurent à soutenir contre les Tartares, les Mongols, les Khitat, les Thang-hiang et autres peuples, 78, 79.

Sous-Bibliothécaire de l'Institut; son élection, Hist. I, 6.

Sou-tcheou. Voyez Tsieou-tsiouan.

Sou-TCHHE, pays de la Tartarie occidentale, soumis à l'Empire chinois sous les Han, Mém. VIII, 120.

Soute (Les), ou Alans, leurs rapports avec la Chine sous les 'Wei, Mém. VIII, 108.

Sou-toui-cha-na (Pays de), ou Tsoui-toucha-na; sa position relativement à Samarkand; son nom actuel; ses relations avec la Chine sous les Thang, Mém. VIII, 88, 89.

Souza (Le R. P. de), réfuté par M. Silvestre de Sacy, Mém. II, 598 et suiv.

SOUZA (M. le comte de ). Voyez CAMOËNS. SOWAD, contrée; son étendue, Mém. V, 11. SowAD<sup>e</sup> (Meurtre de), lutteur, Mém. X, 111, 112, 114.

Sozonène, Hist. Ecclés. II, 24, expliqué touchant les mots n'érdorépe Irdia,

Mém. X. 236.

SPARTE, ville; ses rois avaient des conseillers; leur nombre, Mém. V, 358 et suiv. — Nombre des hommes qui composaient la garde de ses rois, 361, note 1.

SPARTE, arbrisseau; son usage chez les anciens, Mém. IV, 240.

Spasinės. Voyez Pasinės.

SPATANA, port de la Taprobane; sa position, Hist. I, 122.

Σπαθίς, expliqué, Mém. IV, 250.

SPECTACLES; leur introduction à Rome; leur influence et leurs effets, Mém. III, 327. — à Rome au vii siècle, 380, 381. — extraordinaires donnés par César aux Romains, 431, 432. Voyez Jeux et Théàtre.

SPECULA, expliqué, Mém. III, 273, 275. SPENCER STANHOPE (M. John), fait prisonnier de guerre, est mis en liberté à la demande de la troisième classe de l'Institut, Hist. V, 2.

Establica, ornements des étoffes, Mém. IV, 272.

SPHÈRE des barbares et sphère des Grecs, Mém. 1, 234.

Σφηρός, ornement des étoffes, Mam. IV. 272.

Σφαγίδες, ornements des etoffes, Mém. IV, 272.

Spiciant, cap; l'ancien Barbarium, Hist. I, a 33.

SPITHAME, mesure, évaluée, Mém. VI, 57.

SPOLECTIVUM, ville de Celtibérie, reproduit
le nom de Spoletium, ville d'Italie,
Mém. VI, 350.

SPORTULE (La); ce qu'elle était dans l'origine et ce qu'elle deviat sens Néson, Mom. VII, 153.

Spurius Carvillus donne le premier

exemple du divorce ches les Romains, Mém. II, 425.

Spunius Mellus; ses largesses au pauple; ses projets ambitieux; difficultés sur sa statue, Mém. III, 201.

SPURN, cap. Voyez Ocelum.

Epiac, abréviation de sorrepiac, Mém. II, 128.

SSATHRU (Frère François); recherches sur sa mission en France, par M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. VI, 503, 514 et suiv.

SSE-KI, ouvrage de l'historien Sas-ma-thaian, Mém. VII, 4.

SSE-MA-THSIAN, célèbre historien chinqis, appelé par les missionnaires l'Hérodote de la Chine; sa véracité exemplaire, Mém. VII, 4.

SSE MOU, contrée; sa position; ses relations avec la Chine sous les Thang, Mém. VIII, Q2.

SSETCHHOUAN (Le) gouverné par les princes issus de la dynastie de Han, à l'époque des San Kone, Mém. VIII, 112. Ce pays subjugué par les rois de la dynastie des Wei, 113. — Relations commerciales de ce pays avec les Indes et la Bactriane, 118.

STACE; son talent extraordinaire pour l'improvisation poétique, Mém. V, 295 et suiv.— Ses Sylves furent en grande par-

tie improvisées, 296, 297.

STADE; combien était contenu de fois dans le mille, Mém. VI, 73. — Combien composait d'orgyies, 74. — Stades de différents degrés réduits en milles, 76. — employé par Ptolémée dans les mesures prises au nord de la Seine, Hist. I, 149. — employé par les Romains pour la mesure de l'Hibernie, ou Irlande, 217. — qui a servi à mesurer la marche d'Alexandre, Mém. IV, 453. — employé par Ératoathèmes et par Hipparque, VI, 107. — (Le) employé par Pythagore était le stade olympique, 60, — pythique, était un des plus petits, celui de 360,000 à la circonférence de la

tetre, VI, 60. — dolique syrien; sa nature et son évaluation, 62. - italique; recherches sur sa nature et son évaluation, par M. Gossellin, 58 et saiv. de 500 au degré, connu en Egypte avant Posidonius et Eratosthènes, et employé par quelques géographes alexandrins, IX, 108 et suiv. - de 700 au degré, reconnu et employé comme mesure usuelle en Egypte, longtemps avant qu'Eratosthènes exécutât la mesure de la terre qui lui est attribuée, VI, 279, 280; — applique par Ératosthènes le premier à la détermination d'un arc du méridien terrestre, 282. - Le stade dont Eratosthènes a fait usage, était-il censé contenu 250,000 ou 252,000 fois dans la circonférence du méridien ? Examen de cette question par M. Letronne, 297. — (Le) de huit au mille, donné par Strabon, est le stade olympique, suivant M. Gossellin, 63. - Stades itinéraires primitifs, 50; secondaires, 52. - de différents modules employés en Égypte, IX, 109

Stratt. HOLSTEIN (M. le baron de), ambassadeur de Suède, à Paris; vente de sa collection d'antiques. Mém. II, 111.

STALIOCANUS, port; son emplacement, Hist. I, 148.

STANCHO ou STANCO; étymologie de ce nom moderne de l'île de Cos, Mém. II, 565, note 1.

STARHOPE. Voyez Spencer.

STANISLAS LESCEYNSKI; une inscription latime composée pour son tombeau visité par les troupes polonaises, *Hist.* V, 115. STANEO, l'ancienne fie de Cos, *Mém.* IV, 28q.

Stations (Les) chinoises sont au moins de 40 li et rarement de 70, Mém. VII, 267.

STATISTIQUE (La) est une science inconnue aux anciens, suivant M. Letronne, Mém. VI, 166.—Cette science connue des Rouseins et appliquée dans le ceus, suivant M. Dureau de la Malle, X, 463, st suiv. — Résumé de la statistique de l'Empire romain, écrit de la main d'Auguste, 470, 471. — Haut degré de perfection où la statistique était parvenue chez les Romains, 476 et suiv. — (La) des anciens négligée ou inconnue des modernes, 489, 490. — Tableaux statistiques de la population trouvés dans le camp des Helvétiens, ibid. Voyez Autriche.

STATUAIRE (Art de la); ses principes et ses différents caractères chez les anciens, Mém. IV, 207 et suiv. — Les Egyptiens étaient dans l'usage de réunir sur la même base trois statues, l'une principale, les deux autres accessoires, IX, 363.

STATUAIRES (Les) célèbres de la Grèce adoptaient un genre particulier de sujets, Mém. IV, 187.

STATUES ANTIQUES; erreur des premiers savants qui leur ont donné des noms, Mėm. IV, 165, 166, 167; — de guerriers prises à tort pour des statues de gladiateurs, 167. — Apportées de l'Asie à Constantinople pour orner l'église de Sainte-Sophie, II, 563. — (Les) des dieux, dans les temples , étaient tournées vers le conchant, III, 193. - de Minerve à Athènes et de Jupiter à Olympie; précautions prises pour léur conservation, 2:3 - Premières statues de bronze élevées à Rome, 351. - L'usage s'en répand de bonne heure à Rome, 352. — Statues costumées et équestres connues des Romains des les premiers siècles, ibid. - Statues des triomphateurs placées dans leur char; à quelle époque ont commencé d'être en usage, ibid. — Enlevées par Verrès, 418. — En usage dans les maisons à Rome, ibid.-Première statue d'argent montrée aux Romains, 419.—Première statue dorée érigée à Rome, ibid. — Les Promains n'en élevaient point à ceux qui apparteneient à une classe d'hommes réputés vils, IV, 166. — des coureurs armés, 185 et suiv. — Érigées aux athlètes, ne reproduisaient leurs traits que lorsqu'ils avaient été trois fois vainqueurs, 208. — (Les) sont à Rome, sous le règne de Claude, l'objet d'une sorte de loi somptuaire, VII, 147. — (Les) de bronze, d'abord revêtues de bitume, furent ensuite dorées chez les Romains, 175. — Teintes en rouge chez les Romains, X, 442.

STEINBÜCHEL (M. Ant.), directeur du musée de Vienne; son Recueil de médaillons en or du cabinet impérial de Vienne, Mém. IX, 275.

Στήλη; expliqué, Mém. II, 590.

STELOAS SINUS, ou baie des Pieux; sa position, Hist. I, 63. — Origine de cette dénomination, ibid.

Σπεφαιηφόρος, syn. de αρχιερεύς, souverain pontife, suivant M. Letronne, Mém. VI, 234.

STÉPHANION, acteur comique sous Auguste, subit le châtiment le plus sévère et le plus ignominieux, Mém. VIII, 297.

STOBÉE, Eclog. phys. I, с. 11, р. 94, corrigé, Mém. I, 264.

Stoiciens (Opinion des) sur la conflagration universelle du monde, Mém. I, 273,275,276.—En quoi ils différaient des académiciens et des péripatéticiens, dans la définition du bien et du mal, II, 94, 95.— Leur système moral sur la nature et la classification des devoirs, 101 et suiv.— Considéraient les choses comme indifférentes en elles-mêmes, 101, 102.—Leur opinion sur la providence et la divination, 105, 106. Voyez Zénon.

STOLE (La) substituée à la toge par les dames romaines, Mém. III, 299.

STOLISTE, σ Ιολισ Ινίς; ses fonctions, Mém. X, 175.

Srolo (Licinius); ses lois sur la propriété foncière et sur les dettes, Mém. X, 501. — Il est condamné pour avoir

. }

violé une de ses lois; cause de la haine que lui portaient les patriciens; influence de sa condamnation sur leur conduite politique, 501.

STRABON (Le système géographique de) rétabli par M. Gossellin, Hist. I, 41. - Diffère d'Arrien, sur le voyage de Néarque, 57. — A suivi la carte d'Ératosthènes pour la description de l'Inde, 83.—S'est trompé sur la mesure exacte de la Gaule; causes et preuves de son erreur, 140 et suiv. -N'a pas connu le périple des Romains autour de la Chersonèse Cimbrique, 163. - Jusqu'où s'étendaient ses connaissances sur les rivages septentrionaux de l'Europe, ibid. - Examen et réfutation de ses opinions sur la géographie de la Bretagne, 201, 202.—Ne croyait pas à l'existence de Thule, ibid. -Son abréviateur interprété, Mém. II, 524, note 3. — Examen du passage de ce géographe où il est question de la mesure de la terre attribuée à Posidonius, VI, 318. — Expliqué par M. Walckenaer, relativement aux deux routes qui aboutissent à Bénévent, VII, 207, 208. — Ses voyages sur les côtes de la Méditerranée, IX, 106. - Sa mesure de la Méditerranée ne paraît pas avoir été établie dans toute sa longueur sur un seul et même stade; relevé et rectification des erreurs qu'elle présente, 106 et suiv. — Son erreur sur la valeur des stades et sur les conséquences du stade de 500 au degré, adopté par Posidonius, 110. — Difficulté de déterminer l'époque à laquelle Strabon a visité l'Égypte; ce qu'on en peut savoir, X, 268, note 1. - Tableau de M. Gossellin, présentant le système des principales longitudes de la carte de Strabon, IX, 124. — Citant Eratosthènes pour la mesure de l'Inde, corrigé par M. Gossellin, Hist. I, 77.— Lib. II, p. 105, expliqué par M. Gossellin, touchant la longueur de la Médi-

terranée donnée d'après Polybe, Mém. IX, 96 et suiv.—Lib. VII, p. 312=480 B., expliqué touchant la synonymie de κόλος ου κῶλος, X, 384. — Lib. VII, p. 322, expliqué, VI, 63.— Lib. XIV, p. 452, expliqué au sujet du siège d'Halicarnasse, II, 545, note 1. — Lib. XIV, p. 637, expliqué, III, 231. —Lib. XV, p. 1058 C., corrigé par M. Letronne, touchant les mots mapa **Βαδάν** ποταμόν, X, 321, note 3. — Lib.: XVII, p. 804, expliqué au sujet du schœne donné par Artémidore, entre Memphis et la Thébaide, VI, 81.— Lib. XVII, p. 813, expliqué par M. Letronne, touchant le mot Memnonium, X, 331. — Lib. XVII, pag. 816, expliqué touchant le mot Mauroresor, 309,310.

STRADA (Jac.) est le premier qui nous ait fait connaître des médailles de Marinus, Mém. VI, 526.

STRADA (Octavius) publie le second une médaille grecque de Marinus, Mém. VI, 526.

STRASCIMIR, fils d'Alexandre roi des Bulgares; ce qu'on sait des événements de sa vie, d'après Orbini, du Cange et autres, Mém. VII, 309, 310;— d'après Laonicus et M. d'Engel, 3,11.

STRATON, nom commun aux derniers rois de Phénicie, Mém. II, 509, note 1.—
nom de Tennès, roi de Sidon, ibid.—
ce prince jugé diversement, 510, note.
Voyez ci-après.

STRATON de Lampsaque; son opinion sur le Tanais, Hist. I, 167.

STREPSICÉROS (Le); première mention de lui chez les Letins; Mém. X, 435.

STROMA, fle; son nom ancien, Hist. I, 223.

STRONGYLUS MONS, Voyez SÉMIRAMIS.

STRUTHIOCAMELUS; origine de ce nom de l'autruche, Mém. X, 382.

STUART (M.), Anglais, auteur des Antiquités d'Athènes; jugement sur cet ouvrage; Hist. I, 276. — Cité pour les dimensions

du Parthénon, Mem. II, 301. — Antiquit. of Athens, tome II, chap. 1, réfuté au sujet de son opinion sur le temple hypæthre, III, 213 et suiv., 220 et suiv.

STUCATEURS; origine et nature de leur industrie, Hist. V, 54.

STUCIA, fleuve; aujourd'hui l'Y-stwith, Hist. I. 210.

STUDIOSUS (Juris). Voyez Juris Studiosus. Styrie (La), partie de la Carinthie, réunie à l'Autriche, en 1186, Mém. VI, 625.

STYRIE-STYRIE (Branche autrichienne de). Mém. VI, 675, 676.

STYRIE-TYROL (Branche autrichienne de), Mém. VI, 675.

Sub ascia dedicare. Voyez Ascia.

SUBARAYEN. Voyez SOBURA.

Subligaculum; son usage et sa figure, Mém. IV, 298. — Prescrit à Rome aux acteurs, ibid.

Subsericum; expliqué, Mém. IV, 227.

Subsistances (Inspection des) à Rome.

Mém. III, 290.

SUBUCULA; interprété, Mém. IV, 291, 292, 294.

SUCCESSIONS (Des). Voyez DROIT COUTU-

Succin. Voyez Ambre.

Succinium, ancienne ville abîmée, Mém. V, 191.

SUDANIUM; le même que le focale, Mém. IV, 295. — mouchoir; expliqué, 307. — Sa matière, 311; usage qu'on en faisait en public, 311, 312.

Suède (La) à tort considérée comme correspondant à la Scandinavia, Hist. I. 172. — Inconnue à Tacite, 174. — Jusqu'à qu'elle époque inconnue aux Romains, et d'où lui vient son nom, 179, 180. — Pourquoi les géographes modernes en ont fait l'ancienne Scandinavie, 188. — Est déterminée par la politique de Richelieu à se déclarer contre l'Autriche dans la guerre de trente ans, Mém. VI, 655. — Gustave-

Adolphe; ses succès, sa mort héroïque, 656. — Elle continue les plans de ce prince jusqu'à la bataille de Nordlingue, ibid. — Est soutenue par la France, qui se déclare ouvertement contre l'Autriche; le traité de Westphalie termine la guerre de trente ans, 656, 657. Suessa. Voyez Sanguzssa.

SUESTASIUM. Voyez SANGUESSA.

Suzrumn (Les), Saethi ou Suedi, à tort confondus avec les Suiones, Hist. I, 175.

Suktonn, in Nerone, tome II, page 94, édit. de Wolf, défendu par M. Walckenaer contre l'autorité de Pfine, au sujet de la mention et de la dénomination des Portes Caspiennes, Mém. VII, 218, 223. — Nero, c. XLIV, expliqué touchant les mots argentum pasulatum, IX, 192.

Sustrone Paulin, général romain, s'empare de l'île de Mona, Hist. I, 203.

Suévie; ses limites, Hist. I, 176.

Survus, fleuve dans Ptolémée; origine de ce nom donné à l'Oder, Hist. I, 183, 184.

SUPPRAGES (Loi sur la vénalité des) à Rome, Mém. III, 378.

Sugga (L'abbé) nommé régent du royaume par Louis le Jeune, avant son départ pour la croisade, Mém. IV, 512. - Sa circulaire au sujet du siège d'Amtioche par les Turcs, 513. — Il persiste seul dans le projet d'une seconde croisade; ses efforts, sa constance étoppante pour la réaliser; il se détermine à l'entreprendre seul, 527, 528. - Sa mort, 528. — A pour methode, dans son histoire, de passer sons silence tous les événements dans lesquels les rois ent eu quelque tort, on qui ont tourné à leur désavantage, VI, 560, 561. - Il écrivit pour la défense de Louis le Jeune lors du différend de ce prince avec le pape Impocent II: mais ses lettres n'ont point été conservées; pour quelle raison, 562. — (Eclairoissement d'un passage de Pubbé), relatif à l'histoire du Berry; par

D. Brial, Hista VII, 129-137. Voyez Humbaud.

Suidas, voc. Assápea, expliqué, touchant ce qu'il dit des monnaies de fer et de euivre; résuté au sujet de l'étymologie qu'il donne du mot nammus, Mém. IX, 263 et suiv.

Suiones, peuple cité par l'historien Tacite, son emplacement, Hist. I, 176 et suiv. — (Les) à tort confondus avec les Suethidi ou Suethi ou Suedi du moyen age, 175, 176. — Positions de leurs fles, 177, 178.

Suisse. Voyez Helvétie.

Sulvan; ce titre accordé par les souverains mesulmans aux rois de France, Mém. VII, 393.— (Le) de Babylone, désigne le roi d'Égypte dans les anciennes chroniques, VI, 440.

SULTANIVAM (Recherches sur l'érection de) en siège catholique, et sur la chronologie de ses évêques, par M. le baron Silvestre de Saey, Mém. VI, 503 et suiv.

Sumarka n'est point l'ancienne Taprobane, comme le prétend Mercator, Hist. I,

Zujarpotépoi. Voyez Symproèdres. Zujarpotáveis. Voyez Symprytanes.

Sundar (Le port de), l'ancien Bardanima, Hist. I, 92.

Durspound. Voyez Did surspounds.

Σύνναοι. Voyez Πάρεδροι.

Suntgau (Le) cédé à la France par le traité de Westphalie, Mém. VI, 657.

Superstition (Exemples de) que présente l'instruction du procès de Guichard, évêque de Troyes, sous le règne de Philippe le Bel, Mém. VI, 609 et suis.

Suppanum, expliqué, Mém. III, 333. — Nora d'une voile ou pavillon privilégié, V, 138.

Surnoms; leur origine et difficulté de heur explication, Hist. HI, 77.

Sus, capitale du Khos-istan, Hist. 1,58:— Pance sour l'ancienne Sace, ibid.

Sum: sa position, #### I, 53. .... Rivières qui la fuignaient, 53, 54.

Susiane (La), séparée de la Perse par l'A-rosis, Hist. I. 49. — Décrite par Néarque, 50. — (Étendue des rivages de la), 63.

Su-TA, généralissime de l'armée des Ming, ne s'est point emparé de Ho-lin ou de Kara-koroum, comme l'avance le P. Mailla, Mém. VII, 286.

SUTRAPARAH. VOYEZ TRAPARA.

Swing ou Souing, ile; son nom ancien, Hist. I, 178.

Swingmund; son nom ancien, Hist. I, 178.

Stagnius, général romain, défié par Clovis, Mém. VI, 368, note 1.

Sycaninos, aujourd'hui Méharraga, Mém. X, 185.

Sykná, ville d'Egypte; sa position exacte n'était point encore déterminée du temps de De la Nauze et de d'Anville, Mém. VI. 262.—Supposée à tort par Eratosthènes sous le même méridien qu'Alexandrie, 278. - Sa latitude suivant les Alexandrins et les modernes, 283. — Sa distance d'Alexandrie suivant les anciens et les modernes, 287.— A quelle époque elle a pu être regardée comme placée verticalement sous le tropique, 292.—Observations sur l'ombre de ses gnomons et sur son puits solsticial, 292, 293.—A toujours passédans l'antiquité pour être précisément sous le tropique, opinion qui résultait, suivant M. Letronne, de l'ignorance où étaient les anciens sur la variation de L'obliquité de l'écliptique, 293.

Syenus, fondateur de Syène, Mém. X, 313, 314.

Still presid modèle sur Marius, Mém. III, 388.—Auteur d'une loi somptuaire sur les rapas, ibid.— Porte une loi sur les frais de sépulture, et la viole le premier, 392.—Son luxe et sa corruption, 395.—Influence politique de son anneau, 398.—Sa famille, ibid.— Comment il parvint aux honneurs et à la richesse, 399.—Introduit la corruption dans les ar-

mées romaines, et y fait naître l'habitude du luxe et des déprédations, 399, 400. — Ses funérailles extraordinaires, 401, 402. — Quelle est la seule chose qui manqua à son bonheur, 417, 418.

SELVES; nature de ce genre de poemes, Mém. V, 297 et suiv.

SYMMAQUE, pape; sa condamnation improuvée par S' Avitus, Mém. VIII, 522.
SYMPLÉGADES. Voyez CYANÉES.

SEMPROÈDRES, magistrats; leurs fonctions et leur caractère. Mém. VI. 238.

SYMPROMNÉMONS, magistrats, Mém. VI, 238.

SEMPRETANES, magistrats; leurs fonctions et leur caractère, Mém. VI, 238.

SYNCRLLE (Le). Voyez GEORGE.

Synèpass; les mêmes que les hiéronnémons amphictyoniques, suivant M. Letronne, Mém. VI, 249 et suiv.

Symphium; nom que prenait, dans certaines circonstances, l'assemblée amphictyonique, Mém. VI, 250.

Synklaus; faux nom d'un prétendu mois delphien, reçu à tort par le P. Corsini, Mém. V, 378 et suiv.

STNNADE; son marbre extrêmement recherché des anciens, Mém. V, 126.

STATIPAS. Voyez SINDBAD.

SYRASTRA, dans Ptolémée, Hist. I, 92.

STRIE; son commerce avec Rome au siècle d'Auguste, Mém. V, 127 et sun.—
Syrie et Assyrie confondues, 129.—
(La) occupée momentanément par les Arméniens et les Tartares mongols, VI, 465.

STRIEN, syrius, dit de produits qui n'étaient point indigènes de la Syrie, Mém. V, 128, 129.

STREETS; exposition de leur système métrique, Mém. VI, 97 et suiv.

STETRIE. VOYET ÉRATOSTHÈNES, HIPPARQUE, ROLFRE, STRABON, MARIN de Tyr, Pro-LÉMÉE

Starème матаром две Аларев; ргів вих **матро**в воридер друг серу два Grees, il a subi divers changements, résultant d'une nouvelle évaluation du degré terrestre, faite par les astronomes arabes, Mem. VI, 128 et suiv. — La coudée noire; son évaluation, 129 et suiv. — La coudée royale ou hachémique, évaluée, 131 et saiv. — Tableau contenant l'exposé de leur système métrique et de celui des Perses d'après la coudée royale ou hachémique, 134. — Evaluation des mesures attribuées au khalife Al-Mamoun, 135.—Les auteurs arabes, qui nous ont transmis des systèmes métriques, commençant ordinairement par une évaluation générale de la circonférence du globe, fournissent encore une preuve de la tradition, non interrompue, qui rappelait le module de toutes les mesures à la valeur du degré terrestre, 136.—Exposé du système métrique des Arabes d'après Mésoudi, 138; — d'après l'Edrisi, 139.—Différence de ces deux systèmes; ibid. — D'après Abulféda et Ali-Koshgi, 140, 141, 142. - Le plus irrégulier, suivant M. Gossellin, est celui que présente Ebn al-Ouardi, 142, 143. - La coudée royale en est l'élément, 143. — Exposé de ce système, 143, 144.

Système métrique des Arméniens, d'après Moyse de Chorène, Mém. VI, 88 et s.—
Tableaux contenant l'évaluation des mesures arméniennes, 90, 96.— Exposition d'un autre système métrique des Arméniens, dans lequel on a cherché à combiner la division du temps et celle de l'espace, système découvert dans un auteur anonyme par M. Saint-Martin et développé par M. Gossellin, 90 et suiv.

Système métrique des Babyloniens, comparé à celui des Égyptiens, Mém. VI, 119 et saiv. — Sur quel stade il était établi, 127.

Système métrique des Chinois, Mém. VI, 151.—Évaluation du Li; ses divisions et ses multiples, 151.—Tableau présentant le système métrique des Chinois, établi sur le Li de 90,000 à la circonfé-

rence de la terre, 151. — Ce système établi par l'empereur Wou-wang, 152. — Second tableau présentant le système métrique des Chinois, établi sur le Li de 72,000 à la circonférence de la terre, 153.

Système métrique des Grecs: méthode pour convertir les mesures égyptiennes en mesures grecques et réciproquement, Mem. VI, 118, 119. — d'Alexandrie, antérieur à l'époque d'Héron, 105 et suiv. — Tableau contenant l'évaluation des mesures employées par les Grecs d'Alexandrie avant l'époque d'Héron, 100. des Grecs d'Alexandrie, au temps d'Héron, 110 et suiv. — Tableau contenant l'évaluation des mesures employées par les Grecs d'Alexandrie au temps d'Héron, 113. - Autres mesures employées par les Grecs d'Alexandrie, selon Didyme, 114.—Evaluation des mesures indiquées par cet auteur, 116. - La coudée d'Éléphantine, tracée sur le milomètre, mal évaluée par M. Girard, suivant M. Gossellin, 117.—Ses divisions expliquées et comparées à celles de la coudée grecque, 117, 118.

Système métrique des Hébreux, Mém. VI, 122. — Poids du sanctuaire; explication de cette expression, ibid. — Ce qu'il faut entendre chez eux par anciennes mesures, 123. — Mille hébraique ou chemin sabbatique, évalué, 123 et suiv. Voyez Systèmes.

Système métrique des Perses établid'après la coudée royale ou hachémique, Mém. VI. 134.

Système métrique des Romains, Mém. VI, 82 et suiv. — Doit être mis au nombre des systèmes mixtes ou mélangés, 82. — Tableau contenant l'évaluation des mesures romaines, 85. — Pied drusien, évalué, 86.

Système métrique des Systèms, d'après saint Épiphane, Mém. VI, 97, 98. —
Tableaux contenant l'évaluation des mesures syriennes, 97, 98, 99, 104. —

Exposition du double système métrique des Syriens, d'après Julien d'Ascadon, gg et suiv.

Systèmes metalques (Recherches sur le principe, les bases et l'évaluation des différents) linéaires de l'antiquité, par M. Gossellin, Mém. VI. 44-164. — Première partie. Systèmes métriques réguliers, 46 et suiv. - Proviennent d'une mesure primitive de la terre faite par les anciens, 49 -Stades et milles itinéraires primitifs, 50. - Stades et milles secondaires, 52. Ayant les uns et les autres pour module une mesure de la circonférence de la terre, 50, 52. — Composition des systèmes métriques anciens, 54 et suiv.— Le plus ancien système métrique était basé sur les proportions du corps humain, 54. - Passage à la division duodecimale, 56 et suiv. - Stades et milles tertiaires, 58. - Stade italique, ibid. -Stade du dolique syrien, 62. - Stade d'Ératosthènes, analysé et évalué, 64. - Seconde partie. Systèmes métriques irrequliers, 73. - Mille, stade, orgyie, 73 et suiv. — Schène ou parasange, 74. —Origine des systèmes mélangés ou irréguliers, 75. — Stades de différents degrés réduits en milles, 76 et suiv. —

Tableau général des anciens systèmes métriques des anciens, par M. Gossellin, 158.

Systèmes métriques des Indiens, Mém. VI, 144 et suiv. — Les mesures que les Grecs trouvèrent établies lors des conquêtes d'Alexandre étaient exprimées en stades de 400,000 à la circonférence de la terre; et c'est dans ce module que nous ont été transmises les marches du conquérant macédonien, et de quelquesuns de ses lieutenants, 144, 145,-Les brachmanes, dans le vi° siècle de l'ère chrétienne, se sont servis de ce même stade de 400,000 pour déterminer la distance en longitude du méridien de Tana-sérim à celui de Cadix, 145. — Jusqu'à quelle époque ce stade a été employé dans l'Inde, ibid. - Premier tableau offrant le système métrique des Indiens après l'invasion des mahométans, avec la réduction en mètres, 147. - Second tableau présentant le système métrique des Indiens au xIII° siècle, avant l'invasion des mahométans, avec la réduction en mètres, 148. - Troisième tableau du système métrique des Indiens, établi par Akbar, avec le rapport en mètres, 149.

T

T pour & dans les monuments grecs de l'Égypte, Mem. X, 173.

TABARESTAN; sa position géographique; son gouvernement; ses relations politiques avec la Chine sous les Thang, Mém. VIII, 104.

TABARI. VOYEZ ELMACIN.

TABERNARIE, comédies latines, Mém. VIII,

Tabl; sens de ce mot, M. VII, 58, note 1.
Tablana, île; répond à Kargo, Hist. I,
66.

Tabis, promontoire, Hist. I, 112.

TOME XI.

Tables (Les); nom de ceux qui avaient vécu avec les compagnons de Mahomet, *Mém*. IX, 79.

TABLE (Luxe de la) chez les Romains.
Voyez Luxe. Tables des Romains dans
les premiers temps, Mém. III, 303.—
Les tables devenues un objet de luxe
chez les Romains; leur matière et leur
prix, 406; VII, 133.

TABLE HORAIRE du temple de Tésah; son origine byzantine, Mém. IX, 185.

Tables (Les Douse); en quoi elles diffèrent de la loi de Moise; comment perdues et comment retrouvées, Hist. I, 309 et saiv.

Pourquoi quelques-unes de leurs dispositions sont en opposition avec l'état social des Romains à l'époque de leur promulgation, Mém. III, 313.—Leurs imperfections sous le rapport de la pénalité, VIII. 278, 279.—Les enfants à Rome les apprenaient par cœur, IX, 415.—Expliquées dans les articles relatifs aux funérailles, III, 307, 309, 310, 311.

TABLEAU GENÉRAL de l'état et des progrès des sciences, des lettres et des arts, demandé à l'Institut par le gouvernement, Hut. I, 25.—La troisième Classe y coopère activement, 25, 26.—Son rapport présenté au chef du gouvernement, qui en ordonne l'impression, 26.

TABLETTES de plomb employées dans les inaléfice. Hist. I, 237, 238.

Tabuda, fleuve; sa position, Hist. I, 150, 151.—Aujourd'hui l'Escaut, confondu avec la Meuse, et pourquoi, 153.—Ancienne direction de ses bras et sa communauté d'embouchure avec la Meuse, ibid.

TABULARIA, archives; leurs gardes, Mém. X, 481.

TABULABIUS; nom donné à une espèce d'affranchis, Mém. VIII, 501.

TACITE, historien; jugement et examen de la description qu'il a donnée du littoral de la Germanie, Hist. I, 174 et suiv. — N'a pas eu de renseignements sur la Suède et la Norwége, 174,-Jugement porté par M. Gossellin sur la partie géographique de sa vie d'Agricola, 203, 204. — Attribue à Agricola des découvertes qui ne lui appartiennent pas, 204. - Annal. lib. VI, cap. xxviii, expliqué relativement à ce qu'il dit de l'apparition du Phœnix sous Sésostris, Mém. I, 182. - Annal. lib. VI, cap., xxxIII, expliqué par M. Walckepaer, pour le sens géographique des mots, Caspid via Sarmatam in Armenies raptim effundunt, VII. 2,162 - Hiet. lib. I, cap. vii, explique par le

même, pour les mots claustra Caspiarum, 217, 230. — Corrigé à tort par les critiques modernes d'après l'autorité erronée de Pline, 223. — Annal. lib. XI, cap. xiv, réfuté au sujet de ce qu'il rapporte de Démarate et des Etrusques, II, 445. — Annal. lib. XI, cap. LXIX, expliqué au sujet des maléfices exercés con tre Germanicus, Hist. I, 238. — Annal. lib. XIII, cap. xxiv, xxv, expliqué touchant ce qu'il dit de la garde remise au théâtre après l'expulsion des histrions, sous le nègne de Néron, Mém. VIII, 302, -Annal. lib. XIV, cap. xx1, assigne à l'institution des Jeux romains ou Grands Jeux une origine et une date qui paraissent contestables, 251.—Hist. lib. V., cap. 11. expliqué et rectifié par M. Letronne touchant l'origine des Juifs, X, 323 -De morib. German., cap. v. expliqué touchant les mots pecuniam probant veterem et diu notum, etc. IX. 243.

Tacola, dans l'Inde; sa position, Hist. 1, 105, 106, 107. — Sa position varie dans Ptolémée; cause de cette variation, 111. — Déplacée postérieurement dans la carte de Ptolémée, 112, 113.

Tanjirs. (Les) se soumettent à l'Empire chinois sous le règne de Ho-ti, Men. VIII, 123. Voyez Tiao-TCHI.

Tænia, bandelette de sein, Mém. IV, 304.
Ta-Fou-tan-fa-li, envoyé en ambassade à la cour de l'empereur de la Chine, sous les Thung, Mém. VIII, 96.

TAGE. Voyez TAGUS.

Tagni, dieu des Tartares mongols, Mém. VI, 418.—Valeur de ce mot en chinois, VII, 367.— Tagri-yin kôdjoundour, signification de cette formule, ibid.

Tagus, fleuve; répond dans Ptolémée à l'embouchure du Tage, Hist. I, 134.
Tagus (Le), paye des Deces Mém. VIII.

TATRIA (Le), pays des Daces, Mem. VIII,

TA-HAN. Voyes GREES.

Tanwil; ce que c'était, Mém. V. 68, 76. Taille hénoique des Grecs; sa haujeur, Mém. IV, 278. Thi-rsou, nom de Tchinggis-khan, Mém. VII. 241.

Tal-wou-ri, de la dynastie des Wei, envoie des officiers dans les contrées occidentales de l'Asie, pour y faire des observations géographiques; renseignements qu'ils en rapportèrent, Mém. VIII, 109.

TAIZALUM, promontoire, tlans Ptolémée; sa position et son nom moderne, Hist. I, 215.

TAKA. Voyez TANGAITES.

TAXERONT, rivière; son nom ancien, Hist. I, 185.

TAKSIT. Voyez KHARADI.

TAKSYD; explication de ce mot. Mém. I, 164.

TALABRICA; son étymologie, Mém. VI, 336.
TALACORI ÉMPORIUM, dans la Taprodane, aujourd'hui le port de Tiagam, Hist. I, 122.

TALARIO KARA-BALGASOUN, sur la carte de la Tartarie par d'Anville, paraît un mot corrompu, Mém. VII, 253.— Son analogie avec le nom de la ville de Karakoroum, et sa position en latitude et en longitude, 289.

TA-LA-SSE, ville, la même que Taras; sa position, Mém. VII, 273.

Tarini, dénomination des Isitiacliens, expliqué, Mém. IV, 68.

TALISMAN. Voyez MÉDAILLES de bronze.

TALLETRAND (M. Charles-Maurice), membre de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8.— avec le titre de prince de Bénévent, en 1811, 35.

TALMA, chef arabe, du temps d'Amrou, Mém. V, 43, note 1.

Talmena, port de la Gédrosie, visité par Néarque; sa position, son nom moderne, Hist. I, 60.

Tataus en Nubie, aujourd'hui Khalapscheh, Men. IX, 128. — Ville des Blémyes, aujourd'hui Khalapscheh, 154. — Chef-Heu religieux des Blémyes, 162. — Son temple consacré au soleil, adoré sous le noui de Mandoule; à quelle époque approprié an culte chrétien, 163, 164.

TALOURDARS, du Bengale; leur caractère et leurs attributions, Mêm. I, 149, 150.
TATIA, fille de Cæson; sa dot, Mêm. X, 505.

TALVAS. Voyez ROBERT DE BELLÊMÉ.

TAMAR, rivière; son nom ancien, Hit. I, 208.

TAMARA, fleuve d'Ibérie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 136.

Tamanus, fleuve de la Bretagne; sa position et son nom moderne, Hist. I, 208.

TAMERLAN (Mémoire sur une correspondance inédite de) avec Charles VI; par M. le baron Silvestre de Sacy, Mém. VI, 470-522. — Le même que Timour, 470: — Déscription de ces lettres, 470, 471 et suiv. - Texte et traduction de la lettre persane de Tamerlan, 472, 473, -Texte latin de deux de ses lettres, 478 et suiv. - Son âge lorsqu'il livra la balaille d'Ancyre, où il vainquit Bajtizet et le sit prisonnier, 488. - Recherches pour fixer la date précise de cette bataille, 488 et suiv. - Après in défaite de Bafazet, il délivre les chrétiens captifs; 480, — Ses journées de marche après la bataille d'Ancyre, 498. — Ses communications avec les princes chrétiens avant et après cette bataille, 500, 501. - H envoie un ambassadeur au roi de Castille, qui lui envoie une ambassade à son tour, 501, 502.—Recherches sur son sceau et sur ses armes, par M. le baron Silvestre de Sacy, 516 el mil. -Surnonime Sahel Keran, pourquoi, I, 254. — Défait Bajazet et prend Smylhe, II, 566.

Tamesa estuatium. Voyer lamesa.

Tamini on pantairs, dans la religion des tinitaires, Mém. X, 91.

Tamir, rivière, Mém. VII, 283.

TA-mou (Royaume de), Mem. VIII, 87.

Tan-tan. Voyet Dancer.

Tan, fitre posthume de Lao-tseu; sa sighification, Mem. VII, E.

- Tanagre, appelée Hospard pia, du nom de Pœmandre, son fondatenr, Mém. V, 345.
- Taraγρείων, en béotien, pour Ταναγραίων, Mém. V, 349.
- Tanaīs; opinion des anciens sur ce fleuve, Hist. I, 167, 168.— Le Don d'aujourd'hui, 168.— Répond à la Duna dans la relation de Pythéas, ibid.
- Tana-sérim, ville de l'Inde; signification de son nom; autrefois *Thinæ*; sa position et son méridien, *Hist*. I, 108, 109, 110.
- TANA-SÉRIM (Cap de), l'ancienne Thines, Mém. IX, 93. Voyez Thines.
- TANCREDE, prince d'Antioche, fait un traité avec les Pisans, Mém. X, 536.
- TANGAÏTES; étendue de leur territoire; ils ont donné leur nom au pays de Taka, Mém. IX, 157.
- TANGALE, de Ceilan, antrefois Dagana, Hist. I, 121.
- Tangour (Royaume de); époque de sa formation; son étendue; son influence sur l'Empire de la Chine, Mém. VIII, 79.
- TANGUTAINS. VOYEZ THANG-HIANG.
- TANKA-BANKA. Voyez SARUS.
- TANNEGUI DU CHÂTEL, prévôt de Paris sous Charles VI; sa conduite, Mém. IV, 548, 549. — Déclaré complice du meurtre de Jean, duc de Bourgogne, 558.
- Tao; observations sur ce mot extrèmement fréquent dans le livre de Lao-tseu intitulé Tao-te-king, Mém. VII, 18 et surv. Tao-tao, nom de la secte des Tao-sse, sa signification, 19. Ce mot correspond exactement au λόγος des Grecs, 24, 25.
- TAOCE, promontoire; dans Ptolémée répond au cap Bender Regh, Hist. I, 62.
- TAOCE, ville vue par Néarque, répond à Taug ou Tauag, Hist. I, 48. — Change de position géographique, ibid.
- TAO-SSE, sectaires chinois, opposés à l'école de Confucius et au bouddhisme, reconnaissent Lao-tseu pour patriarche et pour réformateur, Mém. VII, 2. Voyes Lao-

rseu. — Étymologie du nom de leur secte, 19. — Jugement porté sur leur métaphysique et sur l'abus qu'ils ont fait de la doctrine de leur fondateur, 20.

TABLE

- TAO-TAO, nom de la secte des Tao-sse; sa signification, Mém. VII, 19.
- TAO-TE-KING, ou le Livre de la raison et de la vertu, composé par Lao-tseu; notice bibliographique, historique et critique sur cet ouvrage, par M. Abel-Rémusat, Mém. VII, 13 et suiv. V. aussi Lao-TSEU.
- TAOUS, était un tabi, ou un successeur des compagnons de Mahomet; date de sa mort, Mém. VII, 58, note 1.
- Taphis, en Nubie, aujourd'hui Téfah, Mém. IX, 185.
- Tάφος, expliqué; Mém. II, 590. Τάφος et μηθμα, leur différence, VIII, 201.
- Tapins (Espèce de) trouvée en Asie, et différente du tapir americanus de Linnée, Mém. X, 383.
- TAPROBANE, île; sa position répondant à Ceilan, Hist. I, 101 - Preuves tendant à établir que cette île ne peut-être que Ceilan, et non point Sumatra, suivant Mercator, ou le groupe de Male-dives, suivant Dominique Cassini, 119, 120, 121. — Epoque de la découverte de cette île, et opinion que les Grecs s'en formaient, 117. — Visitée et mesurée par Onésicrite, 118. - Son étendue, ibid. — Sa distance du continent de l'Inde, ibid. — Sa forme et son étendue suivant Eratosthènes, 119. — A quelle époque et à quelle occasion connue des Romains, 118. — Explication de la grandeur énorme donnée à cette ile par Marin de Tyr et par Ptolémée, 119, 120. — Mesure itinéraire employée par ses habitants, 119,120.—Son périmètre, 120. — Son étendue du promontoire Orneon au promontoire Boreum, ibid. - Noms, position et correspondance moderne des lieux placés sur son littoral, 121. - (L'île de) envoie des ambassadeurs à l'empereur Claude; richesse de cette île et ses produits, Mon.

VII., 145, 146. — Députés venus de cette île à Rome sous le règne de Claude; cause particulière de cette ambassade, IX. 174. Voyez CEILAN.

Taragone, aujourd'hui Tarragone, paraît tirer son nom de *Tarcunia*, de la côte tyrrhénienne, *Mém.* VI, 351. — N'a pu être fondée par les Scipions, 347, 355. Taras, ville. Voyez Ta-la-sse.

TARCHON retient captifs les ambassadeurs de Marsyas lydien, Mém. V, 155. — Son époque, ibid.

TARENTINE VESTES; expliqué, Mém. IV, 220.

TARENTINS (Les), vainqueurs des Peucétiens, envoient la dîme du butin à Delphes; à quelle époque, Mém. V, 167.

— Leur passion pour le théâtre devient pour eux la cause de grandes calamités et de la guerre que leur firent les Romains, VIII, 262, note 1.

TARIFA. VOYEZ MENRALIA.

Tarquin, fils de Démarate; son établissement à Rome, expliqué et présenté sous un jour nouveau, Mém. II, 351. Voyez Lucumon.

TARQUIN L'ANCIEN; ses travaux; doutes qu'ils font naître sur l'époque de la fondation de Rome, Mém. II, 346. — Institue les Grands jeux ou Jeux romains; 346, 347.

TARQUIN LE SUPERBE, jugé diversement par les anciens, Mém. II, 370.

TARRAGONE paraît être une ville d'origine tyrrhénienne, ce qui est indiqué par le caractère particulier de ses remparts, qui n'ont pu être construits par les Scipions, Mém. VI, 347, 356. — Nommée anciennement Taraco, nom tiré de Tarcania, 351.

Tarsa, nom du pays des Ouigours, Mém. VI, 438.

TARSE, en Cilicie; date de sa fondation, Mém. I, 23.

Tarsias, promontoire, où relâche Néarque, répond à Gherd, Hist. 1, 47.

TARTARES; origine de ce nom donné aux

Mongols, appelés aussi Tatars, Tatari ou Tattari, Mém. VI, 408, 409. — Ils passaient pour être des démons et pour exciter dans les batailles des tourbillons de seu et de sumée; explication de cette opinion, 409. Voyez aussi Mongols. — Sur la manière dont les princes tartares recevaient les ambassadeurs et autres personnages, voyez le mot Ambassadeurs. — Tous les Tartares du nordouest réunis à l'Empire chinois, sous les Tsin, VIII, 111. — Dobridjalu, VH. 298.

TARTARIE; quelle est la cause qui a le plus souvent contribué à étendre la puissance chinoise dans cette contrée, Mém. VIII, 65 et suiv. — Tous les états de la Tartarie se révoltent sous 'An-ti; les Hioung-nou en rentrent en possession; les Chinois en sont expulsés, mais parviennent à s'y rétablir, 125, 126, 127.

TARTARIE OCCIDENTALE (Extension de l'Empire chinois dans la), sous les Han, Mém. VIII, 114 et suiv. — Ses rapports politiques avec l'Empire chinois sous les Tsin, 110 et suiv. Voyez ci-après.

TARTARIE ORIENTALE; routes qui, sous les Han (1 à 5 de l'ère chrétienne), traversaient cette contrée en partant de la Chine, Mém. VIII, 121.

TARTESSE; à quelle époque découverte par les Phocéens, Hist. I, 130. — Recherches sur l'emplacement de cette ville, 130 et suiv. — Appelée Gadir par les Tyriens, ibid. — La même que la nouvelle Gadir des Tyriens, ou la Gades des Grecs, 131. — Avantage de sa position et son importance commerciale, 131, 132. — Sa distance de l'embouchure orientale du Tartessus ou Bætis, fleuve par où s'écoulaient les productions de la Tartesside, 131, 132.

TARTESSIDE (La) découverte par les Phéniciens de Tyr, qui y trouvent et en rapportent une quantité extraordinaire d'argent, Hist. I, 124. — Abondance et diversité de ses productions, 132. — Baignée par le Tartessus ou Bætis, ibid. — Étendue de ses relations commerciales, ibid. — appelé Turdetania longtemps avant l'ère chrétienne, 132. — Haute antiquité de ses habitants et de leur civilisation, qui a devancé celle de toutes les nations de l'Europe, ibid.

TARTESSUS ou BETIS, fleuve de la Tartesside; sa distance de la ville de Tartesse, Hist. I, 132. Voy. BETIS.

TARUEDUM vel ORCAS, promontoire; sa position et son nom moderne, Hist. I, 212, 216.

TARUTIUS, astrologue, Mem. II, 401.

TASCHEEND (Pays de), appelé d'abord Tatran, Mém. VIII, 89.

TASCHTER, l'un des izeds de la pluie; son histoire et son emblème, Mém. II, 200.

Tasm (Arabes de); leur défaite et leur destruction, Mém. X, 24, 25.

Tasse (Le); son poème jugé, Hist. I, 316.—Auteur de deux grands poêmes, la Jérusalem délivrée et la Jérusalem conquise; ce fait généralement ignoré, V, 108. — Pour quel motif il entreprit de refaire la Jérusalem délivrée, 109, 110; principaux changements qu'il introduisit dans sa nouvelle épopée, IX, 125, 126. — Un passage de son nouveau poême de la Jérusalem conquise, imprimé en France, est l'objet d'un arret du parlement de Paris, qui ordonne la suppression de dix-neuf vers de cet ouvrage, comme contraires à la dignité, à l'indépendance et aux droits de la couronne de France; fait inconnu de tous les biographes du Tasse, à l'exception d'un seul, 110, 111; IX, 125 et suiv.

Tassin (D.), auteur du Nouveau traité de diplomatique, convaincu d'erreur sur l'époque où Louis le Gros fut associé au trône, Mém. IV, 503.

Tatans, Tatani et Tattani. Voyet Tar-

Tarm, dogme des Ismaeliens, expliqué, Mém. IV, 83.

Tatili, sens de cette dénomination, Mém. IV, 83.

Taulès; son erreur sur l'Homme an masque de fer, Mém. X, 576, note 1.

TAUREAU (Le), figure emblématique du bon principe sur quelques médailles orientales, Mém. II, 206, 209. — Emblème de Taschter, l'un des izeds, 209. — Son rôle dans la cosmogonie des Parses, 210 et suiv. — (Combat du), ches les anuiens; son origine; sa description; son introduction à Rome, X, 422; en France, 363.

TAUROPOLE. Voyez Apollon.

Taurus (Le mont), limite de l'Inde, suivant Ératosthènes, Hist. I, 81. — de l'Asie mineure, considéré par les anciens comme réuni avec le Caucase et les montagnes de l'Inde, Mém. VII, 228.

TAUS, fleuve; son nom moderne, suivant M. Gossellin, Hist. I, 203, 204.

Tava, fleuve, aujourd'hui la Tay, Hist. I,

TAVA ÆSTUARIUM de Ptolémée, Hist. I,

Tavai, dans l'Inde, l'ancienne Zabe, Hist. I, 107.

Ta-wan (Gouvernement de); nom de pays voisin de Taschkend, Mém. VIII, 89. — Époque des premières relations directes des habitants du pays de Ta-wan avec la Chine, 116,117.—Voyés Lanto et Tastn.

Tawaschi; sens de ce mot dans Makrisi, Mém. VII, 70, note i, col. 21

Tawn; explication de se met de la religion des Drases, Mém. III, 119, note 1; IV, 67.

Taxe des porteurs de flambeaux. Voyes Vidange.

Taxiana, fie du golfe Persique; seu doublé emploi sur la carte de Ptelénsée, Mist. L. 66.

Tax, rivière d'Angleterre, l'ancien Tesa, ... Hist. 1, 214.

TAYI. VOYER ZEID TASCHI.

TCHA-LA-II-THAI, général des Mongols, est chargé de faire une expédition en Orient, Méss. VII, 276.

TGHANG-I (Pays de). Voyez KAN-TGHEOU.
— rivière, Mon. VII, 254.

TCHANG-KI, médecin, Mem. X, 119 ...

TCHANG-TI, empereur de la dynastie des Hen, retire les commandants de la Tartarie, Mém. VIII, 122.

TCHAOUCHS, Mém. I, 56.

TCHADAR, fils de Haï-tou, soutient la guerre contre Haï-chan, Mem. VII, 283.

TCHAPAR, prince mongol; sa filiation; faisait partie des princes mongols révoltés; époque de sa soumission, Mém. VII, 395.

TCHARMAGAN, général des Mongols, envahít la Géorgie et l'Arménie, Mém. VI, 404; ses autres conquêtes, 105.— Assiége la ville d'Ani, la prend et en fait passer tous les habitants au fil de l'épée, 404, 405. — Sa mort et ses suites, 412. — Sa veuve, 415. — Élection de son successeur, 414.

TCHEOU, division territoriale de la Chine, Mém. VIII, 83.

TCHHANG-KIAN, général chinois; relation du voyage qu'il entreprit en Occident, sous le règne d'Hiao-wou-ti, Mêm. VIII, 115 et suic.

TCHEANG-VE, une des quatre divisions territoriales ou kinn établies dans le Tartarie occidentale sous les Han, Man. VIII, 119

TCHEN-IU, roi des Hioung-nou; sa mort, Mém. VIII, 117. Voyez ci-après.

TCHHEN-IU des Hioung-nou; leur mésidence, Mém. VII, 249.

TCHHB-SSR. Voyez Quigouns.

Trum-MOU-BUL, ville; sa description; animaux extraordinaires qui s'y trouvent, Mém. VII. 272.

Tauture-sie, nommé gouverneur général de la Tarttrie occidentale sons les Han, Mém. VIII, 120. TCHHI-TCHING (Royaume de), M. VIII, 87.
TCHHOUAN (Caractères) des Chinois; leur emploi, Mém. VII, 373, 374. Voyes ciaprès.

TCHHOUAN-TCHU, CAFACTÈRES retournés ou inverses des Chinois, Mém. VIII, 36,

TCHROU-PE, descendant d'Houlagou, conduit une ambassade et envoie des tributs à l'empereur de la Chine; dignités et commandements qui lui sont accordés, Mém. VIII, 75.

Тенно-sa, ville, siège du gouvernement de Tchi-pa, Mem. VIII, 87.

Тсы, particule, marque du génitif en chinois, son origine, Mém. VIII, 29.

TCHIN, prince de Bisch-Balikh, est mis sur le trône à la place de son frère, Mém. VIII, 111.

Tchinggis; ses ancètres; leurs résidences et leurs exploits, Mém. VII, 262.—
Rapidité et immensité de ses conquêtes, VI, 399 et suiv.— Sa mort, et son suc cesseur, 403.— Ses fils Touli et Touchi, 399, 403.— Loi, fondée aur la conquête, qu'il donne à ses armées, 404.— Marie sa fille, nommée Koh'anthun, à Barchou-arthe-ti-kin, roi des Ouïgours, VII, 256.

Tchinggis-khakan, titre que prend le prince des Mongols, Mém. VI, 399,— La véritable orthographe de ce nom indiquée par une lettre originale: d'Œldjaitou ou khodabendeh, publiée par M. Abel-Rémusat, VII; 395.

Tchin-tchu-pi-kla-kho-han; ses divers campements, Mém. VII., 263 et mis.

Tchin-rho-lo-pi-li, roi de Kaschemire; ses relations politiques avec l'empereur de la Chine, sous la dynastie des Thang, Mém. VIII, 105.

Tour sa (Gouvernement de); sa création; son siège, Mém. VIII, 87.

TCHI-SSE, caractères indicatifs des Chinois, Mém. VIII, 36, 37.

Tanouand wou-sun (Viedu general), Mon.: VII, 283.

Tchoung-no. Voyez Knouo-kmang.

576 TABLE

TCHOUPE-NOUVAN, général, sous les ordres de Tchinggis, Mém. VI, 399.

Tcнu-н1, philosophe chinois; ses opinions sur la matière fixe et la matière subtile, Mém. X, 142 et suiv.

Tebe, plus tard Tibe, dénomination pélasgique d'une colline de la Sabine, Mém. V, 166.

Tixyn, nom donné à la rhétorique de Corax, Mém. II, 65.

Tector, tectores; leur corporation et leur industrie, Hist. V, 54. — Distingué de pictor, 55. — Confondu avec textor, ibid.

Téran, l'ancienne Taphis, Mém. IX, 185. Tégéarès, fondateur de Tégée, Mém. V, 245.

Tégée, en Arcadie; date de sa fondation et nom de son fondateur, Mém. V, 245. Teiburi, peuple du Latium et peuple d'Es-

pagne, Mém. VI, 354.

TEINTURE (Procédé de) employé pour les toiles par les Égyptiens, Mém. IV, 262. Voyez Couleurs.

Teissien (M.), sous-préfet de Thionville, obtient, en 1829, une des trois médailles d'or décernées par l'Académie des belleslettres, pour les recherches d'Antiquités nationales, *Hist.* IX, 33.

Telchines; leur émigration, Mém. II, 23, 26.—Leurs inventions, 25.—Soutiennent la guerre contre Phoronée, 26.—Fondent Rhodes; leur origine; leurs ouvrages, ibid.—Les mêmes que les Cyclopes, les Dactyles et les Curètes, 27.

Télégraphe (Le) inventé par M. Dupuis, de l'Académie des belles-lettres, Hist. V, 125.—Comparé aux signaux des anciens, 67, 68.

TÉLESCOPE (Le), inconnu des anciens, Hist. V, 149, 150.

TELEUSIA ou TÉLÉSIS, élu roi des Bulgares, Mém. VII, 308.

Tell, Tiel ou Tiule; valeur de ces mots en ancien saxon, Hist. 1, 193.

TELLE-MARK, de la Norwège, n'est pas la Thule de Pythéas, Hist. I, 193. Téaus ou Teaus, Mém. IX, 145.

TELONARII, juges ou agents consulaires, Mém. X, 527.

Temala, dans l'Inde; sa position, Hist. I, 105, 106. — Sa position varie dans Ptolémée; cause de cette différence, 111.

Teman et Tememan; sens de ces mots, en pehlvi, Mem. II, 180.

Τέμενος. Voyez Temenos.

Temenos, τέμενος; sur la valeur de ce mot voyez Hieron. — Synonyme de Hiéron, Hist, V, 46.

Temer, Russe, interprète à la cour de Gayouk, Mém. VII, 413.

Temerinda, nom des Palus-Meotides; sa signification, Hist. I, 167.

Témin Dari; concession de terrain que Mahometlui fait en Syrie, Mém. VII, 58.

Temoudien; détails sur ses ancêtres tirés du Thoung-kian-kung-mon, Mém. VII, 268. — Fait la guerre aux Tartares révoltés, 262. — Défait l'armée des Naiman; en quel endroit, 275.

Temple Hypethre, Mém. III, 175, 176.

— Ne peut, sans exagération, être entendu comme privé de toute couverture, 211 ets. — Caractères principaux qui distinguent ce genre, 212. — Selon la notion qu'en a donnée Vitruve, 218 et suiv. — A quelles divinités ce genre de temple était spécialement consacré, 218, 252, 253. — Resté tel par accident, 224. — N'est pas mentionné par Pausanias, 227 et suiv. Voyez Temples.

Temple D'Apollon Didyméen à Milet; son ordonnance; pourquoi restésans toiture, Mém. III, 224, 225.

TEMPLE DE BALBECK; sa description, Mém. III, 241.

Temple de Cérès à Éleusis, bâti par Ictinus; son ordonnance conforme à celle du temple de Jupiter Olympien, à Agrigente, Mém. II, 298. — Sa description d'après ses restes et les notions transmises par les anciens, III, 256 et suiv. — Construit successivement par cinq architectes, 250, 260.

TEMPLE DE LA CONCORDE, à Agrigente; il a six arcades modernes, Mém. III, 202.

Temple de Diane, dans la baie de Pouzzol, Mém. III, 181. — à Nîmes, n'était peufêtre qu'un Nymphæum, 189. — Ses fenêtres, ibid.

TEMPLE D'ÉPHÈSE, restitué; voyez POLENI.

— Son escalier, Mém. III, 237. — Son plafond, ibid.

TEMPLE DE JUNON, à Olympie; Mém. III, 244 et suiv. — à Agrigente, 208.

TEMPLE DE JUPITER OLYMPIEN; ses colonnes transportées au Capitole, Mém. III, 420.

TEMPLE DE JUPITER OLYMPIEN, à Agrigente; restitué par M. Quatremère de Quincy, Mém. II, 270-304. — Date de sa construction, 281. - Reste inachevé par suite de la guerre, 282. - N'existe plus de nos jours, ibid. — Appelé temple des géants, ibid. — décrit d'après Diodore de Sicile, 283. — Son ordre d'architecture, 293. - Son étendue, suivant Diodore et d'après les mesures modernes, 286 et saiv. - Restitué, 294 et s. - Rapport de ce temple avec celui de Minerve, à Athènes, 300 et suiv. - Proportion de ses colonnes relativement au diamètre, 304 et suiv. - Ses dimensions, III, 224. — Pour quelle cause resté sans toiture, ibid.

Temple de Jupiter, à Olympie; son plafond, Mém. III, 238.

TEMPLE DEL GIGANTE, dans la baie de Pouzzol, Mém. III, 181.

TEMPLE DE MERCURE, dans la baie de Pouzzol, Mém. III; 181.

Temple de Minerva Alea à Tégée; son ordonnance, Mém. III, 175.

TEMPLE DE MINERVA MEDICA, Mém. III, 182.

Temple de Minerve, à Assise; son mode d'éclairage, Mém. III, 191. — à Athènes, sa hauteur, ses dimensions et ses rapports avec le temple de Jupiter Olympien à Agrigente, II, 300, 301, 303. — dans Ortygie, à Syracuse; III, 208.

TOME XI.

TEMPLE DE VÉNUS, dans la baie de Pouzzol, Mém. III, 181.

TEMPLE DE VESTA, à Rome; avait deux fenêtres, Mém. III, 183.

Temples des anciens; leurs parties, Mém. III, 179.

Temples à deux rangs de colonnes dans la cella, Mém. III, 175.

Temples antiques, représentés sur le revers des médailles avec un arc inscrit dans le fronton, Mém. III, 243.

TEMPLES CIRCULAIRES; comment ils étaient éclairés, Mém. III, 180 et suiv.

Temples des Grecs et des Romains (Mémoire sur la manière dont les) étaient éclairés; par M. Quatremère de Quincy, Mém. III, 166-284. — Raisons qui ont conduit à penser que les temples des anciens ne recevaient point de lumière, 168 et suiv. - N'étaient point, comme les nôtres, destinés à recevoir des assemblées, 170, 171, 172. — Cause principale qui a contribué à leur destruction lors de l'établissement du christianisme, 172. — Examen de la question de savoir s'ils étaient éclairés artificiellement, 176 et suiv. -Comment furent éclairés les grands temples des anciens, 233 et suiv. - Les grands temples étaient couverts, et comment ils le furent, 235 et suiv. — Les grands temples étaient éclairés par des jours de comble, 248 et suiv. — On y employait pendant la célébration des mystères certains prestiges, de lumière et d'obscurité, 266.

TEMPLES fermés par un treillis, Mém. III, 184, 185.

Temples périptères (Les), en général, n'eurent point de fenètres latérales, Mém. IH, 201. — (Les grands) et autres de ce genre, en Grèce, ne purent pas être éclairés par leur porte, 194 et saiv. — Longueur des principaux temples de ce genre, 195. — Dispositions et particularités de leur plan qui les distinguent des autres, 196 et saiv. — Leur péristyle antérieur, 196. — Leur

378 **TABLE** 

pronaos, 196. - Grand renfoncement de leur porte, 197, - Dimension de leur cella, 199. - Leur proportion était plus longue dans l'architecture grecque, que dans l'architecture romaine, ibid. - Leur intérieur ne fut pas et ne peut pas se supposer privé de lumière, 205.

Temples portatifs, Mém. X, 184.

Temples Quadrangulaires, petits et moyens; comment étaient éclairés, Mém. III, 185. - Leurs dimensions et leur distribution intérieure, 186, 187.

TEMPLES de Pola, en Istrie; mode de leur éclairage, Mém. III, 190.

TEMPLIERS (Les) refusent de se soumettre aux Tartares mongols, Mém. VI, 464.

TEMPS VRAI (Le) marqué sur une pendule par Julien Leroy, le premier, Hist. I,

Tenagos arenosus (Le) répond au Bender Regh, Hist. I, 63.

TENEBRA (PORTUS), Mém. VI, 251.

TENEBRIUM, ville et promontoire d'Espagne, paraît tirer son nom de Contenebra de la Tyrrhénie, Mém. VI, 351.

Tenc-tai-heou, impératrice de la Chine, ne veut rien tenter pour rétablir la puissance chinoise dans la Tartarie, Mém. VIII, 126.

Tennès, roi de Sidon, appelé aussi Straton, Mém. II, 500, note 1.

TENZIL; explication de ce mot de la religion des Druzes, Mém. III, 119, note 1; IV,

Trou-HIAN, général chinois, remporte sur les Hioung-nou une victoire importante, Mem. VIII, 122.

Tźrzedon , île du golfe Persique , visitée par Néarque, Hist. I, 57.—Sa distance de Tyrus et d'Aradus, ibid.

Tinex (Défilé du); ce qu'il est dans la géographie ancienne, Mém. VII, 214. — Confondu par le P. Hardouin avec le défilé de Derbend, ibid.

Térence; succès extraordinaire de sa pièce intitulée l'Eunuque, Mém. III, 329.

TERIAK, préparation narcotique des Orientaux, Mem. IV, 53.

TERMED, Mem. VIII, 92.

TERMERIUM. Voyez Tournali.

TERMINUS, dieu; avait un temple hypæthre, Mem. III, 253, 254. — Il ne put être déplacé lors de la construction du temple de Jupiter Capitolin, 253.

TERRANEOLA, expliqué, Mém. VIII, 346, **35**9.

Terre; sa circonférence suivant les Indiens et les Grecs, Hist. I, 110. - Ses différents périmètres donnés par les anciens, Mėm. VI, 46. — Sa mesure primitive prouvée par le système métrique des anciens, 49, 50 et suiv. — (Mesure de la). Voyez Mesure.

Terre sigulée; sa nature et origine de son nom, Hist. III, 29. — cimolienne; son origine, ibid. — figulaire. Voyez

POTERIE.

TERRE (La) invoquée avec les dieux infernaux, Hist. 1, 236. — (La) quelquefois confondue avec Cybèle, Mém. VIII, 395; avec l'Abondance et la Fécondité personnisiées, 396. — Ses attributs, **395, 396.** 

Terres allodiales et Terres féodales; leur origine, Mem. VIII, 430 et suiv. - Appelées beneficium, fiscus et possessio,

TERTINIA VICTORINA, Hist. 1, 252.

TESTAMENT; ses conditions en Orient, Mem. I, 48, note 1.

Testons; origine de ce nom donné à la monnaie, Mėm. IX, 226.

Τεθριπποτρόφος [et non τετριπποτρόφος]; valeur de ce mot, Mém. III, 130.

Τετρακτύς (Le) de Pythagore considéré comme le tétragramme hébraïque, Mém.

Τετραγωνοπρόσωπα (θηρία) d'Hérodote, IV, 109, expliqué, Hist. IX, 55. -Phoques; où ils se trouvaient du temps d'Hérodote, Mém. X, 384. Voyez Pho-

TETRADIA abandonne le comte Euladius,

son mari, pour s'unir au duc Didier; punition qui lui est infligée par les évêques, Mém. VIII, 548, 549.

Tétrasgramme (L'ineffable) hébraique roup se trouve dans le Tao-te-king du philosophe chinois Lao-tseu, Mém. VII, 44, 45, 47.

TETTNANG (Le comté de) acquis par la maison d'Autriche, en 1780; son étendue, Mém. VI, 668.

TEUCER (Les flèches de) conservées à Sicyone, Mém. X, 321.

Taura, reine des Illyriens, provoque la colère et la vengeance de Rome, Mém. III, 356.

TEUTAMUS, roi d'Assyrie, Mém. X, 318.

TEXELIUS, auteur d'un traité intitulé:

Phonix visus et auditus; appréciation de cet ouvrage, Mém. I, 306, 387.

TEYSSIER, consul de France à Tripoli, Mém. X, 553.

Trz, l'ancien Talmena; port de la Gedrosie, Hist. I, 69.

Θ. K. pour Θεοίς καταχθονίοις, et non pour Θεῷ Κτιστῷ [sic], Hist. I, 255.

THABIT FAHMI, père de Khaled, M. V, 61.
THAI-CHANG-LAO-KIUN, surnom de Laotseu; sa signification, Mém. VII, 8.

Thai-fou-eul, ville; à combien de journées de marche elle est distante de Holin ou Kara-koroum; nature du pays où elle est située, Mém. VII, 274.

Thai-tchhi-'ou, chef de la tribu des Mongols, Mém. VII, 262.

THAI-THOUNG, ville; sa position géographique, Mém. VII, 260.

Thai-Tsoung, au vii siècle, partage le pays des Hoei-he en fou et en tcheou, à la manière chinoise, Mém. VII, 275.

THALWEG. VOYEZ LANE.

THENTHA, princesse géorgienne, sœur d'Évag, se rend à la cour d'Ogodai, khan des Tartares mongols, Mém. VI, 406. — Elle obtient la restitution de la ville de Khélath, 415, 417.

THANES (Les) des Anglais étaient les leudes des Francs, Mém. X, 656.

THANET, fle; son nom ancien, Hist. I, 198.

THANG (Extension de l'Empire chinois à l'occident, sous la dynastie des), Mém. VIII, 80 et suiv. — Ils créent des fonctionnaires chargés de faire des recherches sur la géographie, les mœurs et les habitudes des peuples étrangers, 81. — Institutions et changements introduits par les Thang dans la Tartarie et les pays voisins de la Perse, 83, 84. — Divisions géographiques qu'ils établissent à l'occident de la Chine, 85 et suiv. — Traits relatifs à la géographie et à l'histoire des nations étrangères sous les Thang, 88.

THANG-CHOU (Plusieurs passage du), relatifs à la ville de Kara-koroum, traduits et expliqués par M. Abel-Rémusat, qui relève en même temps les fautes commises par Deguignes en traduisant ces mêmes passages dans son Histoire des Huns, Mém. VII, 244 et suiv.

THANG-HIANG (Les) ou les Tangutains, ont été pris pour les Chinois, Mém. VIII, 79.

THANUS REGIUS (Le) des Northumbriens était le même que l'anstrustion des Sahiens et des Ripuaires, Mém. VIII, 410.

Thao-houng-king, célèbre naturaliste chinois, présente à l'empereur Wou-ti son traité de matière médicale avec l'histoire du Divin Laboureur; esquisse et appréciation de cet ouvrage, Mém. X, 122.

THAPIS, ville des Blémyes, est la Taphis de l'itinéraire d'Antonin, Mém. IX, 154.

THAPSIE (La), plante; ses propriétés; usage qu'en faisait Néron, Mém. VII, 156.

THAR, ville du golfe Persique, répond à Tarât, Hist. I, 65.

THARO, ile, repond à Tzar, Hist. I, 66.

THARSES (Voyages de), Hist. I, 41.
THA-TCHE, nom des Tartares, Mém. VII, 240.

THA-TCHE-TCHOUAN (Extrait du), Mêm. VII, 285.

Tha-тна-L-тнаї, général des Mongols, marche contre le royaume des Hindous et celui de Kaschmire, Mém. VII, 276.

THAUMASSIÈRE (DE LA), auteur d'une Histoire du Berry; jugement porté sur son ouvrage par dom Brial, Hist. VII, 132. Voyez CANCIANI.

THÉÂTRE, art dramatique; les Romains n'eurent pas de théâtre national, Mém. V, 283, 284. — Examen et réfutation de l'opinion qui attribue l'origine de l'art dramatique à des orgies champétres, VIII, 254 et suiv. — Ses progrès à Rome pendant la seconde guerre punique, III, 381. — Tableau de la licence dramatique chez les Grecs, VIII, 272, 276. — Diverses espèces de drames connues des Latins, 274. Voyez Spectacle, Jeux scéniques.

Turata (Premier) en pierre, élevé à Rome, Mém. V, 83.— Premier théâtre permanent; à quelle époque et par qui établi à Rome, 84; VII, 150.— de Marcellus; sa dédicace, V, 84.— Les spectateurs n'assistaient que débout dans les anciens théâtres; pour quelle raison, VII, 150.— bâti par Marcus Scaurus; sa magnificence, III, 420.— de Pompée, couvert tout entier en or par ordre de Néron, VII, 156.— Voy. Spectacles, Jeux scéniques.

THÉATRES des anciens; expériences faites sur leurs propriétés acoustiques, pour prouver combien ils étaient sonores et avec quelle facilité la voix des acteurs s'y faisait entendre, Hist. I, 258; VII, 85.

Voy. MASQUES. — Les femmes n'y montaient point sur la scène, et leurs rôles étaient remplis par des hommes, 86.

Voy. MASQUES. — Leur développement à Rome depuis leur origine jusqu'au règne d'Auguste, Mém. V, 82 et suiv.— à Rome; luxe et magnificence de leurs toiles, 83.

THÉBAIDE; sa division sous Justinien,

Mém. X, 201. — Quand réduite à dix nomes, 202, 203.

Trièbes d'Égypte (Mémoire sur), par M. Mongez, Hist. V, 84-90. — Son diamètre, 87. — Son étendue comparée à celle de Paris, ibid. — A pu avoir cent portes, 89. — Pourquoi il ne reste plus rien de ses portes et de ses murailles, 90. — Dévastée par un tremblement de terre, Mém. X, 273.

Thèbes, en Béotie; sa conduite ambitieuse et violente, Mém. VIII, 221.— Date de sa restauration par Cassandre, fils d'Antipater, et non par Démétrius Poliorcète, comme l'avance M. de Sainte-Croix, 223, 224.

Θείδεω [sic], pour Θηδαίου, Mém. V, 349. ΤΗΒΙΙ (Du). Voyez PORTE (DE LA). Θίατη, expliqué, Mém. II, 592.

THELCHYR, aujourd'hui Tolesca-patnam, Hist. I, 97.

THELUTHIUS, nom d'un mois de l'année béotienne, omis par Corsini, Mém. V, 373.

Thémistocle; date de sa retraite à la cour de Perse, Mém. III, 137, 138.

THENGEN (La seigneurie de), en Souabe, acquise par Ferdinand d'Autriche, Mém. VI, 645.

Théocrite; examen de sa Pharmaceutrie ou Magicienne, par M. Lévesque, Hist. III, 1-12. — Comparé à Virgile dans cet ouvrage, 110. — Idyll. VII, v. 114, et son scoliaste, expliqués par M. Letronne, Mém. IX, 156. — Idyll. XVII, v. 87, expliqué par M. Letronne, 181, note 1.

Тиборевват (Le roi) se soumet aux ordres de Saint-Nizier, Mém. VIII, 517.
— Dans une visite qu'il fait au couvent de Saint-Maur, s'humilie devant l'autorité ecclésiastique, 534.

THÉODECTE, auteur d'une tragédie intitulée Mausole, Mém. II, 541.

Théodore, évêque de Philes, cité dans une inscription, Mém. X, 196.

THÉODORIC; Quels furent les principes fon-

damentaux de la législation de Théodoric et de ses successeurs, etc.? question faisant partie d'un prix proposé, en 1810, par la troisième classe, Hist. I, 30.

Théodose abolit définitivement la religion égyptienne, Mém. X, 169.

THÉODOSE DE VILLEHARDOUIN, abbé du monastère de Pantocrator, Mém. VII, 338.

Тибороте (Jules) de Mélite, sophiste célèbre; son époque et sa vie; inscription en son honneur retrouvée près d'Athènes, *Hist*. III, 44, 47. Voy. ci-après.

THÉODOTUS, affidé d'Apollodore, tyran de Cassandrée, Mém. IV, 97.

THÉOGNIS; autorité de ses poésies chez les anciens, Mém. II, 61.

Théophile L'Indien; recherches de M. Letronne sur la réalité de sa mission arienne dans l'Inde, Mém. X, 219 et suiv. Voyez Mission Arienne.

Théopompe de Chio concourt pour l'éloge de Mausole, et remporte le prix, Mém. II, 541. — Justifié de l'accusation de plagiat que lui intente Porphyre, ibid. et suiv. — Se dédommage, comme historien, des éloges qu'il avait, comme panégyriste, donnés à Mausole, 544.

Θεοπρόποι, explique, Mém. V, 354.

THÉORES AMPHICTYONIQUES; leur caractère et leurs attributions, Mém. VI, 258 et suiv.

Θεός (O), τὸ θεῖοτ, pris absolument, ne se présentent pas dans les inscriptions paiennes, suivant M. Letronne, Mém. IX, 135.

Θως (Κυριώτατος), Μέπ. Χ, 311.

Oue Τυχαν [sic]; explication de cette formule, Mem. V, 346, 347.

TRÉRAPEUTES; ce qu'en dit Pline, Hist. I, 368.

**Θηρία** λι**C**υκά, expliqué, Mém. X, 426, 427.

Ompior désigne tous les animaux, même les poissons, Hist. IX, 62.

THERMIE, et non Théramnie; l'ancienne Cythacs, dans l'Archipel, Mém. II, 149. THESES, causæ, controversiæ; leur différence, Mém. IX, 415, note 1.

THESPIS. Voyez HÉRACLIDE.

THESPROTUS; sa généalogie, son émigration et son époque, Mém. V, 210, 211.

Thêta; à quelle époque cette lettre fut d'un usage général dans la Grèce, Mém. II, 590.

Thian-ko-Li-IU-Tha-ha, montagne du pays des Ouigours; étymologie de ce nom, Mém. VII, 257.

THIAN-MA (Gouvernement de), fondé sous les Thang, Mém. VIII, 87.

THIBAUD, comte de Champagne, surnommé le Grand ou l'Ancien, n'étant encore que comte de Blois et de Chartres, s'était toujours, au détriment de la France, montré partisan des rois normands d'Angleterre, Mém. VI, 563.—Parvenu, l'an 1125, au comté de Champagne, il devient en France une puissance prépondérante, et refuse obéissance au roi, ibid. — Il prend parti pour le pape contre Louis le Jeune, dans la contestation relative à l'élection de Pierre de la Châtre à l'archevêché de Bourges, 563, 578. -Sa dévotion et son ignorance, 563. Se brouille entièrement avec le roi en mettant opposition à la dissolution du mariage d'une de ses parentes avec le comte de Vermandois, qui devait épouser et qui épousa en effet une sœur de la reine, femme de Louis le Jeune, 578. — Il est appuyé par saint Bernard, 579.—Il soutient la guerre contre Louis le Jeune, qui porte le fer et le feu dans la Champagne, 581. — Incapable de résister aux forces du roi, il cherche à entrer en accommodement par l'entremise de saint Bernard, 582. — Pourquoi surnomme le Tricheur ou le Fourbe, Hist. III, 78.

THIBAUT, frère de Henri, comte de Champagne, se fait investir de son comté par Philippe-Auguste; grand procès auquel donne lieu sa succession, Mém. X, 643.
THIRI-KIAN-KOU, montagne, M. VII, 283.

382 TABLE

THIEÏ-KIE-LI-KOU (Pays de), Mêm. VII, 283.

- THIEÏ-MOU-TCHIN OU Temoudjen; lieu de sa naissance et ses premières guerres, Mém. VII, 262. Voyez TEMOUDJEN.
- THIEFFENTHALER (le P.), missionnaire, envoie à M. Anquetil du Perron une très-belle carte du Gange, *Hist*. III, 162, 163.
- THIERRI, fils de Clovis, donne un plat d'argent à son frère, Clotaire I, et s'en repent; moyen qu'il emploie pour le ravoir, Mém. VIII, 476.
- THIERRY (M. Jacques-Nicolas-Augustin) est élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, *Hist.* IX, 48.
- THINE, ville; sa position suivant l'auteur du Périple de la mer Érythrée, et suivant Ératosthènes, Hist. I, 90.—Confondue avec Sera, ibid.—Capitale du pays des Sine; sa position, 108.—Aujourd'hui Tana-Sérim, 108, 109, 116.—Située sur la côte occidentale du royaume de Sian, 110.—Déplacée postérieurement dans la carte de Ptolémée, 113.—Ville de l'Inde, ne correspond point à la région de Sin ou Tsin, 116.
- Oιος Τιουχαν αγαθαν [sic]; explication de cette formule, Mém. V, 346.
- THISCHBEIN (Corrections de M. Visconti sur la collection de vases peints de M.), Hist. III, 42.
- THOENARQUE, archonte, Mém. V, 366, 367, note 1.
- THO-HOU-SSE-KIOUAN (Pays de), Mém. VII, 283.
- THOGADJAN, général mongol, reçoit une lettre du pape Nicolas IV, Mém. VII, 383.
- The Kou-sse-tie-mou-eul est défait par le général chinois Lan-iu; rectification d'une erreur commise par le P. Mailla sur ce fait militaire, Mém. VII, 286.
- Tho-LI, prince des Kéraîtes, soutient plusieurs guerres contre Tchinggis, Mém. VII, 262

- Thomas (Saint); difficultés qu'a fait naître sa mission dans l'Inde, Mém. X, 218. Тномаs, patriarche de Jérusalem et légat
- du saint siège, Mém. VII, 345.
- THOMAS DE ANPUSIS, Mém. VII, 359.
  THOMASSIN DE MAZAUGUE (MM.), parents et émules du célèbre Peiresc, Hut. IX,
- THORACES, servant aux inscriptions, Mém. II, 356, 378.
- THORAX, pièce d'estomac, Mém. IV, 291, 204.
- THOTH, inventeur de l'écriture suivant les Égyptiens, Mém. II, 431.—Procession solennelle faite en l'honneur de cette invention, ibid.
- Tно-тно-мог, un des chefs de la rébellion des princes mongols contre Nan-mon-ho, gouverneur de la Tartarie sous Khoubi-laī, Mém. VII, 279.
- THO-THO-MOU-EUL, un des princes mongols révoltés contre Nan-mou-ho, gouverneur de la Tartarie sous Khoubilai, Mém.VII, 279.
- THOURT (Le), rivière qui se décharge dans la Loire, n'a éprouvé aucun changement, Mém. VI, 385, 386.
- Thou-hoen, créé roi par les habitants du pays de Samarkand, Mém. VIII, 94.
- THOU-HO-SIAN, prince turk, fait la guerre contre la Chine, sous les Thang, Mém. VIII, 98.
- THOU-KIOUEI (Les) ou les Turks, Mém. VII, 263.
- Thou-LA, rivière, Mém. VII, 285.
- THOU-LOU-HOEN. VOYEZ A-LOU-HOEN.
- THOUNG-KIAN-KANG-MOU (Le); nature de cet ouvrage et degré d'estime et de confiance qu'il mérite, Mém. VII, 268.— Le travail du P. Mailla, imprimé à tort sous le titre de Tong-kien-kang-mou, est moins une traduction de cet ouvrage, qu'une suite d'extraits puisés à d'autres sources plus abondantes, 269.
- THOU-THOU-HA, général mongol, dégage le roi de Tsin, cerné par Hai-tou, et

défait ce dernier sur les bords de l'Enisei, Mém. VII, 281, 282. — Sa vie, 270.

THOU-WO-LA, THOU-LA TOU-KHOU-LA, rivière. Voyez To-lo.

Θράκη; Τὰ ἐπὶ τῆς Θράκης χωρία, différent de Θράκη, suivant M. Gail, Hist. V, 41. ΤΕΝΑΣΕ; sa civilisation sous les Romains,

Mém. V, 116, 117.

Thraces (Les), sous le nom de Cyclopes, paraissent avoir fondé des colonies au fond de l'Espagne, Mém. VI, 337.—
Leur émigration des environs de la Macédoine, leur arrivée sur le lac Brigantinus, leur établissement entre le Rhône et l'Isère, et leur passage en Espagne par les Pyrénées, 338.— Preuves et indices du passage de leurs colonies en Espagne, 336 et suiv.

THBOZZA. Voyez BAVAROIS.

Tasao; nom sous lequel les Chinois connaissaient, sous les *Thang*, les contrées situées au nord et au nord-ouest de Samarkand, *Mém.* VIII, 88.

Teseu-sse, titre chinois donné au roi de Mi ou Mei-morg, Mém. VIII, 95.

THENN (Grand), puissant empire de l'Asie; sa positio géographique; origine de son nom; ses relations politiques avec la Chine sous les Tsin, Mém. VIII, 111.— Désigne l'Empire de la Chine, 127.— Le roi de Thein désigne l'empereur de la Chine, 89, 127.— L'histoire du royaume de Thein n'a point été brûlée, 129.— (La dynastie de) confondue par les étrangers avec celle des Tsin, 110.— Le grand Thein ou l'Empire romain, 124.— Ses relations commerciales et diplomatiques avec la Chine longtemps entravées par les A-si; leur objet, 124, 125.

THSIN-SSE-KAN, ville; description du pays où elle est située, Mém. VII, 273, 274.

THEOUNG-LING OU MONTS BLEUS, Mem. VIII, 63.

OT, abréviation de 8000, Mém. II, 147.

THUCYDIDE (Recherches faites par M. Caussin sur la position des lieux de la Béotie nommés Hermaion et Mycalesse, dans), Hist. VII, 42-53. — Liv. II, ch. xx1x, expliqué pour les mots τὰ ἐπὶ τῆς Θρακης χωρία, V, 41. - Liv. II, ch. LXXVII, expliqué pour le mot αντιτείχισμα, Mêm. VIII, 169. — Son scoliaste, liv. III, ch. Lxx, corrigé, V, 340.— Liv. IV, ch. xci, expliqué touchant l'élection et le nombre des béotarques, VIII, 227, 228. - Liv. V, ch. xxxvIII, xxxvIIII, expliqué touchant les quatre conseils de béotarques dont il parle, 235 et suiv. - Liv. V, ch. LXIII, expliqué relativement au nombre de conseillers qu'il donne au roi de Lacédémone, V, 359 et suiv. — Liv. VI, ch. 11, réfuté, II, 21. - Liv. VII, ch. xx1x, expliqué pour les mots τοσουτον έπαναδάντα, Hist. VII, 50 et suiv. - Liv. VIII, ch. LXXXI, expliqué, Mém. VIII, 144, note 1.

THULÉ; examen de ce que Pythéas rapportait au sujet de cette île, 190 et suiv.—
Recherches sur sa position, son nom moderne et son étymologie, 192 et suiv.—
Opinion de Strabon sur cette île, Hist. I, 201, 202.— Mentionnée par Tacite, 204.— Sa position et son nom moderne, 223 et suiv.— Son étendue, 224.— Navigation vers cette île, 225 et suiv.

Θυναρμοστρίαν [sic], dorien, pour θοιναρμοστρίαν [sic], Mém. V, 365.

Thun-hoang ou Cha-tcheou, une des quatre divisions territoriales, ou kian, établies dans la Tartarie occidentale sous les Han, Mém. VIII, 119, 126.

THURIUM; époque de sa fondation, Mém. VIII, 251.

Thuror (M. Jean-François) est élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, *Hist*. IX, 48.

Θύσατος διατυωτός, expliqué, M. IV, 344.
Τπυνα, arbre inconnu des premiers Romains, Mém. II, 319.

THYION (Mémoire sur le) des anciens, par M. Mongez, Hist. III, 31. TI, peuple du Tibet, Mem. VIII, 113.

TIAGAM, port de Ceilan. Voyez TALACORI
EMPORIUM.

Tiao-tchi ou Tadjiks; nom des anciens habitants du pays de Ko-tha-lo-tchi, et d'un gouvernement créé sous les Thang, Mém. VIII, 87.

TIBE. Voyez TEBE.

Tibère passe à tort pour avoir découvert l'Océan germanique, Hist. I, 162, 163.— Donne quelque temps l'exemple de l'antique frugalité, et cherche à mettre un frein au luxe de la table; il fait vendre publiquement un gros barbeau qui lui avait été donné en présent, Mem. VII, 126, 127. — Sa lettre au sénat sur les lois somptuaires proposées par les édiles, 129. — Sages mesures de finances et d'administration qu'il prend pour relever le crédit public, 134, 135. — Il fait baisser le prix des grains et réduit la taxe de guerre imposée par Auguste, ainsi que le droit mis sur les ventes faites par autorité publique, 138. - Montant des trésors qu'il avait amassés, et que Caligula dissipa en un an, 140. — Représenté sur un camée antique, VIII, 381.

Tiberius Gracchus; efforts de ce tribun pour remettre en vigueur la loi agraire, Mėm. III, 363, 364. — Appréciation des motifs qui l'ont dirigé, ibid. — Sa mort violente, 364. — Opinion de Scipion sur ce tribun, 365.

Tibet; difficultés qui ferment le passage des montagnes du Tibet, Mém. VIII, 113. Voyez Tibétains.

Tibétains; nommés Si-fans, Mém. VII, 257.— Commencements de leur puissance, VIII, 99.— Ils soumettent le grand Pourout à leur obéissance, 100.— Ils se rendent maîtres des neuf villes du petit Pourout, dont ils sont ensuite expulsés par les troupes chinoises réunies à celles du roi de ce pays, ibid.— Ils forment une alliance avec le petit Pourout, qui se détache de l'Empire chi-

nois; suites importantes de cette défection, 101.

Tie-chi-kia-yan, roi de Chi-khi-ni, sert comme auxiliaire sous les Thang, Mém. VIII, 92.

TIEL. Voyez TELL.

Tiei-Li-wen-pan-tho, mont; sa position, Mém. VII, 262.—Appelé aussi Thiei-liwen-pho-tha, ibid.

TIGRANE rétabli par Tibère sur le trône de ses pères, Mém. VIII, 385.

Tigre, animal; quand montré pour la première fois à Rome, Mém. V, 84.—privé, montré à Rome dans les jeux du cirque, X, 427.—Tigres privés montrés à Rome dans les jeux du cirque, 430.—attelés à un quadrige par Élagabale, 441.—tués à Rome dans les jeux du cirque: 410 de toute espèce dans les jeux donnés par Pompée, 410; —420 sous Auguste, 427; —400 sous Caligula, 430; —300 sous Claude, ibid.—100 sous Gordien I<sup>e</sup>, 441.

Tigre (Le), fleuve, recoit l'Euphrate, Hist.

I. 51.—Configuration de ses bouches au temps d'Alexandre, ibid.— Forme un lac à son embouchure, ibid.— Pourquoi son embouchure appelle Pasitigris, 51, 52.—Ne doit pas se confondre avec le Pasitigris, 52.

TILPIN (L'archevêque) ou TURPIN, établit la tradition des douze pairs de Charlemagne; époque à laquelle il publia son roman sur ce prince, Mém. X, 634, 635.—Durée de la tradition accréditée par lui, 652.

Tilly, célèbre par ses victoires sous le règne de Ferdinand II, empereur d'Allemagne, Mém. VI, 654. — Il est défait par Gustave-Adolphe, à la bataille de Breitenfeld, 655. — Sa mort, 656.

Timagène, auteur d'un ouvrage sur les traditions historiques, Mém. VI, 330.

Timanthe de Phliasie; sa victoire à la course armée, Mém. IV, 178.

Timan; explication de ce mot, Mém. I, 77, 78, 82. — Ce que c'est en Tur-

quie, suivant Ricaut, 129. — Appelés aussi khidmet, 136, — ou ziameth, VII, 60. Voyez aussi Égypte.

TIMARIOTS, Mem. I, 130.

Timée, auteur d'une description du bûcher de Denys le Tyran, Mém. IV, 323.

Timée de Tauromenium en Sicile; son histoire appréciée, Mém. II, 405. — Époque à laquelle il fixait la fondation de Rome, 406. — A parlé de l'île Basilia, Hist. I, 170.

Traés de Locre; conformité de son système cosmogonique avec celui du philosophe chinois Lao-tseu, Mém. VII, 36.

Timii, les mêmes que les Osismii ou Ostidamnii, peuple de la Celtique, leur position, Hist. I, 139, 195.

Timocharis; ses observations astronomiques, Mém. I, 282.—Ce qu'Hipparque pensait de ses observations, IV, 469, 470.—N'a pas connu l'ère de Nabonassar, IV, 481.

Timomachus; prix de deux de ses tableaux achetés par César, Mém. III, 433.

Timons des chars antiques, Mém. IV, 386. Timoтнée, fils de Cléarque, tyran d'Héraclée, ne lui succède pas, Mém. II, 513.

Timour le même que Tamerlan, Mém. VI, 470. — Diverses prononciations, orthographes et étymologies de ce nom, 474, 475.

TINCHEBRAI (Bataille de); ses suites funestes pour la France, Mém. IV, 533.

TIMMA, fleuve, dans Ptolemée; sa position et son nom moderne, Hut. I, 214, 215.

TI-PAO-NA, ville, siège du gouvernement de Kouen-hiu, Mém. VIII, 87.

TIRIDATE recevait de Néron 80,000 sesterces par jour, Mém. VII, 154.

Tirins; origine de ses fortifications, Mém. II, 25.

TIΣ NIΣIΣ, pour τῆς Nίσας, Mêm. II, 153.

Tisa, ville de la Gédrosie; son emplace-TOME XI. ment dans Néarque et dans Ptolémée. Hist. I, 73.

Tistas, inventeur de la rhétorique, Mém. II, 44.—Son ouvrage passe pour perdu, ibid. — Disciple et successeur de Corax, le rhéteur, 68. — Développe les écrits de son maître, ibid. — Temps où ses ouvrages se répandirent dans les écoles de la Grèce continentale, 69. — Jugement qu'en porte Platon dans le Phèdre, 70, 71.

Tisobis, fleuve; sa position et son nom moderne, Hist. I, 210.

Tissage des anciens; ses procédés, Mém. IV, 241 et suiv. — Trame, 251. — Étoffe à deux envers, ibid.

Tisserands de la Séquanie; leur industrie, Hist. V, 55.

Tissus d'or et de soie, connus des anciens, Mém. IV, 268. — des anciens Asiatiques, connus des Grecs et en usage à Athènes du temps d'Aristophane; prix excessif qu'ils y mettaient; usage que les artistes en faisaient pour les draperies des statues, Hist. IX, 55 et suiv.

TITANS (Les), suivant Hésiode, sont, parmi les races primitives des enfants de la Terre, ceux qui sont restés comme attachés à cet élément, Hist. VII, 117.

Tite-Live apprécié comme écrivain, Mém. II, 324. — Conséquences historiques tirées d'un de ses passages, lib. VI, c. 1, M. II, 324 et saiv.—Sources historiques où il a puisé pour les premiers siècles de Rome, 331, 332. — Comparé à Denys d'Halicarnasse, 333 et suiv. — Ses doutes historiques, 387 et suiv. — Lib. IV, c. xxx11, expliqué au sujet des dépouilles opimes remportées par A, Corn. Cossus, 379. — Lib. V, c. 11, \$ 4, interprété, V, 279, 280. — Lib. VII, cap. н, traduit et expliqué par M. Bernardi, VIII, 257. et suiv. - Lib. XXXV, cap. xxxv11, expliqué pour le mot Hermæum, Hist. VII, 44 et suiv. — Epit. LIX, expliqué relativement aux mots præter pupillos et viduas, Mėm. X, 492.

586 TABLE

Tithon; il avait, suivant Démétrius, envoyé à Troie une armée d'Éthiopiens au secours de son fils, Mém. X, 324.

—Satrape de Perse et père de Memnon; ce qui fit croire qu'il avait épousé l'Aurore, 318, 319.

TITIANUS (Julius), poète, qui vivait au commencement du troisième siècle, a, suivant M. Vanderbourg, écrit des fables en vers et non en prose, comme le prétend M. Jannelli, d'après un passage d'Ausone, Mém. VIII, 319 et suiv.

TITTMANN (M.), auteur d'un savant ouvrage sur les Constitutions des républiques grecques, Mém. VIII, 215, note 1.

TIULE. Mem. TELL.

TIVI, fleuve. Voyez Tuerobis.

Ti-wang chi ki (Le), ou Chronique des empereurs, Mém. X, 121.

Tiz, rivière. Voyez Samydaces.

Trapolème, voué aux dieux infernaux, Hist. I, 236, 237.

Tobbas; progrès que fit l'écriture sous leur gouvernement, Mém. IX, 77. — Leur chronologie suivant Hamza, X, 24, 25. Toblus, fleuve; sa position et son nom

moderne, Hist. I, 209.

Tôchon d'Annecy (M. Joseph-François) est nommé membre de l'Académie des belles-lettres, Hist. V, 34. - Sa mort et son successeur à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, VII, 25. — Liste de ses travaux académiques : Mémoire sur les médailles de Marinus, frappées à Philippopolis, Mém. VI, 523-551. — Notice sur une médaille de l'empereur Jotapianus, 552-559.—Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, par M. Dacier, secrétaire perpétuel, Hist. VIII, 77. — Sa patrie, sa naissance, ses titres universitaires et ses services militaires, 78. - Il se livre à l'étude de l'archéologie et sorme une riche collection d'antiques, 79. — Exposé de ses travaux, 79 et suiv. - Il remplace M. Ginguené à l'Académie des belles-lettres, 79 - Ses Mémoires sur les cachets des médecins

oculistes de l'antiquité, 80; sur un médaillon à l'effigie de Philippe-Marie Visconti, ibid.; sur la date de la mort d'Antiochus VII, 81; sur une médaille de Philippopolis, représentant la tête et l'apothéose de l'empereur Marinus, 82, 83;—sur une médaille de Jotapianus, ibid.—Ses Recherches sur les médailles des nomes ou préfectures de l'Égypte, 85.—Circonstances de sa mort; qualités de son esprit et de son cœur, 85, 86.

Tocosanna, fleuve de l'Inde; sa position et son nom mederne, Hist. I, 105.

TOCTA. Voyez TOURTOURBA.

TORTALS [sic]. Voyez TOURTOURHA.

Toctamis, empereur des Tartares, conclut, en 1387, un traité avec les Génois, Hist. III, 115.

TOPACEA, expliqué, Hist. III, 28.

TOPENEDJII, Mem. 1, 56.

To-rou (Le roi) envoie une ambassade à l'empereur de la Chine, Mém. VIII, 104. Toga Picta, expliquée, Mém. IV, 274.

TOGATA. Voyez TRAGÉDIB et COMÉDIE.

Toge (La) portée dans les premiers temps immédiatement sur la peau, Mém. IV, 289, 290. — Sa longueur pour les hommes et pour les femmes, III, 300. — Remplacée chez les femmes par la stole, 299. — Portée d'abord par les dames romaines, est remplacée par la stole, ibid.

TOGHTAGOU. VOYEZ TOURTOURHA.

Toile (La) employée chez les Romains pour recevoir l'écriture, Mém. II. 356 et suiv.

Toiles peintes d'Afexandrie, Mém. IV, 261, 262. — (Les) peluchées connues des anciens, 275, 276.

Toilette (Luxe de la) sous Néron, Mém. VII, 161 et suiv.—Soins que les femmes et les hommes efféminés prenaient à Rome de leur visage; moyens qu'ils employaient pour en entretenir la fraicheur, 169.

Toise de Paris, ses variations, Hist. V. 82. — de Charlemagne, ibid. — du

Châtelet, 82. — de la Condamine ou du Pérou, ibid.

Torson D'on; explication de cette fable, Mém. II, 501.

TOKHARESTAN (Gouvernement de) ou de Youei-chi, créé sous les Tang; son siège, Mém. VIII, 86. — Exposé des relations des princes de cette contrée avec l'empire de la Chine sous la dynastie des Thang, 90, 91.

To-LB-KIAN (Royaume de), Mém. VIII, 87. Tolesca-patnam. Voyes Thelchys.

Tolaaris ou Thanatos, île; son emplacement et son nom moderne, Hist. I, 198.

To-Lo, rivière, ainsi appelée, sous les Thang, et depuis connue sous les noms de Thou-wo-la, Thou-la, Tou-khau-la; son cours, Mém. VII, 253.

Tomanbai, sultan; le dernier des Circassiens; durée de son règne, Mém. I, 87. Les émirs veulent le forcer d'accepter le titre de sultan; moyen qu'ils emploient pour vainere sa résistance, VII, 114, note 1.

Tombrau. Voyez Augustz, Adrien, et ciaprès.

Tombeaux (Les) ou tamulus des anciens, d'abord en usage dans l'Asie mineure, sont ensuite introduits dans la Grèce, Mem. II, 531.—Leur forme, ibid.—Les plus anciens tombeaux étaient creusés dans le roc, 533. — de Patrocle, d'Achille, d'Ajax, de l'amazone Myrine, 531; de Cyzique, roi des Dolions, 532; de Tantale, ibid.; d'Alyatte, ibid. — des environs du lac Gygée ou Coloé, ibid. -Les anciens avaient coutume d'y enfouir leurs trésors, 556, note 1. — (Violation des); cause de ses progrès et à quelle époque elle devint fréquente chez les anciens, 553 et suiv. - de païens servant à des chrétiens, Hist. I, 255. des princes de la famille de saint Louis, 294.

Tomeaus, torrent mentionné par Néarque, Hist. 1, 67. Tong-kien-kang-mou (Le); sur cet ouvrage, voy. Thoung-kian-kang-mou.

Tongous (Les) ou les Chi-wei, Mém. VII, 253, 265.

TONKING Voyez JI-NAN.

TONNEAUX, (Les) inventés par les Gautois; Mém. III, 61.

Tonquin, Tonquinois. Voyez Annam et Chinois.

Tonsure (La) des clercs réglée par la loi des Bavarois, Mém. VIII, 415, note 1, col. 1. — La première tonsure de la barbe et des cheveux était une époque importante dans la vie des Barbares, ibid. col. 2, note ...

To-PAN (Gouvernement de); époque de sa création; ses divisions, Mém. VIII, 87.

TORDENSKIOLD, commandant des flottes du roi de Danemarck Frédéric IV, reçoit de ce souverain un médaillon d'or d'un volume extraordinaire, Mém. IX, 283.

Tobbutique (La) ou sculpture sur. métaux au temps d'Homère, Mém. IV, 129. — Ses procédés chez les anciens, 153.

Torremuzza (Le prince de); son éloge; éditeur du décret de la république de Géla, Mém. II, 118, 119.

TORTONE, VOYEZ NOVARE.

TORTUE (Les écailles de la) étaient travaillées avec le plus grand art à Rome du temps de Sénèque, Mém. VII, 133,

TORTURE (La) appliquée à un témoin dans le procès de l'évêque Guichard., Mém. VI, 613.

To-ro exilé par Meng-ko ou Mangou, Mém. VII, 270.

Touchi, fils de Tchinggis; ses conquêtes, Mém. VI, 403.— A son fils Batou pour successeur, ibid.

Tou-нo, fils d'Ou-le-kia, roi de Samarkand, est créé roi de Thsao, Mém. VIII, 95. — Il succède à son père, sous le titre de roi de Kin-hoa, ibid.

TOURBA, fils de Ho-chi, faisait partie des

princes mongols révoltés; époque de sa soumission, Mém. VII, 395.

TOURHATA, général mongol, Mém. VI, 404, 405.

Tou-khou-la, rivière. Voyez To-lo.

**588** 

Tourin, mont; sa latitude suivant le P. Gaubil, Mém. VII, 250, note 1.

Tou-kou-hoen (Les), nation tartare, s'opposent à l'agrandissement de la Chine, Mém. VIII, 108.

Tourtan, femme d'Argoun, roi de Perse, est complimentée par le pape Honoré IV, Mém. VII, 360.

TOURTOURHA, descendant de Tchinggiskhan et prince du Kaptchak; le même que Touraus [sic], que Hochtay, que Tocta, que Belgaba et que Toghtagou, Mém.VII, 395. — Était au nombre des princes mongols révoltés; époque de sa soumission, ibid.

Toul (La ville de) cédée à la France par le traité de Westphalie, Mém. VI, 657.

Touls; sens de ce mot dans Makrizi, Mém. VII, 70, note 1, col. 2.

Touli, fils de Tchinggis, pénètre dans le Khorasan, Mém. VI, 399.

Toulongeon (M. François-Emmanuel comte de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 8, 35. — Membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, meurt; est remplacé par M. Alexandre de Laborde, V, 32. — Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, 170. - Sa naissance; noblesse de son origine; ses premières études, ibid. - Il renonce à l'état ecclésiastique, et entre dans la carrière militaire, ibid. - Ses études et ses succès; il parvient au grade de maréchal de camp, 180. - Il est envoyé en 1789 aux États généraux comme représentant de la noblesse de Bourgogne, ibid. — Il est forcé d'émigrer, 182. - Son retour en France, ibid. —Il est élu deux fois au Corps législatif, ibid.—Il compose son Manuel revolutionnaire, et un opuscule sur l'esprit

public; jugement porté sur ces ouvrages, 182, 183. — Il est nommé correspondant, et ensuite membre de l'Institut, 183. — Son Histoire de France depuis la révolution de 1789; appréciation de cette production, ibid. — Ses Mémoires sur la civilisation des peuples; Sur le destin chez les anciens; Sur l'influence du régime diététique d'une nation sur son état politique; Sur l'usage du numéraire dans un grand état; Sur les différentes manières d'écrire l'histoire, 184, 185. — Ses ouvrages poétiques: Traduction en vers du troisième chant de l'Iliade, et de la quatrième satire de Perse; Recherches historiques et philosophiques sur l'amour et le plaisir, 185. — Son Manuel du Museum français, 186. — Sa traduction des Commentaires de César; son mérite ibid. — Sa dernière maladie et sa mort, ibid. - Caractère et mérite de ses écrits, 187. Ses talents, ses vertus et sa bonté, ibid.

Touman, ambassadeur d'OEldjaītou, roi des Mongols, auprès de Philippe le Bel, Mém. VII, 396. — Appelé Tomaso dans une traduction italienne d'une lettre originale d'OEldjaītou, 398. — Il se rend aussi auprès du pape, 401.

- (

TOUNDRY, port; sa position et son nom ancien, Hist. I, 87. Voyez TYNDIS.

Toun (La) de Londres renferme tous les actes relatifs à l'occupation de la France par les Anglais, Mém. IV, 560, 576.

Tour (Le comte de LA), pour venger une injure personnelle, soulève les protestants de Bohème au commencement de la guerre de trente ans, et se livre aux derniers actes de violence, Mém. VI, 651, 652.

TOURAKINA, mère de Gayouk, khakan des mongols, Mém. VI, 429.

Tourelles (Terrain des), sur la route de Lisieux à Caeu; origine de son nom, Hist. V, 73.

Tourran (Pays de ) ou Kao-tchhang; époque de sa réunion à la province de

Loung-yeou, sous le tite de Si-toheou, Mém. VIII, 81.

TOURNALI, promontoire; l'ancien Termerium, Mém. 41, 568, note 1.

TOURNEFORT; son opinion sur la formation du Bosphore de Thrace, Mém. II, 486.

Tourreil; réfutation de son opinion au sujet de la harangue de Démosthène en réponse à la Lettre de Philippe, Mém. II, 248 et suiv. Voyez Démosthène.

TOURRETTE (Claude de la), commandeur de l'ordre de Rhodes, Mém. II, 577, 581.

Tours. Voyez Voie romaine.

TOURTECHOT. VOYEZ GRANGER.

Tou-so-PA-TI, prince de Samarkand, Mém. VIII, 94.

Touti-namen, roman persan, analysé, Mém. II, 198.

Tou-rou, titre de gouverneur à la Chine, Mém. VIII, 91.

Tou-rou, titre d'une dignité à la Chine, Mêm. VIII, 84.

Tou-rou-rseu-sse, titre de vice-roi à la Chine, Mém. VIII, 84.

Tou'-wei-kian, autre nom de la montagne Ou-te-kian, Mém. VII, 249.

Tou-wei-kian, montagne; ne paraît pas distincte du Yo-tou-kian, Mém. VII, 264.

Tovy, fleuve, son nom ancien, Hut. I,

To-wa, fils de Hai-tou, soutient la guerre contre Hai-chan, Mém. VII, 283.

TRABEA; expliqué, Mém. IV, 273.

TRACHALUS. Voyez GALERIUS.

TRADUCTIONS; leur histoire en France, Hist. IV, 41.—arabes; à quelle époque elles furent en vogue, Mém. VI, 26.

TRAPALGAR, cap. Voyez Junon.

Tracédie appelée palliata, togata et prætextata; ses différents caractères sous ces différents noms, Mém. VIII, 274.

TrackLaphe, Τραγέλαφος, ornement, expliqué, Mém. IV, 340.—Animal, 340, 341.

TRAITE DES BLANCS, faite par les marchands de Verdun et les Vénitiens, Mém. X, 530.

TRAITÉ d'AUSTERLITZ, Mém. VI, 673.
TRAITÉ DE BELGRADE, de 1739, Mém. VI,

Traité de Campo-Formio, *Mém.* VI, 669. Traité de Carlowitz, *Mém.* VI, 659. Traité de Lunéville, *Mém.* VI, 670.

Traité de paix (Le) conclu par Callias II, avec le roi de Perse, fait naître de grandes difficultés historiques et chronologiques, Mém. III, 134 et suiv.

TRAITÉ DE COMMERCE (Premier) et d'amitié conclu en 1579 entre la Turquie et l'Angleterre, par la médiation de la France, Mém. X, 560.

TRAITÉ DE PAIX ET DE COMMERCE fait entre les Romains et les Carthaginois, peu de mois après l'expulsion des rois de Rome, Mém. II, 363 et suiv.

TRAITÉ DE PASSAROWITZ, conclu en 1718 entre l'empereur Charles VI et la Porte-Ottomane, Mém. VI, 661.

TRAITÉ DE PRAGUE, du 23 novembre 1634, Mém. VI, 656.

TRAITÉ DE PRESBOURG, Mém. VI, 673.

TRAITÉ DE LA QUADRUPLE ALLIANCE signé par Philippe V, roi d'Espagne, Mém. VI, 662.

TRAITÉ DE RASTADT, Mém. VI, 661.

TRAITÉ DE SZISTOVA, Mém. VI, 669.

TRAITÉ DE TROVES, qui conclut le mariage de la fille de Charles VI, roi de France, avec le roi d'Angleterre, Mém. IV, 555, 556.

TRAITÉ D'UTRECHT, signé entre la France et la Hollande, le 11 avril 1713, Mém. VI, 660.

TRAITÉ DE VERDUN, VOYEZ VERDUN.

TRAITÉ DE VIENNE, signé le 3 octobre 1735, Mém. VI, 662.

TRAITÉ DE WESTPHALIE, qui termine la guerre de trente ans, Mém. VI, 657.—
Avantages et accroissements territoriaux qu'il procure à la France, ibid.

TRAITÉS DE PAIX; leur ratification dans les

anciennes républiques de la Grèce, Mém. VIII, 220.

590

TRAITÉS; comment écrits dans les premiers temps de Rome, Mém. II, 355.

TRAITÉS DE COMMERCE entre Rome et Carthage, Mém. III, 292 et suiv.

Taairés entre les Génois et les musulmans, rédigés concurremment en arabe et en latin, Hist. III, 94.

TRAITEMENT ou indemnité des membres de la troisième Classe, Hist. I, 18, 19. Voyez aussi Émoluments.

Trajan, fondateur d'un établissement créé pour élever des enfants appelés Ulpiani, Hist. I, 247.—Passionné pour la chasse des bêtes féroces, Mém. X, 434.

TRAJAN DÈCE, envoyé par l'empereur Philippe contre Marinus, fut à sa place revêtu de la pourpre impériale par les soldats, suivant M. Tochon d'Annecy, Mém. VI, 529.

TRALLES, en Lydie, célèbre par sa poterie, Mém. V, 126, 127.

TRAME, dans le tissage des anciens, Mém. IV, 251.

TRANSDUCTA, ville d'Ibérie; sa position, Hist. I, 134.

Transilvanie (La possession de la) garantie au roi de Hongrie par le traité de Carlowitz; son étendue, Mém. VI, 659.

TRANSONANE (La); plusieurs parties de cette contrée ont été comprises dans l'Empire chinois, Mém. VIII, 107.

TRAPARA, ville, répond à Sutraparah, Hist. I, 86.

TRAULLÉ (M.), d'Abbeville, correspondant de la troisième classe de l'Institut, Hist. I, 10, 37. — Envoie deux meules trouvées près de cette ville, Mém. III, 441.

Transparent de la Transparent

TRAVE (La), fleuve. Voyez CHALUSUS.

TRAVEMUNDE. Voyez Cylipenus.

TREBULA, ville de la Campanie, Mém. VI, 353.

TREMBLEMENTS de terre arrivés en Egypte et en Syrie, Mém. X, 274, note 5. Voyez Egypte. — Les premiers ont eu sieu sous le règne d'Athothès, 770.

TREMPE; eaux pour la trempe du fer qui existaient en Italie, Mém. V, 100.—du bronze; voyez Bronze.

TRENTE TYRANS (Les) de l'histoire romaine n'ont reçu qu'abusivement cette dénomination, Mém. VI, 552.

TRERI; leur origine, leur migration et leur établissement en Italie, Mém. VI, 328.

Trésor public de Rome; sa richesse au vii siècle, Mém. III, 385, 386.

Traves, sur la Loire; son origine. Mém. VI, 382, 383.

Trevisani, amiral des Vénitiens, Mém. II, 574.

TRIADE (La notion de la) est plus explicitement exprimée dans le Tao-to-king de Lao-tseu que dans aucun endroit de Platon ou des philosophes qui ont adopté ses idées, Mém. VII, 43.— Les passages des auteurs païens où se trouve clairement exprimée l'idée de la triade ne nous ont été conservés que par des écrivains chrétiens, 44.— Pourquei cette doctrine est enveloppée de tant d'obscurité ches les anciens, ibid.

TRIADITZA, ville. Voyez Sophie.

TRIBOLA, ville de la Sabine, Mém. VI, 353.

TRIBOLA, ville d'Espagne dans la Turdétanie; son origine latine, Mém. VI, 353.

Tarbola, ancienne ville pelasgique, Mém. VI, 350.

Tribu; étymologie de ce mot, Mém. VIII., 288. — Les tribus n'étaient originairement à Rome qu'au nombre de trois; on les distinguait en tribus urbaines et en tribus rustiques; quelles étaient les plus estimées, ibid. — Les Athéniens allaient à la guerre formant autant de

corps séparés qu'il y avait de tribus dans la république, Hist. I, 235.

TRIBUNAUX WHÉMIQUES (Les) n'ont point été institués par Charlemagne, comme l'ont avancé quelques écrivains, Mém. VIII, 502.

TRIBUTARII, tributaires; sens de ce mot dans la législation des Francs, Mém. VIII, 461.

TRICASSES (Les) donnent leur nom à Augustobona, Hist. V, 75. — Aujourd'hui Troyes, ibid.

TRICORNESII. Voyez TRICORNIUM.

TRICORNIUM, capitale des Tricornesii; recherches sur son emplacement et sur son nom moderne, Mém. VII, 305.

Tascor (Le) paraît avoir été inconnu des anciens, Mem. IV, 250.

TRICOTER (Métier à). Voyez MÉTIER.

TRIBEMIMERIS à la fin d'une inscription en hexamètres, Hist. I, 231.

TRIBEUGUM. Voyes LAPATIA.

TRINQUEMALE (Baie de), Hist. I, 122.

TRIOBRIS, rivière, aujourd'hui la Truyère, Mem. V, 398.

TAIOMPHATEUR (Le) devait monter sur les genoux les degrés de la plate-forme du Capitole, Mém. VIII, 392. — Il faisait ordinairement monter dans son char ses enfants des deux sexes; quelle est la première épouse qui ait suivi le triomphateur au Capitole, 398. — Tout son corps était teint en rouge, X, 442. — A quelle époque sa statue a commencé à être placée dans son char, III, 352:

Taiomphe; rang qu'occupaient dans les triomphes ceux qui avaient obtemu les ornements triomphaux; distinction établie entre ces ornements, Mém. VIII, 395.

TRIPATINUM CONVIVIUM, expliqué, Mém. V, 99.

Taiprolème, inventeur de la charrue, Mém. II, 617. — Comment représenté, 619.

Taiquanis (Le sieur de la), chargé d'af-

faires de France à Constantinople, en 1572, Mém. X, 559.

Thiremes (Les) inconnues aux Romains, Mem. II, 372.

TRISANTON, fleuve de la Bretagne; sa position et son nom moderne, Hist. I, 208.

Tristan de Saint-Amant, cité, Mém. VIII, 385.

TROGLODYTIQUE (La), ou pays des Blémyes, désignée par la dénomination d'Inde, Mém. IX, 158.

Troie; plusieurs villes de ce nom dans la plus haute antiquité, Mém. II, 489.

Trois, nombre adopté pour divers offices civils et domestiques de la maison des rois de Sparte, Mém. V, 361.

TROYES, ville; son nom ancien, Hut. V, 75.
TRUSTE (La); ce que c'était, Mém. VIII,
487.

TRUTULENSIS, port de la Bretagne, cité par Tacite seul; sa position et son nom moderne, Hist. I, 205, 206.

TRUYÈRE (La). Voyez TRIOBRIS.

TSANPOU. Voyez DAONA.

TSEBDEN-BALDJOUR, fils de Koldan, est livré aux Mandchous par Ebeidoule, *Mém.* VIII, 67.

TSENSMET, nom d'une femme égyptienne, Mém. X, 171. — Signifie fille de Smet, 174.

TSEU-SSE; titre à la Chine, Mém. VIII, 111.
TSEU-TCHA-CHIR, contrée voisine du Kaschemire; ses rapports avec la Chine sous les Thang, Mém. VIII, 106.

TSIEGU-TSIGUAN OU SOU-TCHEOU, un des quatre kiun, ou divisions territoriales établies dans la Tartarie occidentale sous les Han, Mém. VIII, 119.

TSIEOU-TSIOUAN, ou Fontaine du vin, Mêm. VIII, 119.

Tsi-ling, ville, siège du gouvernement de Perse, sous les Thang, Mém. VIII, 88. —Capitale des états héréditaires de Phirouz, roi de Perse, 103.

Tsin; ses limites à l'occident au vii et au viii siècle, Mém. VIII, 107.

Tsin (Les); leur dynastie confondue par

les étrangers avec celle des Thsin; pourquoi? Mém. VIII, 110. — Influence de la Chine sur la Tartarie occidentale sous les Tsin, 110 et suiv. — Affaiblissement de leur puissance et réduction de leur empire, 112.

Tsing ou Thing; sa position, Hist. I, 108,

TSIN-HOANG; ce qu'indiquent ces mots en chinois, Mém. VII, 241, note 2.

Tsoui-tou-cha-na. Voyez Sou-toui-cha-na. Tsoui-ye, ville, siège du gouvernement d'Yerkiyang, Mém. VIII, 186.

Tv, dorien pour voi, Mem. V, 365.

Tursis restuarium; sa position et son nommoderne, Hist. I, 215.

Тивéком (Q. Æl.); part qu'il reçut du butin après la désaite de Persée; combien il posséda d'argenterie, Mém. X, 505.

TUDITES, surnom de Charles, père de Pepin; son origine, Mém. VIII, 450.

Tuerobis, fleuve, aujourd'hui le Tivi, Hist. I, 210.

Tullus Hostilius; examen critique de l'histoire de Rome sous son règne, Mém. II, 339. — Exposé de son règne, 467. Τύμβος, tumulus, expliqué, Mém. II, 590. Voyez Τομβελυ.

TUMULTUS GALLICUS, Mém. X, 488.

Tunique romaine, Mém. III, 300. — égyptienne, déposée à la bibliothèque de l'Institut, objet d'un rapport de M. Mongez, Hist. V, 62 et suiv. — intérieure des anciens, Mém. IV, 284 et suiv. — des femmes grecques, 288. — de soie et transparente, 289. — des Romains, 290. — A quelle époque commence à être en usage à Rome, ibid. — double, ibid. — Sa matière, 291. — Appelée subucula, 291, 292; — interula, 292. — A quelle époque nommée camisia, ibid. — de nuit, 282.

Tunis assiégé par les Français sous les ordres de saint Louis; circonstances et texte du traité de paix fait entre Abou-Abd-allah Mohammed, roi de Tunis, et Philippe le Hardi, roi de France, pour l'évacuation du territoire de Tunis, Mém. IX, 448 et suiv.

Turos, bas-relief, Hist. III, 48.

Túparros; signification propre de ce mot, Mém. II, 510.

TURBOT monstrueux, pour lequel Domitien convoque le sénat, Mém. VII, 131.

Turcs; organisation et constitution de leur armée, d'après Makrizi, Mém. VII, 100 et suiv. — Vénalité des charges et des grades introduite dans l'armée musulmane, 109 et suiv. — (Les) ne connaissent point les divisions géographiques qu'on a conservées sur nos cartes, 299. Voyez Turks et Turquie.

Turderani ou Turdali, nom des habitants de la Tartesside, Hist. I, 132.—(Les), peuple d'Espagne, paraissent tirer leur nom de Turde, ville d'Ombrie, Mém. VI, 350, 351.

TURDETANIA, ancien nom de la Tartesside, Hist. I, 132.

TURDULI. Voyez TURDETANI.

Turgor; ses ouvrages recueillis et publiés par M. Dupont de Nemours, *Hist*. VIII, 36.

Turks; leurs courses dans la Tartarie, sous les Tang, Mém. VIII, 81, 82.— (Les) divisés par tribus sous les Tang; à quelle province quelques-unes de ces tribus appartenaient, 85.—(Les), nation tartare, s'opposent à l'agrandissement de l'Empire chinois à l'occident, 108.— Quel pays a toujours été le centre de la domination des races turkes et mongoles, VII, 250. Voyez Turcs et Khohan.

Turobriga; son étymologie, Mém. VI, 336. Turpin (L'archevêque). Voyez, Tilpin.

Turquie (État de la propriété dans la), Mém. I, 129. Voyez Turcs et Tures.

Turribus, station romaine, dans l'Itinéraire d'Antonin; son emplacement, Mém. VII, 194, 199.

Turris Aureliana; son emplacement; son nom moderne; ne doit pas être confondu avec Turris Cæsaris ni avec Dertum, Mém. VII, 194. Voyez MUTATIO.

Turris Cesaris; son emplacement, Mém. VII, 194.— Ne doit pas être confondu avec Turris Aureliana, ni avec Dertum, 194, 202.—ni avec Turris Juliana, 202.

Turris Juliana, aujourd'hui Mola, sur la voie Appienne, Mém. VII, 202. — Ne doit pas être confondu avec Turris Cæsaris, comme le pense Cluvier, ibid.

TURUNTUS, fleuve, dans Ptolémée; sa position et son nom moderne, Hist. I, 185.

Tus [sic], dorien, pour rus, Mem. V, 365.

Tuster (La rivière de), répond à Mezbour, Hist. I, 55.

Tutia, ville de la Celtibérie, paraît tirer son nom et son origine de *Tutia*, ville disparue des marais Pontins, *Mém.* VI, 352.

TUTIENSES; leur ville détruite au temps de Pline, Mém. VI, 350.

TWARKO, ban ou roi de Bosnie, Mém. VII, 310, 311.

Tween, fleuve; son nom ancien, Hist. I, 203.

Typles (M.), membre de la société de Sumatra, énonce une opinion singulière sur la cause principale qui a répandu le christianisme dans l'archipel indien, Mém. IX, 174, note 1.

Tylos, ile du golfe Persique, limite de la navigation d'Archias, Hist. I, 56.—Sa position, 57.—Répond à Aual, ibid.—Confondue avec Tyros ou Tyras, 59.

Tyna, fleuve de l'Inde, aujourd'hui l'Arimégon, Hist. I, 98.

Trndis, port; sa position et son nom moderne, Hist. I, 87. — dans Ptolémée, répond à Toundry, 93.

Tyndis, fleuve de l'Inde; sa position et son nom moderne, Hist. I, 103.

Typhon; sa naissance, Mém. I, 205.

Typographie; l'idée première de cet art et de sa découverte paraît due aux Chinois, Mém. VII, 410.

Tyn; date de la fondation de la troisième

Tyr, Hist. I, 60.—et Arade, confédérées, Mém. II, 510, notes, col. 2, 1. 6.

, Tyran; signification propre de ce mot chez les Grecs, Mém. II, 510.

Tyrannion, grammairien; son histoire et ses travaux sur les écrits d'Aristote, Mém. IV, 464, 465.—Donne la première édition des œuvres d'Aristote, II, 57.

Tyrans (Les trente) de l'histoire romaine. Voyez Trente.

Tyriens (Les) paraissent avoir fait et mesuré en entier le tour de la Bretagne, Hist. I, 200. — de Gadir cachaient soigneusement la route de l'océan Occidental, 138. — Ils en rapportaient du plomb, de l'étain, et de l'ambre, ibid. Voyez Phéniciens de Tyr.

TYRINE. VOYEZ ORMUS.

Tyrol (Date de la réunion du) aux domaines de la maison d'Autriche, Mém. VI, 632.— (Le) acquis à la maison d'Autriche en 1665, par la mort du prince Sigismond-François, 658.

Tyros ou Tyrus, île, confondue avec Tylos, Hist. I, 59. Voyez Ormus.

TYRRHÉNIENS; leur émigration de l'Asie en Italie, leur fusion avec les Pélasges établis dans l'Ombrie et leurs communes colonisations, Mém. VI, 344.

Tyrus, île du golfe Persique; visitée par Néarque, H. I, 57. — Sa position, ib. — Sa dénomination moderne, 58. — Ce nom donné par les Phéniciens à plusieurs villes, 60. — Répond à Turun ou Ormus, 66. Voyez Tyros.

TYRWHIT (M.) est envoyé en France, avec M. Hayter, par le prince régent d'Angleterre, pour dérouler, par son procédé, les manuscrits tirés d'Herculanum, Hist. V. 4.

TYUFADES des Wisigoths; leur caractère militaire et civil, Mem. VIII, 429.

TZABAI. Voyez Ζάβαι.

TZACONIENS. Voyez DIALECTE dorien.

Tzar, ile; voyez Tharo.

Τζόλπαν, Jolpani, en moldave, Mém. VII, 317. Voyez Jolpani.

Y pour of dans des inscriptions doriennes, Mém. V, 365. — of en dorien, 370, note, col. 1.

UGARESCA ou Ugarica lingua paraît être le même mot que Oigour, la langue tartare, Hist. III, 117.

TTIAINE EYYYXI; explication de ces mots, Hist. I, 254.

ULAI répond à l'Eulæus, rivière, Hist. I, 53.

ULPIANI, enfants élevés aux frais de Trajan, Hist. I, 247.

ULPIANUS, signification de ce nom, Hist. I, 246, 247.

ULPIEN (Domitius); sa table des probabilités de la vie humaine, Mém. X, 478.

Ulaic, duc de Würtemberg, est dépouillé, par la ligue de Souabe, de ses États, qui sont vendus à Ferdinand, archiduc d'Autriche, Mém. VI, 643. — Ulric les reprend les armes à la main, 645.

ULYSSE; fausse opinion que les anciens avaient de l'étendue de ses voyages, Mém. IX, 94. — (La tunique d') conservée à Sicyone, Mém. X, 321.

Umbert ou Humbert de Baugé, passe de l'évêché d'Autun à l'archevêché de Lyon; à quelle époque? désigné par la lettre V dans une lettre de l'archevêque de Lyon, qui se trouve inter Epist. Sugerii, 134, Mém. IV, 516.

UMBRANICI. Voyez OMBRIENS.

UNCTURA SERVILIS; expliqué, Mém. III, 312.

Undecimilla vingo, nom qui parait avoir donné lieu à la fable des Onze mille vierges martyrisées, Hist. IX, 75, note 1.

Unitaires; noms des sectateurs de la secte de Hakem, Mém. III, 8g.

Univers (L') soumis, personnifié sur une antique de la Bibliothèque du Roi, *Mém.* VIII, 378, 379.

"Yrus et úrm [sic], partie de la charrue antique, expliqué, Mém. II, 634. Unus. Voyez Solus.

Υπακούεττα; valeur de cette épithète donnée aux astres, Mém. I, 231.

UPANISCHADA. Voyez ANQUETIL DU PERRON. Υπεναστίος; sens de ce mot chez les rhéteurs, Mém. II, 73, 74.

Υπήρ σωτηρίας; formule du style lapidaire, usitée chez les païens et les chrétiens, Mém. II, 136. — Υπέρ ψυχικῆς σωτηρίας, expliqué, 128, 129.

Υποχαμίσιον, expliqué, Mém. IV, 293.

Υποκαμισοδράκιον, expliqué, Mém. IV, 300. Υπόκρισις; signification de ce mot dans le style des rhéteurs, Mém. II, 64.

Υπόσθυλος, hypostyle; sens propre de ce mot, Mém. VIII, 197.

UPUPA, instrument d'agriculture, expliqué, Mém. III, 7.

URANUS, père de Saturne, passait pour le premier auteur de l'invention mécanique des pierres équilibrées appelées bætyles, Mém. VI, 336, 337.

URBINIUS, questeur, donne en Espagne des fêtes splendides, Mém. III, 424.

URIUS. Voyez JUPITER.

ΥΡΡΑΝΔΡΟΣ, nom altéré dans une inscription béotienne, restitué, Mém. V. 345.
USCHUP, autrement Scopia, ville, Mém. II, 134.

Usédom, île; son nom ancien, Hist. I, 171. Uso di Mare, le même que Ususmaris. Voyez ce mot.

Ustrinum; son usage, Mém. IV, 215, 216.

Usure; son élévation dans l'Attique, Mém. VI, 202, 203.

USURIERS; quelle peine leur était infligée à Rome par les Douze-Tables, Mém. III, 316. — Emploi qu'on faisait à Rome des amendes auxquelles ils étaient condamnés, ibid.

USUSMARIS (ANTONII) Itinerarium; notice sur cet ouvrage, Hist. III, 102.

Uniens, nation, Hist. 1, 54.

V; sur cette initiale voyez Umbert.

VAGANCES des écoles à Rome; leur époque et leur durée, Mém. IX, 410.

Vacus, fleuve; son nom moderne, Hist. I, 135.

VARAL; recherches sur son cours, Hist. I, 155. — Inconnu de Ptolémée, ibid.

Vahram, prince de Schamkor, se soumet aux Tartares mongols, Mém. VI, 405.

VAINQUEURS à la course armée; leurs noms et leurs statues, Mém. IV, 185.

VAISSEAU (Journée de marche d'un) dans le golfe Arabique et dans les mers de l'Inde, chez les anciens, *Hist.* I, 85.— Construit par M. David Leroy, sur le modèle antique, 280.— Recherches par M. David Leroy sur la construction des vaisseaux des anciens, 279, 280, 283.

Vaisselle (L'usage de la) d'or défendu à Rome sous Tibère par un décret du sénat, Mém. VII, 134.— de poterie et de terre; son commerce et ses perfectionnements à Rome au temps de Vitellius, 174.

VAL DE L'AULA, ville d'Espagne, l'ancienne Arcobriga, Mém. VI, 333.

VALACHIE (Parties de la) cédées à la maison d'Autriche par le traité de Passarowitz, Mém. VI, 661. — (La) autrichienne enlevée à l'Autriche par le traité de Belgrade, 663.

VALERIA (Lois). Voyez Lois.

VALERIUS ASIATICUS ordonne les préparatifs de son bûcher, Mém. IV, 415.

Valerius (Julius); son ouvrage, publié par M. A. Mai, n'est qu'une traduction du Faux-Callisthène, suivant M. Letronne, Mém. X, 330, notes, col. 1.

Vallancer (Le colonel), auteur de la Comparaison de la langue punique et de la langue irlandaise, ouvrage traduit de l'anglais par M. Millin, de l'Académie des belles-lettres, Hist. VIII, 43.

VALLER D'ANJOU; son nom ancien, Mém. VI, 377.

Vallica ou Vallagia, aujourd'hui Vallée d'Anjou, Mém. VI, 377.

Van; consacré aux mystères du jeune Bacchus; sa figure, Mém. III, 50.

VAN DALE. VOYEZ DALE.

Vanderbourg (M. Martin-Marie-Charles Boudens) remplace à l'Académie M. Mercier, Hist. V, 32, 36. — Date de sa mort, IX, 47. — Observations sur les fables récemment publiées à Naples, et attribuées à Phèdre, Mém. VIII, 316-362. Voyez Phèdre.

VANGA; expliqué, 'Mém. III, 4.

Vannes; son commerce avec les îles Britanniques, Mém. III, 435.

Van-Praet (M. Joseph-Basile-Bernard) est élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, *Hist.* IX, 48, 50.

VAPEUR (Machine, bateau à). Voyez Pa-PIN, JOUFFROI.

VARA ASTUARIUM, de Ptolémée; sa position et son nom moderne, Hist. I, 215.

Vandan, fleuve de la Servie, l'ancien Axias, Mém. II, 132.

Vari (L'Académie des) rétablie par Jean-Baptiste Visconti, qui en écrit l'histoire, Hist. VIII, 4.

VARIN, graveur pour les monnaies; son époque; son talent extraordinaire, Mém. IX, 227. — grave les multiples du louis d'or, 274.

VARINI, peuple cité par l'historien Tacite; leur emplacement, Hist. I, 178.

Varron; témoignage en faveur de sa haute critique, Mém. V, 146.—Fragment de cet auteur conservé par Servius et omis par ses éditeurs, I, 234:— De Re rustica, lib. I, c. 1, expliqué, III, 31, 32, 33.— Lib. IV, n. 31, expliqué et traduit, 66.

VASE PEINT, apporté de Sicile, décrit et expliqué par M. Visconti, *Hist*. III, 38. Voyez VASES.

Vasza appelés lacrymatoires (Mémoire sur les), par M. Mongez, Hist. VII, 92-97.

396 TABLE

— De quelle époque date l'opinion suivant laquelle ces vases auraient été employés à recueillir les larmes répandues dans les funérailles, 92. — Faiblesse des preuves tirées du bas-relief de Clermont-Ferrand, 92, 93. — Ils paraissent avoir été destinés à contenir les parfums qu'on répandait sur les morts, 95 et suiv.

VASES ÉTRUSQUES (Opinion de Winckelmann et de M. Millin sur les), Hist. VIII, 51 et suiv.

VASSALLI (Jean et Jacques), ambassadeurs d'Abaga auprès du pape Jean XXI, Mém. VII, 345, 346. — Ils se rendent auprès des autres puissances chrétiennes, 346. — Fixation de la date de cette ambassade, 347.

VASSAUX (Grands) de la couronne; leurs obligations envers le roi de France; comment ils s'y étaient soustraits sous le règne de Hugues-Capet et de ses successeurs, Mém. X, 621, 622.

Vasselage (Origine du) dans les mœurs des Germains, Mém. VIII, 422 et suiv.

— Les ambactes, clients, dévoués, 422, 423. — Examen et réfutation de l'opinion de Mably et de l'abbé de Gourcy sur l'origine et la nature du vasselage sous les rois Francs de la première race, 423 et suiv. — Nature et caractère des liens de vasselage établis d'après les monuments de la première race, 425 et suiv. — L'établissement du vasselage sous Charles Martel arrêta les progrès des Francs dans la civilisation et la culture des lettres, 453, 454.

VATACE, empereur de Nicée, en butte, comme schismatique, à l'animadversion du pape Innocent IV, Mém. VI, 426.

VAUBLANC (M.), ministre secrétaire d'état de l'intérieur, adresse à la troisième classe une lettre qui lui annonce sa réorganisation sous le nom d'Académie des inscriptions et belles-lettres, Hist. V, 5.

— Sa lettre à l'Académie pour inter-

préter et fixer le sens de l'article xix de l'ordonnance de 1816, relatif aux académiciens libres, 12.

VAUVILLIERS; circonstances qui le forcerent d'abandonner sa chaire du Collége de France, Hist. IX, 224. Voyez GAIL.

Veau, emblème du mahométisme littéral, Mém. III, 114. — Cet emblème est plus ancien que Hakem, 117. — d'or adoré par les Druzes; explication de ce symbole, 91. — (Le) et le buffle employés comme emblèmes des fausses religions, 93, 94.

Vectis, île; sa position, Hist. I, 208. — Deux îles de ce nom dans Pline et dans Ptolémée; leur position et leur nom moderne, 222.

Vedra, fleuve de la Bretagne, dans Ptolémée; sa position et son nom moderne, Hist. I, 214.

Végétaux employés par les anciens pour les vêtements, Mém. IV, 232 et suiv.

VÉIENS (Les), vaincus par Romulus et Tullus Hostilius, transportent les arts à Rome, Mém. II, 466, 467. — Étaient d'origine étrusque, 468.

Vel, conjonction, marquant identité dans les écrits du moyen âge, Mém. VIII, 464.

VÉLABRE (Proverbe de Plaute sur les marchands d'huile du), expliqué, *Mém.* III, 317.

Velleius Paterculus avance faussement que Tibère a découvert l'océan Germanique; réfutation de son assertion, Hist. I, 162. — Expliqué pour les mots quadrantem solvere, Mém. III, 384. — Lib. II, cap. xxx11, expliqué pour le mot restituit, VIII, 308, note 1.

VELO (Levato). Voyez RIDEAU.

Veluca ou Volca, ville d'Espagne, tire son nom des Vulci, peuple d'Italie, Mém. VI, 351.

Venedi, des bords de la Vistule, confondus avec les Veneti du golfe Adriatique, Hist. I, 160, 161.— Leur emplacement, 173.— Leur nom conservé dans celui

de Winden-bourg, ibid. — Réunis aux Sciri, ont laissé leur nom à la ville de Schir-windt, ibid. — Cités par Tacite; leur emplacement, 179.

VÉRÈTES; leur commerce avec la Grande-Bretagne; leur puissance maritime; leur défaite par César, Mém. III, 436.

VENETI. Voyez VENEDI.

VENICNIUM, promontoire de l'Hibernie; sa position et son nom moderne, *Hist*. I, 219.

Vánitiens; époque de leur plus grande prospérité commerciale; date de leur premier établissement consulaire chez les mahométans; leur politique avec Mahomet II, Mém. X, 545, 546. — Vendaient leurs propres concitoyens aux Maures, 530.

VENTE; l'impôt sur les ventes faites par autorité publique, établi par Auguste, est réduit par Tibère et aboli par Caligula, Mém. VII, 138, 139.— (De la). Voyez Droit coutumier.

Vento (Nicolas DE), consul de France en Égypte, Mém. X, 554.

VENTO (Christophe DE), écuyer, consul de France en Égypte, Mém. X, 554. — Gentilhomme, sollicite les fonctions de consul à Tripoli, ibid.

VENTURE (M.), possesseur d'un manuscrit relatif à la religion des Druzes, en traduit quelques parties en français; renseignements sur cette traduction, Mém. IX, 31, 32.

VENTURE DE PARADIS (M.), drogman célèbre; sa traduction du catéchisme des Druzes, Mém. III, 81, 82.

Vénus sortant du bain, désignée par un vase placé à ses pieds et entouré d'un gausape, Mém. IV, 276. — Verticordia; son temple à Rome, III, 376. — de Gnide, Voyez GNIDE.

VERDICT des Anglais; son étymologie et son origine française, Mém. X, 663.

Vendun (Les marchands de) vendaient leurs propres concitoyens aux Maures pour servir à la garde de leurs harems, Mém. X, 530. — (Traité de) concluentre les enfants de Louis le Débonnaire en 843, et qui divise l'Empire de Charlemagne, 593, 594. — (La ville de) cédée à la France par le traité de Westphalie, VI, 657. — (Le Journal ds) rédigé par MM. Bonami et Ameilhon de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Hist. V, 144.

VERGES. Voyez FUSTIGATION, BASTONNADE. VERMILLON. Voyez MINIUM.

VERNIS de plomb appliqué aux poteries par les anciens, Hist. III, 13.

Verre (La fabrication du) portée a un très-haut degré de perfection chez les anciens, Mém. III, 273 et suiv. — Ses différents emplois, ibid. — Sa malléa-bilité, 274. — de couleur, connu des anciens, ibid. — Employé pour les fenêtres dans l'antiquité, 275, 276. — des Sidoniens, VII, 157. — Fabrication et prix du verre sous Néron, ibid. Voyez Verres.

VERRES employés dans les échanges, Mém. IX, 72, note 1.— Découverts en Égypte et en Sicile, qui paraissent avoir été une sorte d'assignats ou de contremarques pour les échanges, X, 87.

Verrius Flaccus, instituteur des jeunes Césars sous Auguste, Mém. IX, 399. — Grammairien, distribue le premier des prix à ses élèves, 441.

VERTICORDIA. VOYEZ VÉNUS.

VERUVIUM, promontoire; sa position et son nom moderne, Hist. I, 215.

VEUVES; leurs droits d'après la loi des Saxons, Mém. VIII, 508, note 1.

Vésal se livre le premier en France à l'anatomie du corps humain, Hist. IX, 73.

Vescitani (Les), peuple voisin de l'Ebre, paraissent tirer leur origine et leur nom de Vescia en Campanie, Mém. VI, 352, 353.

Vesciveca, ville des Astures d'Espagne, suivant l'édition princeps de Pline, parait tirer son nom et son origine de

- Vescia, ville de la Campanie, Mém. VI, 352
- VESONA, Périgueux. Voyez Wulgrin de Taillefer.

**398** 

- VESTES TABENTINE, expliqué, M. IV, 229.
  VESUNTIO, aujourd'hui Besançon; pourquoi ne fut pas appelé Civitas Sequanorum, Hist. V, 76.
- Vésuve (Le); n'a pas toujours jeté des flammes, M. V, 178.—Spartacus y rassemble la faction des esclaves, 183.— Époque de son éruption antérieure à celle qui eut lieu du temps de Titus, ibid.— Dans quelles années ses éruptions coincident avec celles de l'Etna, 184.
- VÉTEMENTS de plusieurs couleurs interdits aux Romains par la loi Oppia, Mém. III, 332. (Des anciens). Voyez HABILLEMENTS.
- Vettius Valens, astrologue; notice sur son Anthologie, Mem. I, 238. Renseignements sur cet auteur encore inédit, IV, 479.
- VETTONES (Les), peuple de la Celtibérie, reproduisent le nom des Vettonenses, peuple italique, Mém. VI, 350.
- VEXALA ABSTUABIUM; sa position et son nom moderne, Hist. I, 209.
- Vezelai (Assemblée de), tenue par Louis le Jeune et saint Bernard, pour provoquer une croisade; ses diverses circonstances, Mém. IV, 510.
- VH.; explication de cette sigle, H.I, 246.
  VIA, fleuve d'Ibérie; sa position et son nom moderne, Hist, I, 136.
- Viadus, fleuve, dans Ptolémée; sa position, Hist. I, 184.
- VIANA, cap; son nom ancien, Hist. I,
- VIANDES (Conservation des) pendant les navigations de long cours. Voyez Cazalies
- VICAIAB du pape, ou primat des Gaules; ses fonctions et son autorité, Mém. VIII, 523.
- VICE-PRÉSIDENT de la troisième classe; mode de son élection, Hist. I, 13.

- VICINIA, gildoma, gegilda et gilda, Mém. X, 584.
- Viciorino, dans une inscription, corrigé en Victorino, par M. Mongez, Mém. I, 246.
- VICOMTES, agents consulaires, Mém. X, 527. Voyez FEUDATAIRES.
- Victimes humaines jetées dans le Tibre, Mém. III, 416.
- Victor (Sext. Aurel.), l'ancien, Epitome, sive, De Cæsaribus, cap. XXXV, expliqué touchant les mots nummaria nota, Mêm. IX, 222 et suiv.
- VICTORIA AUG. (Victoria Augusti) et VICTORIA AUGG. (Victoria Augustorum); leur sens et leur différence, Mém. VI, 557, 558.
- VICTORINUS. Voyez VICIORINO.
- Victorius d'Aquitaine; origine et date de sa période ou cycle, Mém. I, 293, 294.
- VIDANGE (La) des cloaques ou latrines affermée en Égypte par les sultans; sous le nom de Taxe des porteurs de flambeaux, Mém. VII, 85.
- VIDRUS, fleuve; son nom moderne, Hist. I, 180.
- VIDUA, fleuve de l'Hibernie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 219.
- VIDUOGASSES; époque de la destruction de leur capitale, Hist. V, 74, 75.
- VIE HUMAINE (Tables des probabilités de la), publiées par Domitius Ulpien, Mém. X, 478.
- Vieitle-Brioude; son nom ancien, Mém. V, 396, 397.
- Vienne (La), Vigenna et Vingenna; Recherches sur son cours au v° siècle, par M. Walckenaer, Mém. VI, 373 et suiv.—
  Coulait autrefois jusqu'à Saumur, 373, 374. Conservait encore son nom à Saumur au 1v° siècle, 381.
- Vierges (Fable des onze mille); son origine, Hist. IX, 75, note 1.
- VIBUX DE LA MONTAGNE (Le); date de l'ambassade qu'il envoya au roi de Jérusalem Amaury I<sup>er</sup>, Mém. IV, 18. —

Manière dont il fanatisait les Assassins, 56.

VIF-ARGENT. VOYEL HYDRARGYRE.

VIGNE (La) cultivée par les plus anciens habitants de la haute Égypte, Mém. III, 58. — Manière de la tailler et de la greffer employée par les anciens, 54, 55. — (Cep de), vitis, marque distinctive du grade de centurion, IX, 279. — Vignes de l'Italie, dans l'antiquité; leur culture et leur développement extraordinaire, V, 92.

VILAINS (Les), sous la troisième race, correspondaient aux lites de la première, Mém. VIII, 580.

VILAYET - CATIBI; expliqué, Mém. I, 78, note, col. 1.

VILEBREQUIN (Le) connu des anciens, Mém. III, 56.

VILLA; sens de ce mot dans la Gaule sous les Francs, Mém. VIII, 432, 538, note 1. Voyez Maisons.

VILLA VICIOSA, rivière d'Espagne; son nom ancien, Hist. I, 136.

VILLA DE CONDE, ville d'Espagne, l'ancienne Abobriga, Mém. VI, 333.

VILLANI; origine de leur nom; leur condition, Mém. X, 686, 687. — Appelés plus spécialement servi ou serfs, sous l'empire de la féodalité, 692.

VILLARET commet de graves et nombreuses erreurs dans ce qu'il dit au sujet des lettres adressées par Tamerlan à Charles VI, Mém. VI, 486.

VILLEDEUIL (M. le marquis DE), associé libre de l'Académie des inscriptions, meurt et n'est point remplacé immédiatement, Hist. IX, 47. Voyez LAU-RENT.

VILLERS (M. Charles) obtient le prix proposé par la troisième classe sur l'influence de la réforme de Luther, et est nommé correspondant, *Hist.* I, 28, 38.

VILLES GAULOISES (Origine du changement survenu dans le nom des), Hist. V, 75. VILLETERQUE (M.), correspondent, Hist. I. q.

VILLIERS DE L'ILE-ADAM, grand-maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, défend Rhodes contre Soliman II, Mém. II, 573, 574.

VILLINGEN (Date de l'acquisition de la ville de) par la maison d'Autriche. Mém. VI, 633.

VILLOISON (M. Jean - Baptiste - Gaspar D'Ansse DE), membre de l'ancienne Académie des inscriptions et belleslettres, est nommé membre de la troisième classe de l'Institut, lors de sa création, Hist. I, 8. - Date de sa mort et de son remplacement; il a pour successeur M. Brial, 33. — Il se plaignait de l'athéisme littéraire, qui, de son temps, portait certains critiques à nier l'existence d'Homère, Mém. II, 114, 115. - Ce qu'il pensait de la manière dont les inscriptions recueillies dans la Grèce ont été publiées, Hist. I, 369. - Publie une inscription grecque trouvée dans une mosquée près de Smyrne, Mém. II, 154. — Liste de ses travaux académiques : Mémoire sur différentes inscriptions grecques qui se trouvent, 1° sur une sardoine du cabinet de M. le chevalier Angiolini, Mém. II, 111; 2º à Marseille, dans le mur du parc de la Boulangerie, 124; 3° sur un anneau de jaspe publié par Ficoroni, dans ses Gemmæ antiquæ litteratæ, pl. VI, nº 1, 137; 4° dans Chandler, Inscriptiones antiquæ, première partie, p. 6, n° XV, 13q; 5° dans Ficoroni, Gemmæ antiquæ litteratæ, pl. VIII, n° 20, 141; 6° dans Gori, Auctarium aliquot gemmarum, etc. p. XXXV, col. 1, n° XXV, 143; 7° dans Jean Checcozi, p. 119, 144; 8° sur une pierre gravée, publiée par l'abbé Gaspar Oderico , 147 ; 9° sur une agathe représentant Hercule, dans Gori, pl. XIV, nº 4 et p. 38, 148 et suiv.; 10° une inscription trouvée par l'auteur dans une mosquée près de Smyrne, 154. -Notice historique sur sa vie et ses ou-

vrages, Hist. I, 354-376. — Son origine, sa naissance, 354. — Particularités sur ses premières études, 355. — Auditeur de Le Beau et de Capperonnier, 355, 356. — Son érudition précoce et sa mémoire prodigieuse, 356. - Il donne à vingt-deux ans la première édition du Lexique d'Apollonius, 357. — Par une distinction unique, il est avant l'âge nommé membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ibid. — Sa vaste et active correspondance, 358. — Ses Mémoires peu goûtés à l'Académie, 359.—Il publie les Pastorales de Longus; examen critique de cette édition, 359, 360. — Il part pour Venise aux frais de l'État, 360, 361. — Ses recherches et ses importantes découvertes à la bibliothèque de Saint-Marc, 361 et suiv. — Ses Anecdota græca; examen critique de cet ouvrage, 361, 362. — Son édition de Illiade, publiée d'après le manuscrit de la bibliothèque de Saint-Marc, où il l'avait découvert; analyse de cet important ouvrage, 362 et suiv. - Affliction que lui cause le nouveau système de critique fondé sur sa découverte, 364. - Il se rend à Weimar, où il compose ses Epistolæ Vinarienses, 364, 365. — De retour en France, en 1784, il publie une version grecque d'une partie de l'ancien Testament, 365. — Son mariage, 366. — Il visite les moines du mont Athos et leurs bibliothèques, 369. — Son voyage en Grèce, 366 et suiv. — De retour à Paris, en 1787, il lit à l'Académie des belles-lettres un Mémoire où il rend compte de son voyage et de ses découvertes, 369. — Il médite et anuonce un grand ouvrage sur la Grèce ancienne comparée à la Grèce moderne; immenses travaux par lesquels il s'y prépare, 370, 371. — Sa retraite studieuse à Orléans pendant la révolution; il y achève de relire toute l'antiquité et quatre fois la Byzantine, 371. — Fruits

de ses prodigieuses lectures, 371, 372.

— Ses manuscrits déposés à la Bibliothèque du Roi, 372.— Il est élu membre de l'Institut, ibid. — Il prépare une nouvelle édition de la Paléographie grecque de Montfaucon, ibid. — Il ouvre sans succès un cours public de langue grecque, 373. — Il est pourvu de la chaire de grec vulgaire établie à la Bibliothèque du Roi, 373. — Sa nomination à une chaire de grec ancien et moderne, créée pour lui au Collège de France, ibid. — Sa mort, 374. — Jugement porté sur le mérite de cet érudit, ibid. et saiv.

VILLOTEAU (M.), artiste attaché à l'expédition d'Égypte, et auteur d'un dessin du monument d'Osymandyas, Mém. VIII, 196.

Vin (Le) connu des premiers Egyptiens, Mém. III, 58. — Il était défendu par la loi des Douze-Tables d'en arroser le bûcher des morts, 310, 311. — Ses divers usages et sa rareté à Rome dans les premiers siècles, 347. — Défendu aux femmes à Rome sous les peines les plus sévères, 348. — Mêlé à la neige ou à la glace, en usage chez les Romains; à quelle époque, VII, 136. — A quelle époque et par qui la vente en fut prohibée en Egypte, V, 62, note 1. -(Le) et toutes les liqueurs enivrantes interdits aux Druzes, IX, 48. — de Bordeaux; son poids en pied cube, Hist. V, 81. — Voyez Vins.

VINS; accroissement de leur consommation et de leur commerce à partir du règne de Tibère, Mém. VII, 135 et suiv.
— d'Italie; leurs noms et leurs qualités différentes dans l'antiquité, V, 92 et suiv.
— Leur préparation, 94.; combien on en comptait d'espèces, 114; fort recherchés des peuples étrangers, ibid.; n'étaient pas tous bons, III, 347. — d'Amminée et de Grèce; loi sur leur commerce à Rome et en Italie, 383. — Exotiques ou étrangers; une loi en dé-

fendait à Rome l'importation, 346; importés à Rome, V, 114; devenus plus communs à Rome du temps de César, III, 430.

VINCENS-SAINT-LAURENT (M.), correspondant, Hist. I, 38.

VINCENT de Beauvais; son Speculum doctrinale apprécié par M. Pardessus, Mém. X, 726.

VINCENT (Le docteur); réfutation de son opinion sur la position de la Dibus ou Diabus de Philostorge, Mém. X, 225.

VINDANA PORTUS; sa position, Hist. I, 145.

VINDERIUS, fleuve d'Hibernie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 218.

Vir., fleuve d'Ibérie; sa position et son nom moderne, Hist. I, 136.

VIRGA, ornement des habits, Mém. IV, 273.

VIRGATA SAGULA, expliqué, Mém. IV, 273.

Virgile comparé à Homère, Hist. I, 316. - Preuve de son érudition historique, Mém. V, 164. - Expliqué dans un cours public sous Auguste, IX, 414. — N'a pas voulu parler du renouvellement de la période caniculaire, dans sa quatrième églogue, qui ne correspond même à aucune des grandes années connues, I, 240, 253. — A-t-il lu le sixième chant de l'Énéide devant Auguste et Octavie, ainsi qu'on le croit communément? Examen de cette question dans un Mémoire de M. Mongez, Hist. VII, 64-70. — Tiberius Claudius Donatus et, après lui, Servius, sont les premiers et les seuls auteurs qui fassent mention de ce fait, 65. — Passage de Sénèque formellement opposé à cette tradition, 67. — N'a point désigné indirectement Cicéron dans un passage de son Énéide, liv. I, v. 151, comme le pensent quelques savants, Mém. VIII. 308. — Date de sa mort, Hist. VII, 67. --- Eglogue II, v. 66, expliqué, *Mém.* II. 664. — Georg. I, 160, sq., expliqué

TOME XI.

pour sa description de la charrue romain, 646 et suiv. — Georg. II, 117, En. XII, 67, expliqué touchant les mots indum ebur, X, 236, note 4. — En. I, 652, 653, expliqué, IV, 270, 272; En. VIII, 660, expliqué, 273. — En. V, v. 37, expliqué, touchant les mots pelle libystidis ursæ, X, 395.

VIRGINIA (Épiephe de), Hist. IX, 64.

VIRUEDRUM, promontoire dans Ptolémée; sa position et son nom moderne, *Hist*. I, 215, 216.

VISAGE (Soin du) chez les Romains. Voy.
Luxe et Toilette.

Visconti (Philippe-Marie), comte de Pavie et duc de Milan; Mémoire sur un médaillon à son effigie, par M. Tôchon d'Annecy, Hist. VIII, 80.

Visconti (Jean-Baptiste), père d'Ennius-Quirinus Visconti, rétablit l'Académie des Varj, dont il écrit l'histoire, et dont il est ensuite nommé principe, Hist. VIII, 4. — Sert seul d'instituteur à son fils, 5. — Succède à Winckelmann dans la place de commissaire des antiquités, 7. — Publie, sous son nom seul, le premier volume de la Description du Museo Pio-Clementino; mais son fils paraît en être le véritable auteur, 9.

VISCONTI (M. Ennius-Quirinus) est compris, en 1811, dans la liste des membres composant la troisième classe de l'Institut, où il remplace M. Revellière-Lépeaux, Hist. I, 32, 36. — Membre de la commission chargée de l'histoire métallique de l'empereur Napoléon, 23.-Est chargé par la troisième classe d'expliquer quelques inscriptions grecques envoyées d'Athènes par M. Fauvel, 230. - Corrige et explique l'épitaphe de Procopé, rapportée par Gruter, p. DCCCXX, nº 1, VII, 89. — Sa correction est contestée par M. Mongez, 90. — Se proposait de faire un travail particulier sur l'inscription grecque de calamo, dont il a donné une courte notice, Mém. VIII,

214. — Liste de ses travaux académiques: Note sur un vase peint apporté de Sicile, Hist. III, 38-43. — Remarques sur une inscription grecque découverte près d'Athènes, 44-48. — Notice historique sur sa vie et ses ouvrages, par M. Dacier, secrétaire perpétuel, VIII, 3 et saiv. -Date de sa naissance; son extraction antique et illustre, 4. — Estruit par son père, il montre, dès ses premières années, des dispositions extraordinaires pour tous les genres de connaissances, et soutient, encore enfant, les exercices publics les plus brillants et les plus variés, 5. — Il publie, à l'âge de treize ans, la traduction en vers de l'Hécube d'Euripide, 6. — Il renonce à la poésie pour se livrer à l'archéologie; circonstance qui décide irrévocablement sa vocation, 6, 7. — Il publie la Description du Museo Pio-Clementino, dont le premier volume parut sous le nom de son père; mérite éminent de ce grand ouvrage, et qualités particulières qui le distinguent, 9 et suiv. - Sa description du tombeau des Scipions découvert à Rome en 1780, 12. — Il fait connaître la collection d'inscriptions antiques formée par Jenkins, et publie ses Monumenti Gabini, 13. - Difficultés qu'il éprouve de la part des Romains pour faire reconnaître dans la statue de Pasquino celle de Patrocle, ibid. — A l'époque de la révolution française il est nommé consul du nouveau gouvernement romain, 14, 15. — Il suit les chess-d'œuvre de l'art antique conquis par l'armée française, et vient se fixer à Paris, où l'on crée pour lui la place d'antiquaire du Musée central des arts, 15. — Il en classe les monuments, sur lesquels il rédige des notices du plus haut intérêt, 16. - Il est nommé membre de la classe des beaux-arts de l'Institut et de la classe d'histoire et de littérature ancienne, ibid. — Son Iconographie ancienne; plan et importance de

cet ouvrage, 17, 18. — Son explication de deux pierres antiques de la villa Pinciana et de quelques autres bas-reliefs, 19. — Il est chargé par le parlement d'Angleterre d'apprécier la collection de monuments grecs formée par mylord Elgin, 20. — Exposé et résultats de ses travaux sur les monuments antiques qu'il avait examinés pendant son voyage à Londres, 21 et suiv. — Son portrait, 23, 24. — Sa mort, 25. — Son successeur à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, VII, 24.

VISENTIO, en Espagne, paraît tirer son nom de Visentium d'Italie, Mém. VI, 351.

Visicorns; lois qui les régirent après leur établissement dans la Gaule, Mém. X, 681.

VISTULA, de Ptolémée, Hist. I, 184.

VISTULE (Les bouches de la) n'étaient pas le terme des connaissances de Pline, Hist. I, 167. Voyez ÉRIDAN.

VISUAGIS; son nom moderne, Hist. I, 180. VITELLIUS; ses commencements; causes de son élévation; ses profusions et sa voracité, Mém. VII, 171 et suiv. — Ses excès de table, 130.

VITELLON, auteur d'un traité d'optique; son époque; paraît être, parmi les modernes, le premier qui ait connu l'Optique de Ptolémée; justifié de l'accusation d'avoir dissimulé la connaissance qu'il avait de l'ouvrage d'Alhazen, Mém. VI, 2, 3.

VITRAUX et châssis chez les anciens, Mém. III, 272. Voyez VITRES.

VITRES (Les) connues des anciens, Mém. III, 275, 276.

Vitai en Perthois, dans les états du comte de Champagne, saccagé et réduit en cendres par l'armée de Louis le Jeune, Mém. VI, 581.

Vitriuve; les notions qu'il nous a transmises sur l'ordre dorique des Grecs rendues suspectes par les découvertes modernes, Mém. II, 276. — Lib. III, cap. 1, sab fin., expliqué, au sujet du

temple hypæthre, III, 219 et saiv. — Expliqué au sujet de la description du temple de Cérès à Eleusis, II, 298.

VLEUGHELS (M.), peintre; auteur du dessin représentant le bouclier d'Achille, dans l'Apologie d'Homère, par Jean Boivin, Mém. IV, 124.

VOCABULAIRE (Le) d'une nation peut être considéré comme le tableau de sa civilisation et de son génie, Mém. VIII, 29.

Vocabulaire primitif de la langue chinoise dressé par M. Abel-Rémusat, Mém. VIII, 16 et suiv.

Voconia (Loi); son objet; commentée par M. Bouchaud, Hist. I, 311. Voyez Loi.

Voie romaine (La), ou l'ancienne route de Tours à Angers, décrite par M. Walckenaer, Mém. VI, 392 et suiv. — Appienne. Voyez Appienne.

Vol. (Peine portée contre le) par la loi des Douze-Tables, Mém. III, 316.

VOLCA. Voyez VELUCA.

Volce Tectosages. Voyez Dunége.

Volcans; leur antiquité, Mém. V, 178. —
Ravages et bouleversements qu'ils ont dû causer à une époque très-reculée, ibid. — Le souvenir en est conservé dans quelques traditions mythologiques, ibid. — de la côte d'Italie; histoire de leurs éruptions depuis les temps les plus reculés, 178 et suiv. — éteints; Fréret les signale le premier à l'attention de l'Académie des sciences, 177. — (Les) éteints du Véronais n'étaient pas sousmarins, 182. — Preuves que le territoire de Rome était habité à l'époque de l'éruption de ces volcans, 183.

VOLNEY (M. le comte de) fonde par son testament un prix annuel pour le meilleur ouvrage relatif à l'étude philosophique des langues, Hist. VII, 3. — Rectification de l'opinion qu'il émet sur le culte des Druzes dans son voyage en Syrie, Mém. III, 77. — Son erreur sur le nom de Ansarièhs donné aux Assassins, IV, 69. — Adopte trop légèrement une tradition relative à Memnon, X, 318.

Volsas sinus, de Ptolémée; sa position et son nom moderne, Hist. I, 212.

Volsinium ou Vulsinium; son emplacement, Mém. III, 464.

Voltaire; jugement sur sa Henriade, Hist. I, 317. — Substitue, dans sa Henriade, le nom de Mornai à celui de Sulli, V, 109, 110. — Sa polémique avec M. Larcher, de l'Académie des inscriptions, 248 et suiv. — A l'intention de recommander ce savant lors de son élection à l'Académie, 254. — Réfuté au sujet de son opinion sur la participation du parlement aux procédures dirigées contre le dauphin, fils de Charles VI, Mém. IV, 569 et suiv.

Volumen (Le), attribut ordinaire de Clio, Mém. VIII, 373.

Vonochtha, île; répond à Vroct, Hist. I. 46, 66.

Voute des temples antiques, Mém. III, 240, 241, 242.

Voyage du général chinois Tchhang-kian en Occident, sous le règne d'Hiao-wouti, Mém. VIII, 115 et saiv. — Entrepris par le général chinois Kan-ying dans la mer d'Occident sous le règne de Ho-ti, de la dynastie des Han, 123.

VOYELLES DOUBLES. VOYER ALPHABET GREC. VBOCT, île, Hist. I, 46, 47; son nom ancien, 66.

Vulsinium. Voyez Volsinium.

W

Waal. Voyez Vahal. Wadi-Ana. Voyez Anas. Wadi al-Kibir, le Batis, Hist. I, 134. WAHAB. VOYEZ ABD-ALLAH. WAHER. VOYEZ RAOUL DE GAËL. WAIET.VOYEZ RAOUL DE GAËL. WARF, fondation pieuse en Égypte, Mém. I, 10. — Définition et valeur de ce mot, 10, 24, 74, et VII, 112, — Sa nature, sa constitution et sa jurisprudence, 10, 40 et suiv.—En quoi le wakf diffère de l'habas, 74, — Confondu avec le mulc, 87. — Opinion de MM. Lancret et Estève sur la nature des wakfs, 161, 162.

Wakidi, auteur présumé d'une Histoire de la conquête de l'Égypte par les musulmans, publice par M. Hamaker, Mém. X, 73. — Cité, 84.

WA-LA ou Œlet, peuple mongol, Mém. VII, 287.

WALCKENAER (M. Charles-Athanase) obtient, en 1811, le prix proposé par la troisième classe de l'Institut, Hist. I. 31. — Remplace à l'Académie M. Champagne, V, 32. - Fait à l'Académie deux rapports sur les Mémoires relatifs aux monuments de la France, envoyés à la classe par le ministre de l'intérieur, VII, 7. — Liste de ses travaux académiques : Mémoire sur l'étendue et les limites du territoire des Gabali, et sur la position de leur capitale Anderitum, Mém. V, 386-418. — Mémoire sur la situation des Raudii Campi, où Marius défit les Cimbres, et sur la route suivie par ces peuples pour se rendre en Italie, VI, 361-372. — Mémoire sur les changements qui se sont opérés dans le cours de la Loire, entre Tours et Angers, et sur la position du lieu nommé Murus, dans les Actes de la vie de saint Florent, 373-395. — Mémoire sur une portion de la voie Appienne, pour déterminer le nom ancien de Polignano, et ceux des lieux environnants, VII, 186-209. — Mémoire sur les dénominations de Portes Caspiennes, Caucusiennes, Sarmatiennes, et Albaniennes, appliquées aux défilés de la chaîne du Caucase, et sur le Mons Caspius des systèmes géographiques d'Eratosthènes et d'Hipparque, 210-233. Voyez Portes.

WALDSTADT (Bataille de) gagnée par les Mongols sur les princes chrétiens, Mém VI, 407.

Wall ou gouverneurs, Mém. VII, 109, Wallace; son opinion sur la population de l'Attique combattue par M. Letronne, Mém. VI, 171 et suiv.

Wallenbourg (M. de). Voyez Scha-namèh.

Wallenstein, général de l'empereur Ferdinand II pendant la guerre de trente ans, défait le roi de Danemarck Christiern IV, à la bataille de Kænigslutter, Mém. VI, 654. — Nommé duc de Friedland, il reçoit de l'empereur les dépouilles enlevées aux ducs de Mecklenbourg, ibid. — Il cède aux instances de Ferdinand II, et reprend le commandement des armées impériales contre Gustave-Adolphe, 656.

Wallon (L'abbé); époque où il a vécu; ses additions au manuscrit polyptique d'Irminon, Mém. VIII, 562, note 1.

WA-LOU-HOUAN, rivière, la même que l'Orkhon, Mém. VII, 279.

WALTEF, WALTEOFFUS et WALDEVUS, seigneur danois, épouse Judith, nièce de Guillaume le Conquérant, Hist. III, 62. — Trahi par sa femme, il meurt décapité, 63.

Wang-ki. Voyez Wen-kouen.

WANG-MANG, célèbre usurpateur, veut fonder à la Chine une nouvelle dynastie, sous le nom de Sin, Mém. VIII, 121.

WANG-PAO-PAO, général de 'Aī-yeou-fou-litha-la, Mém. VII, 285.

Wan-nan, l'Onon, fleuve de la Tartarie, Mém. VII, 287.

WANG-THING, ou la demeure royale, gouvernement; sa création; son siège, Mém. VIII, 88.

Waningue bâtit un monastère pour trois cent soixante-six vierges, M. VIII, 555.

WARDAN, affranchi d'Amrou, et célèbre par son intelligence, a donné son nom à un marché de Misr, Mém. X, 76.

- WARMOND, archevêque de Vienne, Hist. VII, 133.
- Wash (Le); son nom ancien, Hist. I, 213.
- WATELET; son Dictionnaire des beauxarts continué par M. Lévesque, de l'Académie des belles-lettres, Hist. V, 163.
- Wa-wou-li-наї-мі-сні, la même que Ogoulgaïmisch, régente de Ho-lin ou Kara-koroum, y suscite des troubles réprimés par Meng-ko ou Mangou, Mém. VII, 270.
- Wei (Dynastie des) à la Chine; son origine, sa durée, étendue de sa domination, Mém. VIII, 107 et suiv.— Progrès faits par les Chinois sous les 'Wei dans la connaissance de l'Asie septentrionale et occidentale, 108, 109. Éloignement de ces princes pour faire des conquêtes dans l'Occident, 109.
- Wei-KIAO; sa doctrine sur la monade, Mém. VII, 38.
- Wei-'ou-eul. Voyez I-'ou.
- Weiss (Thérèse), épouse du célèbre philologue Heyne, Hist. V, 224.
- WEI-YOUAN (Royaume de); ses relations avec la Chine sous les Thang, Mém. VIII, 105.
- Wélid, fils d'Abd-almélic, intendant général des contributions en Égypte, est destitué de ses fonctions, Mém. X, 87.
- Wen, mot chinois; ses diverses acceptions, Mém. VIII, 23.
- Wenceslas, roi de Bohême, écrit aux princes ses voisins pour leur demander du secours contre l'invasion des Tartares mongols qui menaçaient ses États, Mém. VI, 407, 408.
- Wenceslas, duc de Bohême, se reconnaît vassal de Henri l'Oiseleur, Mém. VI, 627, note 1.
- Wenceslas V, roi de Bohême, passe pour avoir été assassiné par Albert I<sup>e</sup>, qui s'empare de ses États et les donne à son fils aîné Rodolphe, Mém. VI, 629. Il a pour successeur au trône son gendre Henri de Carinthie, ibid.

- Wenceslas, fils d'Ottocare le Victorieux, roi de Bohême, lui succède et épouse la fille de l'empereur Rodolphe, après avoir conclu le traité d'Iglau, Mém. VI, 627.
- Wenceslas, fils de Charles IV, de Luxembourg, élu empereur d'Allemagne en 1378, Mém. VI, 631.
- Wenceslas Rzewuski (M. le comte); carte de la Romélie qui lui est dédiée, Mém. VII, 300.
- Wen-kouen, rivière, la même que l'Orkhon, appelée aussi par les Chinois Kouen et Wang-ki; son cours, Mém. VII, 248, 250.
- WERE ou WEAR, fleuve d'Angleterre; son nom ancien, Hist. I, 214.
- Weregeld, ou évaluation de la personne, Mém. VIII, 465.
- WESER; son nom ancien, Hist. I, 180.
- Westernes, îles; leur nom ancien, Hist. 1, 202, 223.
- Westro-Gothie, en Suède; origine de ce nom, Hist. I, 180.
- Wey, rivière; son nom ancien, Hist. I, 208.
- Wheler (George); réfutation de l'opinion de ce voyageur, qui pensait que l'intérieur des temples des anciens était privé de lumière, Mém. III, 203, 204, 205, 206, 209.
- WHEMIQUES (Tribunaux). Voyez TRIBU-
- WHITE-HORN, île; son nom ancien, Hist. I, 222, 223.
- WIBALDE OU GUIBALDE, abbé de Stavelo et de Corwei en Saxe, Mém. IV, 522.
- Wicklow, en Irlande; son nom dans Ptolémée, Hist. I, 218.
- Wieland (M.), associé étranger, Hist. I, 9, 36.— Sa mort et son remplacement à l'Académie, V, 34.
- WIGHT, île; son nom ancien, Hist. I, 222.
  WILFORDT (M.) ou WILFORD, associé étranger, Hist. I, 9, 36. associé libre,
- meurt et n'est point remplacé, VII, 25. WILKEN (M. Frédéric) obtient, en 1810, un prix partagé, *Hist.* I, 31.

406 TABLE

WILKINS (M. Charles) remplace à l'Académie M. Heyne, associé étranger, Hist. V, 33.

WILKINS (M. William); sa restitution du temple de Jupiter Olympien à Agrigente, appréciée, Mém. II, 299, note 1.

Wilkinson (M.) prétend avoir découvert le procédé frauduleux par lequel on opérait le phénomène vocal de la statue de Memnon; exposé, examen et réfutation de son Mémoire par M. Letronne, Mém. X, 773 et suiv.

WILLIAM JONES (M.), savant orientaliste, fondateur de l'Académie de Calcutta, et grand-juge de Bengale, attaque, sans assez de ménagement, le système et les opinions de M. Anquetil du Perron, Hist. III, 161.

Winckelmann; caractère de son talent, Hist. VIII, 7. — Circonstances de sa mort; son successeur dans la place de commissaire des antiquités à Rome, ibid. — Détails sur sa liaison avec Heyne, V, 222. — Parallèle entre ces deux hommes célèbres, 234 et suiv. — Ses erreurs en architecture grecque, Mém. II, 276, et dans son jugement sur les temples de Sicile, 306. — Réfuté au sujet de son interprétation de λίθου οροφος de Pausanias, III, 240.

WINDEN-BOURG. VOYEZ VENEDI.

Wissant, ville, appelée Esseu, Hist. I, 149. — Sa distance de Deal en Angleterre, 150.

WLADISLAS, roi de Pologne, en 1440, forme des prétentions sur les royaumes de Bohème et de Hongrie, et périt, en 1444, dans une bataille contre les Turcs, Mén. VI, 632, note 1.

WOHLAU (La principauté de) acquise à la maison d'Autriche, Mém. VI, 658.

Wolf (F. A.); jugement porté sur son édition critique d'Homère, et réfutation du système exposé dans ses prolégomènes, par M. Larcher, Mém. II, 434 et saiv. — membre de l'Académie de Berlin, nommé associé étranger de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Hist. VII, 24.

WOLLIN, île; son nom ancien, Hist. I,

Words (M.); son ouvrage intitulé: Histoire et Description du pays des Druzes en Syrie, cité, Mém. III, 80.

Worms (La diète de), sous l'empereur Maximilien, prend plusieurs résolutions importantes, Mém. VI, 637.

Wou (Le) des bouddhistes, Mêm. VII, 43. — correspond au chounyâtâ du samskrit, ibid., note 1.

WOU-EUL-TOU (Pays de), Mém. VII, 283. WOU-LIANG-HA (Pays de), Mém. VII, 288. WO-LOU-SSE, rebelle, soutient la guerre contre Hai-chan, Mém. VII, 283.

Wou-sun, Mém. VII, 271.

WOU-THO, WOU-YANG, formules chinoises, expliquées, Mém. VIII, 27.

Wou-TI, empereur de la dynastie des Tsin; faits principaux de son règne concernant les rapports de la Chine avec la Tartarie occidentale, Mém. VIII, 110 et suiv.

Wou-tsoung. Voyez Hai-chan.

Wou-wang, empereur de la Chine, introduit dans ses États un nouveau système métrique; époque de son règne, Mém. VI, 152.

Wou-'wei; une des quatre divisions territoriales, ou kiun, établies dans la Tartarie occidentale sous les Han, Mém. VIII, 119.

WRADISLAS II, premier roi de Bohême, Mém. VI, 627, note 1.

WULGRIN DE TAILLEFER (M.), auteur d'un ouvrage intitulé: Antiquités de Vesonna, imprimé aux frais de son département, Hist. VII, 12.

WYTTENBACH (M. Daniel) remplace à l'Académie, comme associé étranger, M. Ch. Fox, Hist. V, 32. — Sa mort et son successeur, VII, 25.

XANTHIPPUS, fils de Périclès et de la première femme de Callias, Mém. III, 148. — Sa mort, 151.

XAREM, sorte de gâteau, Mém. III, 478. XÉNÉLASIE des Egyptiens, Mém. X, 522. XÉNOCLÈS, l'un des architectes du temple d'Éleusis, Mém. III, 258, 260.

XÉNOPHON d'Athènes; son éloge d'Agésilas suspecté de contenir une interpolation relative à Mausole, mentionné dans cet ouvrage contre la chronologie, Mém. II, 513 et suiv. — Ses connaissances dans la géographie des Gaules, Hist. VII, 58. — Sa Cyropédie appréciée, Mém. II, 413. — Anab. V, 3, 12, expliqué pour les mots χρυσῷ ὅττι ἐν Ἑρέσῳ, VIII, 207.

— Περὶ πόρων, IV, 14, 17, expliqué, VI, 192 et suiv., 200 et suiv.. — De venat. VI, 11, expliqué par M. Mongez, Hist. VII, 60.

XÉNOPHON DE LAMPSAQUE; ce qu'il dit de l'île Baltia, Hist. I, 164, 170.

Eίνος, synonyme de πρόζενος, Mém. V. 341.

Xerxès; ce nom est le même que celui d'Asuerus; sa prononciation en persan ancien, Mém. II, 235. — Date de sa mort, III, 137, 138.

XIPHILIN, lib. LXXVII, n° 14, expliqué et défendu contre une correction de Frœlich, Mém. IX, 249, 250.

Y

YAHYA, fils d'Abd-allah fils de Bekir; notice sur ce personnage, Mém. V, 28, note 4.

YAHYA BEN-ALWÉZIR, arabe, se soulève et fait insurger un grand nombre de tribus contre l'émir Condor, Mém. VII, 95. — Sa défaite entraîne la ruine de la puissance des Arabes en Égypte, 96.

YAKOUB (Abou-Yousouf), fils d'Abd-alhakk, empereur de Maroc, vient au secours d'Alfonse X, dit le Sage, roi de Castille et de Léon, en guerre avec son fils D. Sanche, Mém. IX, 482 et suiv. — Texte et traduction de son traité d'alliance avec le roi Alfonse, 484 et suiv. — Il adresse à Philippe le Hardi une lettre pour l'engager à intervenir en faveur du roi Alfonse; texte et traduction de cette pièce originale retrouvés et publiée par M. le baron Silvestre de Sacy, 488 et suiv.

YAN-KI OU YERKIYANG, un des quatre gouvernements militaires sous les *Thang*; époque de son érection, *Mém.* VIII, 85, 86.

YANG-KOUAN, passage de la Chine dans la Tartarie occidentale, Mém. VIII, 118, 119, 120.

YANOUKA-BAN, prince ou roi de la ville de Sophie en Bulgarie; relation de la manière dont il tomba au pouvoir d'Indjèh-Balaban, général du sultan Morad-khan ou Amurat, Mém. VII, 314, 327.

YARLIK, mot mongol; sa signification, Mém. VI, 457.

YEALAND-STONS, YEALAND-REDMAN, YEALAND-CONYERS, étymologie de ces noms, Hist. I, 211.

YE-LI-'AN-THUN, fille de Tchinggis; son mariage; sa biographie chinoise, Mém. VII, 256.

YE-LI-TI-TCHI ou Irtisch, fleuve, Mem. VII, 283.

YELIZEDAN, mot sassanide, expliqué, Mém. II, 223 et suiv.

YE-MAN, ville, Mém. VII, 272.

YÉMEN, confondu avec le pays de Mahra, Mém. V, 11.

YÉNI-MALÉ; son sol volcanique, Mém. II, 494.

408 TABLE

YERKIYAN (Le royaume d') ou Yan-ki, devient un des quatre gouvernements militaires sous les Thang, M. VIII, 85, 86.

YERKIYANG, rivière considérée par les Chinois comme la source du Hoang-ho, Mém. VIII, 64.

YEROSLAF, grand duc de Sousdal; son voyage à Kara-koroum et sa mort, Mém. VII, 412.

YE-SOU-KAI, père de Tchinggis; sa résidence et ses exploits, Mém. VII, 262.
YE-THA. Voyez Gètes.

YEZDANIENS (Les), appelés aussi Séhi-kisch et Sipasi; leur religion, Mém. IX, 28.

YEZDEDJERD I", roi de Perse, de la dynastie des Arsacides; durée et synchronisme de son règne, suivant Hamza, Mém. X, 8. — Date de sa mort suivant M. Saint-Martin, 13.

YEZDEDJERD II, roi de Perse, de la dynastie des Arsacides; durée et synchronisme de son règne, suivant Hamza, Mém. X, 8. — Date de son avénement au trône, 13.— Durée de son règne, 14.

Yźzid, fautivement pour Zéid, dans des manuscrits arabes, Mém. V, 28, note 1. Yźzid, nom du père de l'émir Abou-Aoun

Yézin, nom du père de l'émir Abou-Aoun Abd-almélic, Mém. IX, 71.

Yézin se trompe dans sa tentative d'assassinat contre Amrou, et tue Kharédja à sa place, Mém. X, 82, 83.

YÉZID; renseignements sur cet écrivain compté parmi les auteurs de traditions, Mém. V, 22. — Cité, 24.

YÉZID BEN-HATEM, gouverneur de l'Égypte, défait les Coptes révoltés, Mém. V, 63.

Y-HANG, astronome chinois, fait faire des observations dans plusieurs villes de la Chine, de la Cochinchine, du Tonkin, pour la mesure d'un degré de la terre, Mém. VI. 153, 154.

Yo-cha, ou la rivière des Rubis, Mém. VIII, 64. Yohannès, Copte; sa révolte et sa mort, Mém. V, 63.

Yo-tou-kian. Voyez Tou-wei-kian.

Yo-tou-kiun, autre nom de la montagne Ou-te-kian, Mém. VII, 249.

YOUAN, peuple, Mem. VII, 286.

YOUAN (Dynastie des); lieu où elle a pris naissance, Mém. VII, 261, 262.

Youan-TI, empereur de la dynastie des Han; époque de son règne; changement qu'il introduit dans le gouvernement de la Tartarie occidentale, Mém. VIII, 120.

YOUEI-CHI. VOYEZ TOKHARESTAN.

Youeï-chi (Les), peuple tartare; leur guerre contre les Hioung-nou, et leur défaite; leurs émigrations et leurs relations avec la Chine sous le règne de Hiao-wou-ti, Mém. VIII, 116, 117. — (Les grands) n'étaient pas compris au nombre des sujets immédiats de l'Empire chinois sous les Han; 121.

Youei-chi-fou. Voyez A-houan.

Youri-Lun-ti-Kin, chef des Ouigours, fait la guerre aux Chinois, et épouse la fille de l'empereur de la Chine, Mém. VII, 256. — Circonstances particulières de sa mort, 257.

Youer-tchi-tcha-eul, général, gouverneur de la ville de Ho-lin, Mém. VII, 284.

Your; valeur de ce mot, Mém. I, 45.

Young, département de la Tartarie occidentale sous les *Tsin*, *Mém*. VIII, 111.

Young-phing, ville; sa position, Mem. VII, 260.

Yousour, un des descendants d'Ebeïdoule, créé roi de Kamoul, Mém. VIII, 67.

Y-STWITH, fleuve. Voyez STUCIA.

YU-I-EUL-TI-CHI ou Irtisch, Mém. VII, 270. YUN-HI; ses relations avec Lao-tseu, Mém. VII, 6, 7, 9. — Auteur d'un livre intitulé Kouan-ling-tseu, 7. Z, sa prononciation et son orthographe chez les Éoliens, Mém. V, 343 et suiv.

ZABM, dans l'Inde; sa position, Hist. I, 105, 106. — Sa position varie dans Ptolémée, et pourquoi, 111. — Preuve de l'identité de cette ville avec celle de Tavai, 108. — Sa position changée postérieurement dans Ptolémée, 114.

ZdCas, dans l'Inde, répond à Dzabai, Tzabai, Tavai, Hist. I, 107.

Zach (M. le baron de), astronome; ses opérations pour mesurer un degré de longitude, *Hist*. V, 66.

ZACHARIE, moine, envoyé par Charlemagne vers Georges, patriarche de Jérulem, Mém. X, 529.

ZACYNTHIENS (Les), fondateurs de Sagonte, Mém. VI, 345.

ZAGANUS, membre de l'ambassade envoyée par Argoun, roi des Mongols de Perse, à Philippe le Bel, Mém. VII, 381.

ZAPOLSKI (Jean). Voyez Hongrie.

ZARÉIM, rivière et cap; leur nom ancien, Hist. I, 72, 73.

ZARNAKE (Baie de), répond à Rhizana, Hist. I, 67, 72.

Zèbre (Le) cité et décrit par Philostorge, le premier, Mém. X, 445.

ZÉCAT, expliqué, Mém. V, 14.

ZÉID, fils d'Aslam; renseignements sur ce personnage, à tort appelé Yézid dans des manuscrits de Makrizi, Mém. V, 28, note 1.

Zein, surnommé Abou-Sélama, fils de Harétha, et affranchi de Mahomet; son histoire, Mém. X, 68, 69 et suiv.

ZEID TASCHI, peut-être Tayi, fils d'A-khram, Mém. X, 68.

ZÉID TÉNOUKHI, père d'Osama, Mém. V, 62, note 1.

ZELSZIOUZOUMIS, interprété, Mém. VI, 481. ZÉMINDARIE, fonction du zémindar. Voyez ce mot. — Les zémindaries distinguées en djenghelbouri, intikali et ahcami, Mém. I, 153.

TOME XI.

ZÉMINDARS de l'Inde, comparés aux multezims de l'Égypte, Mém. I, 148 et saiv.— Leurs fonctions, 150. — Comment traités par l'administration anglaise, 151. — Leur succession dévolue au gouvernement; leurs fonctions héréditaires, 152. — Partagés en trois classes, 153. — Leur nomination, leur responsabilité et leur comptabilité, 154. — Leurs propriétés; droits qu'ils perçoivent, 155. — Dépossédés, ibid.

Zημιοῦν. Voyez Πράττεσθαι.

ZEND-AVESTA (Le) publié par M. Anquetil du Perron, Hist. III, 160. — Jugement sur cet ouvrage, ibid.— Objet d'un prix proposé par l'Académie des belles-lettres, IX, 41.

Zénodote de Trezène, auteur d'un ouvrage sur l'Ombrie, Mém. V, 151. — Cité par Denys d'Halicarnasse, ibid.

Zénon opère une révolution dans l'enseignement de la philosophie en y appliquant la méthode des géomètres, Mém. II, 85, 86. — Exposé de sa méthode philosophique, 86, 87. — Inconvénients de cette méthode, 87 et suiv.

Zénon, auteur d'une histoire de Rhodes, sa patrie; accrédite une fable sur l'origine de la ville d'Héliopolis, dans le Delta d'Égypte, Mém. II, 410.

Zervan, Zerban, Zerban, nom d'Abraham en langue pehlvie, Mém. II, 224.

ZEWAID. VOYEZ FADHLA.

ZIAMET; explication de ce mot, Mém. I, 78, col. 1.—idjmallu, ibid. note, col. 1. Voyez TIMAR.

ZIPANGRI (Le) de Marc-Pol fait découvrir le Nouveau-Monde, Mém. VII, 415.

ZISKA, chef des Hussites, Mém. VI, 649. ZOBÉIR, fils d'Awwam; sa contestation avec Amrou ben-Alas, Mém. V, 25, 26.

Zodiaque; pourquoi appelé λοξός par les anciens, Mém. I, 263. — ou planisphère égyptien du monastère de Saint-Mercure; son authenticité discutée,

218 et suiv. — de Tentyra, expliqué différemment par M. Dupuis et par M. Visconti, Hist. V, 138, 139. — (L'acquisition du) de Denderah, sujet d'une médaille composée par l'Académie, IX, 79.

Zoega; ses travaux sur l'Égyple, Hist. VIII, 7.

Zona, bourse; expliqué, Mém. IV, 306, 307. — Sector zonarius, expliqué, 307. Zonarius (Sector).

Zonz inhabitable dans les environs de l'équateur, supposée par les géographes de l'école d'Alexandrie, Hist. I, 78.

ZORAMBA, fleuve, dans Ptolémée; sa posi-

tion et sa dénomination moderne, Hist. I, 72.

Zoscatès, souverain de la Troglodytique; ses connaissances dans la langue grecque; considéré comme l'auteur de la seconde inscription d'Adulis, Mém. IX, 176.

Zosime, expliqué pour le lien de parenté qui existait entre Sévérianus et Philippe, Mém. VI, 538, note 3.— (Le texte de) confirmé par une médaille pour le nom du tyran Jotapianus, 558.

Zῶσμα et δτάζωσμα des athlètes, expliqué, Mém. IV, 297.

Zuyder-zée. Voyez Flevo.

FIN DU TOME ONZIÈME.

UNIV. OF MICHIGAN,

JUN 18 Land

